

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

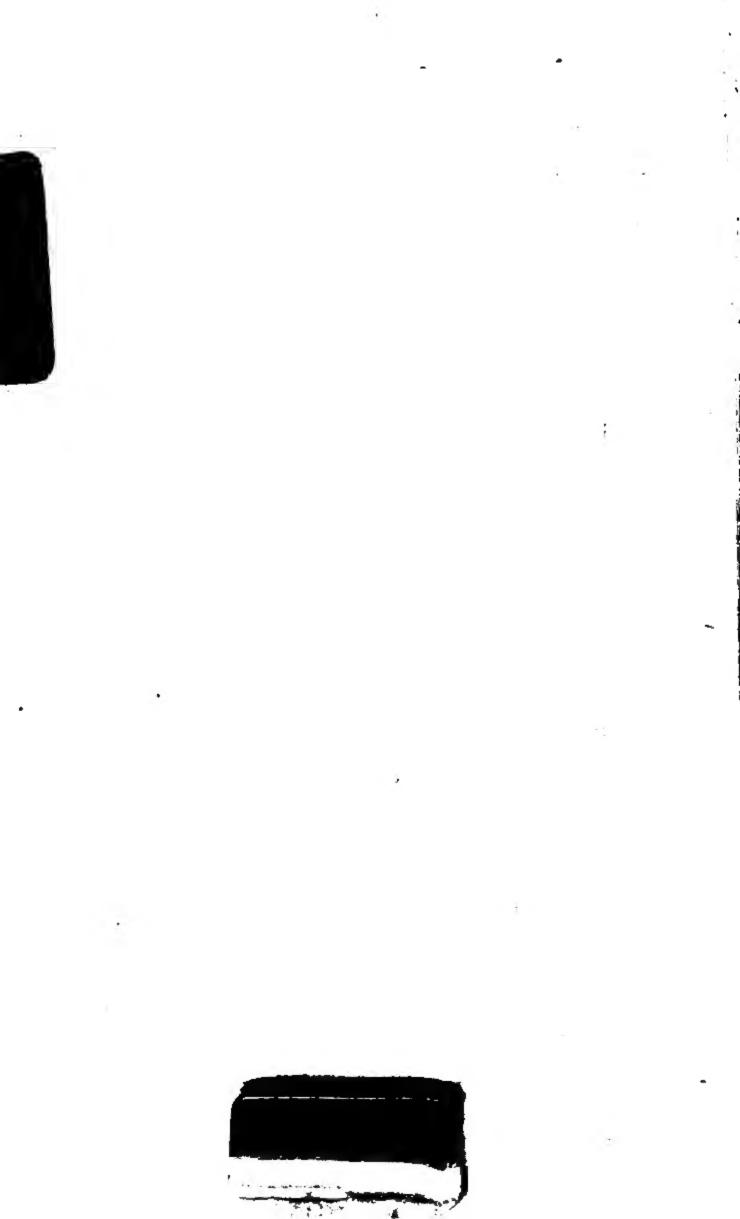

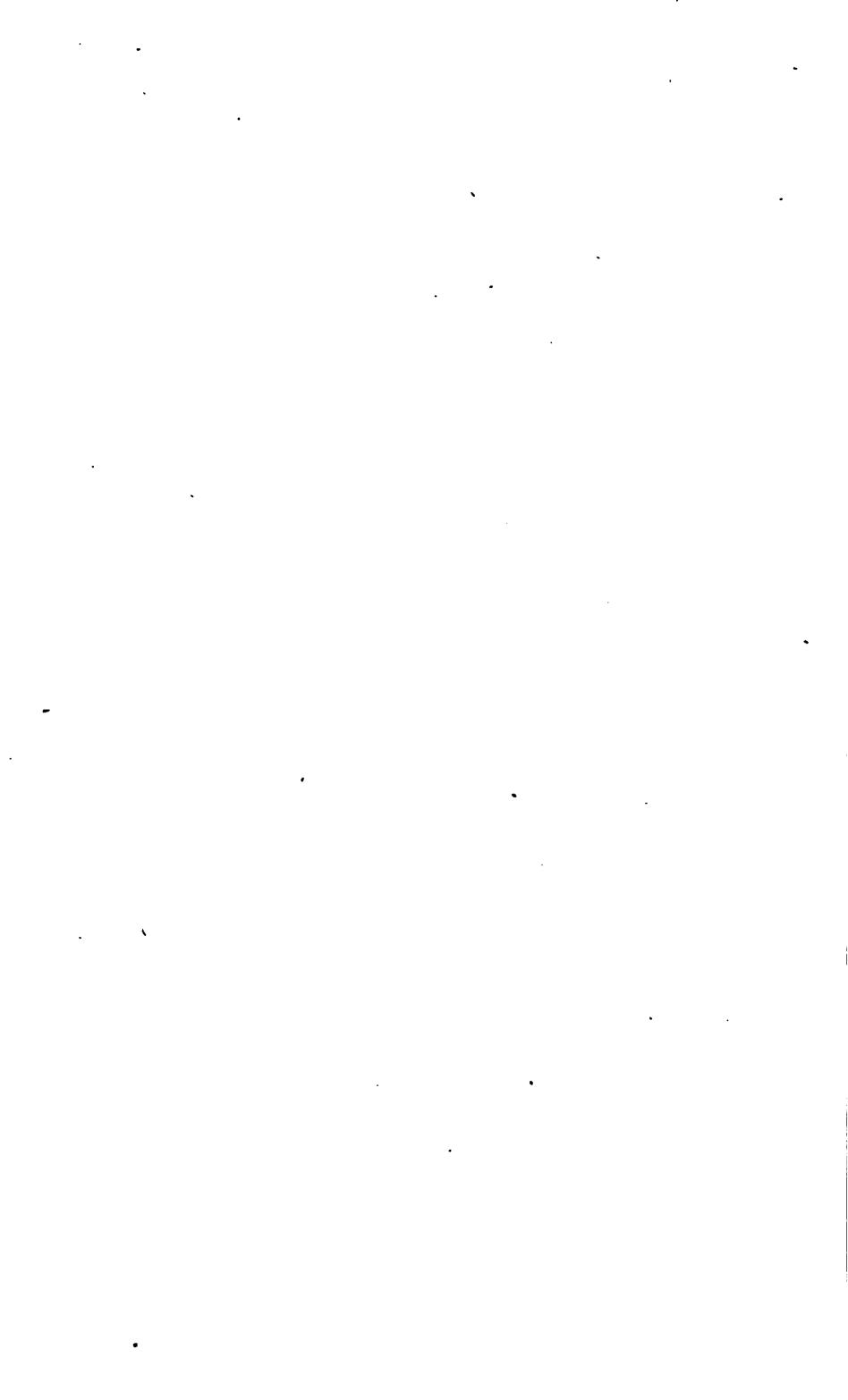

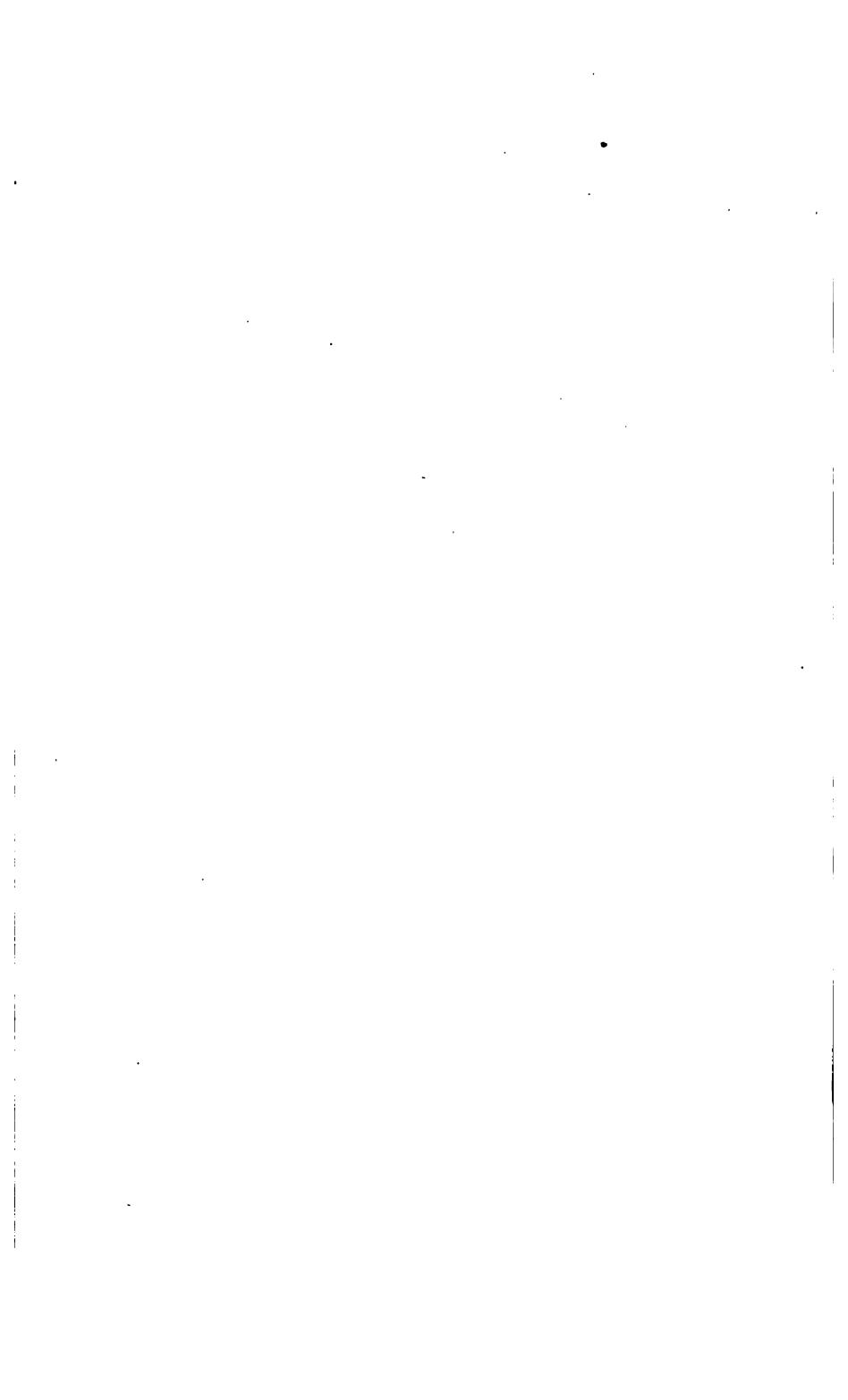

• • • • • 1 • •

. ! • .

## DICTIONNAIRE HISTORIQUE

UO

# BIOGRAPHIE

UNIVERSELLE.

### DICTIONNAIRE HISTORIQUE

OI.

# BIOGRAPHIE

#### UNIVERSELLE

DES HOMMES QUI SE SONT FAPT UN NOM PAR LEUR GÉNIE , LEURS TALENTS, LEURS VERTUS , LEURS BRBEURS OU LEURS CRIMES ,

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS;

PAR FAX DE FELLER; 1735-1802

Continué jusqu'en 1835, sous la direction de M. R.-A. Henrion.

Buitième Edition,

AUGMENTÉR DE PLUS DE 5,090 ARTICLES INTERCALÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

Convenientia emque, Ser. A. P.

TOME SEPTIÈME.

### PARIS.

E. HOUDAILLE, LIBRAIRE-ÉDITEUR, RUE DU COQ-SAINT-HONORÉ, 11.

DELLOYE, PLACE DE LA BOURSE, 15.

4836.

CT 143 .F32 1836 v.7

i.



οU

# BIOGRAPHIE

#### UNIVERSELLE

DES HOMMES QUI SE SONT FAIT UN NOM PAR LEUR GÉNIE, LEURS TALENTS, LEURS VERTUS, LEURS ERREURS OU LEURS CRIMES,

DEPUIS LE COMMENCEMENT-DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS;

PAR Fr-X.DE FELLER; 1735 -

Continué jusqu'en 1835, sous la direction de M. R.-A. Henrion.

Auitième Edition,

AUGMENTÉR DE 5,000 ARTICLES INTERCALLÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

Convenientia cuique. Rar. f. P.

TOME SEPTIÈME.

## PARIS.

E. HOUDAILLE, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

RUE DU COQ-SAINT-HONORÉ, 11;

DELLOYE, PLACE DE LA BOURSE, 13.

ET A LYON, CHEZ GIBERTON ET BRON.

1836.

• . • • • • • •

Transf. To EL-Stacks 6-8-61

# DICTIONNAIRE HISTORIQUE

DE

# FELLER.

### **DES**

DESBILLONS (François-Joseph Terrasse), né à Châteauneufsur-le-Cher, dans le diocèse de Bourges, le 26 janvier 1711, entra chez les jésuites en 1727. Il enseigna pendant cinq ans les basses classes, et pendant six ans la rhétorique à Caen, à Nevers, à la Flèche, à Bourges. Euvoyé par ses supérieurs au collége de Louis-le-Grand, à Paris, pour faire imprimer ses Fables, il y passa environ quinze années, jusqu'en 1762, cù il survint un si grand changement dans sa société. Lorsque les jésuites furent obligés de quitter la France, le père Desbillons trouva un asile aussi honorable qu'avantageux auprès de l'électeur palatin, protecteur éclairé des talents, qui lui donna nne place dans le collége de

#### **DES**

Manheim, et yajouta une pension d'environ 1000 écus, argent de France. Il y mourut le 19 mars 1789. Sa bibliothèque était trèsample et très-bien choisie, nonseulement pour la rareté et l'importance des livres, mais encore pour la beauté des éditions. Par son testament, qu'il a fait en vers latins, il a laissé sa bibliothèque aux prêtres de la congrégation de Saint-Lazare, qui ont remplacé les jésuites dans le Palatinat, et avec lesquels il a toujours vécu dans le collège de Manheim, à condition que le préfet de la bibliothèque électorale pût choisir les ouvrages qui lui convieudraient: c'est un hommage de gratitude qu'il rendait à S. A. E., qui avait eu pour lui des attentions toutes particulières. Un cri-

VII.

tique judicieux l'a appelé le " dernier des Romains, " comme celui qui, dans ce temps d'une décadence totale de la langue latine, l'avait cultivée avec le plus d'ardeur. Sa modestie égalait son érudition. Parlant peu, et toujours avec justesse et circonspection, évitant le monde, et ne voyant que ceux qui venaient le voir, il nourrissait dans sa retraite cette tranquillité d'esprit qui, suivant la remarque d'un vrai sage, suppose toute la pureté et toutes les richesses de la vertu (in incorruptibilitate quieti et modesti spiritus qui est in conspectu Dei locuples, 1 Pet., 3). On a de lui : | Fabulæ Æsopiæ, libri xv. Elles ont été réimprimées à Glascow, à Oxford, à Augsbourg, à Manheim, à Paris, etc. Il existe une Traduction française de ces Fables faite par l'auteur même, et imprimée à Manheim avec le texte à côté, en 1769, 2 vol. in-8°. C'est l'ouvrage qui a fait le plus d'honneur au P. Desbillons. Les connaisseurs les jugent dignes de faire pendant à celles de Phèdre. La clarté, l'ingénuité, la justesse de la fabulation, la pureté et l'élégance du style, tout leur assure cette espèce de concurrence. Un critique qui ignore le latin a dit qu'il était difficile de vérifier le mérite d'un ouvrage écrit dans une langue morte. Il n'a pas réfléchi que c'était exactement le contraire. Les langues mortes étant seules immuables, ayant des règles et des modèles sur lesquels le caprice et a mobilité de l'usage ne peuvent plus rien, sont les seules qui don. nent lieu à des jugements sûrs et permanents. Au lieu que dans les langues vivantes, celles surtout sur lesquelles les spéculations ré-

formatrices s'exercent sans relâche, ce qui est admiré dans un temps devient insupportable ou même inintelligible dans un autre. Nouveaux éclaircissements sur la vie et les ouvrages de Guillaume Postel, Liége, 1773, in-8°; curieux et pleins de recherches (voy. Postel); | Histoire de la vie chrétienne et des exploits militaires de madame de Saint-Balmont(voy. Balmont), Liége, 1773, in-8°; | De Imitatione Christi libri quatuor, 1780, in-8°. Outrele mérite de l'exactitude et de la restitution du texte primitif, cette édition est recherchée pour la savante Dissertation qui est à la tête, et qui rend cet ouvrage à Thomas à Kempis, son véritable auteur. (Voy. les articles Amort, Naudé, Kempis.) | Phædri Fabularum Æsopiarum libri quinque, cum notis et emendationibus, Fr.-Jos. Desbillons, ex ejus commentario pleniore desumptis, Manheim, 1786, in-8°; édition digne de figurer à côté de celle que le P. Brottier nous a donnée du même Phèdre. Le *Commentaire* dont ces notes sont tirées est encore eu manuscrit. Ars bene valendi, etc., Heidelberg, de l'imprimerie de Wiesen, 1788, 68 p. in-8°. Les grâces simples et faciles de la bonue latinité se montrent dans ce poème, qui est écrit en vers îambiques. Le poète y donne toutes sortes de préceptes d'un régime salutaire. On y trouve une longue tirade contre l'usage du café, du thé et du chocolat, qu'il proscrit presqu'entièrement; ainsi qu'une digression pathétique sur la décadence de la langue latine, que l'auteur attribue avec raison à la philosophie du jour. Il croit cependant que, l'Eglise catholique ayant adopté cet idiôme, et en ayant fait son langage propre, il ne peut entièrement s'éteindre, et qu'il durera autant que l'Église elle-même. Le P. Desbillons a laissé plusieurs ouvrages dans son porteseuille. Il avait composé une Histoire de la langue latine: et certainement elle doit être excellente, puisque personne ne savait le latin mieux que lui. On parle aussi de quelques Pièces dramatiques de cet auteur, écrites dans

cette langue,

DESBOIS (François-Alexandre AUBERT DE LA CHISNAYE), DE à Ernée dans le Maine, près de Mayenne, le 17 juin 1699, se fit capucin, ne persévéra point dans sa vocation, et rentrabientôt dans le monde. N'ayant pas de fortune, il travailla pour vivre; mais son travail se borna presque toujours à des compilations, qui ne l'empéchèrent pas de mourir à l'hôpital le 29 février 1784. [Tel est le sort de la plupart des prétres qui cessent de l'être. Vaici l'énumération de ses ouvrages :] Le parfait cocher, 1744, in-12. [Desbois n'a été que l'éditeur de cet ouvrage, qui est du duc de Nevers; il aurait du les faire rougir tous deux.] Dictionnaire militaire, 1758, 3 vol in-8°; | Dictionnaire d'agriculture, 1751, 🧣 vol.; | Dictionnaire des animaux, 1759, 4 vol. in-4°; | Dictionnaire généalogique de la noblesse, 1773, et années suivantes, 12 vol. in-4°; ouvrage très-incomplet, qui manque d'ailleurs de choix, et où l'étendue des articles n'est nullement mesurée sur leur intérét. Dictionnaire historique des mœurs des Français, 1767, 3 vol. in-8°; | Dictionnaire domestique, 1763, 3 vol. in-8°.

Il a rédigé les deux derniers volumes. L'Astrologue dans le puits, 1740, in-12; Lettres sur les romans, 1741, in-12; | Lettres hollandaises, 1747, 2 vol. in-12; Lettres critiques, avec des songes moraux, 1746, in-12; Système du règne animal, 1754, 2 vol. in-8°. Quelques-uns lui attribuent en partie les "Journaux" des abbés Grenet et des Fontaines; mais à tort. Desbois n'avait ni le jugement, ni le style qui règnent dans les écrits de ces habiles littérateurs. Il a pu sans doute leur rendre quelques services: tous les savants sont dans le cas d'en recevoir; mais on les dépouillerait de leurs meilleurs ouvrages, si à ce titre on voulait en faire honneur à d'autres.

\* DESBOIS DE ROCKERORY (Eléonose-Marie), ne à Paris en 1747, mort le 5 septembre 1807, fut docteur en Sorbonne, vicairegénéral de La Rochelle, et ensuite curé de Saint-André-des-Arcs à Paris. Tant qu'il fut à la tête de cette paroisse, il se distingua par son zèle et sa charité. Il y établit une maison de charité, à laquelle il hissa par testament 300 fr. de rente. Durant l'hiver rigoureux de 1784 à 1785, il fit de son presbytère un vaste chauffoir, où l'on recevait nuit et jour les malheureux qui venaient s'y réfugier, et il poussa sa charité jusqu'à vendre les choses qui lui étaient le plus nécessaires pour le soulagement des pauvres. On conçoit difficilement après cela comment l'abbé Desbois embrassa les principes de la révolution, et fut nommé membre de l'assemblée législative en 1791, par le département de la Somme, dont il était évêque constitutionnel. Le sa-

8

crifice qu'il avait fait aux idées du temps ne put le sauver des persécutions; il fut arrêté, et, pour l'humilier davantage, on le plaça avec des prostituées. Rendu à la liberté après vingt-deux mois de détention, il se fit imprimeur, et c'est de ses presses que sortirent les différents écrits publiés en faveur du clergé constitutionnel. Desbois donna en 1801 sa démission du siége d'Amiens; il n'avait paru dans cette ville que rarement, quoiqu'il y eût tenu un synode. On a de lui: Mémoire sur les calamités de l'hiver de 1788-89, lu dans une assemblée tenue à l'hôtel-de-ville de Paris, 1789, in-12; Lettre pastorale, 1791, in-8°. Elle fut suivie de plusieurs autres; | Lettre d'indication du second concile national, 1800, in-8°, rédigée de cert avec Grégoire, Saurine et Wandelaincourt; | Annales de la religion, ou Mémoires pour servir à l'histoire du xviiie siècle, par une société d'amis de la religion et de la paix; 1795-1803, 18 vol. in-8°; ces amis de la religion et de la paix étaient Grégoire, Manvielle, Desbois, etc.; | Actes du Synode d'Amiens, 1800, in-8°. Desbois fournit plusieurs articles à l'Encyclopédie par ordre de matières \*, notamment l'article Cimetière, dans lequel il blame les inhumations dans les églises. C'est aussi sur ses matériaux que fut rédigé l'article "Hôpital". Il laissa encore en manuscrit un ouvrage intitulé: Recherches sur les monuments de bienfaisance anciens et modernes, étrangers et nationaux, 4 vol. in-4°. Il avait fait à ce sujet un yoyage en Angleterre. par ordre du gouvernement. Desbois avait quitté la charité pour la philantropie, c'est-à-dire la religion

pour la philosophie.]

\* DESBORDEAUX (Pierre-François-Frédéric), médecin, né le 16 mars 1763, à Caen, ou il reçut le bonnet de docteur. mort le 25 juillet 1821, âgé de 52 ans, fit un séjour de quelques mois à Paris, retourna dans sa patrie, et devint professeur agrégé de l'université, avec les membres de laquelle il signa une protestation contre les décrets de l'assemblée constituante. Devenu suspect sous le règne de la terreur, il fut mis en prison, et ne recouvra sa liberté qu'après la mort de Robespierre (le 9 thermidor). A l'organisation de l'université, Caen ne put obtenir qu'une école secondaire; cependant Desbordeaux y professa la thérapeutique, et suivit la méthode de Bichat, qui établit en principe « que tout moyen curatif n'a pour but que de ramener les propriétés vitales altérées au type qui leur est naturel. » Desbordeaux était médecin en chef des hôpitaux de Caen, membre de plusieurs sociétés médicales, et correspondant de la société de l'école de médecine de Paris. On a de lui: | Nouvelle orthopédie, ou Précis sur les difformités que l'on peut prévenir et corriger dans les enfants, 1805, in-8°; | Dissertation sur la cause directe des fièvres primitives qui règnent épidémiquement en Europe, et sur les moyens de s'y soustraire, 1815, in-12.

\* DESBORS des Doires (Olivier), oratorien de Rouen, né vers le milieu du xvii siècle, vint prêcher à Paris, où il mourut au commencement du xviii

siècle. On a de lui, sous le voile de l'anonyme : | Traité de la meilleure manière de précher, Rouen, 1700, iu-12; la Science du salut, etc., Rouen, 1701, in-12, sous le nom supposé de Damelincourt.

DESBOULMIERS (Jean-Augustin-Julien, connu sous le nom de) : c'est le nom que cet auteur préféra à celui de son père. Il entra dans les troupes légères, et, n'y ayant pas fait fortune, il se tourna du côté des lettres. Il débuta par des Romans, donna ensuite quelques Opéras comiques, et compila, en 7 vol. in-12, l'Histoire anecdotique et raisonnée du théatre italien, depuis son rétablissement jusqu'à l'année 1769, et celle de *la Foire*, la même année, en 2 vol.; recueil prolixe et immoral, écrit d'un style incorrect et néologique. Desboulmiers mourut d'une maladie de poitrine en 1771, âgé d'environ 40 ans.

\* DESCAMP ou Deschamps (Bernard), était avocat avant la révolution, dont il embrassa les principes, ce qui le fit nommer procureur-syndic du district de Lectour et député du Gers à l'assemblée législative, où il siégea au côté gauche. En 1792 il passa à la convention, vota la mort du roi sans appel ni sursis. Il s'attacha eusuite au parti des "Girondins", ce qui n'était pas déroger à ses principes, et s'éleva contre la proscription du 31 mai 1793. Décrété ensuite d'arrestation avec les 75 députés, il fit de nouveau partie de la convention vers la fin de 1794, et passa au conseil des cinqcents en 1796. Il s'y éleva derechef contre les jacobins, s'opposa à l'admission de son compatriote Gauran, dont il blamait alors les principes trop révolutionnaires, sortit de cette assemblée le 20 mai 1798, et ne reparut plus sur la scène politique jusqu'en 1816, où il fut compris dans la

loi du 12 janvier.

9

DESCARTES (René); " Carthesius", né le 31 mars 1596 à la Have en Touraine, d'une famille noble et ancienne, fut engagé par son inclination, autant que par sa naissauce, à porter les armes. Il servit en qualité de volontaire au siège de La Rochelle, et en Hollande sous le prince Maurice. Il était en garnison à Breda, lorsque parut le fameux problème de mathématiques d'Isaac Béecman, principal du collége de Dordrecht : il en donna la solution. A près s'être trouvé à différents sièges, il vint à Paris pour s'adonner à la philosophie et aux mathématiques. Il ne voulut plus lire que dans ce qu'il appelait le "grand livre du monde ", et s'occupa entièrement à ramasser des expériences et des réflexions. Descartes avait fait auparavant un voyage à la capitale; mais il ne s'y était guère fait connaître dans le monde que par une passion excessive pour le jeu. Cette passion s'étant éteinte, la philosophie en profita. Il avait tout ce qu'il fallait pour en changer la face: une imagination brillante et forte, qui en fit un homme singulier dans sa vie privée, ainsi que dans sa manière de raisonner; des connaissances puisées dans luimême plutôt que dans les livres; beaucoup d'ardeur pour combattre les préjugés. La philosophie péripatéticienne triomphait alors en France; il était dangereux

10

de l'attaquer. Descartes se retira près d'Egmont en Hollande, pour n'avoir aucune espèce de dépendance qui le forçat à la ménager. Pendant un séjour de 25 ans, dans différents endroits des Provinces-Unies, il se fit quelques enthousiastes et plusieurs ennemis. L'université d'Utrecht fut "cartésienne" dès safondation, par le zèle de Renneri et de Régis, tous deux disciples de Descartes. Mais Voetius, ayant été fait recteur de cette université, y défendit d'enseigner les principes du philosophe français. Voetius attaqua surtout une nouvelle preuve de l'existence de Dieu, imaginée par Descartes, d'une manière plus subtile que solide, mais qui ne prouvait point du tout, comme Voetius le prétendait, que le philosophe français rejetait celles qui étaient meilleures. Il est vrai cependant qu'il y avait une espèce d'imprudence à raffiner dans une matière si grave et si solidement prouvée; et que, si l'on jugeait de l'esprit de Descartes précisément par cette subtilité, en serait porté à croire qu'il cherchait moins la vérité que la nouveauté, qu'il avait plus de talents pour démolir que pour établir. Descartes ne trouva pas moins d'obstacles en Angleterre, et ce fut ce qui l'empêcha de s'y fixer dans un voyage qu'il y fit. Il vint quelque temps après à Paris. On Jui assigna une pension de 3000 livres, dont il eut le brevet, sans en rien toucher; ce qui lui fit dire en riant, que jamais parchemin ne lui avait tant coûté. La reine Christine souhaitait le voir. Chanut, ambassadeur de France en Suède, fut chargé de cette négociation, dans laquelle il eut d'abord de la peine à réussir. Descartes, tout philosophe qu'il était, redoutait les frimas du Nord. « Un homme né dans les jardins de la Touraine (écrivait-il au négociateur), et retiré dans une terre où il y a moins de miel à la vérité, mais peut-être plus de lait que dans la terre promise aux Israélites, ne peut pas aisément se résoudre à la quitter, pour aller vivre au pays des ours, entre les rochers et les glaces. — Je mets, dit-il ailleurs, ma liberté à si haut prix, que tous les rois du monde ne pourraient me l'acheter. » Il céda cependant aux sollicitations, peut-être à des espérances, et se rendit à Stockholm. Christine lui fit un accueil privilégié, et le dispensa de tous les assujettissements des courtisans. Elle le pria de l'entretenir tous les jours à cinq heures du matin dans sa bibliothèque. Elle voulut le faire directeur d'une académie qu'elle songeait à établir, avec une pension de 3,000 écus. Enfin elle lui marqua tant de considération, que, iorsqu'il mourat, le 11 février 1650, on prétendit ridiculement que les grammairiens de Stockholm, jaloux de la préférence qu'elle donnait à la philosophie sur les langues, avaient avancé par le poison la mort du philosophe. Le véritable poison était un mauvais régime, une manière de vivre nouvelle, et un climat différent de celui de sa patrie. Son corps fut apporté en France, 17 ans apres sa mort, par les soins de Dalibert, secrétaire du roi, qui le fit enterrer dans l'église de Sainte-Geneviève-du-Mont, après un service solennel. Si Descartes eut quelques faiblesses de l'humanité, il eut aussi les

principales vertus d'un sage. Il fut sobre, tempérant, ami de la retraite, reconnaissant, libéral, sensible à l'amitié, tendre, compatissant. « Quand on me fait une offense, disait-il, je tache d'élever mon âme si haut, que l'offense ne parvienne pas jusqu'à elle. » L'ambition ne l'agita pas plus que la vengeance. Il disait comme Ovide : a Vivre caché, c'est vivre heureux. » On a discuté s'il avait été marié ou non; mais on n'en peut douter après la publication d'un écrit inséré dans l'" Année littéraire ", 26, page 66. no **1**785, philosophe laissa un grand nombre d'ouvrages. Les principaux sont : | ses Principes de la philosophie, in-12; | ses Méditations metaphysiques, 2 vol. in-12; son Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, 2 vol. in-12; le Traité des Passions, in 12; celui de la Géométrie, in-12; | le Troité de l'Homme, in-12, et un grand Recueil de lettres, en 6 vol. in-12 : en tout 13 vol. in-12. Descartes en avait composé quelques-uns en latin, et quelques autres en français; mais ses amis les ont traduits réciproquement en chacune de ces deux langues. L'édition latine, imprimée en Hollande, forme 6 vol. in-4°. On trouve parmi ses Lettres un petit ouvrage latin, intitulé: Censuraquarumdam epistolarum Balzacii; jugement sur quelques lettres de Balzac; où l'on voit que les belles-lettres n'étaient pas sans attraits pour lui. Il a contribué à sccouer le joug qu'un respect mal entendu pour l'antiquité avait fait subir à l'ancienne philosophie, quoiqu'il n'ait peut-être pas réussi

également dans la construction de

celui qu'il a entrepris de lui substituer, ce qui a fait dire à Voltaire:

> Ma raison n'a plus de foi Pour Revé le visionnaire : Songeur de la nouvelle loi, Il éblouit plus qu'il n'éclaire. Dans une épaisse obsensité Il fait brûler des étinceiles ; Il a gravement délité Un tas brillant d'erreurs nouvelles, Pour mettre à la place de celles De la bevarde autiquité.

[Attachant beaucoup plus de prix aux spéculations métaphysiques qu'aux méthodes géomètriques dont il était l'inventeur, il ne donna sa géométrie que comme le dernier chapitre de sa méthode. La postérité en a jugé autrement que lui, et elle a vu dans les travaux géométriques de Descartes la plus belle preuve de son talent. Avant lui, la notation que l'on employait dans la solution des diverses équations était affectée des rapports matériels par lesquels on liait l'algèbre à des idées de longueur, de superficie et de solidite; il la dégagea le premier des considérations étrangères qui la limitaient. Selon cette ancienne limitation de l'algèbre, les produits successifs d'une même quantité étaient représentés dans les trois premières dimensions de l'étendue par un carré et par un cube en perspective, quelquefois par la lettre initiale Q ou C, mise au haut de la quantité; quelquefois enfin par la répétition même de la lettre au moyen de laquelle la quantité était désignée. A toutes notations embarrassantes, Descartes en substitua une claire, simple, générale, et surtout calculable; il mit un chiffre audessus de la quantité, et par les différentes valeurs de ce chiffre, il désigna ses diverses puissances.

C'est ainsi qu'en généralisant ses idées et en les simplifiant, en les dégageant de tous les rapports qui les compliquaient et les arrêtaient dans leur marche, il parvint à faire la grande découverte sur l'application de l'algèbre à la géométrie.] Sa philosophie essuya, après sa mort, les plus grandes contradictions. L'illustre Huet lui porta de rudes coups par un ouvrage d'une latinité exquise, intitulé: "Censura philosophiæ cartesianæ". Paris, 1694, in-12. On mit tout en usage pour la bannir des universités et des écoles. Il v eut une vive querelle dans celle d'Angers, pendant plusieurs années. Le célèbre P. Lami, de l'Oratoire, qui enseignait alors dans cette ville, fut la victime de son attachement au cartésianisme; on l'exila à Saint-Martin de Miseré, au diocèse de Grenoble. Le général de l'Oratoire défendit à tous les professeurs de sa congrégation d'enseigner la nouvelle philosophie. Cette querelle fit naître plusieurs écrits oubliés à présent. L'Eloge "de Descartes, par Thomas, l'homme le moins en état de juger Descartes, remporta le prix à l'académie française en 1765. On peut voir aussi sa "Vie" par Baillet; mais l'historien est souvent admirateur et pariois enthousiaste, quelque froid qu'il soit d'ailleurs. [On trouve un bel éloge de Descartes et un magnifique portrait de la révolution qu'il opéra dans le monde savant et littéraire, dans le fameux "Discours du P. Guénard, jésuite.]

DESCARTES (Catherine), morte à Rennes en 1706, nièce au célèbre philosophe, soutint dignement la réputation de son oncle par son esprit et par son savoir. Un bel-esprit a dit d'elle, que "l'esprit du grand René était tombé en quenouille". Elle écrivait assez bien en vers en prose. On a d'elle: |l'Ombre de Descartes, | et la Relation de la mort de Descartes; deux pièces, dont la dernière, mêlée de prose et de vers, est écrite d'une manière ingénieuse, naturelle et délicate.

\* DESCEMET (Jean), médecin, né en 1732 à Paris, fut doyen d'age de l'ancienne faculté de Paris, médecin du lycée impérial, professeur de botanique, d'astronomie, et censeur royal. Il mourut à Paris, après une longue pratique, en 1820, membre de la société de médecine, de plusieurs corps savans et académies étrangères. Il s'était fait connaître par d'importantes découvertes, consignées dans le "Journal de Médecine, ainsi que dans plusieurs ouvrages de la même science. Il avait beaucoup contribué à la nouvelle édition du "Traité des Arbres et des arbustes " du médecin Duhamel-Dumonceau, dont il avait été l'élève.

DESCHAMPS (Jacques), docteur de Sorbonne, curé de Dangu, né à Virunmerville, diocèse de Rouen, le 6 mars 1677, mort le 3 octobre 1759, eut les vertus et les connaissances de son état. On a de lui | une Traduction nouvelle du prophète Isaïe, [avec des Dissertations préliminaires et des Remarques, ] qui eut un certain succès, et qui essuya quelques critiques. Elle parut en 1760, in-12. Deschamps avait un zèle extraordinaire pour l'éducation de la jeunesse; les jeunes plantes cultivées sous ses yeux portèrent des fruits précieux à la religion et à l'état. [ Pour lui

être encore utile, même après sa mort, il légua à son église tout son mobilier, estimé 10,000 fr., à la charge par elle d'entretenir

une maitresse d'école.]

\*DESCHAMPS (Claude-François), chapelain de l'église d'Orléans, naquit dans cette ville le 10 avril 1745. Ayant connu par hasard un élève muet de naissance en qui Pereira avait créé la faculté de la parole, ce miracle de l'art le frappa tellement, qu'il voulut se consacrer à l'éducation des sourds-muets. Il employa les procédés de Pereira, qui lui semblaient préférables à ceux que pratiquait l'abbé de l'Epée. C'est à la classe du peuple qu'il offrit ses leçons gratuites. Des ouvrages qu'il publia voici les plus remarquables : j Cours élémentaire d'éducation des sourds-muets, Paris, Debure, 1779; le "Journal des savants" en rendit un compte avantageux en avril 1779; ] De la manière de suppléer aux oreilles, pour servir de suite au Cours élémentaire, Paris, Debure, 1783, in-12. L'abbé Deschamps, digne émule de l'abbé de l'Epée et de l'abbé Sicard, car ce sont des prêtres qu'on trouve à la tête de toutes les sciences, mourut en janvier 1791, presque ignoré, mais très-regretté de ses amis et de ses élèves.

\*DESCHAMPS (Jean-Baptiste), peintre, né à Dunkerque en 1714, mort à Rouen le 30 juillet 1791, fut employé aux tableaux du sacre de Louis XV, établit ensuite à Rouen une école particulière de dessin, puis obtint la formation d'une école gratuite, dont il fut nommé directeur. Ses prihcipaux écrits sont : | Les vies des

peintres flamands, allemands et hollandais, Paris, 1753, 4 vol. in-8°, avec des portraits; | Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant, 1769, in-8°, avec cinq planches et une carte faisant suite à l'ouvrage précédent.

\* DESCHAMPS (Joseph-François-Louis), chirurgien en chef de l'hôpital de la Charité, membre de l'académie des Sciences (section de médecine), néà Chartres, le 14 mars 1740, mort à Paris, le 8 décembre 1824, fut admis en 1764 à l'école pratique, devint membre du collège et de l'académie de chirurgie, obtint la place de gagnant-maîtrise à l'hôpital de la Charité, et remplaça Desault, comme chirurgien en chef de cet hospice. Aussi désintéressé qu'habile, il ne refusa jamais sa visite aux pauvres. Lorsqu'il fut nommé médecinconsultant de Buonaparte, le traitement de cette place lui était nécessaire pour son existence. On a de lui : | Traité historique et dogmatique de l'opération de la taille, Paris, 1796-1799, 4 vol. in-8°, suivi de plusieurs Observations sur la ligature des grosses artères des extrémités, spécialement sur l'artère poplitée qu'il pratiqua le second en France; | Traité des maladies des fosses nasales et de leurs sinus: | plusieurs Mémoires insérés dans le "Recueil de la société de médecine" de Paris, etc.

\* DESCHAMPS (Jeau-Marie), né à Paris vers 1750, mort en 1826, romancier et vaudevilliste, a traduit de l'anglais "Simple histoire", la "Suite de Simple histoire", les "Mystères d'Udolphe", "Camilla", etc. Il a travaillé aussi à la "Bibliothèque des Romans". Il a été enfin l'un des collaborateurs

du 'Journal littéraire' de Clément

de Dijon (1796 et 1797).

\*DESCHIZAUX (Pierre), médecin et substitut du procureur-général du grand-conseil, né à Mâcon en 1687, voyagea en Russie et en Perse. Il publia à son retour : Mémoire pour servir à l'instruction de l'histoire naturelle des plantes de Russie, et à l'établissement d'un jardin botanique à Saint-Pétersbourg, Paris, 1727, réimprimé sous ce titre : Description d'un voyage fait à Saint-Pétersbourg, 1728, in-12, C'est la première relation d'un voyage en Russie.

\* DESCOUSU (Celse-Hugues), licencié en droit, chanoine de la cathédrale de Châlons, en 1522, se qualifiait professeur en grec et en hébreu à Paris. On lui doit | la première Édition de Théocrite, publiée en France, Paris, Gilles Gourmont, vers 1512, in-8°; | une autre des « Vies des PP. du désert», par saint Jérôme, Lyon,

Vincent, 1512, in-folio.

\* DESCROISILLES ou DES-Choizilles (François - Antoine -Henri), chimiste, mort à Paris, le 14 avril 1825, dirigea d'abord une blanchisserie à l'Escure près Rouen, professa ensuite la chimie élémentaire dans cette ville, puis devint secrétaire du conseil général des manufactures à Paris. Il trouva, à peu près dans : le même temps que Chaptal et Vauquelin, que la potasse est nécessaire à la composition de l'alun, inventa quelques instrumens, l'Alcalimètre, l'Alambic d'essai, etc., que M. Gay-Lussac perfectionna depuis, et publia : | Description et usage du bertholimètre, ou instrument d'épreuve pour l'acide muriatique, oxy gène liquide, pour

l'indigo et l'oxide de manganèse, avec des Observations sur l'art de graver le verre par le gaz acide fluorique, Mémoire faisant suite à l'art du blanchiment de Berthollet, 1802, in-8°; | Notices sur l'alcalimetre et autres tubes chimico-métriques, ou sur le polymètre chimique et sur un petit alambic pour l'essai des vins, 3° édition, 1824, in-8°; | Méthode. très-simple pour préserver les blés, scigles, orges, avoines, riz, etc., de toute altération et de tout déchet, Paris, 1819, in-8°, fig.; Estampillage enregistré, etc., 1819, in-8°; | Notice sur la fermentation vineuse, et spécialement sur celle du cidre et du poire.

\*DESEINE (François), libraire, né à Paris, voyagea en Italie, et mourut à Rome en 1715. On a de lui : | Description de la ville de Rome, Lyon, 1690, in-4°, et 4 vol. in-12; | Nouveau voyage d'Italie, Lyon, 1699, 2 vol. in-12; | Bibliotheca Slusiana, ou Catalogue de la bibliothèque du cardinal P.-L. Slusi, Rome, 1690, in-4°; | Rome ancienne et moderne, Leyde, 1713, 10 vol. in-12; | Tavole della geografia,

1690, in-tolio.

\* DESEINE (Louis-Pierre), sculpteur, né à Paris en 1750, mort le 13 octobre 1822, remporta le grand prix en 1780, et alla terminer ses études à Rome, en qualité de pensionnaire du roi. Revenu à Paris, il fut agrégé, en 1785, à l'ancienne académie de peinture et sculpture, à la suppression de laquelle il s'opposa vainement. Ses principaux ouvrages sont : | Bacchus et Hébé, en nfarbre, exécutés pour orner le château de Chantilly, et qui mé-

ritèrent à Deseine le titre de sculpteur du prince de Condé; | Louis XVI, buste; | Louis XVII, buste. C'est le seul portrait d'après nature que l'on ait de ce prince; | Pie VII, buste, qui valut à l'artiste la décoration de l'Eperon d'or; | L'Hôpital et d'Aguesseau; on voit ces statues sur les degrés de la facade du palais du corps législatif; | Les Stations de la passion de Jésus-Christ et sa sépulture, bas-relief placé dans la chapelle du Calvaire, derrière le chœur de l'église de Saint-Roch; Le Mausolée du cardinal de Belloy, grande dimension, dans une chapelle près du chœur de l'église de Notre-Dame; | Le Mausolée du duc d'Enghien, pour la sainte chapelle de Vincennes. Deseine ne put achever cet ouvrage. Comme écrivain, Deseine a laissé: | Réfutation d'un projet de réglement pour l'academie centrale de peinture, sculpture, gravure et architecture, presenté à l'assemblée nationale par la majorité des membres de l'académie royale de peinture, etc., 1791, in-8°; | Considérations sur les académies, et particulièrement sur celles de peinture, sculpture et architecture, presentées à l'assemblee nationale, 1791, in-8°; Lettre sur la sculpture destinée à orner les temples catholiques, adressée au premier consul, 1802; Notices historiques sur les anciennes académies de peinture, sculpture et architecture, 1814; Mémoire sur la nécessité du rétablissement des maîtrises et corporations, 1815, in-4°.

DESENNE (Alexandre-Joseph), dessinateur de vigneues, né à Paris le 1er janvier 1785, mort en 1825, se fit connaître

par plusieurs dessins faits d'après les tableaux des grands maîtres, pour les Musées de Robillard et de Filhol. A 25 ans il se livra à la composition, et fut, après la mort de Moreau jeune (1814), le premier dessinateur de France. On lui doit les Vignettes de tous les "Ermites" de M. de Jouy; les Dessins pour les "OEuvres" de Boileau, Molière, Cervantes, Bernardin-de-St-Pierre, Walter-Scott, Lamartine, etc. Le recueil de ses Dessins a été acquis pour la bibliothèque du roi. On a de lui plusieurs tableaux, entre autres, un Trait de la vie

de François I<sup>er</sup>,

DESERIZ (Joseph-Innocent), religieux de l'ordre des Ecoles-Pies, né à Neytra en 1702, d'une famille noble hongroise, enseigna avec distinction la théologie à Raab, fut supérieur de plusieurs maisons de son ordre, et passa ensuite à Rome, où il fut fait assistant du général. Là il consacra toutes ses heures de loisir à fouiller dans les bibliothèques, surtout dans celle du Vatican, et à amasser des matériaux pour les ouvrages qu'il méditait. Benoît XIV l'envoya en qualité de légat en Valachie, auprès de l'hospodar Constantin Manrocordato; il n'eut pas la satisfaction de réussir dans sa commission. Le retour en Hongrie, il se retira à Watzen, où, libre de tous soins, il se consacra entièrement à l'étude. Il mourut l'an 1765, laissant: | Tractatus ad probandam piacularium flammarum existentiam, Raab, 1738, in-8°; | de initiis ac majoribus Hungarorum Commentaria, Bude, 1748, 1760, 5 vol. in-fol.; | Historia episcopatus diœcesis ac civitatis Vaciensis, 1765; ouvrages d'une grande crudition, mais qui manquent quelquefois de critique, comme l'a démontré Georges Pray, jésuite, dans ses "Annales veteres Humorum."

\*DESESSARTS(Jean-Baptiste), plus connu sous le nom de Poncer Desessarts, diacre, né à Paris en 1681, mort le 23 décembre 1762, fut zèle pour la cause du jansénisme, fit plusieurs voyages en Hollande pour voir le P. Quesnel, et sacrifia même sa fortune pour le soutien de la cause qu'il défendait. Il prit une part trèsactive à l'œuvre des "convulsions", et écrivit pour en faire l'apologie. Il laissa : | Apologie de saint Paul, contre l'apologiste de Charlotte, 1731; Lettres sur l'écrit intitulé: "Vains efforts des mélangistes", par Besoigne et d'Asfeld, 1738; | Dix-neuf lettres sur l'œuvre des convulsions, de 1734 à 1737; | De la possibilité des mélanges dans les œuvres surnaturelles du genre merveilleux; Illusion faite au public par la fausse description que M. de Montgeron a faite de l'état présent des convulsionnaires, 1749; Autorité des miracles et usage qu'on doit en saire; | Traité du pouvoir du démon; | Recueil de plusieurs lustoires très-autorisées, qui font voir l'étendue du pouvoir du démon dans l'ordre surnaturel; | Observations sur le bref de Benoît XIV, au grand inquisiteur d'Espagne, etc. Ces derniers écrits sont de 1749. Malgré ce grand zèle, Poncet-Desessarts passait pour un enthousiaste et un visionnaire entêté, dans l'esprit même de plusieurs personnes de son parti. Comme auteur, ce n'est qu'un compilateur laborieux, et

par conséquent utile pour les faits seulement.

\*DESESSARTS (Alexis), ecclésiastique, frère du précédent, né à Paris en 1687, mort le 12 mai 1774, futau nombre desappelants, et concourut aux écrits publiés contre la bulle, en 1713 et 1714. Il avait quatre frères, tous ecclésiastiques et tous de la même opinion. Leur maison était le lieu de conférence, et comme le bureau d'adresses. A lexis Desessarts prit part à toutes les questions de ce temps; il fut un des plus chauds partisans du figurisme, et écrivit contre l'abbé Débonnaire, qui attaquait ce système. (Voyez Etémare.) On a de lui : | Défense du sentiment des SS. PP, sur le retour futur d'Elie, et sur la véritable intelligence des Ecritures, 1737, in-12; | Suite de la défense, 1740, 2 vol. in-12; | Examen du sentiment des PP. et des anciens Juifs sur la durée des siècles, 1739, in-12; | Dissertation où l'on prouve que saint Paul n'enseigne pas que le mariage puisse être rompu, lorsqu'une des parties embrasse la religion chrétienne, Paris, 1765, in-12; Difficultés proposées au sujet d'un éclaircissement sur les vertus théo, logales, contre Petit-Pied, 1741; Doctrine de saint Thomas sur l'objet et la distinction des vertus

théologales, 1742; | Défense de cet écrit, 1743.

\* DESESSARTS, connu sous le nom de Nicolas Lemoyne, d'abord avocat, puis libraire, né à Coutances, en 1744, mort à Paris, le 5 octobre 1810, publia, comme éditeur un grand nombre d'ouvrages. Voici les principaux de ceux dont Desessarts est auteur: Causes célèbres, curieuses et intéressantes, de toutes les cours sou-

verdines du royaume, avec les jugements qui les ont décidées, 4773-89, 196 vol. in-12; recueil exact et complet. | Les trois thédtres de Paris, ou Abrégéhistorique de l'établissement de la Comédie-Française, de la Comédie-Italienne et de l'Opéra, 1787, in-8°; Essai sur l'histoire générale des tribunaux des peuples, tant anciens que modernes, ou Dictionnaire historique et judiciaire, contenant les anecdotes piquantes et les jugements fameux des tribunaux de tous les temps et de toutes les nations, 1778-84, 9 vol. in-8°. | Procès fameux, 1786-89, 10 vol. in-12: c'est un extrait de l'Histoire générale des tribunaux. Desessarts ajouta, depuis la révolution, 10 autres vol. à ce recueil. | Dictionnaire universel de police, 1786-90, 8 vol. in 4°; | la Vie et les crimes de Robespierre et de ses principaux complices, 1798, 2 vol. in-12 ou 3 vol. in-18: l'auteur y ajouta, en 1802, un 4º vol., contenant Les Crimes du duc d'Orléans, et son procès. | Règles et exemples sur la prosodic française, la versification et le style figuré, 1798, in-12. | Abrégé des vies des Hommes illustres de Plutarque, 1798, 3 vol. in-8°. | Tableau de la police de Londres, opuscule qui a fait partie du volume intitulé: Mélanges historiques et politiques sur l'Angleterre, 1802, in-8°, etc., etc.

\*DESESSARTS (Jean-Charles), médecin, membre de l'institut, né en 1729 à Bragelogne en Champagne, étudia à Tonnerre chez les jésuites, et vint faire sa philosophie chez ceux de Paris. Orphelin et sans fortune, il accepta l'emploi de précepteur de mathématiques dans une grande maison, et, se livrant en même temps à l'étude de la médecine, il réussit au bout de quelques années à se faire recevoir médecin à Reims, puis passa à Villers-Cotterets avec le titre de médecin du duc d'Orléans. Plusieurs ouvrages lui procurèrent successivement son admission à la faculté de Paris, la chaire de professeur de chimie et enfin le grade de doyen de cette faculté. Membre de l'Institut dès sa formation, il continua jusqu'à sa mort, arrivée en 1811, à consacrer ses talents au soulagement de l'humanité. Son dernier ouvrage a pour titre : Recueil de mémoires, de discours académiques, Paris, 1811; in-8°: c'est la collection de ses mémoires les plus intéressants. Outre les ouvrages dont il est auteur, Desessarts publia une nouvelle édition des "Fundamenta materiæ medicæ " de Cartheuser, Paris, 1769, 4 vol. in 12.

\*DESEZE (Romain on Raymond), premier président de la cour de cassation, né à Bordeaux en 1750, mort à Paris le 2 mai 1828, plaida comme avocat dans sa ville natale avec une distinction telle que le ministre Vergennes le fit inviter à venir s'établir à Paris. Le talent qu'il avait montré à Bordeaux, dans la cause de la marquise d'Angure, brilla d'un nouvel éclat dans celle des filles d'Helvétius, du baron de Bezenval (1789), et de Monsieur (depuis Louis XVIII), contre les héritiers de la Bretignère : c'était le dernier procès que jugeait le parlement de Paris. Desèze, membre du conseil de la reine, obtint l'immense honneur d'assister, avec Tronchet et Malesherbes, son roi jugé par la convention. Jamais une cause plus belle ne s'était présentée;

mais le silence de Louis XVI eût été mille fois plus éloquent que la parole, d'ailleurs si noble et si courageuse, de son défenseur, car il eut embarrasse ses meurtriers. Du moins l'avocat, plus recommandable par une hardiesse qui exposait sa vie que par la force de sa défense, osa leur dire: « Je cherche parmi vous des juges, je ne trouve que des accusateurs. » Enfermé à la Force comme suspect, il recouvra sa liberté après le 9 thermidor. La restauration, qui le retrouva au barreau, l'éleva en 1815 à la première présidence de la cour de cassation. Le fidèle Desèze émigra aux " cent-jours ", puis il finit dans les honneurs une vie marquée par un si grand acte de courage. Grand trésorier des ordres du roi, chevalier de Malte et du Saint-Esprit, comte et pair de France, membre de l'académie française, il réunissait plusieurs titres auxquels sa solide piété lui faisait, au reste, préférer celui de chrétien. Desèze ne fut pas dupe du faux système de gouvernement dans lequel Louis XVIII engagea si témérairement la France : ses Discours à la chambre des pairs comme à la cour decassation prouvent qu'il voyait juste en politique. Ses Discours, ses Plaidoyers et ses Mémoires ont été imprimés.

\*DESFAUCHERETS (Jean-Louis Brousse), poète dramatique, né en 1742, d'un procureur au parlement, débuta par l'Avare cru bienfaisant, comédie en cinq actes et en vers, représentée en 1784, et qui fut accueillie par des sifflets unanimes. Le succès qu'obtint une seconde comédie, en trois actes et en vers (le Mariage secret), jouée en 1786, hai fit oublier cette disgrâce. Il mit en outre

au théâtre : | Les Dangers de la présomption, comédie en cinq actes et en vers, qui n'eut point de succès. Le Portrait, ou le danger de tout lire, comédie en un acte et en vers, 1786. L'Astronome et la Punition (imitée de Goldoni), opéra comique, 1799, etc. Il fut nommé en 1789, lieutenant du maire au bureau des établissements publics, et ensuite membre du directoire du département; mais, devenu suspect aux révolutionnaires, il perdit sa place, et émigra. Lorsque les circonstances lui permirent de reparaître, il rentra au département, d'abord comme chef de burean, puis comme administrateur des hospices civils. Il remplissait les fonctions de censeur au ministère de la police, korsqu'il mourut le 18 février 1808. Ses pièces de théâtre pèchent presque toutes par la conception; mais elles sont semées de traits d'une satire ingénieuse.

\* DESFONTAINES (Guillaume - François - Foulques Des-BAYES, dit) vaudevilliste, fut secrétaire du duc de Deux-Ponts, et bibliothécaire de Monsieur (depuis, Louis XVIII). Associé à Radet, à Barré et à Piis, il publia avec eux, surtout à partir de 1792, des pièces chantantes qui eurent long-temps la vogue sur le théâtre de la rue de Chartres. Le génie complaisant de Desfoutaines, pensionné par la convention, le fut aussi par Buonaparte et par les Bourbons: il chantait pour tout le monde, et cela dans une série de pièces qui ne valent pas la peine d'être nommées. Nous citerons pourtant Gaspard l'Avisé, M. Guillaume, Lantara, etc. Desfontaines mourut à Paris, le 21 décembre 1825, âgé de 92 ans.

19

\* DESFONTAINES (Vivant-René), botaniste, né à Paris vers 1745, fut reçu membre de l'ancien institut, ensuite de l'académie des sciences, et chevalier de la légion-d'honneur. Il découvrit que, dans les plantes monocotylédones, le développement des nouvelles fibres ligneuses se fait par une interposition générale qui a lieu surtout vers le centre. Desfontaines démontra en outre le mode d'accroissement des plantes et des arbres qui lèvent avec une seule feuille séminale. Il mourut en décembre 1826, agé de près de quatre-vingt-un ans, et laissant les ouvrages suivants: | Manuel de cristallographie, ou Abrégé de la cristallographie de Romé de Lille, 1792, in-8°;  $\{Flora\ atlantica\}$ sive Historia plantarum quæ in Atlantis agro tunetano et algeriensi crescunt, 1798, in-4°; | Tableau de l'école de botanique du Muséum d'histoire naturelle, 1805-15, in-8°; | Choix des plantes du corollaire des instituts de Tournefort, publié d'après son Herbier, Paris, 1808, in-4° avec planches; | Histoire des arbres et arbrisseaux qui peuvent être cultivés en pleine terre sur le sol de la France, 1809, 2 vol. in-8°; plusieurs *Mémoires* insérés dans le "Journal des savants". Desfontainesavait été un des collaborateurs de l'"Encyclopédie", des "Annales du Muséum d'histoire naturelle", ainsi que du "Journal des sciences médicales.

DESFORGES-MAILLARD (Paul), né au Croisic en Bretagne, en 1699, resta parfaitement ignoré, quoiqu'il envoyât de temps en temps des pièces de poésie à différents journaux. N'ayant pu réussir sous son nom, il s'avisa, vers l'an

1732, d'écrire des Lettres moitié prose et moitié vers, sous le nom de mademoiselle "Malcrais de La Vigne". Tous les poètes à l'envi célébrèrent cette nouvelle muse, et lui firent même des déclarations très-galantes. [Voltaire lui adressa une épître en vers, qui commence par ces mots...

Toi dont la voix brillante, etc. Enfin Desforges quitta le masque, et il fut sifflé de ses admirateurs et de ses amants. Bonne leçon pour l'amour-propre, et plus encore pour les lecteurs serviles et enthousiastes, qui sont le jouet des réputations factices. Cette aventure donna lieu au chef-d'œuvre de la "Métromanie" de Piron. On a de lui : | Poésies de mademoiselle Malcrais de La Vigne; Poésies françaises et latines sur la prise de Berg-op-Zoom; Les Arbres, idylle; | OE uvres en vers et en prose, 1759, 2 vol. in-12. L'auteur est mort le 10 décembre 1772.

\* DESFORGES (Pierre-Jean-Baptiste Choudard), né à Paris le 15 septembre 1746, mort le 3 août 1806, commença ses études au collége Mazarin, et les continua à celui de Beauvais, où il eut pour maître l'abbé Delille, Lagrange et Thomas. A peine âgé de neuf aus, 🤇 il eut l'idée de faire des tragédies, dont les sujets étaient Tantale et Pélops, et la Mort de Jérémie. Au sortir du collége, il étudia la médecine, et la quitta bientôt pour la peinture, qu'il abandonna à son tour. Son père, riche marchand de porcelaines, ayant tout à coup perdu sa fortune, Desforges se vit réduit à traduire des ariettes italiennes, à douze francs la pièce. Désespérant d'obtenir un emploi lucratif, il débuta à la comédie italienne le 25 janvier 1769; puis il

joua à Caen, Tours, Marseille et Bordeaux, où il donna Richard et d'Erlet, comédie en cinq actes et en vers, dont on ne permit pas la représentation à Paris, et la Voix du cœur, divertissement en un acte, à l'occasion du passage de Monsieur. Il avait épousé une actrice avec, laquelle il s'engagea pour Saint-Pétersbourg; à son retour de Russie, il renonça à la profession de comédien; mais sa femme fut reçueen 1775 à la Comédie Italienne, où elle se fit connaître depuis sous le nom de madame Philippe. Outre les ouvrages indiqués, il composa: Tom Jones à Londres, comédie en cinq actes et en vers, 1782; | les Marins, ou le Médiateur maladroit, comédie en cinq actes et en vers, jouée sans succès au Théâtre-Français, 1783; Tom Jones et Fellamar, comédie en trois actes et en vers, 1787; Le Sourd, ou l'Auberge pleine, comédie en trois actes et en prose, 1790; La Perruque de laine, comédie en trois actes, jouée sans succès. Desforges embrassa avec chaleur les idées de la révolution, à laquelle il prostitua son talent dans Alisbelle, ou Les Crimes de la féodalité, opéra en trois actes composé pour la république, 1794; Les Epoux divorcés, comédie en trois actes et en vers, 1799; et quelques Romans d'un style ex-"trêmement libre. Desforges laissa en manuscrit une Traduction en vers français de la "Jérusalem délivrée, et d'une grande partie du Théâtre de Métastasc.

\* DESFOURS DE GÉNETIÈRE (Claude-François), convulsionnaire, fils du dernier président de la cour des monnaies de Lyon, où il naquit en 1757, adopta les principes religieux de Port-Royal, qui

se fortifièrent en lui auprès des oratoriens de Juilly, où il fit ses études. On sait qu'un certain diacre nommé Paris étant mort, on prétendit que des miracles s'opéraient auprès de son tombeau, dans le cimetière de Saint-Médard. Ces miracles donnèrent lieu (en 1731) aux fameuses convulsions, à l'occasion des quelles se forma une espèce de secte, tirée du sein même des jansénistes. Les miracles supposés et les convulsions cessèrent dès que le gouvernement fit entourer d'un mur le cimetière de Saint-Médard; mais la secte convulsionnaire se propagea mystérieusement à Paris et à Lyon, depuis Mésenguy jusqu'à Montazet. Desfours, qui en fut un des plus chauds partisans, entreprit de longs voyages pour former de nouveaux convulsionnaires, et pour recueillir les faits relatifs aux anciens sectateurs. Ainsi que ses confrères, il fut un des ennemis les plus déclarés de la révolution, qu'il regardait comme un châtiment du ciel infligé à la France et aux Bourbons, « pour avoir persécuté la vérité dans les docteurs et les disciples de Port-Royal ». Le parti convulsionuaire, intimement uni jusqu'au concordat de 1802, se divisa alors. Desfours fut un de ceux qui réfusèrent de reconnaître la nouvelle organisation de l'église gallicane. Toujours à la recherche des convulsionnaires, il se rendit en Suisse; mais à son retour, ce voyage ayant éveillé les soupçons du gouvernement, il fut renfermé au Temple, où il resta six mois. Quelques-uns donnèrent pour principal motif de cet emprisonnement une brochure sur le Ju-

r

આ

je ⊅I

gement du duc d'Enghien, que Desfours avait distribuée en secret. Comme tous les convulsionmires, il était préoccupé du but de leur "grand œuvre", c'est-àdire de la future conversion des juiss au christianisme; cet espoir lui inspira un tel amour pour qu'il eût le peuple d'Israël, épousé une jeune juive, sans les remontrances de sa famille et de ses collègues. Vers les dernières années de sa vie, il tomba dans la plus profonde misère, ayant employé tout son patrimoine à des voyages sans fruit, à l'impression de ses livres, et à des secours convulsionnaires. donnés aux Pour comble de chagrin, il finit par être divisé d'opinion avec eux. Une demoiselle de Lyon, d'un âge avancé, qui regardait Desfours de Génetière comme l'homme le plus vertueux, le recueillit chez elle; il y mourut le 30 août 1819, à l'âge de 62 ans. Desfours n'ayant voulu recevoir les secours de la religion que d'un prêtre dissident, le clergé de sa paroisse refusa d'assister à ses funérailles. Ses partisans, de leur côté, se disputèrent ses vêtements, se partagèrent ses cheveux, le regardèrent et l'invoquèrent comme un saint. Voici la liste des ouvrages de Desfours-Génetière: Les trois états de l'homme, 1788, in-8°, sans lieu d'impression. Ces trois états sont : Avant la loi, sous la loi, sous la grâce. (Protestations contre les calomnies, Lyon, 1788; pamphlet contre un écrit d'un dominicain, le père Crêpe, qui avait pour titre: "Notions de l'œuvre des convulsions et des secours, surtout par rapport à ce qu'elle est dans le Lyonnais, le Forez, le Maconnais, et du Crucifiement

public de Fareins, Lyon, 1788, in-12 de 304 pages; | Recueil de prédictions intéressantes, faites depuis 1737, par diverses personnes sur plusieurs événements importants, 1792, sans lieu d'impression, Lyon, 2 vol. in-12. Ces fragments, placés par ordre chronologique, depuis le 26 mars 1733, jusqu'au 50 mai 1792, appartiennent, en grande partie, au frère Pierre (l'avocat Pinault), au frère Thomas, à la sœur Marie, et à la sœur Holda (mademoiselle Fontau), qui est considérée par les convulsionnaires comme la prophétesse de la révolution. Grégoire s'est plu parfois à citer le livre de Desfours dans son "Histoire des Sectes religieuses". Avis aux catholiques sur le caractère et les signes des temps où nous vivons, ou de la Conversion des juifs, de l'avenement intermédiaire de Jésus-Christ, et de son règne visible sur la terre, ouvrage dédié à Mr l'évêque de Lascar (M. de Noë), sans lieu d'impression, Lyon, 1795, 1 vol. in-12. Desfours a donné ensuite trois Abrégés (en 1799) du livre de Montgeron, intitulé: "La vérité des miracles opérés par l'intercession de M. de Paris et autres appelants", 3 vol. in-4°, fig.Ce livre est fort en honneur parmi les convulsionnaires; mais, quoi qu'ils disent, les gens sensés ne regarderont jamais l'œuvre des convulsions que tout au plus comme un magnétisme spirituel. Voyez Recueil des prières, 1 vol. in-18; il est sans date ni titre, mais il n'est pas antérieur à l'année 1794, car on y trouve des allusions à la mort de Louis XVI, de Marie-Antoinctte, et de madame Elisabeth: le reste renfer-

me des oraisons, soit pour demander le rappel du peuple juif, la venue du prophète Elie; soit en l'honneur du bienheureux François de P. (Pâris), qui est le thaumaturge de la secte. On doit savoir gré à Desfours de l'ouvrage suivant : La véritable grandeur ou la Constance et la Magnanimité de Louis XVI dans ses maux, dans ses liens et dans sa mort, poème, Lyon, Grasot, 1814, in-8°, avec une Dédicace aux puissances alliers qui ont délivré la France, etc. On regrette que ce poème n'ait pas été achevé.

DESGABETS (Robert), né dans le diocèse de Verdun, bénédictin de Saint-Vannes, procureur-général de sa congrégation, fut un de ceux qui contribuèrent le plus à mettre les sciences en honneur dans son corps. Il essaya la transfusion du sang sur un de ses amis à Paris; mais, cette découverte ayant été négligée pour lors, les Anglais se l'approprièrent, quoique Desgabets en cut eu la première idée, et l'eut exécutée. (Voy. Denys Jean-Baptiste.) Ce savant bénédictin mourut à Breuil, proche Commerci, le 13 mars 1678. On á de lui plusieurs ouvrages, la plupart manuscrits. Il écrivit beaucoup sur l'Eucharistic. Il voulait trouver quelque manière d'expliquer ce mystère ineffable, suivant les principes de la philosophie. Il valait mieux l'adorer humblement selon les principes de la foi. C'est ce qu'il fit, lorsque ses supérieurs sui eurent expliqué leurs craintes qu'il ne donnât quelque atteinte à la croyance de l'Eglise.

DESGODETS (Antoine), architecte du roi, né à Paris en

1653, envoyé à Rome en 1674, par Colbert, fut pris en chemin et conduit à Alger. Après 16 mois de captivité, supportés avec beaucoup de patience, il passa à Rome, et y demeura trois ans. Ce fut pendant ce séjour qu'il composa son livre des Edifices antiques de Rome, dessinés et mesures trèsexactement, 1 vol. in-fol., avec figures, imprimé à Paris en 1682. Cet oùvrage est recherché pour l'exactitude et la beauté des planches. Il mourat le 20 mai 1728, dans sa 75° année. On a imprimé sur ses leçons, depuis sa mort; les Lois de bâtiments, 1776, in-8°: [ ouvrage fort mutile à Paris, et auquel manque la science du droit ;] et le Traité du Toisé, in-8°. On trouva parmi ses papiers un Traité des Ordres d'architecture; un Traité de l'Ordre français; un des Dômes; un autre sur la Coupe des pierres, etc.; mais ces manuscrits n'ont pas été mis au jour.

DESGRANGES (Tiburce Du Peroux), aumônier des galériens, naquit en 1678 d'une famille noble du Berry. Conduit par son ardente charité en Provence au moment où la peste y exerçait ses ravages, il échappa à la contagion, qu'il bravait tous les jours. De retour à Paris, il alla se cacher parmi les pauvres de Bicêtre, les édifiant par ses exemples et les instruisant par ses discours. Ayant ensuite obtenu la place gratuite d'aumônier des galériens, il les accompagnait dans leur route, dans tous leurs travaux, leur prodiguant des secours spirituels et temporels. Cet apôtre de l'humanité mourut en 1726 des suites de ses généreuses fatigues. Il avait fait cette même année plus de

25

800 lieues avec différentes chaines de malheureux forçats. -- \*Descarages (Daniel Le Masson), ecciésiastique français, mort en 1760, est auteur d'un ouvrage intitulé : le Philosophe moderne, ou l'Incrédule condamné au tribunal de la raison, Paris, 1759, in-12, nouvelle édition augmentée,

1769, même format. \* DESGRANGES (Michel, connu sous le nom de Père An-CHANGE), prêtre de l'ordre de Saint-François, né à Lyon en 1734, mort à l'hôpital de la Charité de cette ville, le 13 octobre 1822, émigra pendant la révolution; deretouren France, ilselivra avec succés à la prédication. Desgranges laissa plusieurs brochures, parmi lesquelles on cite: Discours adressé aux juiss et utile aux chrétiens, pour les confirmer dans leur foi, Lyon, 1788, in-8°; | Aperçu nouveau d'un plan d'éducation catholique, Lyon, 1814, in-8°; Précis abrégé des vérités qui distinguent le catholique de toutes les sectes chrétiennes et avouées par l'église de France, par un ancien professeur de théologie, Lyon, 1817, in-8°; Explication de la lettre encyclique du pape Benoît XIV sur les usures, suivie de quelques réflexions de l'auteur, Lyon, 1822, in-8°. M. Jacquemout, ancien curé de Saint-Méard-en-Forez, a publié une réponse à cet ouvrage : je l'indique sans la recommander.

\*DESGRAVIERS (Augustin-Claude Leconte, chevalier), légataire du prince de Conti, dont il avait été le serviteur et l'ami, mouruten 1822 du chagrin que lui causa la perte d'un procès qu'il sontint contre le roi pourl'exécution du testament de son il-

lustre donateur. Ou peut consulter, pour plus de détails sur ce procès le recueil des pièces qui ont été publices sous le titre d'"Affaires", etc., 1 vol. in-8°. Desgraviers avait coopéré à l'ouvrage de son frère, 'l'Art du valet de limier, 1785, in-12, réimprimé en 1804 et 1810, in-8°, avec un léger changement au titre. Il avait aussi publié seul : Le parfait Chasseur, traité général de toutes les chasses, Paris, 1810, in-8°, figures et musique; | Bouquet de séte, pièce en l'honneur de la fête du roi, 1816.

DESGROUAIS, professeur au collège royal de Toulouse, mort le 6 octobre 1766 à Paris, à l'age de 63 ans, avait enenseigné avec distinction les belles-lettres dans d'autres villes. Il était né à Thiais, près Choisyle-Roi, de parents pauvres, on 1705. On a de lui nn ouvrage intitulé: Les Gasconismes corrigés, in - 8°, imprimés pour la première fois en 1766, in-8°, et pour la dernière en 1812, in-12. C'est une satire contre les Gascons. Desgrouais avait eu des disputes avec l'abbé des Fontaines, contre lequel il publia des brochures aujourd'hui oubliées.

\*DESHAUTESRAYES (Michel-Ange-André Lesoux), orientaliste, né à Conflans-Sainte-Honorine, près Pontoise, le 10 septembre 1724, mort le 9 février 1795, apprit de son oncle Etienne Fourmont les langues hébraique, syriaque, arabe et chinoise. Après la mort de cet oncle (1745), il fat attaché comme interprète à la bibliothèque du roi. Il obtint en 1751 la chaire d'arabe, devenue vacante au collège de France par la mort de Petit de Lacroix. Après

52 ans consacrés à l'enseignement des langues orientales, il se retira à Rueil, près Paris, où il mourut. De 1777 à 1783 il avait dirigé l'impression de l'Histoire générale de la Chine"; traduite du chinois, à Pékin même, par le P. · Moyriac de Mailla; il l'avait accompagnée de Notes savantes. On lui doit aussi plusieurs Opuscules et Dissertations, parmi lesquels on cite: | un Abrégé de la vie d'Etienne Fourmont, et Notice de ses ouvrages, Paris, 1747; une Lettre à M. le chevalier Stuart sur la chronologie de Newton, et un Mémoire reproduit en 1767 sous le titre d'Encyclopédie élémentaire, ou Introduction à l'étude des lettres, des sciences et des arts".

\*DESHAYES (Louis), baron de Courmenin, né vers la fin du xvi siècle, fut chargé par le roi Louis XIII de plusieurs missions dans le Levant, en Danemarck, en Perse et en Moscovie. S'étant joint dans la suite aux ennemis du cardinal de Richelieu, qui avait refusé de lui confier une négociation en Suède, il fut arrêté en Allemagne, où il cherchait à emprunter de l'argent sur les pierreries de la reine-mère, et conduit à Béziers, où il eut la tête tranchée en 1632. On a publié sous son nom: | Voyage du Levant, par le commandement du roi en 1621, par le sieur D. C. de Courmenin, Paris, 1624; 3° édition, 1643, in-4°. Les détails en sont curieux; | Voyages au Danemarck, enrichis d'annotations, par P. M. L., Paris, 1664, in-12. On y trouve des particularités entéressantes sur Christian IV et sur sa cour.

DESHAYS(Jean-Baptiste-Hen-

ri), peintre , né à Rouen en 1729, mort le 10 février 1765, avait reçu de la nature ces rares dispositions qui donnent les plus belles espérances, et il y répondit parfaitement. Ses principaux ouvrages sont : l'Histoire de saint André, en 4 grands tableaux, qu'il fit pour sa patrie; les Aventures d'Hélène, en 8 morceaux, pour la manufacture de Beauvais; | la Mort de saint Benoît, pour Orléans. Ce tableau est son chefd'œuvre; il y règne une expression et une vérité qui sont justement admirées des connaisseurs. La Délivrance de saint Pierre, pour Versailles; | le Mariage de la Vierge; | la Résurrection du Lazare; la Chasteté de Joseph; l le Combat d'Achille contre le Xanthe et le Simois, etc., ouvrages dont la plupart ont été exposés et généralement applaudis aux salons en 1761 et 1763. [Cochin fils a publié des "Lettres sur la vie de Deshays, 1765, in-12].

\*DESIDERI (Hippolyte), jésuite, né à Pistoie en 1684, fut envoyé comme missionnaire dans les Indes, parcourut le royaume de Cachemir et le Thibet, apprit la langue persane, revint en Europe en 1727, et mourut à Rome en 1733. On connaît de lui une Lettre insérée dans le tome 12 des "Lettres édifiantes", et une autre dans la "Bibliotheca Pistoriensis" de Zaccaria,

DÉSIDÉRIUS, frère du tyran Magnence, obtint de ce prince le titre de césar vers l'an 551. Il seconda son frère dans sa bonne et sa mauvaise fortune, et le suivit à Lyon, où il s'était retiré après avoir été chassé de l'Italie. Magnence, ne voulant passurvivre

à ses défaites, se tua en août 553. Ce barbare usurpateur avait, diton, ôté auparavant la vie à sa mère, et il est certain qu'il perça Désidérius de plusieurs coups. Celui-ci, étant guéri de ses blessures, alla se jetter aux pieds de Constance, qui, à ce qu'on croit lui conserva la vie.

\*DESILLES, né à Saint-Malo en 1767, était officier au régiment du roi, infanterie, lors de l'insurrection de la garnison de Nanci, dont ce régiment faisait partie. Le marquis de Bouillé eut ordre de marcher contre les rebelles. Avant d'employer la force, il les engageait à rentrer dans l'ordre, lorsque la populace et plusieurs soldats de la garnison, poussés par les factieux, braquèrent sur les royalistes une grosse pièce chargée à mitraille. Désilles se précipite audevant de ces furieux, et arrache plusieurs fois la mèche des mains des canonniers: ne pouvant les contenir, il se place devant la bouche du canon; on l'en arrache, il saute sur une autre pièce de 24 qu'on se préparait à tirer, s'assied sur la lumière, et on le massacre dans cette position. Le feu est mis au canon, et une soixantaine de soldats tombent morts; le marquis de Bouillé pénètre alors dans la ville au milieu des coups de fusil, et parvient à réduire les rebelles. C'est de l'insurrection de Nanci que date la première scission entre les révolutionnaires. Les unsapprouvèrent les rebelles, les autres convrirent d'éloges le dévouement de Désilles, qui fut célébré par l'assemblée nationale, et devint le sujet de plusieurs pièces de théâtre, tandis qu'on voyait partout son portrait et son buste,

\*DESING (Anselme), religieux bénédictin, né en 1699 à Amberg, mort en 1775, abbé d'Ensdorf, est auteur des ouvrages suivants: | Methodus contracta historiæ, Amberg, 1725, in-fol.; | Institutio styli historici Curtii et Livii, etc., Augsbourg, 1772, in-8°, 5° édition; | et 4 autres Écrits historiques en allemand, publiés de 1731 à 1768.

DESIRE (Artus), prêtre animé du zèle le plus ardent contre le calvinisme, mais qui n'avait pas le talent de le combattre avec esprit, entra dans la Ligue, et fut arrêté en 1551, comme il était sur la Loire pour se rendre auprès de Philippe II, roi d'Espagne. Quelques ligueurs l'avaient chargé d'une requête à ce prince, pour le prier de veuir au secours de la religion catholique, que l'on croyait près de périr en France. Désiré fut condamné par le pariement à une amende honorable, et à 5 ans de prison chez les chartreux. Ses ouvrages, qui sont en grand nombre, ont des titres singuliers, assortis à l'esprit de sou siècle, et les bonnes raisons qu'ils renferment ne sont pas exposées avec la gravité et la dignité convenables.

DESJARDINS (Martin Van den Bogaert, connu sous le nom de), célèbre sculpteur, [néa Breda en 1640], exerça ses talents em France. Le monument de la place des Victoires de Paris, qui représentait Louis XIV couronné par la Victoire, était de lui. Plusieurs églises de cette capitale étaient ornées de ses ouvrages. La Statue pédestre de Louis XIV, que l'on voyait avant la révolution sur la place de Bellecour à Lyon, passe pour être sou chef-

d'œuvre. Il mourut le 2 mai 1694. [Les Six évangélistes et les Pères de l'Eglise grecque et latine, que l'on voyait sous le portail de l'église du collège de Mazarin, étaient aussi de Desjardins, ainsi que le Soir, désigné par Diane, qui est au petit parc de Versail-

163.

DESLANDES (André-François Boureau), né à Pondichéry en 1690, commissaire général de la marine à Rochesort et à Brest, de l'académie royale de Berlin, mourut en 1757, à Paris, où il s'était retiré après avoir quitté ses emplois. Cet homme aurait été. plus utile à la France, s'il avait pu mettre un frein à sa liberté de penser. Ses ouvrages sont d'un · homme d'esprit, mais pas toujours d'un homme judicieux, moins encore d'un chrétien. Il paraît certain cependant, d'après une relation manuscrite de ses derniers moments, écrite par le marquis de la Soneson gendre, et dont M. Villenave possède l'original, qu'il a rétracté à sa mort [comme la plupart des philosophes], les sentiments qu'il avait affichés pendant sa vie. Les principaux écrits sortis de sa plume, sont : | l'Histoire critique de la philosophie, en 4 vol. in-12, dont les trois premiers parurent à Amsterdam en 1757, in-12; ouvrage qui annonce un mince philosophe et un littérateur médiocre. « C'est, dit Voltaire, un vieux écolier précieux, un bel-esprit provincial.» Son seul mérite consiste dans quelques anecdotes sur les anciens philosophes, qui supposent de l'étude et des recherches aux yeux de ceux qui ignorent que l'auteur les a presque toutes puisées dans Diogène Laërce et

dans les notes de Ménage. (Voyez. COLLIUS, LUCIEN, SOCRATE, PLAron, Zénon, etc.) | Essai sur la marine et le commerce, in-8°; ouvrage qui manque de dialectique, de justesse et même de goût. Il n'y a presque point de suite dans les idées, et elles naissent rarement l'une et l'autre; | Recueil de différents traités de physique et d'histoire naturelle, en 3 vol. in-12; ils renferment quelques morceaux assez intéressauts, propres à perfectionner ces deux sciences; | Histoire de Constance, ministre de Siam, 1655, in-12; roman calomnieux et dicté par la haine du christianisme; | Voyage d'Angleterre, 1717, in-12; | des Poésies latines, qui n'ont pas le mérite de la décence. On a encore de lui plusieurs ouvrages obscurs, dont quelques-uns ont été flétris : | Pygmalion, in-12; | La Comtesse de Montferrat, in-12; La Fortune, in-12; Réflexions sur les grands hommes qui sont morts en plaisantant, petit in-12. Les Réflexions de l'auteur sur la mort ne sont pas des réflexions, mais des saillies qui n'ont pas même le ton des saillies. [On trouve dans les ouvrages de Deslandes un aveu précieux à la gloire de la religion contre la plulosophie moderne, et qui pourrait trouver sa place dans un ouvrage bien intéressant, qui aurait pour titre: Histoire de la vie et des sentiments privés des philosophes du xvme siècle. Deslandes avait eu le désir, dans sa jeunesse, d'entrer dans la congrégation de l'Oratoire. « Des considérations de famille, dit-il, jointes à un voyage indispensable que je devais faire dans les pays étrangers, m'empêchèrent de prendre ce parti.

Combien ai-je eu lieu depuis de m'en repentir, lorsque surtout, livré aux hommes et engagé dans un tourbillon d'affaires, j'ai soupiré après la vie donce et tranquille de l'oratoire! » Aux divers ouvrages de Deslandes, il faut ajouter: | Traité sur les différents degrés de la certitude morale, par rapport aux connaissances humaines, Paris, 1750, in-12, livre tout-à-fait au-dessus des forces de l'auteur; | Landaesi poemata,

Londres, 1716.]

\* DESLANDES (Pierre De-LAUNAY), d'abord professeur de chétorique et de mathématiques au collége de l'Oratoire, à Soissons, puis directeur de la manufacture de glaces de Saint-Gobin, né à Avranches en 1722, mourut à Chauny en 1805. Il entra à la manufacture des glaces vers 1751, et devint sous-directeur, puis directeur en 1758. Il parvint, en perfectionnant le coulage des glaces, à leur donner une dimension bien plus étendue. Il substitua avec avantage le sel de soude au sel brut, qui seul avait été employé jusqu'alors. Le poli qu'avant lui les glaces ne recevaient qu'à Paris, lear fut donné avec succès dans la manufacture de Saint-Gobin, qui, par cela même, rivalisa aveccelles de la capitale. En 1789, Deslandes obtint de l'administration sa retraite, et se retira dans la petite ville de Chauny, où il mourut. Ses services lui avaient mérité la décoration de l'ordre de Saint-Michel.

DESLAURIERS, comédien de l'hôtel de Bourgogne [plus connu sous le nom de Bruscambille, qu'il prit en entrant au théâtre,] vivait en 1634, et est auteur des Fantaisies de Bruscambille, sou-

vent imprimées in-12. C'est un livre rempli des plus plates bouffonneries.

DESLYONS (Antoine), jésuite, né à Béthune, et mort à Mons, le 11 juillet 1648, a laissé des Poésies, imprimées à Anvers, 1640, et, postérieurement, à Rome et à Prague. Ces Poésies, au jugement des journalistes de Trévoux (janvier 1704, p. 65), ne sont point inférieures à celles du P. Hossch. Il a donné plus de liberté à sa versification, et imité la

vivacité féconde d'Ovide.

DESLYONS (Jean), docteur de Sorbonne, doyen et théologal de Senlis, naquit à Pontoise en 1615, et mourut à Seniis en 4700, agé de 85 ans. C'était un homme singulier, qui ordon<del>na</del> par son testament de l'enterrer dans un cercueil de plomb. « Ce n'était pas par pompe, disait-il, mais pour s'élever contre l'abus presque universel d'ensevelir les morts les uns sur les autres, soit dans les églises, soit dans les cimetières; » ce' qu'il croyait être contre le 15<sup>e</sup> canon du concile d'Auxerre, qui dit: "Non licet mortuum super mortuum mitti ". Il faut convenir qu'aujourd'hui, surtout, on a trop peu de respect pour ces pauvres restes de l'humanité chrétienne. On a de lui grand nombre d'ouvrages écrits d'un style dur ; mais l'érudition y est versée à plemes mains. Les principaux sont : Discours ecclésiastiques contre le paganisme du Roi-Boit, 1664, réimprimés en 1670, in-12, sous le titre de Traités singuliers et nouveaux contre le paganisme du Roi-Boit. Il s'élève fortement, mais, non sans quelque ridicule, contre le gateau des rois et la fève.

Barthélemi, avocat de Senlis, fit une longue Apologie du banquet des rois, 1664, in-12. La vérité est que ces usages populaires, quand même leur antique origine seraitun peu suspecte, sont trèsinnocents et en eux-mêmes et dans l'esprit de ceux qui les pratiquent. Et c'est depuis que ces divertissements de famille ont fait place à des réjouissances de parade et de corruption, que les mœurs sont si étrangement changées. Lettre ecclésiastique, touchant la sépulture des prêtres, L'auteur combat ceux qui prétendent que les prêtres, comme les laïques, doivent être la face et les pieds tournés vers l'autel. | Un Traile de l'ancien droit de l'évéché de Paris sur Pontoise, 1694, in-8°; | Désense de la véritable dévotion envers la Sainte Vierge, 1651, in-4°, [son meilleur ouvrage.] | Au reste, Desiyons, à ses singularités près, était un homme très-estimable, savant, passionné pour les anciens usages de l'Eglise, ne désirant que de les voir rétablir, préchant autant par son exemple que par ses discours, et pratiquant la vertu avant de l'enseigner.

DESMAHIS (Joseph-François-Édouard de Corsembleu), né à Sully-sur-Loire le 3 février 1722, mourut le 25 février 1761, dans la 38° année de son âge. Il donna, dès sa jeunesse, des preuves de la délicatesse de son esprit. On a de lui des OEuvres diverses, recueillies en 1765 et 1775, in-12. Une poésie légère, une versification aisée, des éloges et des traits de satire affez bien tournés, voilà les caractères de ce recueil. On y trouve quelquefois aussi des moralités excellemment exprimées,

d'une manière propre à en rendre l'impression agréable et profonde, telle que la suivante:

Le monde est un tyran dont je fais mon esclave; Du poids de sa censure accablant qui le craint, Il se laisse enchaîner par celui qui le brave.

Il a paru en 1777 une édition complète de ses OEuvres d'après ses manuscrits, avec son "Éloge historique", Paris, 2 volume in-12. [On y trouve des Pièces fugitives; | le Billet perdu, comédie en un acte, qui eut du succès, | et quatre Comédies non jouées. Il a fourni à l'Encyclopédie deux articles fort médiocres [ dignes du siècle et de l'auteur, ] Fat et Femme.

DESMAISEAUX (Pierre), de la société de Londres, était né en Auvergne d'un ministre protestant. Il se retira de bonne heure en Angleterre, et y mourut en 1745, à 79 ans. Il avait eu des liaisons étroites avec Saint-Evremond et Bayle. Il donna une édition des "OEuvres de Saint-Evremond", en 3 vol. in-4°, avec la Vie de l'auteur. Il publia aussi. l'Histoire de Bayle, et une édition de ses ouvrages. [Bayle et Saint-Evremond ctaient dignes d'avoir un aussi mauvais apologiste.

DESMARAIS, docteur en Sorbonne, religieux mathurin, a publié: | Jérémie, poèmeen quatre chants; avec sa Prière et sa Lettre aux captifs prêts à partir pour Babylone, 1771, in-8°; | L'Incrédulité, ode, 1771, in-8°.

DESMARES (Toussaint-Gui-Joseph), prêtre de l'Oratoire, célèbre par son fanatisme, naquit en 1599, à Vire, en Normandie. On le députa à Rome pour défendre les opinions de Jansénius. Il prononça à ce sujet; devant Inno-

centX, un Discours qu'on trouve dansle" Journal de Saint-Amour ". Son attachement aux idées de l'évêque d'Ypres lui attira des disgrâces méritées. On le chercha pour le conduire à la Bastille; mais il échappa, et se retira pour le reste de ses jours dans la maison du duc de Liancourt, un des plus ardents dévots du parti, au diocèse de Beauvais. Un jour que Louis XIV y était, ce seigneur présenta le P. Desmares au roi. Le vieillard dit à ce monarque: « Sire, je vous demande une grâce. » — « Demandez, » répondit Louis XIV, « et je vous l'aocorderai.» — « Sire, » reprit l'oratorien, « permettez-moi de prendre mes lunettes, afin que je considère le visage de mon roi. » Ce compliment fit plaisir à Louis XIV, qui voyait dans un vieillard, égaré en fait de religion, la naïveté d'un sujet fidèle. Le P. Desmares mourut en 1687, à 87 ans, après avoir composé [de concert avec D. Rivet], le Nécrologe de Port-Royal, imprimé cn 1723, in-4°. Il est fâcheux qu'il ne se soit point occupé de quelque chose de plus utile.

DESMARETS (Nicolas), neveu de Colbert, et ministre d'état sous le règne de Louis XIV, puis contrôleur-général des finances, mort en 1721, se montra digne de son oncle par son intelligence et son zèle. Il laissa un Mémoire trèscurieux de son administration. Cet écrit, imprimé plusieurs fois, ne saurait l'être trop souvent pour ceux qui veulent connaître le dédale des finances. La première édi-

tion est de 1716, in 8°.

\*DESMARETS (Nicolas), né à Solilaine (Aube), le 16 septembre 1725, fut membre de l'académie des sciences, de la société royale

d'agriculture du département de la Seine, de l'athénée des arts et de plusieurs sociétés savantes des provinces. En 1753, il remporta un prix proposé par l'académie d'Amiens sur le sujet suivant : Examiner si le sol de l'Angleterre avait été autrefois réuni au sol français. Il fut depuis cette époque un des collaborateurs de l'a Encyclopédie », à laquelle il fournit de nombreux articles sur les arts mécaniques et sur la géographie physique. Il s'attacha à plusieurs intendants de province, et parcourut une grande partie de la France pour étudier les procédés des arts et la situation des principaux établissements d'industrie manufacturière. En 1757 et 1758, il s'occupa surtout des fabriques, et c'est d'après les renseignements qu'il recueillit que Duhamel a fait l'"Art du drapier", pour la collection de l'académie des sciences, En 1761, il visita les montagnes de la Franche-Comtéet de la Lorraine, pour y prendre connaissance des procédés de la fromagerie que le gouvernement voulait introduire en Auvergne; c'est à cette occasion qu'il fit l'Art de fabriquer le fromage, inséré dans l'Encyclopédie méthodique". Le voyage qu'il entreprit dans l'intérêt des arts en 1762, dans le Limousin, lui donna les matériaux de la 1<sup>re</sup> "Statistique" qui ait été faite en France; il l'intitula Ephémérides de Limoges. En 1768 et 1777 il fut chargé d'aller visiter les papeteries de Hollande: nous devons à ses observations et à ses conseils de pouvoir rivaliser maintenant avec ce pays, pour cette branche si importante de l'industrie. En 1787, il engagea Tolozau à faire venir d'Angleterre des métiers à tricot, et depuis cette époque la France a été enrichie de cette nouvelle source de prospérité. En 1781, il fut l'un des administrateurs de la manufacture de porcelaine de Sèvres, place qu'il occupa sept ans, et qu'il quitta pour remplir celle d'inspecteur-général directeur des manufactures de France. La révolution lui enleva ses fonctions, on l'incarcéra; il était dans les prisons de Paris, lorsqu'eurent lieu les massacres des 2 et 5 septembre 1793; il échappa à la mort par miracle, et décéda à Paris le 27 septembre 1815, après avoir rempli une carrière entièrement consacré aux intérêts des arts. Il est le premier qui ait avancé que les Puys-de-Dôme sont des volcans, et il en a tracé une Carte sur laquelle sont indiqués tous les centres d'éruption, et les coulées des laves. On lui doit: des Conjectures sur la propagation des secousses dans les tremblements de terre, 1756, in-12; | Mémoire sur les principales manipulations dans les papeteries en Hollande, avec l'explication de leur résultat, 1774, in-4°. | Géographie physique pour "l'Encyclopédie méthodique", 1798, 2vol. in-4°. Mémoire sur les prismes qui se trouvent dans les couches horizontales de platre et de marne dans les environs de Paris, et sur leurs analogies avec les prismes de basalte; Mémoire sur la déterminaison des trois époques de la nature par les produits des volcans, et sur l'usage que l'on peut faire de ces époques dans l'étude des matières volcaniques; \ Histoire naturelle des tangaras, des manakins et des todiers, 1805, in-fol., fig. coloriées; | Mémoires sur plusieurs espèces de sossiles, dans les "Mémoires de l'Institut", et autres.

DESMARQUETS (Charles), procureur au châtelet, mort à Paris le 21 mars 1760, âgé de 62 ans, est connu par un ouvrage utile aux praticiens, intitulé: Style du châtelet de Paris, 1770, in-4°.

\*DESMARS, médecin, pensionnaire de la ville de Boulogne-sur-mer, mort en 1767, membre de l'académie d'Amiens, a laissé sur son art plusieurs Mémoires et Discours qui ne sont pas sans mérite, entre autres sur les "Épidémiques d'Hippocrate, Berne et Paris, 1763, in-12; | Mémoire sur l'air, la terre et les eaux de Boulogne-sur-mer, Amiens, 1759, in-12; | et une Traduction du grec des "Epidémiques" d'Hippocrate,

etc., 1767, in-12.

\* DESMASURES (Louis), en latin "Mazurius", néà Tournai vers 1523, cultiva la poésie latine et française, sous les auspices du cardinal Jean de Lorraine. Après la mort de son bienfaiteur, Desmasures, ayant pris part à une dispute entre les catholiques et les calvinistes, fut obligé de se retirer à Deux-Ponts, où il fit profession ouverte de calvinisme. Quelques années après, il rentra en France, et fut successivement pasteur à Metz, à Sainte-Marie et à Strasbourg, où l'on croit qu'il mourut en 1580. On connaît de lui: | Poésies latines, Lyon, 1551, in-4°; Bale, 1574, in-16; Borboniades, sive de Bello civili, etc., poème en 14 chants, Bâle, 1579, in-8°; | OEuvres poétiques, en français, contenant des odes, sonnets, épigrammes et la traduction de vingt psaumes; Lyon, 1555, in-4°, rare; Les douze livres de l'Encide de Virgile, traduits en versfrançais, Lyon, 1560, in-4°. La guerre cruelle entre le roi Blanc

et le roi Maure, traduite en latin de Jérôme Vida, Paris, Vincent Sestenas, 1556, in-4°. David combettant, David triomphant, David fugitif, tragédies saintes, Paris, Robert Etienne, 1565, in-12 (1<sup>re</sup> édition); Genève, François Perrin, 1566, in-8°. On trouve de plus dans cette édition, Bergerie spirituelle, drame saint, et une Eglogue spirituelle, 3º édition sans nom de ville (Genève), 1583, in-4°. Desmasures fut lié avec les plus beaux esprits de son temps, tels que Salignac, Ramus, Bèze, Rabelais, etc. Si la lecture de ses poésiesfrançaises n'est pas supportable, on lit encore avec plaisir quelques-

unes de ses poésies latines.

\*DESMEUNIER, ou Démeunier (Jean-Nicolas), né a Noseroy, en Franche-Comté, le 15 mars 1751; vintse fixer à Paris, où il fut nommé censeur royal. Au commencement de la révolution, il était secrétaire ordinaire de Monsieur (depuis, Louis XVIII). Il fit paraitre deux écrits intitulés, l'un, Conditions à la légalité des états-généraux; l'autre, Avis aux députés qui doivent représenter la nation. Nommé luimême par le tiers-état un de ses représentants, il fut aussi membre de l'assemblée nationale, dite "constituante", où il émit des opinions sages. Desmeunier devint ensuite membre du directoire da département de Paris, et donna sa démission lorsque Pétion fut réinstallé maire. En l'an v (1797), il reparut sur la scène, comme caudidat pour la place de membre du directoire, qu'on donna à Barthélemi. Après le 18 brumaire (9 novembre 1799), il fut nommé par le sénat conservateur membre du tribanat, ét devint président de ce corps, qui le choisit pour can-

didat au sénat, où ilentra en 1802, titulaire de la sénatorerie de Toulouse. Un homme qui avait suivi toutes les époques de la révolution devait se plier à toutes les volontés de Napoléon : aussi fut-il un des sénateurs les plus fidèles. Outre les Opuscules déjà cités, on a de lai : | Esprit des usages et coutumes des différents peuples, 1776, 4780, 5 vol. in-8°; | Essais sur les Etats-Unis, Paris, 1786, in-4°; | Amérique indépendante, ou les différentes constitutions des treize provinces, Gand, 1790, 4 vol. in-8°. On lui doit encore un grand nombre de Traductions de l'anglais, comme: Essai sur le génie original d'Homère, avec l'état actuel de la Troade, compare à son étatancien, par Wood; Voyage aux îles boréales, fait 1773, par Constantin-Jean Philippe, etc.

DESMOLETS (Pierre-Nicolas), bibliothécaire de la maison de l'Oratoire, rue Saint-Honoré, mort le 26 avril 1760, dans la 83 année de son âge, à Paris, sa patrie, s'attacha particulièrement à l'histoire littéraire, et s'y fit un nom. Son principal ouvrage est une continuation des Mémoires de littérature et d'histoire de Sallengre, Paris, 1726-1732, 11 vol. in-12. L'abbé Goujet a eu part à cet ouvrage, qui renferme quelques morceaux curieux. Il fut l'éditeur du traité " De tabernaculo fœderis " du P. Lami, et de divers autres livres. (Voyez Pouset.)

\* DESMONCÉAUX, oculiste, mort à Paris en 1806, a laissé: | Lettres et observations à M. Janin sur son ouvrage sur l'œil, 1772, in-8°; Réponse à M. Maury, oculiste, sur la vue des enfants naissants, 1775, in-12; | Traité des maladies des yeux et des oreilles, avec les remèdes curatifs, 1786, 2 vol. in-8°.

\* DESMOND (Jeanne Frezge-RALD), épouse de Jacques, 14° comte de Desmond, née vers 1464 dans le comté de Waterfort en Irlande, est un exemple mémorable de longévité. Elle vit régner successivement Edouard IV, Richard III et Jacques Ier, qui monta sur le trône en 1603. Elle avait vécu pendant long-temps à la cour; après la mort de son mari, arrivée en 1483, elle se retira à Inchiquin, domaine de son époux, dans le comté de Thosmond. A l'age de 140 ans, se trouvant dans la détresse, par la ruine de la maison de Desmond, qui lui avait constaument payé son douaire, elle fit encore un voyage à Londres, pour y réclamer des secours du gouvernement. Elle mourut sous le règne de Jacques 1er, vers l'an 1608. Sir Walter Raleigh, qui avait connu cette femue extraordinaire, en fait mention dans son " Histoire universelle". Bacon rapporte dans son "Histoire de la vie et de la mort " que la comtesse de Desmond avait trois fois renouvelé ses dents. Son portrait est gravé dans le "Voyage en Ecosse" de Pennaut, d'après un tableau qui se trouve dans le château de Dupplin.

\* DESMONTS (Remi), religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Vannes, né en 1703 à Novi, mort à Provins en 1787, a publié: | le Paganisme combattu par le témoignage des auteurs profanes, Charleville, 1744-1747, 4 vol. in-12; | Nouvelle méthode latine et chrétienne, Metz, 4760 in 49

1760, in-12.

\*DESMOULINS, ou DESMOLINS (Guyard), doyen du chapitre d'Aire en Artois au xine siècle, est auteur d'une Traduction, en français du temps, de l'Abrégé de la Bible du P. Comestor, dont la bibliothèque du roi possède plusieurs exemplaires manuscrits, et qui fut imprimée à Paris, 1490, 2 vol. in-fol., revus par Jéhan de Rély.

\* DESMOULINS (Laurent), prêtre du diocèse de Chartres au xv° siècle, mort vers 1525, est auteur | d'une espèce de poème ou roman en rimes intitulé: Catholicon des mal advisés, ou Cymetière des malheureux, Paris, 1513; Lyon, 1512 et 1534, in-8°; d'une É pitaphe de la reine Anne de Bretagne, épouse de Louis XII,

Paris, sans date, in-8°.

\* DESMOULINS (Benjamin-Camille), né en 1762 à Guise en Picardie, d'un lieutenant au bailliage, qui eut recours à la bienveillance du chapitre de Laon pour fournir aux frais de l'éducation de son fils, obtint une bourse pour le collège de Louis-le-Grand à Paris, où il fut le condisciple de Robespierre. La lecture des philosophes du siècle le perdit. Le système d'Helvétius fut celui de Desmoulins, et la poursuite du plaisir la règle de toute sa conduite. Dès l'ouverture des étatsgénéraux, le Palais-Royal étant devenu le rendez-vous des novateurs, Desmoulins en fut un des orateurs les plus enthousiastes. Quoiqu'il bégayat beaucoup, il captivait par ses discours hardis et ses motions exagérées une multitude ignorante. Le 12 juillet 1789, la nouvelle du départ de Necker s'étant répandue dans Paris, Camille Desmoulins, un pis-

tolet dans une main, et une épée dans l'autre, invite la foule à prendre les armes. Tous vont en tumulte chez le statuaire Curtius, et enlèvent les bustes du duc d'Orléans et de Necker, qu'ils promènent en triomphe. Sous l'assemblée constituante, Desmoulins continua d'être l'agent le plus utile des chefs de la révolution. Il prit dans ses pamphlets séditieux le titre de "Procureur-général de la lanterne", et chercha à porter le peuple aux derniers excès, particulièrement dans son journal intitulé: Révolutions de France et de Brabant. Il dirigea aussi les écrits anonymes dans lesquels on menaçait le gouvernement d'une insurrection populaire. Malouet, indigné, obtint qu'il fût traduit au châtelet; mais la protection de Robespierre le sauva. Il fut encore poursuivi, mais aussi inutilement, comme un des principaux instigateurs de la révolte du Champ-de-Mars. Après la chute du ministre Delessart, il attaqua Brissot et les députés de la Gironde; qui jusque-là avaient marché sur la même ligne que les autres ennemis du roi. C'est à lui et au journaliste Morande qu'est due cette dénomination de "Brisso-. tins " et de "Girondins", qui prépara la ruine de ceux-ci. Il écrivit pour dévoiler leur projet de détruire ce qui restait de la monarchie, idée qui, à cette époque, n'existait que dans les têtes les plus ardentes. Cependant Camille Desmoulins n'en doit pas moius être regardé comme un des plus grands ennemis de Louis XVI. Il contribua de tout son pouvoir à la révolution du 10 août. Danton, pour le récompenser, le fit son secrétaire, et il

paraît qu'il prit une grande part aux massacres de septembre (voy. Danton), qu'il avait, pour ainsi dire , annoncés dans son journal , avec son indiscrétion accoutumée. Camille Desmoulins, député du département de Paris à la convention, vota la mort de Louis XVI. Après ce crime, il devint plus modéré, défendit, jusqu'au dernier moment, le général Arthur Dillon, qu'on voulait proscrire, et accusa la conduite des députés envoyés en mission dans la Vendée. Cependant, les proscriptions devenant tous les jours plus terribles, il crut les faire cesser en publiant un pamphlet périodique, intitulé *le Vieux Cordelier*. Desmoulins y avait ridiculisé les principaux chefs, à l'exception de Robespierre, qu'il croyait encore son ami. Il disait de Saint-Just qu'il portait sa tête comme un Saint-Sacrement. « Je la lui ferai porter comme un Saint-Denis, » dit Saint-Just, et il le dénonça comme un modéré. Robespierre, essayant de le défendre, dit dans une séance des Jacobins où se trouvait l'accusé, qu'il fallait se contenter de brûler le pampblet : « Brûler n'est pas répondre, v repartit Desmoulins. Robespierre, fâché de cette sortie, l'abandonna à ses ennemis, qui le firent décréter d'arrestation, comme complice de Danton, et il fut conduit à la prison du Luxembourg. Ce qui l'affligeait le plus, c'était de voir sa femme, qu'il chérissait avec passion, venir se lamenter tous les jours sous les fenêtres de la prison. Elle avait exigé que leur mariage fût béni par un prêtre insermenté; mais c'était là une concession de pure forme, car il mourut comme un incrédule. Traduit de-

vant le tribunal révolutionnaire, lorsque le président lui demanda quel âge il avait, il répondit: a Trente-trois ans, l'âge du sansculotte Jésus, age funeste aux révolutionnaires. » Après sa condamnation, il résista de toutes ses forces aux recors charges de sa garde; il écumait de rage; ses habits étaient en lambeaux, et il arriva au lieu du supplice à moitié nu. Il fut exécuté le 5 avril 1794, avec Danton, Lacroix et autres. Sa femme, qui subit quelques jours après le même sort, montra plus de fermeté que lui, et annonça à ses assassins qu'ils viendraient à leur tour porter leur tête sur cet échafaud. Desmoulins, qui avait osé accuser les députés en mission dans la Vendée, futconsidéré, après le 9 thermidor, comme une des victimes de la tyrannie. Outre ce que nous avons déjà cité, on a de lui : | Satires, ou Choix des meilleures pièces de vers qui ont précédé et suivi la révolution, Paris, an 1er de la liberté (1792): ce recueil est pitoyable; | Opuscules de Camille Desmoulins, Paris, 1790; | Histoire des Brissotins, ou Histoire secrète de la révolution et des six premiers mois de la république, 1793, in-8°. Là déjà les révolutionnaires se faisaient leurs propres bourreaux. Cette brochure fut traduite en anglais, et eut deux éditions, Londres, 1794.

\* DESNITZKU (Michel), métropolitain de Saint-Pétersbourg, chevalier des ordres de Russie, président du saint synode, et membre de plusieurs sociétés savantes, né près Moscon en 1752, mort à Saint-Pétersbourg, le 21 mars 1821, parvint à la haute dignité de métropolitain de Nowogorod, de St-Pétersbourg, d'Esthonie et de Finlande. C'est un des prédicateurs les plus distingués de ce pays. La Collection de ses Sermons a été imprimée dans cette ville en 10 vol. in-8°, 1816-1820.

- \* DESNOS (Pierre Joseph Odolant), médecin, membre de plusieurs sociétés savantes et secrétaire de la société d'agriculture d'Alençon, né dans cette ville le 21 novembre 1722, y mourut le 11 août 1801. D'abord destiné au barreau, il était venu à Paris pour y étudier la jurisprudence; mais bientôt il quitta cette étude pour se livrer à celle de la médecine, qu'il revint la pratiquer dans son pays natal. Desnos publia plusieurs ouvrages, entre autres : Mémoires historiques sur les comtes d'Alencon, accompagnés de notes précieuses, relatives à l'histoire de la province de Normandie.
- \* DESNOYERS (Étienne-Julien), jésuite, né en 1722, mort vers la fin du xviii siècle, est auteur d'un ouvrage intitulé le Tableau de la nature, Paris, 1760, in-8°.
- \* DESONNATZ (Jean), Genevois, mort en 1797, dut à la férocité de son éloquence la place de secrétaire-greffier du tribunal révolutionnaire créé à Genève en 1794. Correspondant du club des jacobins de Paris, il négocia par ce moyen la proscription de plusieurs généraux français, parmi lesquels ont compte Kellermann. Mis en jugement à la sollicitation du résident de France, il fut renvoyé absous. Le caractère que Desonnatz développa alors n'en devint que plus dangereux. Les personnes les plus notables se sau-

berté qu'à force d'argent. Le repaire où il exerçait ses fureurs, était connu sous le nom de " club central de la grille". Lorsque des temps plus heureux permirent de le faire fermer, on y trouva cinq têtes et deux crânes de victimes récemment fusillées, qui servaient de tasses pour abreuver ces abominables antropophages.

\*DÉSORGUES (Théodore), poète lyrique, né à Aix en Provence, vers 1750, embrassa les principes de la révolution avec une espèce de délire. Faché de ne pas obtenir assez de récompenses sous le gouvernement de Buonaparte, il fit une chanson qui finissait par ces vers :

> Oui, le grand Napoléon, Est un grand caméléon.

La plaisanterie ne fut pas goûtée par l'autorité, et Désorgues, traité comme fou, fut envoyé à Charenton, où il mourut eu 1808. Nous devons citer un trait à sa louange. Ponce-Denis Écouchard-Lebrun ayant célébré dans ses vers les monstres de la révolution, Désorgues lui décocha cette épigramme:

Oui, le sténu le plus funerte D'une lyre banale obtiendrait les accords; Si la peste avait des trésors, Labrun serait soudain le chantre de la peste.

Désorgues était, comme Ésope, contrefait et bossu par devant et par derrière. Pour faire taire les rieurs, il remplissait sa chambre de magots de la Chine, et couchait au milieu sur un hamac. Ses ouvrages sont: \l'Hymne à l'Étre supréme, que l'auteur composa par ordre de Robespierre; \l'Oltaire, ou le Pouvoir de la philosophie, an vu (1799), in-8°; \leftimes Mon conclave, suivi des Deux Italies

(la Toscane et la Provence). Parmi les pièces imprimées à la suite, on remarque | un Chant sunèbre pour les mânes de Pie VI. Le Conclave n'est qu'une satire trèsvirulente, et le Chant funèbre ne contient que de plates injures contre le pontife; | Chant funèbre en l'honneur des guerriers morts à la bataille de Marengo, précédé d'autres essais lyriques, an viii, in-8°; | Hommage à la Paix, an ix, in-8°. On trouve dans ce volume une comédie intitulés: le Pape et le Musti, ou la Réconciliation des cultes, écrite dans le même esprit que le Conclave. On regarde comme son meilleur ouvrage, l'Hymne à l'Etre suprême: "O testimonium animæ naturaliter christianæ! »

\*DESORIA, l'un des vétérans de la pointure, avait étudié les principes de Jouvence, et les suivit au milieu de la nouvelle école de David. Il fut pendant longtemps professeur de dessin dans divers lycées, puis directeur des académies de Metz et de Cambrai, où il mourut le 21 octobre 1832.

DESORMEAUX (Joseph-Louis RIPAULT), né à Orléans le 4 novembre 1724, fit ses études dans le collège des jésuites de cette ville, et se livra tout entier à l'étude de l'histoire. Etant venu à Paris, il se fit connaître du prince de Condé, qui le nomma son bibliothécaire, puis prevôtgénéral de l'infanterie française et étrangère, et qui enfin lui obtint le brevet d'historiographe de la maison de Bourbon (1772). Il avait déjà été reçu en 1771 à l'académie des inscriptions et belleslettres. Désormeaux, fidèle à la maison qui l'avait comblé de bien-

faits, mourut le 21 mars 1793. Il laissa: Histoire des conjurations, tom.9. (Les huit premiers sont de Duport-du-Tertre.) Désormeaux ne continua pas cet ouvrage. Abrégé chronologique de l'histoire d'Espagne, 1758, 5 vol. in-12. Ce livre obtint un grand succès. Histoire du maréchal de Luxembourg, précédée de l'Histoire de la maison de Montmorency, 1764, 5 vol. in-12. C'est le meilleur de ses ouvrages. Histoire de Louis de Bourbon, prince de Condé, 1766-68, 4 vol. in-12, traduite en allemand, Postdam, 1783; | Histoire de la maison de Bourbon, 1773-1788, 5 vol. in-4°. Le 5° vol. finit avec le règne de Henri III. On reproche à Désormeaux de manquer de critique, et d'être plus souvent panégyriste qu'historien.

\* DESORMEAUX, professeur à la faculté de médecine de Paris, où il naquit le 5 mai 1778, était fils, petit-fils, arrière-petit-fils de médecins. Privé de son père au moment où il commençait ses études médicales, il fut presque aussitôt frappé par la conscription; ces obstacles ne firent que le retarder. Reçu docteur, il obtint au concours, et après les plus brillantes épreuves, la chaire d'accouchement vacante par la mort du célèbre Baudelocque. Successeur de Chaussier dans la place de médecin en chef de la Maternité, il avait commencé sur ce vaste hôpital de savantes recherches, que sa mort prématuré ne lui permit pas de publier ui même d'achever. L'enseignement de Désormeaux n'était pas brillant, mais solide. Ses paroles, prononcées peut-être avec quelque difficulté, n'en étaient pas moins l'expressions d'une science forte et murie par de nombreuses observations. Désormeaux a peu écrit; on cite de lui sa thèse inaugurale, qui a pour titre: Précis de doctrine sur l'acoouchement par les pieds; | sa dissertation pour le concours de la chaire d'accouchement et qui a pour sujet : De abortu; c'est un traité complet, quoique trèscourt; | ses Articles du "Nouveau Dictionnaire de médecine », qu'il faut réunir pour les juger, et qui embrassent toute la science des accouchements; | la Traduction des "Recherches anatomiques sur le siège et les causes des maladies", par Morgagni, Paris, 1821-24, 10 vol. in-8°. Il fit cette Traduction avec Destouet. Il travaillait depuis 1821 au "Nouveau Journal de médecine". Ce savant et habile accoucheur mourut le 28 avril 1830.

\* DESPAULX (Dom Raymond), bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, né à Miélan (Gers), le 14 septembre 1726, fit ses études chez les jésuites. A la suppression de cette société, les bénédictins, chargés de plusieurs établissements d'instruction publique, formèrent un collége dans leur abbaye de Sorèze. Dom Despaulx en fut directeur, et contribua beaucoup, par le soin qu'il prit d'y faire fleurir les études, à la réputation de cet établissement. Après la formation de la nouvelle université, il fut nommé inspecteur général d**es** études et conseiller ordinaire. En 1814, il adhéra à la déchéance de Buonaparte, et le roi lui conserva son emploi. A la rentrée de Napoléon en France, en 1815, Despaulx eut le malheur d'accepter la place d'inspecteur général. Il 37

mourut en septembre 1818, à

l'âge de 92 ans.

DESPARTS (Jacques), en latin 'de Partibus', chanoine de la cathédrale de Paris, l'un des médecins du roi Charles VII et du duc de Bourgogne, mourut en 1457 à Paris, après y avoir joui de considération comme quelque professeur et comme praticien. Il a écrit en latin un Commentaire sur Avicenne, publié à Lyon en 1498, 4 vol. in-fol.; ouvrage fort médiocre. Desparts a rendu un service des plus importants à sonart en faisant élever les bâtiments des écoles de médecine de l'aris qui existaient encore avant la révolution rue de la Bûcherie; il avait dépensé pour cette fondation 300 écus d'or, deux masses d'argent, etc.

DESPAUTERE (Jean), grammairien flamand, naquit vers l'an 1460 à Ninove, petite ville du Brabant. Il enseigna les belles-lettres à Louvain, à Bois-le-Duc, à Berg-Saint-Vinox, et enfin à Comines, où il mourut en 1520. Il laissa des Rudiments, une Grammaire, une Syntaxe, une Prosodie, un Traité des figures et des tropes, imprimés en un vol. intol. sous le titre de Commentarii grammatici, Robert Etienne, en 1537. Ces ouvrages étaient autrefois dans tous les colléges; mais, depuis qu'on en a fait de plus méthodiques, ils ne sont plus consultes que par les savants. Ils sont excellents pour entendre le fond de la latinité. Le Despautère de Robert Etienne est bien différent des Despautères mutilés, tels qu'on les avait accommodés pour les écoliers.

\* DESPAZE (Joseph), poète français, né à Bordeaux, mort à VII.

Cassac en Médoc, en 1814, à 45 ans, est connu par ses quatre Satires, ou la Fin du xvur siècle, 1800, in-8°. Il a donné depuis une cinquième Satire. On a encore de lui : | les Cinq hommes, satire réimprimée à Londres', in-8°; ce sont les cinq premiers membres du Directoire exécutif de la république française (Letourneur, Rewbell, Réveillère-Lepaux, Barras et Carnot.) L'auteur a consacré à chacun d'eux une Notice. | Essai sur l'état actuel de la France, 1797, in-8°. Despaze a travaillé au journal "le Fanal", et iuséré plusieurs pièces dans l'"Almanach des Muses."

DESPEISSES (Antoine), né en 1594, dans un château de son père au voisinage d'Alais, exerça d'abord la profession d'avocat au parlement de Paris, et ensuite dans sa patrie. Il s'occupa pendant quelque temps de la plaidoirie; mais un petit accident la lui fit abandonner. Comme il était à l'audience, il se jeta dans les digressions, suivant l'usage de son temps, et se mit à discourir longuement sur l'Ethiopie. Un procureur qui était derrière lui se mit à dire: «Le voilà dans l'Ethiopie, il n'en sortira jamais. » Ces paroles le troublèrent, et il ne voulut plus plaider davantage. Il mourut en 1658, à 64 ans. Ses OEuvres ont été imprimées plusieurs fois. La dernière édition est de Lyon, 1750, en 3 vol. infol. « Cet auteur, dit Bretonnier, jurisconsulte plus judicieux que lui, est très-louable par son grand travail, mais il l'est très-peu par son exactitude. Ses citations ne sont ni fidèles ni justes; il ne laisse pas pourtant d'être un bon répertoire. » [Despeisses travailla

avec son ami Charles de Bourgues, de Montpellier, à l'excellent "Traité des successions testamentaires ab intestat ", 1623, in-

fol. 7

\*Despinassy (a.-J.-M.), député à l'assemblée législative, à la convention et au conseil des einq-cents, était capitaine d'artillerie à l'époque de la révolution. Dans le jugement de Louis XVI, il vota la mort sans appel. Cependant, lors de sa mission près l'armée des Alpes; l'espèce d'intimité qui s'établit entre te général Brunet et lui, rendit un moment son patriotisme suspect. Lorsque la révolution du 31 mai 1793 eut renversé le parti de la Gironde, il protesta, s'attirant par là l'animadversion des proscripteurs, qui le comprirent au nombre des 73, heureux d'échapper à la mort par la détention. Redevenu libre après le 9 thermidor, il reprit sa place à la convention. En septembre 1795, il entra au conseil des cinq-cents par la réélection des deux tiers, en sortit en mai 1797, et ne remplit aucune fonction depuis cette Epoque. Il avait choisi une petite retraite aux environs de Lyon, lorsque la loi du 12 janvier 1816 le força, comme votant, de quitter la France. Il s'enfuit en Angleterre.

\*DESPONT (Philippe), docteur de la faculté de théologie de Paris dans le xvii siècle, passe pour avoir été l'éditeur de la vaste collection intitulée: "Maxima bibliotheca veterum patrum et ant. scriptor. eccles.", Lyon, 1677, 27

vol. in-fol.

DESPORTES (François), né en Champagne en 1661, manifesta ses talents pour la peinture

durant une maladie. Il était au lit et s'ennuyait; on lui donna une estampe qu'il s'amusa à dessiner, et cet essai indiqua son goût. Le roi l'employa, le récompensa, et l'académie de peinture le reçut dans son sein. Il mourut à Paris en 1743. Son caractère doux et aimable était relevé par des manières nobles et aisées. Li excellait à peindre des grotesques, des animaux, des fleurs, des fruits, des légumes, des paysages, des chasses, où il suivait souvent Louis XIV, par ordre de ce prince. Il réussissait aussi dans le portrait [ et fit celui du roi Jean Sobieski.] Son pinceau, vrai, léger et facile, rendait la nature avec ses charmes. Il laissa un fils et un neveu qui soutinrent sa réputation. [Il s'occupa aussi de littérature, et fit jouer, en 1721, la Veuve coquette, comédie en un acte, qui eut du succès.]

DESPORTES (Jean-Baptiste-René Pourréz), docteur en médecine, naquit à Vitré en Bretagne, le 28 septembre 1704. Sa famille, originaire de La Flèche en Anjou, avait déjà produit plusieurs médecins : Desportes était le cinquième de son nom. Il n'avait que 28 ans lorsqu'il fut choisi, en 1732, pour remplir les fonctions de médecin du roi dans l'île de Saint-Domingue; et en 1738, l'académie royale des sciences le nomma pour être un de ses correspondants. Arrivé au cap Français, il vit qu'il n'existait aucune description des maladies qui désolent cette Re. A son arrivée, il commença ses observations sur cette matière, et il les continua jusqu'à sa mort, pendant l'espace de 14 ans. Nous avons de lui : | Histoire des ma**39** 

ladies de Saint-Domingue, Paris, 1770, 5 vol. in-12; un Traite des plantes usuelles de l'Amérique, avec une Pharmacopée, ou Recueil de formules de tous les médioaments simples du pays. U renferme la manière dont on a cru, suivant les occasions, devoir les associer à ceux d'Europe ent un catalogue de toutes les plates que l'auteur a découvertes à Saint-Domingue, evec leurs noms français, caraibes, latins, et leurs différents usages; enfin des Mémoires ou Dissertations sur les principales plantations et manufactures des îles : le sucre, le café, le cacao, l'indigo, le colon, etc. Il mourut au quartier Morin, île et côte de Saint-Domingue, le 15 février 1748, agé de 43 ans et 5 mois. Parmi les services qu'il rendit à l'humanité dans cette contrée, on doit compter le rétablissement de l'hôpital du Cap, qu'il augmenta de plus de 80 lits.

 DESPRADES (Joseph Gree-LET), abbé de Vernusse, vicairegénéral de Die, poète, instituteur des ducs d'Angoulème et de Berri, naquità Limoges en 1733, et mourut à Paris, en juin 1810. Les ouvrages qu'il a publiés sont : | Poème sur l'Electricité, imprimé dans "l'Année littéraire "du 18 novembre 1763; | Les quatre parties du jour à la ville, traduction libre de l'abbé Parini, 1776, in-12. Sabatier de Castres a parlé avantageusement de cette Traduction, qu'il trouve élégante. Une Traduction de l'"Aminte" du Tasse avait aussi été entreprise par l'abbé Desprades.

\*DESPRÉS (Louis-Jean), peintre et architecte, né à Auxerre, le 28 mai 1743, mortà Stockholm, en 1804, se rendit en Italie, et eut

partau"Voyagepittoresque de Naples", publié par l'abbé de Saint-Non. Attaché à la cour du roi de Suède en qualité de peintre et architecte, il fit un voyage à Londres, et composa un grand nombre de dessins pour les cours de Saint-. Pétersbourg et de Copenhague. Comme architecte, ilse fit connaître par les décorations de l'opéra national de Gustave Wasa, et par les plans qu'il donna pour le magnifique palais que le roi voulait élever à Haga, près de la capitale. Comme peintre, il se fit une grande réputation par les nombreux Tableaux de balailles dont la guerre de 1788, entre la Suède et la Russie, lui fournit les sujets. On trouve encore à Paris quelques-uns des ouvrages que Després avait faits avant de quitter la France. Elie Martin a gravé d'après lui à Stockholm quelques caricatures et quelques costumes du Nord.

\*DESPREZ (Charles Bossey), né à Paris vers 1730, embrassa la profession d'avocat; mais il paraît qu'il s'occupa plus du théâtre, à en juger par ses Lettres sur les spectacles, 1759; 3° édition, 1780, 2 vol. in-12. Le second volume est un Catalogue raisonne des ouvrages qui ont paru pour et contre les spectacles; il avait déjà été publié en 1771, 1772, 1773, sous le titre d'Histoire des ouvrages pour et contre les théâtres. Ce livre de Desprez le fit recevoir dans plusieurs acadénaies tant françaises qu'étrangères. On lui doit des éloges plus mérités pour une œuvre bien plus utile à la société. Il dirigea, de concert avec son frère, un établissement charitable, créé pour soulagement des panyres honteux; là du moins il concluait: et montra dans l'exercice de ces fonctions un zèle, un désintéressement, et même une bienfaisance qui le firent regretter des gens de bien, lorsqu'il mourut presque subitement le 29 mars 1787.

\* DESPRUETS (Jean), en latin "de Pruetis", abbé général de Prémontré, né vers 1525, fit profession à l'abbave de la Grâce-de-Dieu, ou Saint-Jean de la Castelle, diocèse d'Aire. L'abbaye de Prémontré ayant vaqué en cour de Rome, par la mort du cardinal de Ferrare, et la collation se trouvant par là dévolue au pape, Grégoire XIII y nomma Despruets. Il en prit possession le 11 juin 1573, convoqua aussitôt un chapitre général, et rétablit la réforme partout où la règle s'était relâchée. Le roi lui donna une mission à Rome, et il assista au concile de Reims, convoqué par l'archevéque Louis de Guise. Il mourat le 15 mai 1596, d'une maladie épidémique; il était alors agé de 75 ans. On connaît de lui: | des Livres de controverse, imprimés à Paris vers 1672, où il réfute les calvinistes; | des Sermons et des Discours, un Traité des Sacrements et des Bress commentaires sur la Bible; Anti-calvinus, seu calvinianæ pravitatis refutatio. Ce dernier ouvrage n'était pas terminé quand il mourut.

\*DESPUIG-Y-Daneto (Antoine, cardinal, né le 31 mai 1745, à Palma, dans l'île de Majorque, d'une famille illustre, alliée aux rois d'Aragon, fit ses études à l'université de son pays, et devint bientôt chanoine de la cathédrale. Il fit ensuite divers voyages en France, en Allemagne, en Angleterre et en Hollande, avec une

mission de sa cour pour connaître les villes et les lieux où s'étaient tenus les plus fameux conciles d'Occident; arrivé à Rome en 1788, il s'y fit admirer par ses talents et par cette grandeur d'âme qu'il déploya toujours dans toutes les actions de sa vie publique etarivée, et fut nommé auditeur deste pour le royaume d'Aragon. Nommé depuis, par Charles IV, roi d'Espagne, à l'éveché d'Origuèle, dans le royaume de Valence, il fut transféré, par Pie VI, à l'église métropolitaine de Valence, et, en 1796, à celle de Séville. Il se trouvait à Madrid lorsque le roi l'envoya à Rome, où il demeura jusqu'à l'expulsion de Pie VI, qu'il rejoignit bientôt à Sienne. Ayant renoncé, en 1799, à l'église de Séville, il fut transféré au patriarcat d'Antioche; assista pen'après, comme ministre d'Espagne, au concile tenu à Venise pour l'élection de Pie VII, dont il précéda l'entrée dans Rome, en 1800; et fut enfin créé prêtre-cardinal de Saint-Calliste, archiprêtre - cardinal de Sainte-Marie-Majeure, et protecteur de Saint-Jean-de Jérusalem, dont il était grand'-croix en 1803. Il retourna ensuite à Madrid, et de là à Majorque, sa patrie; revint à Rome en 1807; aida le pontife de ses conseils et de ses actions, et fut élu par lui pro-vicaire de Rome et pro-préfet de la discipline des réguliers. Obligé de partir pour Paris, en 1810, il y resta jusqu'à la fin de 1812, époque à laquelle il lui fut permis d'aller aux bains de Lucques, où il mourut le **30 mai 1813.** 

\*DESRENAUDES (Martial Borye), né le 7 janvier 1775, en Limousin, embrassa l'état ecclé-

siastique. N'étant encore que sousdiacre, il publia l'Oraison funèbre de Louis XV, prononcée dans l'église cathédrale de Tulles, le 2 septembre 1774 (Tulles, 1774, in-8°). Devenu grand-vicaire de l'évêque d'Autun, il l'assista en qualité de sous-diacre, à la messe de la fédération de 1790. Fidèle à son ancien protecteur, il se présenta à la barre de la convention, le 3 août 1795, pour demander sa rentrée en France, qui fut en effet décrétée. Sous le premier ministère de Talleyrand, Desrenaudes fut employé au département des relations extérieures; et, après le 18 brumaire, il entra au tribunat. Dans cette assemblée, il combattit les projets de loi présentés par le gouvernement, pour l'établissement de tribunaux spéciaux, sur la dette viagère et diverses dispositions du code civil. Aussi fut-il exclu lors de l'élimination du premier cinquième, en 1802. Après avoir obtenu l'emploi de garde des archives de la bibliothèque historique du conseil d'état, Desrenaudes fut nommé conseiller titulaire de l'université, puis censeur impérial. Il exerça l'un et l'autre emploi quelque temps encore, sous le gouvernement royal, et eut, en sa dernière qualité, la surveillance du "Journal des Arts" et de l'"Ami de la religion et du Roi". Dépositaire des traditions de censure de l'ancien régime, Desrenaudes suivait ses instructions, mais tout en se considérant comme l'avocat et le protecteur, auprès du gouvernement, des journalistes placés sous son inspection. Il ne conservait plus que des titres honorifiques, sans fonctions actives, lorsqu'il mourat après avoir reçu les sacrements de l'E-

glise, le 8 juin 1825, dans sa soixante-quinzième année. Il était officier de la légion-d'honneur. On lui doit : | Vie de Julius Agricola, par Tacile, traduction nouvelle, par Des.., Paris an v (1797), in-12, avec le texte latin en regard. Il a revu l'ouvrage intitulé: Campagne du duc de Brunswick contre les Français en 1792, traduit de l'allemand d'un officier prussien" (avec une préface par Feydel). Paris, Forget, an m (1795), in-8°. Enfin, il a rédigé l'article Girondins, dans les Mémoires de l'abbé Georgel.

\* DESROBERT, jésuite, d'une famille noble de Champagne, se consacra de bonne heure aux missions de la Chine, où il arriva vers 1730. Il précha avec zèle dans la province de Hou-Kouang, l'une des plus fertiles et des plus commerçantes de tout l'empire, mais entrecoupée d'un nombre prodigieux de rivières et de canaux qui rendaient difficiles et pénibles les fonctions apostoliques des missionnaires. Il paraît que le P. Desrobert mourut au milieu du troupeau qui lui était confié, quoiqu'on ignore la date précise de sa mort. On trouve une lettre de ce P. dans le tome 26 des Lettres édifiantes".

\* DESROCHERS, (Etienne Jehandier), graveur du roi, né à Lyon, mort à Paris en 1741, membre de l'académie de peinture, s'est acquis une certaine réputation par une suite de 7 à 800 Portraits d'hommes illustres, format in-8°. Du reste ses ouvrages annoncent aussi peu de talent que de goût.

\*DESSALINES, noir, premier empereur d'Haïti, né en Afrique à la Côte-d'Or, fut transporté à

St-Domingue; esclave d'un noir libre nommé Dessalines, il en prit le nom. Lorsque la colonie s'insurgea contre les blancs, son activité et ses talents lui valurent la place d'aide-de-camp du général noir Jean-François; mais, lors des divisions qui survinrent entre ce chef et Toussaint-Louverture, il s'attacha à ce dernier, se soumit avec lui au général Leclerc, qui s'empara de St-Domingue en 1802, et l'aida même à désarmer les noirs. Cependant, quand les Français, affaiblis par les maladies, ne se trouvèrent plus en force suffisante pour comprimer les vaincus, Dessalines embrassa de nouveau leur parti, et se fit proclamer empereur d'Haïti sous le nom de Jacques les. Mais il chercha vainement à étendre sa domination sur la partie es-Engnole.Le mulatre Pétion, menacé de ses proscriptions, lui dressa une embuscade dans laquelle il se laissa prendre. On dit qu'il eut la lâcheté de demander la vie; elle lui fut refusée.

\* DESSAURET (Isaac-Alexis) jésuite, né à St-Flour le 21 avril 1720, mort le 10 mars 1804, a prononcé devant la cour l'Oraison funèbre de Louis XV. Il a laissé un grand nombre de Sermons, de Panégyriques, d'Oraisons funèbres, qui ont paru sous ce titre: Sermons, Panégyriques, Oraisons funèbres, Instructions chrétiennes, par le R. P. A. Dessauret, jésuite, publiés par les soins de P. Dessauret, son petit-neveu, avocat à St-Flour: le 1er volume a paru en 1829, in-12; le 2° et le 3º en 1850, même format.

\* DESSOLES (Jean - Joseph-Paul-Augustin, marquis), lieutenant général, né à Auch le 3 juilfet 1767, mourat à Paris en 1828.

Son oncle, depuis évêque de Chambéry, présida à son éducation. Dessoles entra au service à 25 ans. Destitué en vertu de la loi qui frappait les nobles, il fut bientot rappelé sous les drapeaux. C'est en qualité d'adjudant-général qu'il fit la première campagne d'Italie sous les ordres de Buonaparte, qui le choisit pour porter au Directoire la copie du préliminaire de la paix, signée à Leoben. Devenugénéral de brigade, il commanda en l'an vii un corps avec lequel il remporta, dans la Valteline, sur les Autrichiens, des avantages qui lui valurent le grade de général de division, puis la place de chef d'état-major de Schérer et ensuite de Moreau à l'armée d'Italie et à l'armée du Rhin. A Novi, où périt Joubert, il s'était précipité avec Gouvion-St-Cyr sur les colonnes autrichiennes, ce qui leur avait mérité à tous deux le surnom de "Décius français". Le traité de Lunéville permit à Dessoles de revenir à Paris, où il fut nommé conseiller d'état pour la section de la guerre. Chargé du commandement provisoire de l'armée du Hanôvre, il se rendit dans ce pays. C'était l'époque où Moreau succombait sous un procès de conspiration : fidèle à l'amitié, il présenta une adresse, dans des termes qui n'accusaient pas la victime du consul. Bernadotte ayant pris le commandement de l'armée du Handvre, Dessoles se rendit au camp de Boulogne, qu'il quitta bientôt pour se retirer dans une campagne près d'Auch. En 1808, Buonaparte lui donna l'ordre de l'accompagner en Espagne. Charge d'une division de l'armée du centre, il se signala de nouveau à Tolède, à Occana, au

passage de la Sierra-Moréna, à Despena-Peros; et entra dans Cordoue le 29 janvier 1810. Revêtu du commandement de cette ville et du royaume de Jaën, il demanda bientôt son rappel. Sa retraite fut encore troublée par l'ordre qu'il reçut de faire partie de l'expédition de Russie comme chef d'état-major du prince Eugène. Arrivé à Smolensk, il quitta l'armée et cessa de prendre part aux affaires jusqu'en 1814. Alors le gouvernement provisoire lui consia le commandement de la garde nationale de Paris et des troupes réunies dans la 1<sup>re</sup> division militaire. Dans le conseil tenu pendant la nuit du 6 avril par l'empereur de Russie, Dessoles se prononça fortement pour les Bourbons. Aussi le comte d'Artois, des sa rentrée dans Paris, lui conféra les titres de ministre-d'état, de pair du royaume, de grand-cordon de la légion-d'honneur. Sa conduite ne se démentit pas aux "cent-jours", mais il donna bientot la démission de ses emplois. Dans la chambre des pairs où il parla souvent, ses opinions le rapprochaient de l'opposition liberale. Le 28 décembre 1818 il remplaça le duc de Richelieu comme président du conseil des ministres, et eut en même temps le porteseuille des affaires extérieures. Plus tard il se retira avec le baron Louis et Gouvion-St-Cyr, et ne parut plus que sur les bancs de la chambre des pairs, où il vota toujours avec le côté gauche.

\* DESTAINS, ne'à Concy, en Bourgogne vint, jeme à Pabientôt il se lança dans le journallisme, ets'y perdit. Successivement directeur de la "Gazette de France", et de "l'Universel", il s'accoutume à changer d'opinion, suivant que les journaux changeaient de propriétaires. Il finit par n'en avoir aucune, et par ne croire à rien. La misère est bientôt la compagne de l'incrédulité. Lors de l'expédition d'Alger, il fut choisi comme interprète par M. de Bourmont. Mais, à peine arrivé à Toulon, ou le trouva un matin baigné dans son sang; un coup de pistoletavait terminé sa vie. Destains laissa des dettes, des orphelins, et une mauvaise traduction des Mille et une Nuits. Il était à peine âgé de 45 ans.

DESTIN, divinité allégorique qu'on fait naître du Chaos. On le représente tenant sous ses pieds le globe de la terre, et dans ses mains l'urne dans laquelle est le sort des hommes. On croyait ses arrêts irrévocables, et son pouvoir ei grand, que tous les autres die au lui étaient subordonnés.

DESTOUCHES (André Can-Dival), né à Paris en 1672, anort en 1749, accompagna ie 40. Kachard, jésuite, à Siam; avecule dessein d'entrer dans la société après ce voyage. De relour en France, son gout changes, et il prit le parti des armes. Ce fut su service qu'il sentit éclère see tutents pour la musique; il le quitta pour s'y livrer cout ensier. Il se at Bientet une grande réputation pur son opera d'Isse, sdont les puroles cétaient de La Mottes. Le roi le godta teflement; qu'il le gratifia d'une hourse de 200 leins, en ujonris chercher fortune. Il avait fait tant « que ce n'était qu'en attende bonnes études classiques à dant, et que, depuis Lulli, au-Auxerre, il appoint meme les lan- cume musique ne lui avant fait gues orientales à Paris. Mais autant de plaisir que la viente.

Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'il ignorait la composition lorsqu'il fit cette pièce. Il en apprit ensuite les régles; mais elles refroidirent son génie, et ses autres ouvrages n'égalèrent point *Issé*. Destouches mourut surintendant de la musique du roi, et inspecteur-général de l'académie royale de musique, avec une pension de 4,000 livres.

DESTOUCHES (Philippe Némicault), né à Tours en 1680, fut élevé au collège des Quatre-Nations, à Paris. Il entra comme volontaire dans un régiment d'infanterie, et quitta le service pour s'attacher au marquis de Puysieux, ambassadeur auprès du corps helvétique. Ses productions dramatiques le firent connaîtreau régent. Ce prince, sachant qu'il possédait la connaissance des intérêts des cours, l'envoya à Londres, en 1717, avec l'abbé Du Bois, pour l'aider dans ses négociations. Sous la régence il était permis de voir un poète diplomate.] Il y passa sept ans en servant la l'rance avec zèle. Le duc d'Orléans étant mort, Destouches n'eut que le faible plaisir de se figurer la fortune qu'il aurait pu faire, si ce prince avait vécu. Fortoiseau, proche Melun, . lui parut une solitude propre à lui faire oublier la fortune et ses caprices. Il l'acheta, et y cultiva jusqu'à la fin de ses jours, l'agriculture et les muses. Il mourut le 4 juillet 1754. Son fils a dirigé l'édition des OEuvres de son père, Laite au Louvre, en 4 vol. in-4° 1757, par ordre de Louis XV. Elles ont été depuis réimprimées en 10 vol. in-12, sous le titre de Chess-d'œuvres de Destouches, Le Philosophe marié, le Glorieux, le Dissipateur, et le Curicux impertinent, qu'on est étonné de trouver là. Destouches disait luimême, en parlant de cette pièce:

Pour la voir une fois on n'est que ourieux , Mais qui la verra deux en remplira le titre.

On ne trouve pas dans les pièces de Destouches, la force et la gaieté de Regnard; encore moins les peintures naïves du cœur humain, ce naturel, cette vraie plaisanterie, cet excellent comique qui fait le mérite de Molière; mais il n'a pas laissé de se faire de la réputation après eux. Il a du moins évité le genre de la comédie bourgeoise, qui n'est ni tragique ni comique : monstrené de l'impuissance des auteurs, et de la satiété du public, après les beaux jours du siècle de Louis XIV. Un éloge propre aux Comédies de Destouches, c'est qu'elles sont plus éloignées de la licence que toutes celles qui sont recherchées avec ardeur par la frivolité et la corruption du siècle. (Voyez Molière, Regnard, etc.)

\*DESTOURS (Nicolas), capitaine au corps royal du génie militaire, membre de la légion-d'honneur, mort en 1816, est auteur de plusieurs Mappes ou Tableaux chronologiques et généalogiques, estimés comme ouvrages élémentaires.

\* DESVAULX (Jacques-Nicolas, baron d'Oinville), maréchalde-camp, né à Pondichéry en 1743, fit les dernières campagnes de l'Inde en qualité de capitaine d'artillerie. Devenu major, il sauva l'armée française d'une surprise à la bataille de Gondelou. En 1792 il émigra, rentra en France en 1800, et y vécut ignoré jusqu'au moment de sa mort, arrivée à Paris le 10 juillet 1817. On a de lui: | Discours prononcé
à New-Yorck à l'occasion du rétablissement de la maison de Bourbon, traduit de l'anglais, 1814,
in-8°; | Vie du général Monck,
duc d'Albemarle, ibid., 1815,
in-8°; | Nouvelle conspiration
contre les jésuites, dévoilée et brièvement expliquée, par RobertCharles Dallas, écuyer, traduite
de l'anglais, ib., 1817, in-8°.

\* DESVAULX (N.A.), minéralogiste, mort à Paris en 1817, a publié: | Tableau synoptique des minéraux par classe d'après la méthode d'Hauy, 1805, in-4°; | Notice sur un nouveau genre de la famille des cypéracées, 1808,

in-8°.

\*DETRE, jésuite français, né en 1668, alla prècher la foi dans l'Amérique méridionale, y fut nommé supérieur général et visiteur de toutes les missions sur les rives du fleuve des Amazones. Il traduisit le catéchisme en 18 idiomes des diverses peuplades soumises à sa juridiction, et mourut dans un âge très-avancé. On trouve de lui, dans le tom. 28 des "Lettres édifiantes", une Relation intéressante de ses courses chez les peuples sauvages du Maragnon ou fleuve des Amazones.

DETRIANUS, célèbre architecte sous Adrien, rétablit le Panthéon, la basilique de Neptune, les bains d'Agrippine, etc. Son chef-d'œuvre fut le Môle ou le Sépulcre d'Adrien; et le Pont Elien, que l'on nomme aujour-d'hui le Pont Saint-Ange.

\*DETTEY (L'abbé), chanoine et archidiacre d'Auxerre, mort en 1775, est auteur de la Vie de M. de Caylus, évêque d'Auxerre, 2 vol. in 12. Ceux qui se plaisent à voir le bien que les ver-

tus d'un évêque peuvent faire dans un diocèse, ont de quoi se satisfaire dans cette Vie.

DEUCALION, roi de Thessalie, fils de Prométhée et de Pandore, épousa Pyrrha, fille d'Epiméthée, son oncle. Jupiter n'épargna que ces deux époux dans le déluge universel. Ils ressuscitèrent le genre humain, et repeuplèrent le monde, en jetant derrière eux des pierres, ainsi que l'oracle de Thémis le leur avait prédit. Les pierres de Deucalion furent changées en hommes et celles de Pyrrha en femmes. Cette fable de Deucalion est fondée, comme l'on voit, sur l'Histoire sainte; mais un événement particulier à la Grèce l'a chargée de circonstances étrangères. On raconte que le cours du fleuve Pénée, sous le règne de Deucalion, roi de Thessalie, fut arrêté par un tremblement de terre, à l'endroit où ce fleuve, grossi des eaux de quatre autres, se décharge dans la mer, et qu'il tomba cette année une pluie si abondante, que toute la Thessalie fut inondée; mais un événement de cette nature, supposé qu'il soit vrai, n'a pu faire imaginer l'extinction du genre humain, telle qu'Ovide la rapporte au 1er liv. des Métamorphoses, où il nous trace l'histoire de Deucalion.

DEUSING (Antoine), né à Meurs, le 15 octobre 1612, fut professeur de mathématiques dans sa ville natale, professeur de physique et de mathématiques à Harderwyck, puis professeur en médecine à Groningue. Il y mourut, le 30 janvier 1666. C'était un médecin vraiment savant; il ne possédait pas seulement toutes les parties de cette science; mais il

avait encore étudié toutes celles qui y ont rapport. Outre le latin, il avait appris les langues arabe, turque et persane. On lui reproche d'avoir été trop caustibeaucoup d'adversaires. Il a fait un très-grand nombre d'ouvrages; les principaux sont: De vero systemate mundi, Amsterdam, 1643, in-4°. Il établit un système particulier sur les débris de ceux de Copernic et de Ptolémée. | De mundi opificio, Groningue, 1647, in-4°; | Exercitationes anatomicæ, Groningue, 1651, in-4°; | Fasciculus dissertationum, Groningue, 1660. Elles sont au nombre de quinze, et one pour objets des sujets tirés de l'Écriture sainte, qui ont rapport à l'histoire naturelle. OE conomia corporis animalis, etc., Groningue, 1660-61, 3 vol. in-12. On peut voir la liste de ses ouvrages dans la Bibliothèque des écrivains médecins, par Manget, et dans le P. Niceron, tome 22. Deusing, quoique protestant, joignait de vastes connaissances à un attachement decidé aux principes de religion et de morale. [Il publia aussi d'autres ouvrages sur le Décalogue, les Evangiles, la Trinité, etc.]

DEUSING (Herman), fils du précédent, né à Groningue le 📆 mars 1654, mort le 3 janvier 1722, s'est fait un nom par son Historia allegorica veteris et novi Testamenti, juncia revelatione myslerii sacro-sanctæ triados, Groningue, 1690, in-4°, et Francker, 1701; et par son Explicatio allegorico - prophetica Historiarum mosaicarum, Utrecht, 1719, in-4°: ouvrages pleins de réveries cocceiennes (voyez Cocceius), qui lui attirèrent des désagréments; il

fut exclu de la cène, et obligé de se retirer en pays étranger.

\* DEUTSCH (Nicolas-Emmanuel), peintre et graveur, né à Berne en 1484, mort dans la que, et de s'être attiré par la même ville en 1530, a composé des tableaux devenus très-rares, et exécuté un assez grand nombre de gravures; les plus estimables sont les Vierges sages et les Vierges folles. Deutsch eut quatre fils peintres comme lui, dont un (Jean - Rodolphe - Emmanuel), grava les vues des principales villes de l'Europe pour la "Cosmographie " de Sebastian Munster, publiée en allemand et en latin, Bale, 1550, 1572 et 1628, in-fol. Il y a aussi du même artiste dans cet ouvrage quelques Cartes géographiques, notamment

celle de la Palestine.

DEVAUX (Jean), chirurgien, né à Paris le 27 janvier 1649, mort dans la même ville le 2 mai 1729, enrichit le public d'un grand nombre d'ouvrages écrits purement en français, et assez élégamment en latin : Le Médecin de soi-même, ou L'Art de conserver la santé par l'instinct, in-12; peu commun, quoique souvent imprimé; L'Art de faire les rapports en chirurgie, en 1703, in-12, réimprimé plusieurs fois. L'auteur enseigne la pratique, les formules, le style le plus en usage parmi les chirurgiens commisaux rapports; Plusieurs Traductions du "Traité de la maladie vénérienne<sup>\*</sup> de Musitan, de l<sup>\*\*</sup>Abrégé anatomique" de Heister, des "Aphorismes" d'Hippocrate, de la "Médecine" de Jean Alleine; Index funerous chirurgicorum parisiensium, ab anno 1315 ad annum 1714, même année, à Trévoux, in-12. Devaux ne manquait ni d'esprit ui de connaissances; mais il embrassa trop d'objets, et ne connut pas ses forces en traitant certaines matières.

**DEVAUX** (Gabriel-Pierre-François Moisson), botaniste, né en 1742, à Caen, mort en 1802, fut lieutenant de cavalerie, se livra ensuite tout entier à son goût pour la botanique, forma, près Bayeux, un jardin devenu célèbre sous le nom de Jardin Devaux", et plus tard, un autre à Colombelles près Caen. Cet homme modeste, qui sut concilier ses travaux botaniques avec les foncadministratives, devint tions membre du corps legislatif sous l'empire, et fut l'un des premiers membres de l'académie ainsi que de la société d'agriculture de Caen, à l'époque du rétablissement de ces institutions. M. Lair a publié une Notice historique sur Devaux, Caen, 1803: écrit dans lequel il est question d'un grand nombre d'ouvrages manuscrits de ce botaniste, qui ne voulut jamais consentir à leur publication.

DEVELLE (Claude-Jules), né à Autun en 1692, sit profession chez les théatins en 1725, et mourut au mois de juin 1765, âgé d'environ 74 ans. On a de lui : | Traité de la simplicité de la foi, [petit livre encore mieux nommé qu'exécuté; ] Nouveau traité sur l'autorité de l'Église; | Lettre à M. l'abbé de B\*\*\* sur l'immortalité de l'âme. [L'abbé Papillon, dans sa Bibliothèque de Bourgogne donne à Develle le prénom de Jacques, et le fait naître vers 1687.]

\*DEVERITE (Louis-Alexandre), né en 1746 à Abbeville, y exerçait la profession d'imprimeur, lorsqu'en 1792, il fut député de la Somme à la convention, où il vota la déportation, l'appel au peuple et le sursis à l'exécution de Louis XVI. Une brochure de Condorcet, envoyée Abbeville par Dévérité, le fit, sur la proposition d'André Dumont, décréter d'accusation après le 31 mai, puis mettre hors la loi. Cependant, par un de ces contrastes que l'esprit des révolutions peut seul expliquer, André Dumont, qui avait dénoncé Dévérité, devenant son défenseur après le 9 thermidor, obtint sa rentrée au sein de la convention. passa de cette assemblée au conseil des anciens, d'où il sortit en mai 1797, et devint, sous le gouvernement impérial, juge civil au tribunal d'Abbeville. Comme littérateur, Dévérité est connu par les ouvrages suivans: Histoire du comte de Ponthieu et de la ville d'Abbeville, 1767; Essai sur l'histoire générale de Picardie, 1770; Recueil interessant sur l'affaire de la mutilation de crucifix d'Abbeville, 1772; Notice pour servir à l'histoire de S. N. H. Linguet, 1780, in-8°; nouvelle édition, corrigée et augmentée, Liége, 1782, in-8°; Qu'est-ce que c'est que Linguet? Opinion sur le jugement de Louis XVI.

\*DEVERNAY (Nicolas), curé dans le Lyonnais en 1750, mort en 1777, se fit remarquer par toutes les vertus qui caractérisent un véritable pasteur. Il avait écrit une très-bonne Analyse de l''Histoire ecclésiastique"; un Abrégé du "Corps de droit canonique"; plusieurs vol. de Sermons et de Méditations; mais à sa mort, il

ordonna par humilité de brûler tous ses manuscrits.

\* DEVIENNE, compositeur français, mort à Charenton le 5 septembre 1803, dans un état de démence complète, mit en musique plusieurs Opéras comiques. Ses compositions, en général trèschantantes et plus agréables que savantes, sont pleines de réminiscences, ou plutôt de plagiats. Devienne avait un grand talent pour la flûte; la Méthode qu'il a publiée pour cet intrument est estimée.

\* DEVILLE (Antoine), ingénieur né à Toulouse en 1596, mort vers 1656, étudia les mathématiques et la science des fortifications. Après avoir servi en Savoie, où ses talents lui méritèrent le titre de chevalier de Saint-Maurice et de Saint-Lazare, il rentra en France lorsque les Espagnols pénétrèrent en Picardie avec une armée considérable : il contribua à la prise de Corbie en 1636, et à l'attaque des principales villes de l'Artois. A la paix, il fut chargé de fortifier les villes cédées à la France par le traité définitif. Ses principaux ouvrages sont: Les Fortifications d'Antoine Deville, Paris, 1629; Obsidio Corbeiensis, Paris, 1637, in-folio, fig.; Le siége de Landrecie, 1637, in-8°.; | Le siége de Hesdin, 1639, in-fol.; De la charge des gouverneurs des places, Lyon, 1639, in-fol.; 1653, in-8°.

\*DEVILLE (J.-B.-L.), député de la Marne à la convention en 1792, vota la mort de Louis XVI, et rejeta l'appel au peuple et le sursis. Après la chute de Robespierre, il prit la défense des anciens membres des comités de salut public et de sûreté générale. Il prononça à la tribune plusieurs

Discours contre la réaction thermidorienne, et s'opposa à la réintégration des députés proscrits au 31 mai 1793. Compris dans la réélection des deux tiers, il passa de la convention au conseil des cinq-cents, où il demanda que tous ceux qui, revêtus de fonctions publiques, refuseraient de prêter le serment de "haine à la royauté, fussent déportés. Les assemblées coloniales l'avaient réélu en 1797; mais, cette nomination ayant été annulée, il cessa de faire partie du conseil. Sous le gouvernement impérial, Deville fut inspecteur des forêts dans le département de la Marne. Destitué en 1814, il recouvra sa place lorsque Napoléon revint en France, puis la perdit définitivement à la seconde restauration. Il se trouva compris parmi ceux que la loi du 12 janvier 1816 força de s'expatrier, en raison de leur vote. Deville avait publié en 1800, un vol. in-8°, intitulé: Quelques fables.

\* DEVILLERS (Charles), né vers 1724, alla s'établir fort jeune à Lyon, où il donna des cours de physique. Il s'était formé un trèsbeau cabinet, qu'il venditmoyennant une rente viagère de 2,000 francs. Il travailla à une nouvelle collection, obtint une dans l'hôtel de ville de Lyon, pour y donner des leçons de physique, et mourut en 1809. On ne connaît ni le lieu de sa naissance, ni les noms de ses père et mère. On a de lui : | Journées physiques, 1761, 2 vol. in-8°. Cet ouvrage est dans le même genre que "les Mondes de Fontevelle et les "Lettres à une princesse d'Allemagne ", par Euler. Le Colosse aux pieds d'argile, 1784, in-8°.

49

Le colosse n'est autre que le magnétisme animal, que Devillers combat. Il a eu aussi une trèsgrande part à la "Théorie des trois éléments"; mais son principal titre littéraire est l'Edition qu'il a donnée de l'"Entomologie" de Linné, sous ce titre: Caroli Linnæi entomologia , faunæ Suecicæ descriptionibus aucta, Lyon,

etc., 1789, 4 vol. in-8°.

DEVONSHIRE (Georgina Caduchesse DE), dame. vendish , anglaise, aussi célèbre par ses talents poétiques que par les agréments de son esprit et la beauté de sa figure, mourut en mai 1806. On connaît d'elle plusieurs pièces de vers très-estimées; la principale est un poème intitulé le Passage du Saint-Gothard, devenue plus célèbre encore par la traduction qu'en a faite Delille, et qui fut imprimée avec l'origi-

nal en 1802, Paris, in-8°.

\* DEVONSHIRE (Elisabeth HARREY, duchesse DE), fille du comte de Bristol, née vers 1754, épousa d'abord Forster, puis le duc de Devonshire (1812), cinq ans après que celui-ci eut perdu Georgina. Veuve une deuxième fois, elle s'établit à Rome en 1815; son palais y devint le rendez-vous des savants, des artistes, des antiquaires, et des voyageurs de toutes les contrées; elle ordonnait des recherches ou des fouilles, achetait des tableaux, publiait des éditions magnifiques, parmi lesquelles on distingue celle de la "Traduction italienne de Virgile", par Annibal Caro, avec gravures, tirée à 150 exemplaires seulement; elle fit orner de 18 gravures la "Traduction italienne" de la 5° satire d'Horace, revue par le cardinal Consalvi. Enfin elle ajouta

des gravures magnifiques au " Passage du mont Saint-Gothard", de la première duchesse de Devonshire. C'est à elle que l'on doit les plâtres des statues du Parthénon, qui depuis quelque temps enrichissent les collections du Vatican. Elle allait publier avec le même luxe une édition du Dante, lorsqu'elle mourut le 30

mars 1824.

\* DEVOSGES (François), dessinateur, né à Gray le 15 janvier 1732, d'un sculpteur qui lui apprit son art, fut envoyé à Lyon pour se perfectionner dans les ateliers de Perrache et de Guillaume Coustou. Devenu aveugle par suite d'une opération ophthalmique maladroitement faite, il recouvra la vue au bout de six ans, mais d'un œil seulement, et se livra exclusivement au dessin. L'ambassadeur de Russie voulait l'emmener à Saint-Pétersbourg. Devosges, sans ambition, préféra le séjour de Dijon chez le président de La Marche, qui le chargea de composer sous ses yeux un dessin de ses ouvrages. Bientôt il conçut le projet d'ouvrir une école gratuite de dessin, qu'il soutint de son modique patrimoine, et qui fut enfin placée sous les auspices des Etats de Bourgogne et du prince de Condé. Pendant la révolution, Devosges continua de donner ses leçons, et dirigea cette école, devenue célèbre par le grand nombre d'élèves qu'elle a formés, jusqu'en 1812, époque de

\* DEVOTI (Jean), canoniste italien, naquit à Rome le 11 juillet 1740. Après avoir étudié le droit civil et canonique, il fut reçu docteur et nommé avocat à la cour romaine. Devoti n'avait pas encore vingt ans, qu'il occupait la chaire de droit canonique au collège de la Sapience, où il se distingua tellement, qu'en 1789 Pie VI le fit évêque d'Agnani. Pie VII lui donna l'archevéché de Carthage, "in partibus infidelium", le retint auprès de lui, et le nomma successivement secrétaire des brefs aux princes", prélat de sa bre, camérier secret, et consulteur des congrégations de l'aimmunité " et de l'" index ". Ce savant prélat mourut à Rome, le 18 septembre 1820, agé de 73 ans. Il avait publié plusieurs livres de droit canonique, dont la traduction serait bien nécessaire France, tels que: | De notissimis in jure legibus; des Institutions canoniques (en latin), 4 vol. Cet ouvrage eut beaucoup de succès : outre deux éditions qu'on en fit à Rome, il fut réimprimé, du vivant de l'auteur, dans le reste de l'Italie, en Allemagne, en Espagne, où le roi Ferdinand VII ordonna que, pour l'enseignement du droit canonique, on se servirait de préférence des Institutions de Devoti. L'auteur avait fait, en 1814, à son ouvrage, quelques additions analogues aux circonstances de cette mémorable époque, où l'Europe et l'Eglise venaient de prendre une face nouvelle par la chute de Napoléon. L'ouvrage de Devoti, ainsi augmenté, eut en peu de temps deux éditions. On regrette que la mort l'ait empêché de terminer le livre suivant, plus difficile et plus important encore :

Institutum canonicum universum, 3 vol.

DEXTER (Lucius Flavius), préfet du prétoire sous Théodose-

le-Grand, puis gouverneur de Tolède, était als de Pacien. évêque de Barcelone. Il mérita par sa vertu et son avoir que saint Jérôme lui dédiát son "Traité des écrivains occlésiastiques. La Chronique qu'on a publiée sous le nom de Dexter est supposée. (Nous n'avons pas celle que Dexter avait faite). Elle paraît avoir été fabriquée en Espagne vers la fin du xvi siècle, et contient les pieuses traditions des anciens Espagnois qui ont eu cours dans ce royaume. Les commentaires que le père Bivarius y a ajoutés sont sans goût, sans discernement et sans critique. Nicolas-Antonio, le marquis Péralta, don Louis de Salazar, et l'erréras, ont écrit pour prouver que cette Chronique était apocryphe. Elle a été imprimée avec les commentaires de Bivarius, à Lyon, en 1627, in-fol. [Dexter mourut de chagrin d'avoir vu l'Espagne menaoée par les barbares. Il était parent de l'historien Orose et ami du poète Prudence, auquel il adressait ses vers. ]

\* DEYDIER (Etienne), député de l'Ain à l'assemblée législative, puis à la convention, était, au commencement de la révolution, notaire - feudiste et géomètre à Pont-de-Vaux, en Bresse. Dans la procès de Louis XVI, il vota la mort sans appel et sans sursis. Député aux divers corps législatifi qui se succédérent jusqu'au 18 brumaire, il ne fit point partie de celui qui fut conservé à cette époque. Il était le second juge à la cour d'appel de Lyon, lorsqu'en 1814 il se tronva compris dans les mesures d'épuration, qui le destituèrent.

\* DEYSTER (Louis VAN),

peintre flamand, né à Bruges en **1656, mort dans la même ville en** 1771, a composé plusieurs tableaux estimés, parmi lesquels on distinge une Mort de la Vierge; l'Histoire de Judith, en plusieurs morceaux, etc. Il avait fait le voyage d'Italie, et sa manière se ressentait de cette école. Vers la fin de sa vie, Deyster, ayant pris tout-à-coup un goût décidé pour la musique, quitta à l'âge de 50 ans la carrière de la peinture pour

la profession de luthier.

DEZ (Jean), jésuite, né a Claude - Fontaine, près Sainte-Menchould en Champagne, le ð avril 1643, se livra avec succès aca ministère de la chaire. Etant devenu recteur du collége de Sedan, il s'appliqua à la controverse, et travailla avec zèle et avec fruit à la conversion d'un grand nombre de calvinistes. Il mourut à Strasbourg, le 12 septembre 1712, après avoir été cinq fois provincial. Il laissa quelques écrits, dont les principaux sont : La réunion des protestants de Strasbourg à l'Eglise romaine, également nécessaire pour leur sa**but, et facile selon leurs principes** , in-8°, 1687, réimprimé en 1701, et traduit en allemand. Quoiqu'il me soit que médiocre, cet ouvrage a pourtant un mérite peu common, celui de la clarté et de la précision; | La foi des chrétiens et des catholiques justifiée, contre les déistes, les juifs, les mahométans, les sociniens et les autres heretiques, 4 vol., "in-12, Paris, 1714. Le père Dez avait été em-

płoyé par Louis XIV et le cardi-

nal de Furstemberg à l'établisse-

ment d'un collège royal, d'un sé-

minaire et d'une université catho-

lique, confiée aux jésuites français

à Strasbourg. Il fut recteur de cette université, et suivit le dauphin, par ordre du roi, en Allemagne et en Flandre, en qualité de confesseur de ce prince.

\* DEZA: (Pierre), cardinal espagnol, né à Séville en 1520, occupa successivement les premières dignités de l'état et de l'église, remplit les fonctions de capitaine-général du royaume de Grenade, reçut de Grégoire XIII le chapeau de cardinal en 1578, et vint se fixer à Rome. Il y présida le tribunal du Saint-Office, devint le doyen du sacré collège, et porta le titre de cardinal protecteur d'Espagne. Il mourut à Rome en 1600, après avoir concouru à l'élection de T papes. Sa "Vie" a été écrite par Alphonse Chacon dans son " Histoire des papes et des cardinaux ".

DEZALLIER D'ARGENVILLE (Antoine-Joseph), né à Paris le 4 juillet 1680, et maître des comptes dans la même ville, fit sa principale étude de l'histoire naturelle. Il a fourni les articles  $H\gamma$ drographie et Jardinage, sont dans le "Dictionnaire encyclopédique". On a de lui : [ La Théorie et la pratique du jardinage, 1748, in-4°; | La Conchyliologie, on Traité sur la nature des coquillages. Cet ouvrage untéressant est estimé, et on l'a réimprimé en 2 vol. in-4°, en 1780; mais il n'est pas complet. D'Argenville a écrit en latin : des Essais de dénombrement de tous les fossiles qui se trouvent dans les différentes provinces de France. L'Oryctologie, ou Traité des pierres, des minéraux, des métaux et autres fossiles, Paris, 1755, in-4°. Son goût pour l'histoire naturelle n'était point

52

exclusif. Il fut amateur éclairé de plusieurs arts. On en voit une preuve dans son Abrégé de la vie de quelques peintres célèbres, qui n'est cependant point sans erreurs, 1745, 3 vol. in-4°, ou 1762, 4 vol. in-4°. Il mourut à Paris le 29 novembre 1765.

\* DEZEDE ou DEZAIDES, compositeur dramatique, né, soit à Lyon, soit en Allemagne; vers 1740, mort à Paris en 1792, ne connut pas lui-même sa famille, et reçut d'un abbé, auquel on l'avait confié dès sa plus tendre enfance, une éducation très-soignée. Il apprit à pincer de la harpe, vint à Paris, et s'y fit successivement connaître par des Opéras qui réussirent presque tous. Son style est original, et personne n'a mieux que lui traité le genre pastoral. On trouve aujourd'hui que les formes de sa musique ont vieilli; mais ses chants sont toujours gracieux et naïfs.

\*DEZOTEUX (François), médecin, né en 1724 à Boulognesur-mer, mort à Versailles, en 1803, fut d'abord élève dans les hôpitaux de l'armée pendant la campagne de Westphalie et de Flandre; on le nomma, en 1760, chirurgien-major du régiment du roi, infanterie. A Besançon, où il prit ses degrés en médecine, il rendit à l'inoculation le crédit que lui avait fait perdre, dans toute la Franche-Comté, l'ignorance d'un empirique irlandais, père de Joseph Acton, et publia divers écrits, ou Pièces justificatives, à l'occasion du procès qu'il eut à soutenir contre ce charlatan. Après l'heureuse issue de cette affaire, Dezoteux alla étudier à Londres la

nouvelle méthode d'inoculation, appelée sutonienne, puis s'empressa de la répandre en France. Ces services ne le préservèrent point de l'indigence : mis à la retraite en 1793, après avoir été chef de l'école de chirargie militaire, fondée sur ses plans par Louis XVI, dans le régiment du roi, il fut long-temps réduit, ses émoluments ne lui étant point payés, à vivre des secours de ses Ils lui obtinreat amis. l'emploi de médecin de la succursale des Invalides, récemment établie à Versailles. Dezoteux a publié, outre les écrits dont nous avons parlé, un Traité historique sur l'inoculation, Paris, au viii, in-8°, en société avec le docteur Valentin, l'un de ses élèves.

DIACONO (Jean), savant napolitain, vivait vers le ix siècle. On a de lui une Chronique des évéques de Naples, et d'autres opuscules. (Voyez Muratori, \* Rerum italicarum scriptores , tom. 2, part. 2, et les "Aeta sanctorum").—Il ne faut par le confondre avec Pierre Diacono, de Naples, moine du mont Cassin, chapelain de l'empereur Lothaire, dont nous avons une Chronique du monastère du mont Cassin, une Continuation de la "Chronique" de Jean Diacono, et une Vic de saint Athanase. Queiques-uns lui attribuèrent aussi un Recueil des lois des Lombards, et des Capitulaires de Charlemagne, de Pépin, etc.

DIADOCHUS, évêque de Photique en Illyrie, vers 460, laissa un Traité de la perfection spirituelle, qu'on trouve dans la "Bibliothèque des Pères".

DIADUMÉNIEN (Marcus Opelius Macrinus Antonius Diadu-

menianus), fils de l'empereur Macrin et de Nonnia Celsa, naquit le 19 septembre de l'an 202 de notre ère. Il fut surnommé Diadumenianus, parce qu'il vint an monde avec une espèce de coiffe qu'on envisagea comme un diadème. L'armée ayant donné le trône impérial à son père, en 217, après que celui-ci eut fait assassiner Caracalla, il fut fuit césar, quoiqu'il n'eût qu'environ 10 ans. Macrin le fit appeler Antonin, nom cher aux Romains, s'imaginant que ce titre assurerait l'empire dans sa famille. Mais ces précautions furent inutiles, car le père et le fils furent assassinés eux-mêmes par les soldats d'Héliogabale.

DIAGO (Francisco), dominicain, historiographe d'Aragon, né à Bibel ou Vivel, petite ville d'Espagne dans le royaume de Valence, composa plusieurs ouvrages, dont le meilleur est l'Histoire des comtes de Barcelonne, faite sur les titres originaux, 1613, in-fol.; et celle du royaume de Valence, qu'il publia en 1603, in-fol. Il avait promis la suite de cette dernière; mais il mourut en 1615, avant d'avoir

pu remplir sa promesse.

DIAGORAS, athlète de l'île de Rhodes, vers l'an 460 avant J.-C., en l'honneur duquel Pindare fit une belle ode qui nous est parvenue. Elle fut mise en lettres d'or dans le temple de Minerve.

DIAGORAS, surnommé "l'Athée", natif de Mélos, fut plongé
dans l'athéisme par un affront
que son amour-propre avait essuyé; car c'est presque toujours
la passion qui égare l'esprit. On
lui déroba un de ses ouvrages
poétiques; il intenta un procès au

voleur; celui-ci jura que le poème lui appartenait, et en recueillit les fruits et la gloire. Outré du succès de ce mensonge, Diagoras s'en prit aux dieux mêmes, au nom desquels il avait été dépouillé en justice, et se livra à tous les délires de l'impiété. Les blasphèmes qu'il vomissait contre la divinité, de vive voix et par écrit, excitirent le zèle de l'aréopage. Sa tête fut mise à prix. On promit un talent à quiconque le tuerait, et deux à qui l'amènerait en vie. Car, dans la jurisprudence de toutes les nations policées, l'athéisme a toujours été considéré comme un crime capital contre l'ordre public, et comme le renversement de la société, qui repose tout entière sur la notion de Dieu. Quelques-uns pensent que ce Diagoras, qui fut la victime d'un parjure, était un autre que Diagoras de Mélos. Il paraît même que celui-ci ne fut point condamné pour athéisme, mais pour avoir manqué de respect envers les dieux de la Grèce, et tourné en ridicule les mystères d'Isis. Cet insensé vivait l'an 416 avant J.-C.

\*DIANA (Jean-Nicolas), jésuite italien du xvii° siècle, est auteur d'un Discours ou Sermon qu'il avait composé sur saint Lucifer. Condamné pour cet écrit par les inquisiteurs de Sardaigne, il appela de leur sentence au consell suprême de l'inquisition, y obtint gain de cause en 1653, la 13° année du procès, et devint plus tard qualificateur général du conseil suprême de ce même tribunal.

DIANA (Antonin), casuiste fameux, clerc régulier de l'ordre des théatins de Palerme, [lié avec les Pères Coton, Caramuel,

VII

etc.], mort le 22 juillet 1663, à l'âge de 68 ans, laissa divers ouvrages de morale, 1667, Anvers, 9 vol. in-fol. Le principal est: Resolutionum moralium partes duodecim, imprimé à Anvers, 1656, sous le titre de Summa Diana, en 8 vol. in-fol. Sa morale est fort indulgente,

et peut-être trop.

DIANE, déesse de la chasse, fille de Jupiter et de Latone, était sœur d'Apollon. La fable l'appelle Lune ou Phœbé dans le ciel, Diane sur la terre, et Hécate dans les enfers. C'est à cause de différentes dénominations qu'on la dépeignant avec trois tétes et sous trois figures, et qu'on lui donnait le nom de la "triple Hécate". On la représentait ordinairement sur un char d'or traîné par des biches, armée d'un arc et d'un carquois rempli de flèches, vêtue d'une robe de couleur de pourpre, retroussée jusqu'au genou, avec un croissant sur la tête. On la regardait comme la décsse de la chasteté, parce qu'elle avait changé en cerf Actéon, qui avait eu l'indiscrétion de la regarder dans le bain, et cependant on lui donne 50 fils et 50 filles, qu'elle aurait eus du berger Endymion. Un auteur dit qu'on a feint que Diane était la lune dans le ciel, la déesse de la chasse sur la terre, et Proserpine dans les enfers, parce que la chasteté brille entre les vertus, comme la lune entre les étoiles; que la chasse est un exercice qui éloigne l'amour; et enfin, que la chasteté fait triompher des enfers. Cette explication est plus sage que la fable qu'elle commente; mais elle est très-peu naturelle. Le plus célèbre de tous les temples érigés à Diane était à Ephèse. Cet édifice, qui passait pour une des sept merveilles du monde, mais qui, comparé aux grands temples des chrétiens, était très-peu de chose (voyez Icrinus), fut brûlé le jour de la naissance d'Alexandre-le-Grand, par un fou nommé Erostrate, l'an 356 avant J.-C. (Voyez Erostrate.)

DIANE ou DIANA MANTUANA, de Volterre, fille de Jean-Baptiste Mantuan, s'acquit beaucoup de réputation dans le xvi° siècle par

ses Tailles-douces.

DIANE, duchesse de Castro, puis de Montmorency, était fille de Henri II, qui l'avait eue de Philippe des Ducs, demoiselle de Cony. Elle avait une mémoire prodigieuse, et apprit l'italien, l'espagnol et le latin. Le roi son père la maria, en 1553, avec Horace Farnèse, duc de Castro; mais ce jeune prince, de grande espérance, fut tué six mois après son mariage, en défendant la citadelle d'Hesdin. Diane se remaria en 1557 avec François, duc de Montmoreucy, fils aîné d'Anne, connétable de France. Cette dame prit beaucoup de part aux malheurs de la France, pendant les guerres civiles, et ce fut elle qui réunit Henri III avec le parti calviniste. Elle fit apporter de Saint-Sauveur de Blois à Saint-Denis le corps de la reine Catherine de Médicis, qu'on y enterra en 1609, dans la chapelle des Valois; et l'année suivante, celui de Henri III, qui était à Compregue, pour être enterré dans le même tombeau. Diane mourut à Paris le 11 jauvier 1619, à 80 ans, et fut enterrée dans l'é glise des Minimes de la Place Royale, où l'on voyait son tombea

dans la chapelle d'Angoulème. DIAS (Jean), né à Céa (Portugu), sous-chantre de la cathédrale de Coimbre, musicien très-savant, surtout dans le plain-chant, laissa Enchiridium missarum solemnium, Coimbre, 1580. — \* Dias (Nicolas), dominicain et célèbre prédicateur, né à Lisbonne, entreprit un pélerinage à Jérusalem en 1541, et trouva à son retour le Portugal soumis au pouvoir de Philippe II, roi d'Espagne. Son attachement au parti de dom Antoine le fit bientôt incarcérer à Salemanque. Il y mourut en prison le 6 février 1596. Il avait composé des Traités ascétiques, et une Histoire de la princesse Jeanne, fille d'Alphonse V, Lisbonne, 1586. — Dias Cardoso) Antoine), inquisiteur de Coimbre, né à Santarem en Portugal, mort à Lisbonne en 1624, a laissé un livreintitulé Règlement du saint-office de Portugal, Lisbonne, 1613. - \* Dras (Manuel), jésuite à Bahia en 1681, professa successivement la théologie dans cette ville, et la philosophie à Rio-Janeiro. Il a laissé Promptuarium juris, 2 vol. in-fol.— \* Dias (Marcos), religieux cordelier, néà Elvas, mortà Rome en 1647, a laissé: Ordo perpetuus officii divini, Rome, 1638.

DIAS (Balthazar), poète portugais, né à Madère au commencement du xvn° siècle, mort en 4685, était aveugle de naissance. Cette infirmité ne l'empêcha pas de cultiver les belles-lettres, et il réussit surtout dans la composition de ces pièces dramatiques que les Portugais et les Espagnols appellent "autos", "actes" ou "mystères". On connaît particulièrement | L'Acte du roi Salomon, Evora, 1612; | La Passion, Lisbonne, 1615; | Saint Alexis; |
Catherine; | La Malice des femmes; | Conseil pour se bien marier, Lisbonne, 1655; | Histoire
de l'impératrice Porcina, femme
de l'empereur Lodonius de Rome,
Lisbonne, 1660; | Tragédie du
marquis de Mantoue et de l'empereur Charlemagne, Lisbonne,
1605.

\*DIAS (Pierre), né à Gouvea, dans le diocèse de Viseo, en 1621, se fit jésuite au Brésil, et mourut, professeur au collége de Bahia, le 25 janvier, 1700. Il est auteur d'une Grammaire de la lange d'Angola, etc. — Dias (Michel), jésuite, né à Lisbonne en 1656, mort en 1724, avait été confesseur de la reineIsabelle. On a de lui quelque livres ascétiques.

\*DIAS Gomes (François), poète portugais, né à Lisbonne au mois de mars 1745, fit des études classiques, puis succéda à son père à la tête d'un petit commerce. Ses études développèrent son goût pour la littérature et la poésie, à Jaquelle il s'appliqua avec succès, au milieu des détails minutieux de sa profession. On a de lui trois Discours excellents: le premier, couronné en 1792 par l'académic des sciences, est une analyse raisonnée du style des principaux classiques portugais, et notamment du Camoëns; le second est une comparaison de l'Histoire de don Juan de Castro", parFreire de Andrada, et de la "Vie de don Paul de Lima", par Diégo de Couto; le troisième traite du bon goût en poésie. Il est auteur de deux tragédies, Electre et Iphigenie. La collection de ses OEuvres poétiques, que l'académie des sciences de Lisbonne a fait imprimer eu 1799, au bénéfice de la veuve et des enfants de l'auteur, contient sept Elégies, douze Odes et trois Cantiques. Dias mourut le 50 mai 1795, sans avoir eu le temps d'achever un poème descriptif et didactique intitulé: Les Saisons et la Henriqueida, épopée, dont le sujet était la conquête de Ceuta.

DIAZ(Michel), Aragonais, compagnon de Christophe Colomb, dut, en 1495, la connaissance des mines d'or de Saint-Christophe, dans le Nouveau-Monde, à l'amour qu'avait pour lui une femme cacique d'une tribu indienne. Il contribua beaucoup à la fondation de la Nouvelle-Isabelle, depuis appelée Saint-Domingue. Il fut, plusieurs années après, lieutenant du gouverneur de Porto-Rico, île célèbre, et y essuya quelques disgrâces. Il encourut aussi celle de la cour pour avoir suivi le parti de Colomb contre le gouverneur Bovadillas, et fut même emprisonné en 1509, et rétabli ensuite dans sa charge. Il mourut vers l'an 1512.

DIAZ (Jean-Bernard), évêque de Calahorra, était fils illégitime d'une maison illustre d'Espagne. Il se trouva au concile de Trente en 1552, et mourut en 1556. Il est auteur de divers ouvrages en latin et en espagnol: | Practica criminalis canonica, Alcala, 1594, in-fol.; | Regula juris, etc.

DIAZ (Philippe), célèbre prédicateur franciscain de Bragauce, mourut en odeur de sainteté le 9 avril 1600. Ses Sermons ont été imprimés en 8 vol.

\*DIAZ (Emmanuel), néen Portugal, se fit jésuite en 1576, et partit comme missionnaire pour l'Inde en 1585. Il fit, durant la traversée, naufrage entre l'île de

Madagascar et la côte de Sofala; réduit à la condition d'esclave, il fut quelque temps après rendu à la liberté, alla exercer son ministère à Goa, et mourut à Macao en 1639. Il est auteur de Litteræ annuæ, écrites de la Chine pour les années 1618 et 1625. Ces Lettres ont été traduites en italien par Bartolomeo Zanetti, et publiées à Rome en 1629, in-8°. — \* Diaz (Emmanuel), neveu du précédent, jésuite et missionnaire comme lui, né à Alpalham en 1590, se livra aux travaux des missions sur la côte de Malabar et dans le royaume du l'hibet, et mourut dans cette dernière contrée en 1630. Il a laisse: Tractatus contra eos qui putant cometas esse sublunares et elementares. — \* Diaz (Emmanuel), jésuite et missionnaire, né à Castelbranco en Portugal, d'une autre famille que les précédents, partit pour la Chine en 1601, et y mourut après un séjour de 58 ans. Il a écrit en chinois : | Instruction sur tous les Evangiles de *l'année*, dont 12 vol. étaient déjà publiés en 1654; | Manière d'enseigner l'Evangile aux Gentils; Litanies des saints Anges; | et un Traité de la sphère. — \* Diaz (François), religieux dominicain, né en Castille, passa comme missionnaire aux îles Philippines en 1632, se rendit ensuite à la Chine, où il apprit les différents dialectes de la langue du pays, et mourut en 1646. Il laissa | un catéchisme intitulé: Ky-mung, c'est-à-dire, Doctrine des commençants, imprimé à la Chine en 1650, et souvent réimprimé ; | plusieurs autres ouvrages de piété; | et un grand dictionnaire intitulé: Vocabulario de letra china, etc., conservé manu crit à la bibliothèque publique de

Berlin. — \* Diaz (Pierre) jésuite espagnol, né en 1546, fut un des premiers missionnaires envoyés au Mexique, et mourut à Mexico en 1685. On a de lui : des Lettres des missions de la compagnie de Jésus aux Indes occidentales, dans les années 1590-1591; et 2 autres Lettres, en latin, sur l'assassinat de 52 jésuites dans le Brésil, Anvers, 1605, in-8°. — \* Dias-Seixas (Dominique), né à Santa-Marinha en Portugal, a publié en 1740, Mémoire de la vie et des vertus de sœur Anne de saint Joachim, religieuse, morte en odeur de sainteté, à Lisbonne, l'an 1757.

\*DIBDIN (Charles), acteur, compositeur de musique, directeur d'un petit théâtre, né à Southampton en 1748, mort le 25 juillet 1814, fit quelques Romans, un Poème didactique, des Pièces dramatiques, des Opéra-comiques ( paroles et musique ). Vingt ans après avoir établi son théâtre, il se vit forcé, faute de fonds, de renoncer à cette direction; bientôt ses chants patriotiques, pendant la guerre contre la France, lui valurent une pension de 200 livres sterling; supprimée à la mort de Pitt, mais remplacée au moyen d'une souscription qui lui assura une somme à peu près égale.

DICASTILLO (Jean), jésuite, né à Naples en 1585, enseigna la philosophie et la théologie avec succès à Murcie, à Tolède, et mourut à Ingolstadt en 1653. On a de lui divers Traités de théologie.

DICEARQUE, de Messine en Sicile, philosophe, historien et mathématicien célèbre, fut un des plus digues disciples d'Aristote. Il profita beaucoup des lecons de ce grand maître, dans

les excellents ouvrages qu'il composa. Il n'en reste que des fragments. Le plus estimé était sa *République de Sparte*, en 3 liv., qu'on lisait publiquement tous les ans à Lacédémone, pour l'instruction des jeunes Spartiates. On a de lui : Descriptio montis Pclii, dans Geographiæ veteris scriptores græci minores", Oxford, 1698, 4 vol. in-8°; | De statu Græciæ, Augsbourg, 1600, in-8°. Cet ouvrage est inséré aussi dans

la " Collection " d'Oxford.

DICENEE, philosophe égypuen, passa dans le pays des Scythes, plut à leur roi, et adoucit, dit-on, son naturel sauvage, ainsi que celui de ses sujets. De peur que ses maximes et ses lois ne s'etfaçassent de leur esprit, il en fit un livre. Ce philosophe changea tellement ces barbares, qu'ils arrachèrent leurs vignes, et se privèrent absolument de vin, pour ne pas tomber dans les désordres qu'il cause. Les meilleures leçons des anciens philosophes, lorsqu'elles n'étaient pas absolument stériles, produisaient toujours quelques effets extravagants, et leur sagesse ne pouvait se défendre de l'exagération. Dicénée vivait du temps d'Auguste.

DICKINSON, ou Dickenson (Edmond), célèbre médecin et chimiste anglais, naquit en 1624, d'un ministre d'Appleton dans le comté de Berk. Après s'être appliqué à des sciences utiles et agréables, il s'adonna à la chimic et à toutes les folies des adeptes alchimistes. Il mourut en 1707. On a de lui : | Delphini phœnicizantes, Oxford, 1655, in-8°. Il y soutient que tout ce qu'on raconte de l'oracle de Desphes est tiré de l'histoire de Josué et des livres saints. De Noe adventu in Italiam, Oxford, 1655, in-8°; ouvrage dans lequel il y a autant de fables que d'érudition; De origine druydum; Physica vetus et vera, sive de naturali veritate hexametri mosaïci, Rotterdam, 1703, in-4°. Tous ces ouvrages sont savants, mais sans justesse ni critique; ils prouvent autant l'imagination singulière que le savoir de l'auteur. [On a encore de lui un Traité sur les jeux grecs, etc.]

\*DICKSON (Adam), ecclésiastique et agronome écossais, pasteur dans le comté d'Est-Lothiam, mort en 1776, partagea son temps entre les devoirs de son ministère et les travaux agronomiques. Il laissa un excellent Traité de l'agriculture des anciens, traduit en français par M. Paris, 1802,

2 volumes in-8°.

\* DICKSON (Jacques), botaniste, vice-président de la société d'horticulture de Londres, l'un des fondateurs de la société linnéenne de la même ville, né en Ecosse, mort en 1822 à Londres, publia, outre plusieurs Mémoires insérés dans les "Transactions philosophiques," | Fasciculi quatuor plantarum cryptogamicarum Britanniæ, Londres, 1785-93, in-4°; | Collection of dried plants, 1789-99, in-fol.; | Botanical catalogue, etc., 1797, in-8°.

\* DICQUEMARE (Jacques-François), célèbre professeur de physique et d'histoire naturelle, né au Havre, le 7 mars 1733, embrassa l'état ecclésiastique, et fut conduit à Paris en 1770, par le goût des sciences et des arts. Lorsqu'il y eut acquis les connaissances dont son esprit était avide, il retourna les pratiquer dans sa

patrie, où il s'occupa surtout de l'étude des animaux sans vertèbres. Ses efforts furent couronnés par d'utiles découvertes qui lui méritèrent le titre de « confident de la nature , et lui ouvrirent les portes de plusieurs académies. Il ne se borna pas à l'étude de l'histoire naturelle; la géographie, l'astronomie, l'art nautique, la peinture, le dessin, furent aussi l'objet de son application. On voit de lui dans l'église de l'hôpital du Havre cinq grands tableaux peints à l'huile, remarquables par la pureté du dessin. L'assemblée du clergé de France rendit, en 1786, par l'organe de son président, un hommage à ses talents et à son mérite. L'abbé Dicquemare mourut le 26 mars 1789, après une longue et douloureuse maladie. Il laissa : | *Idée* générale de l'astronomie, Paris, 1769, in-8°, avec 24 planches. Cet ouvrage fut réimprimé en 1771, sous ce titre: Connaissance de l'astronomie rendue aisée, et mise à la portée de tout le monde. Cette édition est augmentée d'un Précis historique et chronologique des progrès de l'astronomie. Description du Cosmoplane, inventé et construit par l'abbé Dicquemare, dédie à l'abbé Nollet, in-4°. Le cosmoplane est'un instrument de géographie et de cosmographie. | Plus de soixante-dix Mémoires insérés dans le "Journal de physique" depuis 1772 jusqu'en **1789.** 

DICTYNNE, nymphe de l'île de Crète, à laquelle on attribue l'invention des filets des chasseurs. On croit que c'est la même que Britomartis, fille de Jupiter, qui se jeta dans la mer pour éviter les poursuites de Minos, et qui fut mise au nombre des immortelles à la prière de Diane, qui avait aussi le surnom de Dictynne.

DICTYS, de Crète, suivit Idoménée au siége de Troie, et composa, dit-on, l'Histoire de cette fameuse expédition. Un savant du xvie siècle composa une "Histoire de la guerre de Troie', qu'il mit sous le nom de Dictys. Cet ouvrage supposé fut publié pour la première fois à Mayence, on ne sait en quelle année. Madame Dacier en donna une nouvelle édition, à l'usage du dauphin, à Paris, 1680, in-4°, avec Dares Phrygius. Perizonius en mit au jour une autre en deux volumes in-8°, 1702, qu'on joint aux auteurs " cam nòtis variorum ".

DIDEROT (Denis), fils d'un contelier de Langres, ne dans cette ville en 1712, débuta à Paris par exercer les fonctions d'instituteur. Son esprit ne tarda pas à le faire connaître; l'usage qu'il en fit lui attira des désagréments; mais son association à d'Alembert pour l'entreprise de la lourde et massive "Encyclopédie", compensa ses disgrâces par des éloges qui ne manquent jamais aux gens agrégés à quelque faction. Appelé à Saint-Pétersbourg, il reçut, après un très-court séjour, ordre de s'en retourner, la critique mordante qu'il exerçait sur toutes sortes d'objets n'étant pas du goût de la cour. On vit dans cette occasion ce qu'on ne voyait déjà que trop dans ses livres, combien il aimait à se distinguer et à être remarqué dans la foule. Il fit le voyage de Saint-Pétersbourg à Paris en robe de chambre et en bonnet de nuit, et se promenait dans cet équipage au milieu des villes les plus fréquentées : les cu-

rieux ne tardaient pas à demander quel était cet homme extraordinaire, et son domestique répondait : « C'est le célèbre M. Diderot. » Mais, s'il ne fut pas à Pabri de la vanité, il ne paraît point avoir eu, comme la plupart de ses confrères, la soif des possessions terrestres : soit indifférence, solt mauvaise économie, il se trouva plus d'une fois à l'étroit, et fut obligé de se défaire de sa bibliothèque, dont l'impératrice de Russie fit l'acquisition, en lui en laissant l'usage jusqu'à sa mort. Quoiqu'on le regarde comme un des grands promoteurs du philosophisme, et qu'il mérite cette dénomination par son ardeur à en propager les erreurs, il n'avait pas la politique tortueuse et l'artificieuse dissimulation de son collègue: plus libre et plus audacieux, il fut moins utile à la secte. L'un avait une activité sourde qui, sans bruit, faisait beaucoup; l'autre un zèle éclatant qui, avec beaucoup de bruit, souvent ne faisait rien. On sera surpris d'apprendre qu'il a été ami des jésuites presque jusqu'à devenir la victime de son attachement. C'est au moins ce que lui-même nous assure dans une lettre au P. Castel, à l'occasion d'une critique qu'avait faite le P. Berthier d'un de ses ouvrages. « A quoi pense, dit-il, le pèré Berthier, de persécuter un honnête homme, qui "n'a d'ennemis que ceux qu'il s'est faits par son attachement pour la compagnie de Jésus, et qui, tout mécontent qu'il en doit être, vient de repousser avec le dernier mépris les armes qu'on lui offrait contre elle. Vous le dirai-je, mon révérend père? Sans doute, je vous le dirai; car vous êtes un

pludre les aux paru, que je reçus con veut se ve rendre les autres pour district des de l'argent et des son service; il est Mémoires on le sait. Il bounées dis 3 dinones de la sait. Il bounées distribution de la sait. Il bounées de la sait de la bonde dir séponse attendue la la certe bien me tiren ponse Je saure le père Berth: ponse je saute le père Berthier voici se cours de personne se cours ma de se cours de personne. Je se d'argent, mais je n'en cours de personne. Je se d'argent aux Mémoire que le n'en je d'argent, mais je n'en d'argent aux Mémoires Que le n'en pourrais n'offie, je n'en pourrais n'offie, je n'en pourrais qu'après les avoir très quais je n'en pourrais qu'après les avoir très qu'après les avoir qu'après qu'après les avoir qu'après les av m'orrois les avoir très-qu'après les avoir très-eut examinés, et je n'a-prise de la suiquarais avoir très-ent examinés, et je n'en ent examinés, monsian-faire le end père. avoir très-cemps. Je suis, monsiantrèsunes, et je n'en
le père, avec le res
le profond profond, et toute la qu'on doit aux l. resqu'on doit aux homqu'erite supérieur, etc.

lettre adress. lettre adressée au même le juillet 1751, Didonle juillet 1751, Diderot ainsi: « Je ne connocient fin ni de ainsi: « Je ne connais fin ni de si délié mes d' in ni de si délié, ni de si delié, ni de de Precision que vos observations; de Prezraison partout.... Vous bien saisi ce qu'il peut y avez de bon dans ces petits écrits, que, de faible et manque qu'il y a aussi de faible et même de maua sis, il se fût fait dans votre exvait une compensation de criti que et d'éloge dont j'aurais été bien content; car j'aime surtout Ja vérité et la vertu, et quand ces qualités se réunissent dans un meme homme, il va dans mon esprit de pair avec les dieux; jugcz donc, monsieur, des sentiments de dévouement et de respect que je crois avoir pour vous. » Ce philosophe mourut à une maison de campagne près Paris, le 50

juillet 1784, âgé de 72 ans, après avoir bien diné. [Il est remarquable qu'aucun des sophistes ne vint jusqu'à la révolution, qu'ils avaient faite, et dont ils ne profitèrent point.] Son enterrement, qui a souffert quelque difficulté, comme celui de d'Alembert, s'est fait à petit bruit, malgré le zèle de sa secte, qui eût voulu donner de la pompe aux funérailles d'un de ses chefs. On a de lui : | Prospectus de l'Encyclopédie", et divers articles insérés dans cet ouvrage devenu si fameux, et dont lui-même nous a donné l'idée la plus juste, en le nommant un "gouffre où des espèces de chiffonniers jetèrent pêle-mêle une infinité de choses mal vues, mal digérées, bonnes, mauvaises, incertaines, et toujours incohérentes et disparates", etc. « On y a employé, ajoutet-il, une race détestable de travailleurs, qui, ne sachant rien, et qui se piquant de savoir tout, cherchèrent à se distinguer par une universalité désespérante, se jetèrent sur tout, brouillerent tout, gâterent tout, etc. (Voyez Alembert, Chambers.) La nouvelle édition qu'on en a donnée sous le titre d'Encyclopédie méthodique "est plus défectueuse encore, et surtout plus défigurée gar les délires de la philosophie irréligieuse. L'abbé Bergier s'étant réservé la partie théologique, on s'est empressé de répandre les erreurs qui étaient destinées pour cette partie dans toutes les autres. L'histoire, la géographie, jusqu'à la grammaire et la géométrie, tout a été asservi au fanatisme de l'impiété. | Histoire de la Grèce, traduite de Stanyan, 1743, 3 vol. in-12; |

OE uvres de thédtre, avec un Discours sur la poésie dramatique, 2 vol. in-12, 1771; Mémoires sur différents sujets de mathematiques, 1748, in-8°; Lettres sur les sourds et muets, 2 vol. in-12, 1751; | le Sixième sens, in-12, 1751. Dans cet ouvrage, comme dans le précédent et les deux suivants, des observations justes, des sentiments vifs et pleins de chaleur, contrastent avec des erreurs monstrueuses, avec les tristes spéculations du matérialisme ; | Pensees philosophiques, 1746, in-12, réimprimées sous le titre d'Etrennes aux esprits forts, 1757, Parmi des sophismes et des faussetés sans nombre, on y trouve des passages intéressants, tels que celui-ci : « Si un homme qui n'a vu que pendant un jour ou deux, se trouvait confondu chez un peuple d'aveugles, il faudrait qu'il prit le parti de se taire ou de passer pour un fou; il leur annoncerait tous les jours quelque nouveau mystère, qui n'en serait un que pour eux, et que les esprits forts se sauraient bon gré de ne pas croire. Les défenseurs de la religion ne pourraient-ils pas tirer un grand parti d'une incrédulité si opiniatre, si juste même à certains égards, et cependant si peu fondée? » Boudier de Villemer a opposé à ces Pensées philosophiques quatre petits volumes, portant le même titre, réimprimés à Liége en 1789; recueil de réflexions solides, aussi claires et intelligibles que celles de Diderot sont obscures et intriguées. [Le protestant Formey les a aussi réfutées dans ses "Pensées raisonnables; "] Les bijoux indiscrets. 1748, 5 vol. in-12; production légère et verbiageuse, qui cunuie

les lecteurs de toutes les classes, autant qu'elle dégoûte les honnêtes gens par les obscénités qu'elle renferme; | quelques Brochures sur divers sujets, | et plusieurs Manuscrits laissés à sa nièce, élevée par lui-même dans les principes du philosophisme, pour lesquels les imprimeurs ont offert 2,000 louis. On voit que, tandis que la valeur de tant d'objets, autrefois précieux, diminue d'une manière étrange, celle des poisons va toujours en croissant. Diderot aimait'beaucoup à soutenir la doctrine de l'athéisme dans la conversation; alors il se livrait à son enthousiasme, et parlait avec véhémence. Le fanatisme philosophique l'entraînait hors de son caractère. On ne se rappellera jamais sans frémir ces deux vers sortis de sa bouche, et consignés dans un de ses ouvrages,

Et ses mains ourdiraient les entrailles du prêtre, Au défaut d'un cordon, pour étrangler les rois.

faut convenir cependant que la plupart des ouvrages de Diderot ne sont pas dangereux, parce qu'on ne les lit pas; pour les lire, il faudrait les entendre, et il est constant aujourd'hui que l'auteur ne s'entendait pas lui-même en les composant. Ce qui doit surprendre, c'est que le philosophe de Langres, avec son enthousiasme et son imagination exaltée, n'ait éte qu'un copiste. Bâcon revendique les pensées sur l'interprétation de la nature. Les Principes de la Philosophie morale appartiennent à mylord Shaftesbury, ainsi que les Pensées philosophiques. Il y a beaucoup d'apparence que la chaleur de cet écrivain était dans sa tête plutôt que dans son âme, et qu'il n'affectait dans ses livres,

comme dans son langage, ce ton d'énergumène, que pour en imposer à la multitude. Sa prétendue sensibilité ne s'exprimait que par des hurlements et des convulsions. Les gens du monde, accoutumés eux-mêmes à de grandes démonstrations qui ne signifient rien, n'auraient pas du être séduits par ce pathétique de parade. Rien n'est plus honteux pour un homme de lettres, et surtout pour un philosophe, que de jouer dans la société le rôle de charlatan; c'est par là cependant que la plupart aujourd'hui font fortune, et voilà les fruits qui résultent de ce grand commerce des gens de lettres avec les gens du monde. Les pantomimes de Diderot, et l'emphase de son jargon, lui ont acquis plus de réputation que ses ouvrages. S'il a eu quelque talent, c'est celui de connaître les hommes, et de les mépriser assez pour entreprendre de les subjuguer par de misérables farces, dont il n'y a que les sots qui puissent être dupes. Il avait aussi de la célébrité chez les étrangers, qui ne sont pas à portée d'apprécier les écrivains français, et pour qui les plus prônés sont toujours les meilleurs. Aujourd'hui, qu'il n'a plus d'autre recommandation que ses ouvrages, il est remis à sa place, et oublié. Le Père de Famille est la seule production qui lui survive; et c'est à ce drame romanesque, dont le dialogue est un perpétuel galimatias, que ce grand chef du parti philosophique doit encore un reste d'existence.

DIDIER (Saint), "Desiderius", évêque de Langres. Les auteurs sont partagés sur l'époque de son existence : selon les uns, il fut martyrisé vers 409, lorsque les

Alains, les Suèves et les Vandales ravagèrent les Gaules. [Selon d'autres, il mourut en 264. Quelques-uns aussi le placent au resiècle.] L'Église célèbre sa fête le 25 mai. Sa "Vie", écrite par Warnahaire, est imprimée dans le "Recueil des bollandistes", au 22 mai.

DIDIER (Saint), natif d'Autun, succéda à Vérus, en 596, dans l'archevêché de Vienne. Brunéhaut, irritée de ce qu'il lui avait reproché ses désordres, l'envoya en exil; elle le rappela, croyant le gagner; mais, le trouvant inflexible, elle le fit assassiner, l'an 608, sur les bords de la rivière de Chalarone, à 7 lieues de Lyon.

DIDIER, dernier roi des Lombards, s'empara de l'exarchat de Ravenne, en 772, sur le pape Adrien, et saccagea les environs de Rome. Charlemagne vola au secours du pontife. Didier, assiégé dans Pavie, se rendit prisonnier l'an 774, à Charlemagne, qui l'envoya au monastère de Corbie, avec la reine Ansa, sa femme : c'est la que le roi lombard termina sa vie dans les pratiques de dévotion qui lui acquirent une si grande réputation de sainteté. Il n'y eut qu'un seul de ses fils qui échappa aux malheurs de sa famille, et se sauva à Constantinople, où il fut revêtu de la dignité de patrice. C'est ainsi que fut éteint, en Italie, le royaume des Lombards, après avoir duré 206 ans.

DIDIER (Guillaume de Saint-), poète provençal du xii siècle, né au château de Veillac, dans le diocèse du Puy, mit les Fables d'Ésope en rimes de son pays. Il se fit connaître par d'autres ouvrages, entre autres par un Traité

63

des Songes, dans lequel il donne des règles pour n'en avoir que d'agréables. Ces règles consistent à vivre sobrement, et à ne point surcharger l'estomac d'aliments, pour qu'il ne porte point à la tête des vapeurs grossières et des idées tristes. En ajoutant à cette observance des mœurs pures et une conscience sans reproche, il est à croire qu'effectivement on n'aura point de songes trop effrayants. D'après Nostradamus, Didier serait mort l'an 1185.

DIDIER LOMBARD, docteur de Sorbonne, au xin' siècle, écrivit avec Guillaume de Saint-Amour, et eut un emportement égal contre les ordres mendiants, qui furent défendus par saint Bonaveu-

ture et saint Thomas.

DIDIUS JULIANUS SEVERUS, empereur romain, naquit le 29 janvier 133, à Milan, d'une famille illustre. Il était petit-fils de Salvius Julien, habile jurisconsulte, qui fut deux fois consul et préfet de Rome. Didius obtint à prix d'argent l'empire, mis à l'encan après la mort de Pertinax, l'an 193; mais, à la nouvelle de l'élection de Sévère, il fut mis à mort par ordre du sénat, dans son palais, à 60 ans, après un règne de quelques mois.

DIDON ou Elise, fille de Bélus, roi des Tyriens, et femme de Sichée, le plus riche de tous les Phéniciens, perdit son époux par la perfidie de son propre frère Pygmalion, qui l'assassina pour s'emparer de ses trésors. Didon échappa aux poursuites de ce barbare. Ayant abordé heureusement en Afrique dans un port, vis-à-vis de Drepano en Sicile, elle y jeta les fondements de la

ville de Byrsa, si célèbre depuis sous le nom de Carthage. Hiarhas, roi de Mauritanie, la rechercha en mariage. Dans la crainte d'être forcée par les armes de son amant et par les vœux de ses sujets à accepter cette alliance, elle fit élever un bûcher, et après y avoir immolé des victimes, comme pour apaiser les manes de son mari, avant d'épouser Hiarbas, elle monta sur ce bûcher, et se donna un coup de poignard en présence du peuple, vers l'an 890 avant J.-C. Toutes ces aventures appartiennent peut-être plus à la mythologie qu'à l'histoire, ainsi que les amours de cette reine avec Euée; car il paraît que cette princesse ne vint au monde que 300 ans après le prince troyen. Peutêtre que Virgile a connu cette erreur de chronologie; mais il aima mieux se la permettre que de priver son poème d'un épisode si agréable et si intéressant pour les Romains. L'on y trouve l'origine de la haine innée de Rome et de Carthage, dans le berceau de ces deux villes. Si l'on pouvait s'en tenir à la "Chronologie" de Newton, Virgile serait pleinement justifié de cet anachronisme; car le philosophe anglais fait Didon et Enée contemporains; mais sait que sa " Chronologie " est peu estimée. Du reste, toute cette dispute sur l'époque du règne de Didon est plus qu'inutile, s'il est vrai qu'il n'y a jamais eu d'Enée ni de ville de Troie, ni de guerre des Grecs contre cette ville. (Voy. Homère.)

\*DIDOT (François-Ambroise), imprimeur, né à Paris en janvier 1730, mort le 10 juillet 1804, était fils d'un imprimeur, et fut destiné par sou pēre à cette pro-

fession, qui fit peut-être plus de mal que de bien au monde. C'est dans son imprimerie que furent faits, en 1780, les premiers essais d'impression sur papier vélin en France. Ses éditions, aussi remarquables par leur beauté que par leur correction, sont trèsrecherchées. Louis XVI le chargea de réimprimer pour l'éducation du dauphin un choix de classiques français, dans les formats in-12, in-8°, et in-4°. Cette dernière collection a été continuée, et portée à 31 vol. par l'un de ses fils.

\* DIDOT le Jeune (Pierre-François), héritier de la librairie de son père, se fit recevoir imprimeur en 1777, contribua à opérer une heureuse révolution dans la fonderie des caractères et dans les procédés employés pour la fabrication du papier, et donna une Edition de "l'Imitation de J.-C." 1788, 1 vol. in-fol. que l'on regarde comme un chef-d'œuvre de Part typographique. — Son fils, Henri Didor, inventeur d'une machine à refouler (dite Polyamatype), au moyen de laquelle on fond d'un seul jet 150 lettres, a partagé les travaux de Pierre-François.

DIDYME d'Alexandrie, surnommé " Chalcentère ", ou "Entrailles d'airain", à cause de son amour pour l'étude, que rien ne pouvait altérer, laissa, suivant Sénèque, jusqu'à 4000 Traités. On juge bien qu'ils ne pouvaient être fort corrects, ni bien longs. Les anciens ont négligé de nous en donner le catalogue. C'aurait été pour eux un grand travail, qui, d'ailleurs, n'eût pas été utile pour nous. Didyme lui-même était souvent embarrassé à répondre sur quelle matière il avait travaillé. [Quelques auteurs lui

attribuent les Scolies sur l'Iliade" et l'"Odyssée", que Schrevelius a publiées dans son édition d'Homère, Amsterdam, 1656, 2 vol. in-4°; mais, Didyme étant cité luimême dans ces "Scolies", elles paraissent être d'un auteur plus récent.] Ce compilateur infatigable était un terrible censeur. Le style de Cicéron, tout admirable qu'il est, ne fut pas à l'abri de sa critique: mais Cicéron a subsisté; et

qui connaît Didyme?

DIDYME d'Alexandrie, naquit dans cette ville, vers l'an 508 de J.-C.; quoique aveugle dèsl'âge de 5 ans, il ne laissa pas d'acquérir de vastes connaissances, en se faisant lire les écrivains sacrés et profanes. On prétend même qu'il pénétra dans les mathémathiques, qui semblent demander l'usage de la vue. Il s'adonna particulièrement à la théologie. La chaire de l'école d'Alexandrie lui fut confiée comme au plus digne. Saint Jérôme, Ruffin, Pallade, Isidore, et plusieurs autres hommes célèbres, furent ses disciples. Saint Athanase et saint Antoine eurent pour lui la plus grande estime. Ce dernier l'étant allé voir, et Didyme lui ayant confié la peine qu'il ressentait d'être privé de la vue, le saint solitaire lui dit: « Je m'étonne qu'un homme judicieux comme vous regrette une chose qui est commune aux mouches, aux. fourmis, et aux animaux les plus méprisables, aussi bien qu'aux hommes; et qu'il ne se réjouisse pas d'en posséder une qui ne se trouve que dans les apôtres, dans les saints, dans les anges, par laquelle nous voyons Dieu même, et qui allume dans nous le feu d'une science si lumineuse. » Malgré les éloges que

saint Jérôme donne à Didyme, il ne dissimule pas son attachement à quelques erreurs d'Origène; et c'est ce qui l'a fait condamner, après sa mort, par le 5° concile général: mais, comme il ne les a pas défendues avec opiniatreté, on ne doit considérer cette condamnation que comme regardant seulement ses écrits; à moins de supposer que l'orgueil, si voisin de la science, n'ait altère la simplicité de sa foi. [On ne sait pas précisément l'époque de la mort de Didyme; mais il avait atteint sa 83° année, lorsque saint Jérôme l'inscrivit sur son catalogue des écrivains ecclésiastiques. Plusieurs auteurs croient | qu'il mourut vers l'an 395. De tous ses ouvrages, il nous reste : | Traité du Saint-Esprit, traduit en latin par saint Jérôme; | un Fragment considérable d'un Traité contre les manichéens; | Discours sur les Epîtres canoniques; des Fragments d'un Commentaire sur les Paraboles de Salomon.

DIE (Saint), "Deodatus", évêque de Nevers en 655, quitta son siège, et se retira dans les montagnes des Vosges, pour s'y consacrer à la prière et à la méditation. Il mourut entre les bras de saint Hidulphe, son ami, le 19 juin 679, [selon les uns, et selon d'autres en 684.] C'est lui qui a donné le nom à la ville de Saint-Dié en Lorraine. En 1035, l'armée suédoise brûla la châsse de saint Dié, avec une partie de ses reliques. [L'abbé Riquet a publié des Mémoires pour la vie de saint Dié", Nanci, 1701, in-4°.]

\* DIEBITSCH - SABALKANSKI, feld - maréchal au service de la Russie, né le 15 mai 1785, d'une famille noble de Silésie,

mort le 29 mai 1851 à Kleczewo, près Pultusk, suivit son père au service de Russie, se distingu par le plus brillant courage à Austerlitz, Eylau, Friedland, Dresde, etc., et commanda en 1825 les colonies militaires de l'Asie. Appelé en 1827 à faire partie du cabinet russe, il devint l'année suivante adjudant-général dans l'armée destinée contre les Turcs. Nommé en 1829 commandant en chef de la deuxième armée, il réussit à lui faire franchir les montagnes du Balkan, ce qui lui valut le surnom de "Sabalkanski", et conduisit ses troupes jusqu'aux portes de Constantinople. Mais le vainqueur des Turcs, chargé, en décembre 1830, de réduire les Polonais rebelles, n'en put venir aussi heureusement à bout. Il avait promis au grandduc Constantin de le conduire 🛴 son château du Belvédère : le choléra-morbus qui le surprit à son quartier-général, l'empêcha de terminer la campagne. Aussi bien allait-il être remplacé par le comte Paskewitsch, que l'empereur appelait à réparer les désastres de l'armée russe. Le nom de Diébitsch a été conservé à un régiment.

\*DIÈCHE (L'abbé), professeur de droit canon et de morale à la faculté de théologie de Paris, dont il fut le dernier doyen en 1782, publia, en cette qualité, plusieurs excellents écrits contre la fameuse constitution du clergé en 1791, etc.; et en particulier une Lettre au département de Paris. Dièche, né à Rhodez, y monrut en 1810, après avoir traversé l'orage de la révolution.

\* DIEDO (Jean), religieux augustin, né à Bassano en 1487,

66

mort à Bologne en 1553, composa: | Catechismus de arte neupolitant, Rome 1547; | Commentaire sur les Épûtres de saint Paul à Timothée; et des Éclaircissements sur celles de saint Pierre, de saint Jacques et de saint Jude.

\* DIEDO (Jean-Jacques), évêque de Como, a publié un Recueil des Statuts synodaux de son diocèse, Brescia, 1591, in-4°.

DIÉGO de Yepes, ainsi nommé d'un bourg d'Espagne, fut d'abord religieux de Saint Jérôme, puis évêque d'Albarazin, [et enfin évêque de Tarragone.] Il mourut l'an 1614, à 83 ans, après avoir composé en espagnol | l'Histoire des persécutions d'Angteterre, la Vie de sainte Thérèse, | et une Relation de la mort de Philippe

II, roi d'Espagne.

**DIEMERBROECK** (Isbrand), hé à Montfort dans la province d'Utrecht, le 15 décembre 1609, mort à Utrecht le 17 novembre 1674, professa l'anatomie et la médecine dans cette ville avec beaucoup de distinction. Ses onvrages sont: | Quatre livres sur la peste, in-4°, Amsterdam, 1665, insérés aussi dans un "Recueil de Traités de médecine", Genève, 1721, in-4°. L'Anatomie du corps humain, Leyde et Genève, 1679, in-4°; Dissertations sur les maladies de poitrine et de la tête. Tous ces ouvrages ont été recueillis à Utrecht en 1685, infol., et à Genève, 1687, 2 vol. in-4°, par Timann Diemerbroeck, apothicaire d'Utrecht, fils de ce médecin. Les figures des livres anatomiques ne sont pas exactes, et les observations manquent quelquefois de justesse et de vérité. Son Anatomie, traduite en français par Prost, Lyon, 1727, 2 vol.

in-4°, est peu estimée.

DIEPENBECKE (Abraham); peintre, né à Bois-le-Duc, l'an 1607, étudia son art sous Rubens, et s'appliqua d'abord à travailler sur le vetre. Il quitta ensuite ce genre, pour peindre à l'huile. Diépenbecke est moins connu par ses Tableaux que par ses Dessins, qui sont en très-grand nombre. On remarque dans ses ouvrages un génie heureux et tacile; ses compositions sant gracieuses. Il avait beaucoup d'intelligence du clair-obscur; son coloris est vigoureux. Le plus grand ouvrage qu'on a publié d'après ce maître est le "Temple des Muses". Il a beaucoup travaillé à des sujets de dévotion. C'est à lui que les graveurs de Flandre avaient recours pour des vignettes, des thèses, et de petites images à l'usage des écoles et des congrégations. Il mourut à Anvers en 1675. [Il avait été nommé, en 1641, directeur de l'académie de cette ville.]

\*DIEREVILLE, voyageur français, né à Pont-Lévêque en Normandie, se fit connaître par quelques Pièces fugitives, insérées dans le "Mercure galant", et s'embarqua ensuite pour l'Amérique le 20 août 1699. A son retour en Europe, en 1700, il publia une Relation de son voyage dans l'Acadie ou Nouvelle-France, Rouen, in-12, Amsterdam, 1708, in-12. Dans cet ouvrage, il parle de la manière dont les Acadiens rendent la vie aux noyés avec de la

fumée de tabac.

\*DIESBACH, nom d'une famille originaire de Souabe, qui, ayant suivi l'empereur Barberousse à son passage en Susse; obtint des terres dans cette contrée, et fournit un grand nombre de personnages illustres depuis le xir siècle jusqu'à la fin du xviii.

\*DIESBACH (Jean), jesuite, né à Prague en 1729, protessa la philosophie à Olmütz, à Brunn, à Prague et à Vienne, enseigna les mathématiques à l'archiduc François, depuis empereur, et mourut en 1792. On a de lui plusieurs ouvrages d'enseignement; les plus remarquables sont : Institutiones philosophicæ de corporum attributis, Prague, 1761, in-8°; |Excgesis entomologica de ephemerarum apparitione, ib., 1765, in-8°; Tubularium Boemo-genealogicum Bohuslai Balbini, ibid., 1770, in-4°; | Bokuslai Balbini syntagma kolowratiacum, ibid., 1767, in-4°.

\*DIETEMBERGER (Jean), théologien, religieux dominicain, chanoine et grand inquisiteur de Mayence et de Cologne, mort en 1534, n'est guère connu que pour avoir donné une Traduction allemande de la Bible à l'usage des catholiques; l'édition la plus recherchée est celle d'Augsbourg,

1776, grand in-8°.

DIETRICH (Jean-Conrad), né à Butzbach en Wétéravie, le 19 janvier 1612, mort professeur de langues à Gicssen, le 24 juin 1669, se fit connaître par plusieurs ouvrages, entre autres par ses Antiquités du vieux et du nouveau Testament, 1671, in-fol., semées d'une érudition profonde; un Lexicon etymologicum græcum, estimé, et Historia imperatorum germanicorum familiae saxonicae, Giessen; 1666, in-4°; morceau d'histoire estimé.

DIETRICH (Jean-Georges), savant d'Allemagne, a donné les Explications, dans la langue de

son pays, et en latin, des plantes gravées dans l'ouvrage intitulé: "Phytantoza iconographia", Ratisbonne, 1737-1745, 4 vol. infol., contenant 1025 planches enluminées. Les exemplaires sur grand papier en sont fort recherchés.

\*DIETRICH (Chrétien-Guillanme-Ernest), un des meilleurs peintres de l'école allemande, né le 30 octobre 1712 à Weimar, mort à Dresde en 1774, reçut de son père les premières leçons de dessin, et se pertectionna ensuite sous Alexandre Thièle. Il suivit dans les grandes compositions la manière de Both, de Wouwermans, et surtout de Rembrandt. Il fut le rival de Berghem dans les figures des paysages; de Desjardins pour la couleur riante des gazons et des plantes; de Poëlembourg pour les masures et les ruines. Il avait fait un voyage en Hollande en 1734; il alla aussi étudier les grands maîtres en Italie en 1735. Les tableaux les plus remarquables de cet artiste sont un Christ et une Adoration des Mages, qu'on a vus au Musée du Louvre à l'exposition de l'an 1x. Dietrich avait aussi un grand talent pour la gravure à l'eau-forte. Son OEuvre, composé de 160 planches, se trouve rarement complet.

\*DIETRICH (Philippe-Frédéric, baron DE), né à Strasbourg, en 1748, eut un goût particulier pour la minéralogie, parcourut une grande partie de l'Europe pour en étudier le sol, et publia à ce sujet plusieurs Mémoires qui le firent connaître en France et en Allemagne. Il fut membre de plusieurs académies, et remplit sous Louis XV et Louis XVI divers emplois, entre autres, ceux

de commissaire du roi pour les mines, bouches à feu et forêts du royaume, et de secrétaire général des Suisses et Grisons, etc. Premier maire constitutionnel de Strasbourg, il provoqua et rédigea l'adresse dans laquelle le conseil municipal de cette ville demanda en 1792 l'inviolabilité du roi. Mandé à la barre, il se réfugia en Suisse, et revint ensuite à Paris, où il se constitua prisonnier à l'abbaye. Il fut traduit devant le tribunal de Strasbourg, et ensuite de Besançon, où il fut acquitté, sur la déclaration du jury, le 7 mars 1793; mais, ses ennemis l'ayant fait porter sur la liste des émigrés, on le retint en prison, et il n'en sortit que pour paraître devant le tribunal révolutionnaire, qui le condamna à mort, le 28 décembre 1793. On a de lui : | Vindiciæ dogmatis grotiani de rescriptione, Strasbourg, 1767, in-4°; | Description des gites de minerais, des forges et des salines des Pyrénées, suivie d'Observations sur le fer mazé et sur les mines des sards en Poitou. C'est le commencement d'un grand ouvrage qui devait embrasser toute la France. Les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> parties, formant le 3<sup>e</sup> volume, parurent à Paris, 1789, in-4°. On lui doit encore plusieurs Traductions de l'allemand en français, sur des sujets relatifs à la minéralogie et à la chimie.

\*DIETRICHSTEIN (François DE), cardinal, né à Madrid en 1570, termina ses études à Romes, fut successivement camérier du pape Clément VIII, évêque d'Olmütz, cardinal et employé dans plusieurs ambassades par la cour de Vienne. Très-zélé dans ses fonctions épiscopales, il passa pour

un des meilleurs prédicateurs de son temps, et mourut en 1636. Sa "Vie" a été écrite, en allemand, par A. Voigt, Leipsick, 1792, in-8°. On y trouve l'indication de quelques ouvrages de ce cardinal.

DIEU (Louis DE), professeur protestant et principal du collége wallon de Leyde, né à Flessingue le 7 avril 1590, mort le 23 décembre 1642, était savant dans les langues orientales. Il laissa: | Compendium granimaticæ hebraicæ, et dictionariolum præcipuarum radicum, Leyde, 1626, in-4°; | Apocalypsis S. Joannis edita charactere syro et hebræo cum versione latina et notis, Leyde, 1627, in-4°. Cette version syriaque se trouve dans les "Polyglottes" de Paris et de Londres. Louis de Dieu a conservé dans sa *Traduction* le tour et le génie de la langue syriaque; | Animadversiones sive Commentarius in quatuor Evangelia, in quo, collatis syri, arabici, Evangelii hebræi, vulgati, etc., versionibus, difficiliora loca illustrantur, Leyde, 1631, in-4°; Animadversiones in Acta apostolorum, Leyde, 1634, in-4°; Historia Christi persice conscripta a P. Hieronimo Xavier, latine reddita et animadversionibus notata, Leyde, 1639, in-4°. Il prouve dans ces notes que le P. Jérôme Xavier a puisé dans des sources apocryphes. | Rudimenta linguæ persicæ, Leyde, 1639, in-4°. Cette grammaire est estimée; mais elle n'est pas proprement de Louis de Dieu, elle est de Jean Elichma, savant danois. | Animadversiones in divi Pauli Epistolam ad Romanos, etc., 1646, in-4°; | In veteris Testamenti libros, 1648, in-4°. Les fils de Louis de Dieu, éditeurs de cet ouvrage, assurent que le but

**69** 

de ces remarques de leur père était de montrer les fautes de la version de Dordrecht. | Critica sacra, Amsterdam, 1693, in-fol. C'est une édition augmentée de tout ce que Louis de Dieu a fait sur l'Ecriture. On y voit qu'il fait un plus grand cas de la Vulgate que la plupart des protestants, et qu'il rend à cette antique et respectable version la justice qu'elle mérite. (Voy. Amama, Bukentop, saint Jérôme, etc.) | Grammatica linguarum orientalium, hebræorum, chaldworum et syrorum inter se collatarum, Francfort, 1685, in-4°.

DIEU-Donné Ier (Saint), (Deus dedit), pape après Boniface IV, le 13 novembre 614, se signala par sa piété et par sa charité envers les malades. Il mourut en 617, après avoir fait éclater son savoir et ses vertus. C'est le premier pape dont on ait des bulles scellées en plomb. (Voyez Deo-Gratias.)

DIEU-Donné II (A Deo datus), pape vertueux et prudent, succéda au pape Vitalien en avril 673, et mourut en juin 677. Il est le premier qui ait employé dans ses lettres la formule: "Salutem et apostolicam benedictionem".

\* DIEULAFOI (Joseph-Marie-Arnault-Michel), auteur dramatique, né à Toulouse en 1762, y fut reçu avocat. Des parents qui possédaient de riches propriétés à Saint-Domingue l'ayant engagé à venir dans cette colonie, Dieulafoi s'y établit; mais la révolte des noirs détruisit ses espérances. Ses plantations furent dévastées, l'on incendia son habitation, et ce fut avec peine qu'il échappa au massacre du Cap, en 1793: secouru ét caché par le seul nègre fidèle qui

lui restait, il parvint à se sauver à Philadelphie. Deretour en France, avant fixé sa demeure à Paris, dès 1798, il travailla pour les théâtres secondaires. Dieulafoi, toujours royaliste, se montra tel sous le gouvernement de Buonaparte , dans la jolie chanson intitulée Réclamation des pièces de cinq liards. Elle lui fut inspirée par le décret de 1808 qui démonétisa les pièces de billon où était empreint le chiffre de Louis XVI, par deux LL entrelacés. Malade depuis long-temps, il se prépara à la mort en véritable chrétien; peu d'instants avant d'expirer, et après avoir reçu les secours de l'Eglise, il dicta à un de ses amis les yers suivan**ts** :

Polles vanités de la vie .

Effacez-vous de mou esprit ;

Mon âme n'a plus qu'une envie ,

C'est d'embrasser son Dieu, c'est de voir Jésus-Christ.

Bien adorable! à seul bien qui me reste!

Hâte-toi de répoudre à mes vœux , à ma foi.

Ouvre-moi , Dieu clément , la demeure céleste;

La véritable vie est de vivre avec toi.

Il mourut le 13 décembre 1823, agé de 61 ans. On a de lui une trentaine de Vaudevilles, dont quelques-uns écrits de société avec d'autres auteurs. | Epître à un athée, dédiée à Madame, duchesse d'Angoulème; | Ode sur le siècle de Louis XIV, etc.

DIGBY (Kenelm, connu sous le nom de chevalier), un des hommes les plus remarquables de l'Angleterre, néen 1603, était fils d'Evrard Digby, qui entra dans la conspiration des poudres contre Jacques I<sup>er</sup>, et qui fut pendu à cette occasion. Le fils, instruit par les malheurs du père, donna tant de marques de fidélité à son prince, qu'il fut rétabli dans la jouissance de ses biens. Charles ler, qui ne l'aima pas moins que Jacques, le fit gen-

tilhomme de sa chambre, intendant général de ses armées navales et gouverneur de l'arsenal maritime de la Sainte-Trinité. Il se signala contre les Vénitiens, et fit plusieurs prises sur eux, près du port de Scanderone. Les armes ne lui firent pas négliger les lettres. Il s'appliqua aux langues, à la politique, aux mathématiques, et surtout à la chimie. Ses études ne furent pas infructueuses. Il trouva d'excellents remèdes, qu'il donnait gratuitement aux pauvres et à toutes les personnes qui en avaient besoin. L'attachement de Digby à la famille royale ne se démentit point, même dans les malheurs qu'elle essuya. La reine veuve de Charles I'envoya deux fois en ambassade auprès du pape Innocent X. Il vit sous Cromwel ses biens confisqués et sa personne bannie, cans se plaindre. Il se retira tranquillement en France, et ne retourna en Angleterre que lorsque Charles II eut été rétabli sur le trône. Il y mourut de la pierre le 11 juin 1665 à l'âge de 65 ans. On lui doit: | un Traité **sur l'immortalité de l'âme**, publié en anglais en 1661, in-4°, traduit en latin et imprimé en 1664 à Francfort, in-8°. L'auteur avait eu de longues conférences sur ce sujet important avec Descartes, et en avait profité; Dissertation sur Is végétation des plantes; traduite de l'anglais en latin par Dappet, Amsterdam, 1663, in-12; en français, par Trehan, Paris, 1667, in-12; [l'habilemétaphysicien devaitêtre un ingénieux naturaliste;] Discours sur la poudre de sympathie pour la guérison des plaies, traduit en latin par Laurent Strausius, imprimé à Paris en 1638, puis en 1661; enfin en 1730 avec

la "Dissertation" de Charles de Dionis, sur le tænia ou ver plat.

\* DIGEON (J.-M.), orientaliste, né en 1730, mort en 1812, entra dans le corps des jeunes élèves des langues, et remplit pendant 40 ans diverses fonctions diplomatiques aux échelles du Levant. Nommé secrétaire interprète du roi au ministère des affaires étrangères, il devint aussi membre de l'académie des inscriptions. On a de lui : | Nouveaux Contes turcs et arabes, précédés d'un Abrégé chronologique de l'histoire de la maison ottomane et du gouvernement de l'Egypte, et suivis de plusieurs "Morceaux de poésie et de prose", traduits de l'arabe et du turc, Paris, 1781, 2 vol. in-12. On v trouve aussi la Traduction du Canounnameh " ou Edits du sultan Soliman pour la police de l'Egypte. Cet ouvrage contient l'Histoire des pachas d'Egypte jusqu'en 1793, et un grand nombre d'anecdates très-curieuses sur le Levant. Le traducteur a mis beaucoup de négligence dans la citation des dates et dans la concordance de l'hégire avec l'ère chrétienne; | Principes du droit maritime de l'Europe, traduits de l'italien d'Azuni, 1798, 2 vol. in-8°.

\*DIGEON (Alexandre-Elisabeth - Michel, vicomte), lieute-nant-général, né à Paris le 26 juin 1771, mort le 2 août 1826, servit dans la cavalerie. L'Italie, la Prusse et la Pologne furent le théâtre où il conquit jusqu'au grade de général de brigade. Euvoyé en Espagne, il y fit bénir autant que respecter le nom français, en qualité de gouverneur civil et militaire d'une

partie del'Andalousie. On le nomima général de division en 1813, et il commanda sous ce titre la cavalerie de l'armée de Suchet, puis l'arrière-garde du maréchal Augereau à l'armée de Lyon. Digeon se rallia sans aprière-pensée aux Bourbons, qui l'employèrent comme inspecteur-général de cavalerie; le portefeuille de la guerre lui fut même confié par intérim pendant un voyage du duc de Bellune,

alors ministre, à Bayonne. DIGGES (Léonard), gentilhomme et mathématicien anglais, mort en 1574, a donné au public: | Tectonicum, où l'on démontre en peu de mois la manière de mesurer exactement, et de supputer promptement les grandeurs de toutes sortes, 1647, in-4°; Pronostication perpétuelle d'un usage certain, ou Règles choisies pour juger du temps par le soleil, la lune et les étoiles, etc., [1555, 1556 et 1564, in-4°, réimprimée avec des corrections et des additions, par Th. Digges, ] 1592, in-4°. On peut les mettre avec celles de Mathieu Laensberg.— Thomas Digges, son fils, mort en 1595, paraît s'être appliqué au même genre d'étude que son père. On a de lui : Scalæ mathematicæ, 1573, in-4°; | Arithmétique militaire, 1579, in-4°. Il a encore donné: Motif d'association pour maintenir la religion établie, 1601, in-8°. Ce motif ne peut être bon qu'autant qu'il s'agit de la seule religion véritable.—Le fils de ce dernier, Dundley Digges, né en 1583, s'est distingué dans lesseiences et les négociations. Il fut député plusieurs fois au parlement sous Charles Ier, et envoyé en qualité d'ambassadeur en Russie par Jacques I<sup>er</sup>. Il mourut le 8 mars 1639.

On a de lui: | Lettre sur le Commerce, 1615, in-4°; | Le parfait ambassadeur, on Recueil des lettres de l'ambassade de François Valsingham, résident en France par les ordres de la reine Elisabeth, Londres, 1655, in-fol. Cette collection jette un grand jour sur l'histoire et les intrigues de cette princesse.

DiGNA, ou Dugna, femme courageuse d'Aquilée, ville autrefois très-florissante, et ruinée pas Attila, aima mieux se donner la mort que de consentir à la perte de son honneur. La ville ayant été prise par ce roi des Huns, l'an de J.-C. 452, le barbare voulait attenter à sa pudeur. Elle le pria de monter

deur. Elle le pria de monter sur une galerie, feignant de lui vouloir communiquer quelque secret d'importance; mais, aussitôt qu'elle se vit dans cet endroit, qui donnait sur la mer, elle s'y jeta, en criant à ce barbare : « Suis-moi si tu veux me posséder.» On peut voir, dans les articles Razias et Apolline, quelques réflexions sur la moralité

de ces sortes d'actions.

\*DILLENIUS (Jean-Jacques);

natif de Darmstadt, en Allemagne, et professeur de botanique à Oxford, mourut le 2 avril 1747. On a de lui: | Catalogus plantarum circa Giessam sponte nascentium, Francfort, 1719, in-

12; | Hortus Elthamensis, Londres, 1732, 2 vol. in-fol., avec un grand nombre de figures; | Historia muscorum, in-fol.

DILLON (ARTHUR, comte DE), 3° fils de Théobald, lord Dillon, pair d'Irlande, né en 1670, passa au service de France lors de l'échange que fit Louis XIV de ses troupes françaises en Irlande con-

tre des troupes irlandaises. Brigadier à 52 ans, maréchal-de-camp à 34, lieutenant-général à 36, il combattit en Espagne sous les ordres de Noailles et de Vendôme, en Allemagne sous Villeroi, et en Italie sous le duc de Vendôme et le grand-prieur, se signala à la défense de Moscolino, contribua à la victoire de Castiglione en 1706, enleva Kaiserslautern et le château de Wolfstein en 1715, et montra la plus grande valeur aux sièges de Landau, de Fribourg et de Barcelonne. Il prit sa retraite en 1730, et mourut en 1753. — Dillon (Arthur, comte DE), petit-fils du précédent, né à Braywich en Augleterre, en 1750, passa au service de France, se distingua dans les colonies à la prise de Grenade, de Saint-Eustache, de Tabago, de Saint-Christophe, fut nommé, en 1789, député aux états-généraux, commanda un corps d'armée en 1792, et vainquit les Prussiens dans les plaines de Champagne; bientôt rappelé, cité devant le tribunal révolutionnaire, et condamné à mort le 14 avril 1794, il cria d'une voix ferme au pied de l'échafaud, "Vive le roi!" On a de lui: Compte rendu au ministre de la guerre des opérations de la campagne de 1792, suivi de pièces justificatives, Paris, 1792, in-8°. — Dillon (Theobald), son parent, commandant un corps d'armée, ayant été battu par les Autrichiens, en allantattaquer Tournay, fut massacré par ses soldats qui l'accusèrent de trahison, malgré les efforts de quelques officiers qui attestaient son innocence.

\* DILLON (L'abbé Henri), grand-viçaire de Dijou, abbé d'Oigny et doyen de la Sainte-Chapelle, avant la révolution, protesta contre les décrets de l'assemblée nationale relatifs au clergé, et contre le serment que les prêtres membres de cette assemblée prétèrent le 27 décembre 1790. L'écrit de l'abbé Dillon fut brûlé; et l'auteur, pour éviter les persécutions, quitta la France, où il n'obtint de rentrer en 1804 qu'à condition de se tenir éloigné de Paris. Fixé à Dijon, il s'empressa, lors de la restauration, de revenir à Paris, où il fut nommé l'un des conservateurs de la bibliothèque Mazarine; c'est alors qu'il fut à sa place; car il avait beaucoup de mémoire et peu de jugement. On a de l'abbé Dillon: | Guide des ctudes historiques, 1812, in-8°.; Mémoire sur l'esclavage colonial, la nécessité des colonies et l'abolition de la traite des nègres , 1814, in-8°; Une Lettre, signée Coquillard, adressée à Dumolard, en 1814, sur la liberté de la presse; Histoire universelle, contenant le synchronisme des histoires de tous les peuples contemporains, tant anciens que modernes, 1816, 8 vol. in 8°, avec continuation, ouvrage mutile et médiocre.

\* DIMAS de La Croix (Le P.) carme déchaussé, né à Monte-leone, en Toscane, s'appelait Jacques Tonelli. Il fut envoyé en 1615, dans les missions de la Perse, où sa douceur et sa charité le firent estimer des ennemis du nom chrétien. De pauvres Arméniens, débiteurs du gouvernement, étaient dans la cruelle alternative de souffrir la mort ou de renoncer à leur foi. Dimas et les carmes ses confrères trouvèrent le moyen de leur fournir une partie de la somme qu'ils devaient,

et de leur faire remettre le reste. Lorsque Chah-Abbas, aidé d'une Hotte anglaise, prit Ormus sur les Portugais, Dimas, qui était vicaire à Ormus, se rendit à Ispahan, où il exerça les mêmes fonctions. Il fut ensuite nommé vicaire provincial de toutes les missions de Perse et des Indes. En 1634, le pape Urbain, pour récompenser les services qu'il avait rendus à la religion, le nomma évêque de Babylone, et lui envoya toutes les marques de sa nouvelle dignité. Mais l'humble religieux refusa cet honneur. Il mourut à Ispahan, le 23 décembre 1639, chéri et vénéré de tous les Européens que leur commerce attirait à 1spahan, de tout le peuple et du souverain lui-même, qui admirait dans cet humble religieux un modèle de piété, de charité et d'obligeance. Adam Oléarius, qui résida à Ispahan en qualité de secrétaire et de conseiller d'ambassade, se plaît à faire l'éloge de ses vertus. Dimas avait composé un Vocabulaire persan-italien, qu'il donna à Imhof, chef des gentilshommes de l'ambassade. Celui-ci Je traduisit en latin, et promit de le faire imprimer; il ne paraît pas qu'il ait tenu sa parole.

\* DIMITRONICIUS, (Basile), général d'armée du grand duc de Moscovie, maltraita quelques officiers d'artillerie. Deux d'entre eux prirent la fuite, et furent arrétés sur les frontières de Lithuame, et menés au grand-duc. Pour sauver leur vie, ils enrent recours à la calomnie, et dirent à ce prince que Basile avait dessein de passer au service du roi de Pologne, et qu'il les avait envoyés pour cela en Lithuanie. Le grand-duc, outré de colère, manda aussitôt le

général, et malgré les protestations qu'il faisait de son innocence, il lui fit souffrir de cruels tourments. Ensuite il commanda qu'on le liat sur une jument aveugle, attachée sur un chariot, et qu'on chassat cet animal dans la rivière. Le malheureux étant sur le bord de l'eau, le grand-duc lui dit à haute voix que, puisqu'il avait dessein d'aller trouver le roi de Pologne, il y allat avec cet équipage. Ainsi périt Dimitronicius, quoique innocent. C'est une leçon pour les hommes en place, qui se croient des dieux, et qui traitent leurs inférieurs comme des bêtes de somme.

DINA, fille de Jacob et de Lia, née vers l'an 1754 avant J.-C., fut violée par Sichem, fils d'Hémor, roi de Salem. Siméon et Lévi ses frères, pour venger cet outrage, profitèrent du temps auquels les Sichimites s'étaient fait circoncire, en exécution de l'accord passé entre leur prince et Jacob, les massacrèrent tous, et

pissèrent leur ville.

DINARQUE, orateur grec, ns de Sostrate et disciple de Théophraste, gagna beaucoup d'argent à composer des harangues, et se distingua par sa haine coutre Démosthènes, qui lui était bien supérieur; le meilleur de ses Discours est celui où il acccuse ce fameux orateur de s'être laissé corrompre par l'or d'Harpalus. H fut lui-même accusé d'avoir reçu des présents des ennemis de la république, pour trahir ses intérets, prit la fuite, et ne revint que quiuze ans après, vers l'an 340 avant J.-C. De soixante-quatre Harangues qu'il avait composées, il n'en reste plus que trois, qui ont rapport aux richesses d'Harpalus;

l'une d'elles est dirigée contre Démosthènes. On les trouve dans la "Collection des orateurs anciens" d'Étienne, 1575, in-fol., ou dans celle de Venise, 1512, 3 tom. in-fol, (Voy. Andocide.)

\*DINET (François), religieux récollet, né à La Rochelle au commencement du xvii° siècle, est auteur des ouvrages suivants: |
Oraison sunèbre d'Anne d'Anglure, in-8°; | le Thédire de la noblesse française, etc., La Rochelle, 1648, in-fol., buvrage assez rare; | les Institutions de la vie monastique, 1647, in-4°.—
Trois autres Dinet, Gaspard, évêque de Mâcon, Jacques et Pierre, ont publié quelques Opuscules dans le xvii° siècle.

\*DINI (Benoît), ecclésiastique de Messine au xviiesiècle, mort vers 1680, a publié, sous le nom de "Théophilus Pius": | Oratorium fidelis animæ, etc., Messinė, 1670, in-8°; | Fasciculum myrrhæ piarum meditat., 1771, in-8°, et quelques autres écrits en italien, cités par Mongitore. 🛶 Un autre Dini (Benoît), chanoine de Messino, a laisse : | Esemplare della fede, etc., 1671, in-4°, [ et quelques Poésias insérées dans le recueil intitulé "Duello delle muse degli academici della fucina ", Messine, 1671, in-4°.

\*DINIZ DA Cauz (Antoine), célèbre lyrique portugais, né en 1730, à Castello de Vide, dans la province d'Alemtejo, fit ses humanités chez les jésuites, alla étudier le droit à l'université de Coïmbre, et se livra en même temps à la lecture des classiques. Pindare devint son auteur favori. Cherchant à ramener le bon goût dans la littérature portugaise, et aidé dans ce dessein par les pères

oratoriens de Lisbonne, il fonda dans cette ville une association, sous le nom d'"Arcadie", dont les membres travaillèrent par leurs compositions, en prose et en vers, à répandre le bon goût et à en fixer les principes. Lors de l'attentat commis le 3 septembre 1759, sur la personne du roi Joseph, et que les malveillants osèrentattribuer à quelques membres d'un ordre aussi respectable par ses vertus que par ses lumières, Diniz composa une Ode fameuse, qui suffirait seule pour le ranger parmi les plus grands poètes. On trouve dans cé chef-d'œuvre les formes, la majesté, la pompe et la verve du poète thébain. Encouragé par un si beau succès, il fit pour la Conception de la Sainte-Vierge, une autre Ode digne du talent qu'il avait déployé à son début. Diniz entreprit ensuite de célébrer les grands capitaines et les hommes d'état de la patrie, et publia un recueil d'Héroïdes, qui fut bientôt suivi d'un autre recueil de poésies légères, sous le titre de Métumorphoses. On a encore de lui un poème héroï-comique, intitulé le Goupillon. Ce poème, malgré la frivolité et le choix du sujet, n'a cependant aucune ressemblance avec le "Lutrin" de Boileau. Diniz occupa plusieurs places dans la magistrature, entre autres celles de chancelier de la "relação" de Rio-Janeiro, et de membre au conseil suprême des colonies. Ce poète mourut à Rio-Janeiro en 1798. Plusieurs de ses Poésies ont été imprimées à Paris en 1814.

DINOCRATES, sculpteur célèbre, entreprit un ouvrage prodigieux, dont la matière devait

être le mont Athos même. Le mont Athos, aujourd'hui Monte-Santo, est une presqu'ile jointe à la Macédoine, qui avance dans l'Archipel, entre le golfe de Monte-Santo, autrefois le golfe Strimonique, et le golfe Singitique. Il offrit de tailler ce mont, qui est d'une hauteur prodigieuse, d'en former une statue d'Alexandre-le-Grand, de laisser dans chaque main un espace pour y bâtir une ville, et de faire passer la mer entre ses jambes, par la communication des deux golfes que cette presqu'ile sépare. Il mourut lorsqueson ouvrage n'était encore qu'ébauché. D'autres disent qu'A. lexandre refusa de l'y laisser travailler. Pline dit que « Dinocrates acheva de rétablir le temple de Diane à Ephèse, ruiné par l'incendie d'Erostrate, et qu'après avoir mis la dernière main à ce grand ouvrage, il passa à Alexandrie, où Ptolémée-Philadelphe, roi d'Egypte, lui ordonna de bâtir un temple, pour être consacré à la mémoire de sa femme Arsinoé. Dans le dessein que cet architecte forma de ce bâtiment, il s'était proposé de mettre à la voûte de ce temple une grosse pierre d'aimant qui aurait suspendu en l'air la statue de cette princesse, laquelle aurait été toute de fer, afin d'obliger les peuples, par cette merveille, à avoir plus de vénération pour cette reine, et à l'adorer comme une déesse; mais, la mort du roi étant survenue, ce dessein ne fut point exécuté». Ce récit s'accorde peu avec la chronologie; car, à la mort d'Arsinoé, Dinocrates devait avoir près de 120 ans. On pense communément que Dinocrates, Sténocrate, Stésicrate, Dioclès

de Macédoine, sont le même personnage; mais le récit de Pline porte à croire qu'il faut les distinguer, et en faire au moins deux

personnages différents.

DINOSTRATE, géomètre ancien, contemporain de Platon, fréquentait l'école de ce philosophe, école célèbre par l'étude que l'on y faisait de la géométrie. Il est un de ceux qui contribuèrent le plus aux progrès considérables qu'elle y fit. On le croit l'inventeur de la Quadratrice, ainsi nommée parce que, si on pouvait la décrire en entier, on aurait la quadrature du cercle.

DINOTH (Richard), historien protestant, né à Coutances, mort vers 1580, a laissé un ouvrage intitulé: De bello civili gallico [libri vi, Bâle, 1682, in-4°. Cette histoire s'étend depuis 1555, jusqu'en 1577. D'après son aveu, Dinoth ne s'est servi que des Histoires de Théodore de Bèze et de La Popelinière. On a de ce même auteur plusieurs autres ouvrages

historiques.]

DINOUART (Antoine-Joseph-Toussaint), prêtre, né à Amiens le 1er novembre 1715, mort à Paris le 23 avril 1786, est connu par le Journal ecclésiastique, ouvrage utile, où l'on trouve souvent des articles intéressants et instructifs. L'ensemble en eût été mieux lié et plus conséquent si, captivé par les partisans de "la petite Eglise " l'auteur ne s'était laissé entraîner par les préventions d'une secte artificieuse, et n'avait répandu à pleines mains la calomnie contre ceux qui la demasquaient. L'Edition qu'il a donnée de l'Abrégé de l'histoire ecclésiastique" de Macquer, la Vie de Palasox (voyez cet article),

portent l'empreinte de cette fàcheuse situation, qui, en faisant le tourment de l'écrivain, jette le trouble et la défiance dans l'esprit du lecteur. On a encore de lui : Manuel des pasteurs, 3 vol. in-12; | la Rhétorique du prédicateur, [traduite du latin d'Augustin Valerio, évêque de Vérone et cardinal, Paris, 1750, in-12. En plusieurs endroits, le traducteur a substitué ses pensées à celles de l'original; on lui reproche aussi d'avoir supprimé des morceaux qui méritaient d'étre conservés.] Le style n'en fait pas le principal mérite. En général, il écrivait d'une manière lache, diffuse et incorrecte. Une Edition de la "Sarcothée" de Masenius, avec la Traduction; | un Abrégé de l'"Embryologie sacrée" de Cangiamila (Voyez ce nom). On peut lui reprocher, comme à l'auteur abrégé, d'avoir été un peu trop leste en métaphysique et en physiologie, et d'avoir par là formé des conclusions embarrassautes et impraticables en morale. Quelques Hymnes latines; des Editions de différents ouvrages, etc. On peut voir le catalogue de tout cela, fait par l'auteur luimême, dans le "Journal ecclésiastique, novembre 1780, pag.184.

DINUS, natif de Mugello, bourg de Toscane, jurisconsulte et professeur en droit à Bologne, florissait sur la fin du xm<sup>e</sup> siècle. Il passait pour le premier juriste de son temps, par le talent de la parole, la vivacité de son esprit, et la netteté de son style. Le pape Boniface VIII le fit travailler à la compilation du 6° livre des Décrétales, appelé le "Sexte". Ce jurisconsulte mourut à Bologne en 1503, du chagrin, selon quelques-

uns, de n'avoir pas été honoré de la pourpre romaine. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur le droit civil: | Commentarium in regulas jwis pontificii, in-8°. Cynos, son disciple, assure qu'il contient les principes choisis de cette science; et, si l'on en croit Alciat, c'est un livre qui mérite d'être appris mot à mot; mais ceux qui savent que Charles Dumoulin, en le commentant, y a corrigé une infinité de fautes, verront que ces éloges ont besoin d'être réduits. | De glossis contrariis, 2 vol. in-fol., dans lesquels il s'est glissé aussi beaucoup d'erreurs, etc.

DIOCLES, héros révéré chez les Mégariens, qui célébraient en son honneur des jeux nommés "Dioclées" ou "Diocléides".

DIOCLES, géomètre connu par la courbe appelée Cyssoïde, qu'il imagina pour la solution du problème des deux moyennes proportionnelles, florissait vers le vie siècle.

DIOCLETIEN (Caïas Valerius Aurelius Diocletianus), dont le nom avant son élévation à l'empire, était Dioclès, naquit à Dioclée, dans la Dalmatie, l'an 245. Les uns disent qu'il était fils d'un greffier; d'autres, qu'il avait été esclave. Ce qu'il y a de certain, c'est que sa famille était fort obscure. Il commença par être soldat, et parvint par degrés au grade de général. Il avait le commandement des officiers du palais lorsqu'il fut élevé à l'empire, l'an 284, après l'assassinat de Numérien. On dit qu'il tua de sa propre main Aper, meurtrier de ce prince, pour accomplir la prédiction qu'une druidesse lui avait faite, qu'il serait empereur sitôt qu'il aurait lui-même immolé 77

Aper. Comme ce mot signifie en latin "sanglier", il tuait auparavant tous les sangliers qu'il rencontrait; mais lorsqu'il eut donné la mort à Aper, il dit à Maximien-Hercule, à qui il avait confié cette prophétie : « Voilà la prédiction de la druidesse accomplie. » Ce Maximien-Hercule était son ami. lls avaientété simples soldats dans la même compagnie : il partagea avec lui l'empire, l'an 286. Fort unis avant de régner, ils le furent encore plus étroitement lorsqu'ils furent sur le trône; et quoiqu'ils ne fussent pas parents, on les appelait frères. Il créa ensuite, en 292, deux nouveaux césars, Constance Chlore et Galère Maximien. Cette multiplication d'empereurs ruina l'état, parce que, chacun d'enx voulant avoir autant d'officiers et de soldats que ses collègues, on fut obligé d'augmenter considérablement les impôts. Ce fut Galère qui inspira à Dioclétien sa haine pour le christianisme. Il l'avait aimé pendant plusieurs années, à ce qu'assure Eusèbe; mais il changea tout à coup de sentiment. Ses collègues eurent ordre de condamner aux supplices, chacun dans leur département, tous ceux qui professaient la religion chrétienne, de faire démolir les églises, de brûler leurs livres, de vendre comme des esclaves les moindres d'entre eux, et d'exposer les plus distingués à des ignominies publiques. Cette persécution, la dernière avant Constantin, commença la 19º année du règne de Dioclétien (c'est-à-dire l'an 305 de J.-C. et 239 ans après la première sous Néron); elle dura 10 ans, tant sous cet empereur que sous ses successeurs. Le nombre des martyre fut si grand que

les ennemis du christianisme crurent lui avoir donné le coup mortel, et s'en vantèrent dans une inscription qui portait « qu'ils avaient aboli le nom et la superstition des chrétiens, et rétabli l'ancien culté des dieux ». Pour se vanter d'une pareille chose, il fallait qu'on eût fait périr bien des fidèles. Comment donc Dodwel, Voltaire et Gibbon osent-ils nier une chose si authentiquement constatée? Mais, loin que la persécution accélérat la ruine du christianisme, elle ne servit qu'à faire triompher la religion. (Voy. Ruinart.) Au milieu de ces exécutions barbares, Dioclétien, attaqué d'une maladie lente, tomba dans une si grande faiblesse qu'on le crut mort. Il en revint; mais son esprit, totalement affaibli, n'eut plus que des lueurs de raison. Galère vint en diligence d'Antioche, et lui dit sans ménagement qu'il fallait quitter l'empire. Ce propos révolta le vieil empereur, dont l'orgueil pouvait se résoudre à abandonner le pouvoir ; mais Galère menaça , et il fallut se soumettre. On engagea Maximien-Hercule à faire la même abdication; et les deux césars, Galère et Constance, furent créés augustes le même jour, qui était le 1<sup>er</sup> de mai de l'an 505. Diociétien vécut ou végéta encore 9 ans, dans sa retraite de Salone, que queiques-uns ont cru être sa patrie, spectateur et une des principales causes des maux qui affligenient l'empire de toutes parts. Quand la persécution n'avait été que particulière, les châtimonts du ciel n'étaient pas universels. Ils s'étendaient dans la même propertion que les violences de l'impiété. Après la plus furieuse : des

persécutions, le comble et la consommation de toutes celles qui avaient précédé, le bras de Dieu s'appesantit plus rudement et plus visiblement que jamais sur l'empire et sur les empereurs. Outre les ravages de la peste, les affreux ouragans et les tremblements de terre, les peuples barbares, contents auparavant de quelques incursions dans les provinces écartées, poussés depuis comme d'un esprit étranger en elles, et perdant tout ensemble la crainte et le respect du nom romain, fondirent de toutes parts sur les plus nobles apanages. La dévastation fut telle que plusieurs siècles après on ne voyait, jusqu'an centre de l'empire, que des cabanes éparses, là où il y avait eu des villes considérables. Les séditions et les guerres civiles achevèrent de désoler ce que la barbarie avait épargné. La dernière année de la tyranuie sacrilège, il y eut une sécheresse ruineuse, qui fut suivie de la stérilité et de la famine. Un nombre prodigieax de oitoyens, après avoir vendu pièce à pièce chacune de leurs possessions, vendirent enfin leurs enfants pour avoir de quoi prolonger leur vie. Excepté quelques familles de la première opulance, entre toutés les autres, parents on enfants, domestiques et maîtres, tout était si malgre et si décharné, qu'il cût semblé voir des troupes errantes de spectres, plutôt que des hommes vivents. Tout a coup ils tombuient d'inamition dans les rues et dans les places publiques, où les cadavres pourrissaient sans sépulture. La contagion sembla l'attacher de préférence à ceux que les richesses mettaient à couvert

de la faim. Il y eut une maladie singulière qui, affectant la vue, fit perdre un ceil ou les deux yeux à une infinité de personnes, hommes, femmes et enfants, comme pour venger le grand nombre de confesseurs de tout âge et de tout sexe, à qui les persécuteurs avaient fait arracher les yeux. Nul de ces tyrans n'échappa aux coups de la céleste vengeance. Dioclétien ne perdit pas la vie d'une manière violente; mais sa vieillesse languissante, triste et méprisable, fut quelque chose pour lui de plus amer et de plus dur à supporter. Il se transportait de côté et d'autre, agité de perpétuelles inquiétudes, ne prenant presque point de nourriture, n'ayant pas une heure de sommeil tranquille. Accablé sous le poids de ses chagrius réels ou imaginaires, il n'avait pas la force de garder quelque ombre de décence.On le vit très-souvent pleurer avec toute la faiblesse d'une femme ou d'un enfant. Quand il apprit le succès de Constantin, et le commencement du triomphe du christianisme, il s'abandonna aux plus violentes agitations du désespoir; il s'emportait, dans sa frénésie, jusqu'à se frapper luimême. Il se roulait par terre, en poussant des cris qui ressembleient aux hurlements: il prit entin le parti de se laisser mourir de faim. Sa mort arrive à Saloue, l'an 313 de J.-C., à 68 ans. On no peut nier que, sans las cruautés atroces exercées envers les chrétiens avec un saugfroid que la nature humaine na semble pas comporter, et qui suppose un caractère exécrable, il eut mérité des éloges comme soldat courageux, brave officier, ex-

cellent capitaine. Il fit quelques lois équitables; il embellit d'édifices superbes plusieurs villes de l'empire, surtout Rome, Milan, Nicomédie et Carthage. Mais 🧀 magnificence tint beaucoup du faste et de l'orgueil. Ses successeurs, Galère-Maximien, Maximin Daïa et Maxence, imitant se vanité, voulurent, à son exemple, qu'on les traitat d'"Eternels", qu'on se prosternat devant les statues de ces vers de terre, comme devant celles des dieux. Dioclétien et ses successeurs portèrent de superbes robes d'or et de soie, et l'on ne vit qu'avec indignation leurs souliers themes couverts de pierres précieuses. nouvelles formes nouvelles cérémonies rendaient tous les jours l'aocès de leurs personnes sacrées plus difficile. Les officiers domestiques, placés dans différents postes (appelés alors 'écoles"), gardajent, avec la plus grande précaution, les avenues du palais. Les appartements intérieurs étaient cénfiés à la vigilance des eupuques, dont le nombre et l'influence, augmentant sans cesse, marquaient visiblement les progrès du despotisme. L'ère de Dioclètien od des Martyrs, qui a été long-temps en ueage dans l'Eglise, et qui l'est ancore chét les Gophtes et les Abyssins, commence le 29 aoûs de l'an 284. O a gravé, en 1558, les Bains qu'il fit bâtir. On les trouve aussi dans le "Trésor d'Antiquités" de du Boulai, infal. Bostnet; cherchant le nom du grand persécuteur, énigmatiquement désigné au 15° chapitre de l'Apocalypse, a cru le trouver dans 'Dioclès Augustus'.

DIOCRE (Raimond), nom

d'un chanoine de Notre-Dame de Paris, qu'on crut mort en odeur de sainteté, l'an 1084. On a conté sur lui un miracle contredit par les meilleurs critiques. Son corps ayant été apporté, diton, dans le chour de son église, il leva la tête hors du cercueil, à ces mots de la quatrième leçon de l'office des morts : « Responds mihi, v etc., et cria tout haut, par trois différentes fois : « Justo Dei judicio accusatus sum... Judigatus sum... consistantitus sum, » Suivant les mêmes auteurs, ce miracle aurait causé la retraite de saint Bruno, et la fondation, par ce saint, de l'ordre des chartreux. Launoy, dans sa Dissertation "De vera causa secessos saacti Branouis in eremum", soutient qu'avant le temps de Gerson et de saint Antonia, qui vivaient après l'an 1400, aucun auteur n'avait parlé de ce prétendu miracle, et que cette tradition des chartreux est mal fundée. Divers savants unt répendu à cette Dissertation, entre autres le père Jean Colombi, jésuite, par sa \* Dissertatio de Carthusianorum initiis, seu quod Bruno adactus fuerit in ereman vecibus hominis redivivi, Parisiis, qui se accusatum, judicatum, damnatum exclamabet ". Il y rapporte le témoignage de quelque historiens qui ent, à ce qu'il prétend, parlé de ce miracle avant l'an 1400; et il cite l'auteur qui a écrit on 1150 and relation des commencements des chartreux; ut religieux de cet ordre, de la chartreusé de Merya en Buguy, dans une churte de 1998; Guillaume d'Erbura ou d'Yvrée, qui écrivit en 1515, "Lib. de erigine et verftate perfects religion is 3 l'auteur de la " Chronique des prieurs de

la Chartreuse", qui a fleuri depuis 1383 jusqu'en 1391; et enfin Henri de Kalkar, qui composa en 1398 un "Traité de l'origine des chartreux". Il paraît néanmoins que le silence de saint Bruno dans sa "Lettre" à Raoul, où il détaille les motifs de sa retraite, est un argument invincible contre la vérité d'un événement aussi extraordinaire. Ajoutous que ce prodige, envisagé dans tout son ensemble, paraît s'éloigner de la nature de ceux dont la Providence a semé sa marche bienfaisante et lumineuse. J.-C. répondit à celui qui demanda un miracle de cette espèce : 4 Si Moisen et phrophetas non audiunt, neque si quis ex mortuis resurrexerit, credent. » Luc, 16.

DIODATI (Jean), ministre, professeur de théologie à Genève, natif de Lucques, mourut à Genève en 1649, à l'âge de 75 ans. On a de lui : | une Traduction de la Bible en italien, publiée pour la première fois en 1607 à Genève, avec des notes; et reimprimée en 1641, in-fol., dans la même ville. C'est plutôt une paraphiase qu'une traduction. Ses Notes approchent plus des méditations d'un théologien, que des réflexions d'un bon critique. Une Traduction de la Bible en trançais, in-fol., à Genève, en 1644, écrite d'un style barbaré; une Version française de "l'Histoire du concile de Trente ", par Era-Paolo, ausi mal écrite que sa Bible.

pelé parce qu'il était d'Agyre (aujourd'hui San-Eilippo d'Agirone), ville de Sicile, écrivait saus Jules-César et sous Auguste. On; a de lui une Bibliothèque his-

torique, fruit de trente ans de recherches. On assure qu'il avait été lui-même voir les lieux dont il avait à parler; mais le contraire ne paraît que trop par ce qu'il en dit. Son ouvrage était divisé en 40 livres, dont il ne nous reste que 15, avec quelques fragments. Il comprenait l'histoire de presque tous les peuples de la terre, Egyptiens, Assyriens, Mèdes, Perses, Grecs, Romains, Carthaginois. Son style n'est ni élégant, ni orné, mais simple, clair, intelligible; et cette simplicité n'a rien de bas ni de rampant. Prolixe dans les détails frivoles et fabuleax, il glisse sur les affaires importantes; mais, comme il avait beaucoup compilé, son *Histoire* présente de temps en temps des faits curieux, et on doit beaucoup regretter la perte de ses autres livres, qui auraient ieté de la lumière sur l'histoire ancienne. Diodore a été traduit en allemand par Hérold, en latin. par Pogge, en français par l'abbe Terrasson. (Voyes ce nom.) On prétend que celui-ci n'entreprit cette Traduction, qui forme sept vol. in-12, que pour prouver combien les admirateurs des anciens sont aveagles. Ce n'est pas plaider de bonne foi la cause des modernes, que de croire leur assurer la supériorité, en les opposant à Diodore de Sicile, historien et écrivain du second ordre, quoique nécessaire pour l'histoire aneienne: Sa crédulité paraît dans plusieurs endroits, en particulier danssa Description de l'île de Panone, où Yon voit des allées d'arbres odoriférants à perte de vue, des fontaines qui forment une infinité de canaux bordés de fleurs, des oiseaux inconnus partout silleurs, qui chantent sous d'éternels ombrages; un temple de marbre, de 4,000 pieds de longueur, etc., etc. Au reste, la Traduction de Terrasson est très-inexacte. Diodore est cependant en général moins rempli de contes et de fables que Ctésias et Hérodote. Ce qui a fait dire à Pline l'ancien: « Primus apud Græcos nugari desiit Diodorus. » La première édition latine de ses ouvrages est de Milan, 1472, in-fol. Les meilleures du texte sont celle de Henri Etienne, en grec, 1559, parfaitement imprimée; et celle de Weisselinge, Amsterdam, grec et en latin, avec des remarques de différents auteurs, les variantes, et tous les fragments de l'historien grec, 1746, 2 vol. infol. On estime aussi celle qui a été donnée par L. Rodeman, à Hanau, chez Wechel, in-fol. 2 vol., 1604. [L'édition de Weisselinge a été réimprimée par la société de Deux-Ponts, 1793-1801, 11 vol. in-8°. ]

DIODORE, d'Antioche, pretre de cette église, et évêque de Tarse, fut disciple de Sylvain, et maître de saint Jean Chrysostôme, de saint Basile et de saint Athanase. Ces saints donnent de grands éloges à ses vertus et à son zèle pour la foi, éloges qui ont été confirmés par le premier concile de Constantinople. Saint Cyrille, au contraire, l'appelle l'ennemi de la gloire de J.-C., et le regarde comme le précurseur de Nestorius; mais ce jugement ne paraît pas fondé. Diodore fut un des premiers commentateurs qui s'attachèrent à la lettre de l'Ecriture, sans s'occuper du sens allégorique; mais il ne nous reste de ses ouvrages que des fragments,

dans les "Chaînes des Pères grecs". C'est une petite perte, s'il est vrai, comme on l'a dit, qu'il poussa l'amour pour le sens littéral jusqu'à détruire les prophé-

ties sur J.-C.

DIOGENE, d'Apollonie, dans l'île de Crète, se distingua parmi les philosophes qui fleurirent en. Ionie, avant que Socrate philosophât à Athènes. Il fut disciple et successeur d'Anaximènes, dans l'écoie d'Ionie. Il rectifia un peu le sentiment de son maître touchant la cause première. Il reconnut comme lui que l'air était la première matière de tous les êtres; mais il attribua ce principe primitif à une vertu divine. On prétend qu'il observa avant tout autre que l'air se condense et se raréfie. Il florissait vers l'an 500 avant J.-Ç.

DIOGENE "le Cynique", né à Sinope, ville du Pont, fut chassé de sa patrie pour crime de fausse monnaie, comme son père l'avait été pour le même crime. De faux monnayeur, il devint cynique. Son châtiment fit naître sa philosophie: elle était digne d'une si noble origine... En se retirant de Sinope, il emmena avec lui un esclave nommé Ménade, qui l'abandonna bientôt après. Comme on lui conseillait de faire courir après lui, il répondit: « Ne seraitil pas ridicule que Ménade pat vivre sans Diogène, et que Dior gène ne put vivre sans Ménade?» Arrivé à Athènes, il alla trouver Antisthènes, disciple de Socrate et chef des cyniques; mais ce philosophe, qui avait fermé son école, ne voulut pas le recevoir. Il revint de nouveau. Antisthènes prit un bâton pour le chasser; mais enfin, vaincu par sa persévérance, il lui permit d'être son disciple. Il n'en eut point de plus extravagamment zélé. Diogène joignit aux pratiques du cynisme de nouvelles singularités. Il prit un baton, une besace, et n'avait pour tout meuble qu'une écuelle. Ayant aperçu un enfant qui buvait dans le creux de sa main, « Il m'apprend, dit-il, que je conserve du superflu, » et il cassa son écuelle. Un tonnesu lui servait de demeure, et il promenait partout sa maison avec lui. Qu'on ne croie pas qu'avecson manteau rapiécé, sa beence et son tonneau, il fût plus modeste; il était aussi vain sur son fumier qu'un monarque persan sur son trône. Ce sophiste or gueilleux, étant entré un jour chez Platon, dont la philosophie était douce et commode, se mit à deux pieds sur un beau tapis, en disant : « Je foule aux pieds le faste de Platon. - Oui, répliqua celui-ci, mais par une autre sorte de faste...» Platon avant défini l'homme "un animal à deux pieds sans plumes," Diogène pluma un coq, et, le jetant dans son école, « Voilà, ditil, l'homme de Platon.» C'est apparemment alors que Platon dit, que « Diogène était un Socrate fou ».. Alexandre-le-Grand, étant à Corinthe, eut la curiosité de voir cet homme singulier, et lui demanda ce qu'il pouvait faire pour lui : Diogène le pria de se détourner seulement tant soit peu, et de ne pas lui ôter son soleil. Cette réponse parut si sublime au conquerant, qui sans doute n'en démélait pas le principe, qu'il dit: «Si je n'étaispas Alexandre, je voudrais être Diogène »... Un jour le cynique parut en plein midi dans une place publique avec une lanperne à la main. On fui demanda

ce qu'il cherchait : « Un homme », répondit-il... Une autre fois il vit les juges qui menaient au supplice un homme qui avait volé une petite fiole dans le trésor public : Voilà de grands voleurs, dit-il, qui en conduisent un petit ».. Une femme s'étant pendue à un olivier, il s'écria qu'a il serait à souhaiter que tous les arbres portassent de semblables fruits. » Il fut quelque temps captif. Comme on allait le vendre, il cria: «Qui veut acheter un maître?» On lui demanda: «Que sais-tu faire?»— « Commander aux hommes, » répondit le vain cynique. Un noble deCorinthe l'ayant acheté: «Vous êtes mon maître, lui dit-il; mais préparez-vous à m'obéir comme les grands aux médecins.» Ses amis voulurent le racheter : «Vous êtes des imbéciles, leur dit-il; les lions ne sont pas esclaves de ceux qui les nourrissent, mais ceux-ci sont les valets des lions »... Diogène s'acquitta si bien de ses emplois chez son nouveau maître, que Xéniades (c'était son nom) Ini confla ses fils et ses biens. On croit qu'il vieillit et mourut dans cette maison, l'an 323 avant J.-C., la même année qu'Alexandre-le-Grand. Il ordonna, dit-on, que son cadavre fût jeté dans un fossé, et qu'on se contentât de le couvrir d'un peu de poussière. «Mais vous servirez de pâture aux bêtes,» lui dirent ses amis. — «Eh bien! répondit-il, qu'on me mette un bâton à la main, afin de chasser les betes.» — «Et commeut pourrezvous le faire, repliquérent-ils, puisque vous ne sentirez rien? -« Que m'importe donc, reprit Diogène, que les bêtes me déchirent? » On n'eut point d'égard à son indifférence pour les honneurs

funèbres. Ses amis lui firent des obsèques magnifiques à Corinthe. Les habitants de Sinope lui érigérent des statues. Son tembeau fut orné d'une colonne sur laquelle on mit un chien de marbre. C'était à cet animal qu'on comparait les cyniques, parce qu'ils en avaient la lubricité, et qu'ils aboyaient après tout le monde. On rapporte de las quelques moralités estimables, quoique très-simples et trèscommunes. «On se fortifie le corps par des exercices, et on néglige de se forufier l'ame par la vertu... Les grammairiens s'amusent à gloser sur les fautes des autres, et ne pensent pas à corriger les lears...Les musiciens ont soin de mettre leurs instruments d'accord, sans se soucier d'accorder leurs pasions.... Les orateurs s'étudient à bien parler, et non pas à bien faire.... Les averes sout sans cesse occupés à amasser des richesses, et ne savent pas s'en servir. » Ces maximes sont bonmes; mais le cymque en avait aussi de très-pernicieuses. Il s'abandonmait avec impudence aux derniers «excès de l'impureté, disant « qu'il woudrait pouvoir apaiser avec autant de facilité les désirs de son estomac. » Il se glorifiait de ces turpitudes, sur lesquelles on est forcé de tirer un voile. Son peu de respect pour l'honnéteté publique, son orgueil sous les haillons, sa mordante causticité, et, selon quelques-uns, son penchant à l'athéisme, ont fait penser à la postérité que les prétendues vertus de Diogène n'étaient que des vices malhabilement furdés, et sa raison une vraie folie. Il semble que Dieu ait voulu nous montrer dans ce philosophe, plus que dans tout autre, jusqu'où vont les ex-

cès d'un homme qui affecte une fausse sagesse, et qui, s'écartant de la manière or<del>di</del>naire, a la manie d'être singulier dans ses maximes et dans ses mœurs. Ses leçons se ressentirent de ses premiers goûts: il altéra la philosophie comme les monnaies. La secte des cyniques lui plut par-dessus toutes les autres; il lui en coûtait peu de renoncer à tout, il n'avait rien; et, quand on u'a rien à risquer, on peut insulter impunément à l'univers. Une écuelle pour tout meuble, un tonneau pour maison, un manteau, une besace, formaient toutes ses possessions; mais cet attirail de la modestie ne pouvait pas cacher son orgueil, qui sortait par ses pores. Sa réponse à Alexandre, la folle recherche qu'il fit d'un homme avec sa lanterne en plein midi, décèlent son caractère; ses mœurs peu délicates ont fait dire qu'il ne fallait pas regarder au fond de son tenneau. Il mourut l'an 390 avant J.-C.

DIOGENE le Babylonien, philosophe stoïcien, ainsi nommé parce qu'il était de Séleucie, près de Babylone, fut disciple de Chrysippe; les Athéniens le députèrent à Rome avec Carnéades et Critolaüs, l'an 155 avant J.-C. Diogène mourut à quatre-vingthuit ans, après avoir prêché la sagesse, à la manière ordinaire des philosophes, c'est-à-dire avec plus de bruit que de fruit.

DIOGENE-LAERCE, né à Laërte, petite ville de Cilicie, philosophe épicurien, composa en grec la Vie des philosophes, divisée en dix livres. Cet ouvrage est venu jusqu'à nous. Quoiqu'il soit sans agrément, sans méthode et même sans exactitude, il est précieux aux hommes qui pensent, parce qu'on peut y étudier le caractère et les mœurs des plus célèbres philosophes de l'antiquité. Il n'avait pas assez de critique pour discerner le vrai du faux; il a donc tout rassemblé, et souvent il rapporte les traditions les plus contradictoires. Cet historien manquait d'esprit; il se mélait cependant de faire des vers, et il en a surchargé ses Vies des philosophes : ils sont encore plus plats que sa prose. Il avait composé un livre d'Epigrammes, auquel il renvoie fort souvent. Il vivait vers l'an 193 de J.-C. La 1<sup>re</sup> édition de ses OEuvres est de Venise, 1475, in-fol.; la meilleure est celle d'Amsterdam, en 1692, avec les observations de Ménage, 2 vol. in-4°. Un écrivain étranger les a traduites en français, en style allemand. Sa version est imprimée chez Schneider à Amsterdam, et à Rouen sous le même nom, en 1761, in-12, 3 vol. On y a ajouté la "Vie" de l'auteur, celles d'Epictète, Confucius, et un "Abrégé historique des femmes de l'antiquité. On a une édition de Diogène-Laërce, imprimée à Coire avec les notes de Longueil, 2 vol. in-8°, qu'on joint aux auteurs "cum notis variorum". [Les deux Lettres d'Epicure qui contiennent toute la doctrine de Diogène-Laërce, ont été réimprimées à Leipsick, 1813.]

DIOGENIEN, d'Héraclée dans le Pont, célèbre grammairien grec du 11<sup>e</sup> siècle, a laissé Adagia, sive Proverbia græca, græcolatina, ab And. Schotto, Anvers,

1612, in-4°.

DIÓGNÈTE, philosophe sous. Marc-Aurèle, donna des leçous de vertu à ce prince, et lui apprit à faire des dialogues. L'élève eut toujours beaucoup d'estime pour

son maître. On croit que c'est le même à qui est adressée la "Lettre à Diognète", qui se trouve parmi les ouvrages de saint Justin. Il paraît certain que cette Lettre n'a pas été écrite à un juif, comme quelques savants l'on cru, mais à un païen. La manière dont l'auteur parle des faux dieux à celui auquel il écrit ne laisse presque aucun lieu d'en douter. « Envisagez, dit il à Diognète, non-seulement des yeux du corps, mais encore de ceux de l'esprit, en quelle manière et sous quelle forme existent ceux que vous regardez comme des dieux. L'un est de pierre, l'autre d'airain, cependant vous les adorez, vous les servez.» Parlerait-on ainsi à un juif? Cette Lettre à Diognète est un des plus précieux morceaux de l'antiquité ecclésiastique. Rien n'est comparable au portrait que l'auteur y trace de la vie, des mœurs des premiers chrétiens; et ce qu'il y dit des mystères de la religion est plein de force et de grandeur.

DIOMEDE, fille de Phorbas, qu'Achille substitua à Briséis, lorsqu'Agamemnon lui eut en-

levé celle-ci.

DIOMEDE, fils de Tydée, petit-fils d'Oénée, était roi d'Étolie, rival d'Achille et d'Ajax. Il combattit au siège de Troie contre Énée et contre Hector. Il entra de nuit, avec le secours d'Ulysse, dans la citadelle de Troie, où il enleva le "Palladium".

DIOMEDES, grammairien, plus ancien que Priscien, puisque celui-ci le cite souvent. Nous avons de lui trois livres, De oratione partibus oratoriis, et vario rhetorum genere libri tres. Il v en a plusieurs éditions. Celle qu'Elie Putschius a donnée en 1605, in-4°,

dans sa "Collection des Grammatici veteres", passe pour la meilleure.

DION, capitaine, fils d'Hipparinus, gendre de Denys-l'Ancien, tyran de Syracuse, et beau-frère de Denys-le-Jeune, engagea ce dernier prince à appeler Platon à mais, comme les leçons du philosophe ne changeaient rien a son gouvernement tyrannique, Dion lui en fit des reproches, et fut exilé à Athènes; il en reçut toutes sortes d'outrages, jusqu'à se voir enlever sa femme et son fils. Les Syracusains, de plus en plus opprimés par Denys, ayant appelé Dion à leur secours, il s'arma et chassa le tyran. Après avoir rendu de grands services à sa patrie, il fut assassiné par Callippe, un de ses amis, l'an 354 avant J.-C. Il est difficile de trouver réunies autant de bonnes qualités qu'on en voit dans Dion. Grandeur d'âme, noblesse de sentiments, générosité, valeur héroique, étendue de vues, fermeté inébranlable dans les plus grands dangers et dans les revers de la fortune les plus inopinés; un amour de la patrie et du bien public porté jusqu'à l'excès; voilà une partie de ses vertus. Le dessein qu'il forma de délivrer sa patrie du joug de la tyrannie, la hardiesse et la sagesse en même temps avec lesquelles il le mit à exécution, font voir de quoi il était capable. S'il est vrai que, averti du danger qui le menaçait, il a constamment refusé de prévenir son assassin, ce seul trait suffit pour combler son éloge.

DION - Cassius, de Nicée en Bithynie, fut élevé aux premières dignités par différents empereurs, au rang de sénateur par Pertinax,

au consulat par Sévère, à la place de gouverneur de Smyrne et de Pergame par Macrin, et à celle de gouverneur de l'Afrique, de la Dalmatie et de la Pannonie, par Alexandre Sévère. Dion revint à Rome, où il fut consul pour la deuxième fois, en 229, et retourna ensuite dans son pays, où il finit ses jours. Dion-Cassius était honnête homme autant qu'on peut l'être quand on fait le métier de courtisan. Lorsqu'il était à la cour, il se retirait souvent à Capoue, pour cultiver les lettres et travailler en repos. Après avoir ramassé des mémoires pendant dix ans, il composa une Histoire romaine en quatre-vingts livres, Elle commençait à l'arrivée d'Enée en Italie, et finissait au règne d'Alexandre-Sévère. Il ne nous reste qu'une partie de cet ouvrage. Les trente-quatre premiers livres sont perdus. Les vingt suivants, depuis la fin du trente-cinquième jusqu'au cinquante-quatrième, sont complets, les six suivants sont tronqués, et il ne nous reste que quelques fragments des vingt derniers. Nousavons un "Abrégé" assez bien fait de cette Histoire depuis le trente-cinquièmelivre, par Xiphilin, patriarche de Constantinople dans le xie siècle. Dion avait pris Thucydide pour son modèle; il l'imite beaucoup dans sa manière de narrer, et surtout dans ses harangues. Son style est clair; ses maximes sontsolides, sensées, judicieuses; ses termes nobles, sa narration coulante, ses tours heureux; mais on l'accuse d'avoir été bizaire, partial, également portéàla flatterie età la satire. Il ne faut pas cependant légèrement rejeter ce qu'il dit des vices de quelques hommes célèbres, auxquels des

VII.

flatteurs contemporains et la postérité admiratrice ontattribué des vertus qu'ils n'avaient pas. La meilleure édition de cet historien est celle d'Herman-Samuel Reimarus, à Hambourg, 1750, infol., 2 vol., en grec et en latin, avec de savantes notes. On estime encore celle de Leunclavius, Hanau, in-fol., 1606. Bois-Guilbert l'a traduite en français, Paris, 1674, 2 vol. in-12.

DION-CHRYSOSTOME, ou Bou-CHE D'OR", ainsi appelé à cause de son éloquence, orateur et philosophe de Pruse, en Bithynie, travailla en vain pour persuader à Vespasien de rétablir la république. Sous Domitien, ayant vu condamner à mort un de ses amis accusé de conspirer contre l'empereur, et craignant pour lui-même, il fut obligé d'abandonner Rome. Il déguisa son nom et sa naissance, et vécut plusieurs années inconnu, errant de ville en ville et depaysen pays, manquant de tout, réduit le plus souvent, pour subsister, à labourer la terre, ou à cultiver les jardins, et honorant cet état par son courage. Il parcourut ainsi la Mœsie et la Thrace, et pénétrajusque chez les Scythes. Lorsque Domitien périt, Dion était en habits de mendiant, dans un camp de l'armée romaine prête à se révolter. Il se fit connaître, et apaisa la sédition. Dion revint sous l'empereur Trajan. Ce prince ami des talents le faisait mettre souvent dans sa litière, pour s'entretenir avec lui, et le fit monter sur son char de triomphe. La première édition de ses ouvrages est de Milan, 1676, infol. La meilleure, de Paris, 1704, in-fol. On y trouve 80 Oraisons, qui offrent des morceaux éloquents; et un traité enquatre livres Des dévoirs des rois, où la philosophie donne des leçons aux princes. [Le second vol. des "Vies des orateurs grecs", par Breguigny, est entièrement consacré à Dion-Chrysostôme; il renferme une "Vie" de ce rhéteur, et la "Traduction" de plusieurs de ses Disrours.]

DIONIS (Pierre), conseiller et premier chirurgien de madame la dauphine et des enfants de France, fut nommé démonstrateur des dissections anatomiques, et des opérations chirurgicales, à l'érection decette chaire par Louis XIV, dans le Jardin royal des plantes. Cette homme habile mourut en 1718, après avoir produit plusieurs ouvrages bien reçus en France et dans les pays étrangers. La solidité, la méthode, la justesse, y sontjointes à la pureté du style. Les plus applaudis sont: | un Cours d'opérations de chirurgie, imprimé en 1707, réimprime pour la 5° fois en 1736, à Paris, in-8°, avec des notes du célèbre La Faye; | l'Anatomie de l'homme, ouvrage traduit en langue tartare, par le père Parennin, jésuite, et dont la meilleure édition est de 1725, par Devaux: | un Traité de la manière de secourir les femmes dans leurs accouchements, in-8°, estime, etc.

\* DIÓNIS DU SÉJOUR (Achille-Pierre), de l'académie des sciences, de celles de Stockholm et de Gottingue, et de la société royale de Londres, né à Paris, le 11 janvier 1734, fit ses études dans un collége de jésuites, où il se lia avec le jeune Godin. Ils s'appliquèrent surtout aux mathématiques et à l'astronomie, sans négliger l'étude des lois. Dionis fut

reçu conseiller au parlément en 1758, d'abord à la haute chambre des enquêtes, puis, en 1786, à la grand'chambre. Il commença à se faire connaître par les deux ouvrages suivants, qu'il publia de concert avec son ami Godin: Traité des courbes algébriques, Paris, 1756, 1 vol. in-12; | Rocherches sur la gnomonique, les retrogradations des planètes et les éclipses de soleil, 1761, 1 vol. in-12. Les autres ouvrages de Dionis sont: | Essai sur les comèles en général, et particulièrement sur celles qui peuvent approcher de la terre, 1775. Lalande donna lieu à la composition de cet ouvrage. Il avait, deux ans auparavant, composé un "Mémoire" sur le même sujet; il ne put le lire à la rentrée de l'académie; mais le sujet fut connu, le bruit se répandit qu'il avait annoncé le choc d'une comète contre la terre, et la consternation s'empara de tout le peuple. Dionis fut un de ceux qui travaillèrent le plus à rassurer les esprits faibles, en soumettant le prétendu danger à une analyse rigoureuse, et en signalant toutes les circonstances nécessaires pour que le choc de la terre contre une comète vienne à avoir lieu, et il ose affirmer que, d'après toutes les probabilités, cette terrible catastrophe ne saurait arriver qu'après un grand nombre de siècles. Essai sur les phénomènes relatifs aux disparitions de l'anneau de Saturne, 1776, in-8°; | Traité analytique des mouvements apparents des corps célestes, 1786, 1789, 2 vol. in-4°. C'est un cours d'astronomie analytique. Il s'occupait de la résolution générale des équations, lorsqu'il fut attaqué d'une fièvre maligne; les malheurs

de sa patrie aggravèrent son état. il mourut le 22 août 1794. L'astronomie doit beaucoup à ce savant laborieux. Les éclipses surtout n'avaient jamais été traitées avec autant de détail que par Dionis.

\*DIONISI (Philippe-Laurent), bénéficier de la basilique du Vatican, né en 1711, à Rome, où il mourut le 11 mars 1789, fut trèsversé dans les langues latine, grecque et hébraïque, et dans tout ce qui appartient à l'érudition ecclésiastique. Ses ouvrages sont : Sacrarum vaticanæ basilicæ cryptarum monumenta, 1773, in-fol., avec 88 planches; | Antiquissimi vesperarum paschalium ritus expositio; de sacro inferioris ætatis processu dominicæ resurrectionis Christi ante vesperas in vaticana basilica usitato conjectura, sans nom d'auteur, Rome, 1780, in-fol. Il eut en outre la plus grande part, avec l'abbé Martinetti, à la formation du Bullario vaticano"; et la Préface de ce grand ouvrage est tout entière de sa composition.

DIOPHANTE, mathématicien grec, dont il nous reste 6 livres de Questions arithmétiques, imprimées pour la première fois en 1575, puis à Paris, 1621, in-fol. C'est le premier et le seul des écrits grecs où nous trouvions des traces d'algèbre, ce qui fait penser qu'il en est l'inventeur. Il y a beaucoup d'adresse dans la manière dont il fait ses solutions, qui ont pour objet des questions d'un genre très-difficile. Ces 6 livres, reste d'un ouvrage en 13, ont d'abord été traduits et commentés par Xylander; ensuite, de nouveau, et avec plus d'intelligence, par Bachet de Méziriac; et ensin réimprimés avec les notes de Fermat, en 1670. [Il paraît certain que les Arabes, qui passent pour les premiers géomètres, avaient une version de Diophante. Il en existe une Traduction en allemand, Leipsick, 1810. Le temps où ce géomètre a vécu est très-incertain; les opinions varient depuis 200 ans avant J.-C. jusqu'à 400 ans après le commencement de l'ère chré-

tienne.

DIOSCORE, patriarche d'Alexandrie, auparavant diacre et apocrisiaire de cette église, exercait cette dernière charge, lorsqu'il renouvela la vieille querelle de la préséance sur le patriarche d'Antioche. L'affaire ayant été portée dans un synode de Constantinople en 439, Théodoret, suffragant d'Antioche, défendit si éloquemment les droits de cette église, que Dioscore céda à la force de ses raisons; mais ce fut malgré lui, et il conçut dès lors une haine implacable contre son vainqueur. Elu patriarche après la mort de saint Cyrille, en 445, il prit l'hérétique Eutychès sous sa protection. Il soutint opiniatrement ses erreurs dans le faux concile d'Ephèse en 449, appelé, avec tant de raison, "le brigandage d'Ephèse". Toutes les règles furent violées dans cette séditieuse assemblée. Cent trente évêques, gagnés par des caresses, ou intimidés par des menaces, souscrivirent au rétablissement d'Eutychès, et à la déposition de saint Flavien, qui ne survécut guère à ce mauvais traitement. Après le concile, Dioscore osa prononcer contre le pape saint Léon une excommunication, qu'il fit signer par dix évêques; mais l'année suivante il fut déposé dans un con-

cile de Constantinople. Cité au concile général de Chalcédoine, il refusa d'y comparaître. Cette assemblée, tenue en 451, le déposa, après trois citations, de l'épiscopat et du sacerdoce, comme contumace. Plusieurs personnes présentèrent contre lui des requêtes, où l'on dévoilait tous ses crimes. L'empereur l'exila à Gangres en Paphlagonie, où il mourut misérablement en 458. Une dissimulation de système plus que de caractère, et une suite bien combinée d'artifices, avaient porté cet homme dangereux sur la chaire patriarcale d'Alexandrie: hypocrite tout différent d'Eutyches, et qui, sans s'astreindre, comme ce suborneur austère, aux observances extérieures et pénibles de la vertu, avec une mondanité et un faste tout séculier, des mœurs plus qu'équivoques, des injustices criantes et de vraies concussions, se donnait pour un saint, extorquait jusqu'aux témoignages de l'estime et de la vénération, par la terreur de son despotisme, et par les manœuvres d'une foule de tyrans subalternes, qu'attachait à son sort le goût des mêmes vices et l'assurance de l'impunité: génie entreprenant, d'une obstination indomptable, d'une audace que n'arrêtait pas la perspective des extrémités les plus funestes, tel enfin qu'il le fallait pour donner de la célébrité aux réveries d'un enthousiaste obscur, et pour en couvrir le ridicule.

DIOSCORE, diacre de Rome, élu antipape l'an 530, le même jour que Boniface, fut placé sur la chaire pontificale, et mourut environ 3 semaines après.

DIOSCORIDES (Pedanius, et non Pedacius), médecin, né à

Anazarbe en Cilicie, vers le commencement de l'ère chrétienne, a laissé un ouvrage très-célèbre sur la Matière médicale générale, tirée des trois règnes de la nature. Il y a eu autrefois une grande dispute entre Pandolfe Collenutius et Leonicus Thomæus, pour savoir si Pline avait suivi Dioscorides, comme le dernier le croyait, ou si Dioscorides avait tiré son ouvrage de celui de Pline, ce qui était le sentiment de Collenutius. Quoi qu'il en soit, Dioscorides suivit d'abord le métier des armes, et il s'adonna ensuite à la connaissance des simples. [Son livre fut imprimé pour la première fois à Venise en 1499, infol., avec Nicondre. Il le fut encore dans la même ville, en 1518, et à Bâle, en 1519. Les ouvrages de Dioscorides devinrent les fondements de la botanique moderne, et presque toute la nomenclature des plantes s'y retrouve.]

\*DIOT, curé de Ligny-sur-Canche, député du clergé d'Artois aux états généraux de 1789, prêta le serment imposé par la constitution civile du clergé, et fut nommé évêque constitutionnel du département de la Marne. Mais bientôt il montra le plus vif repentir de sa conduite, refusa d'exercer les fonctions d'évêque, retourna dans sa cure, et engagea ses paroissiens à ne point se soumettre aux decrets de l'assemblée. Arrêté comme suspect, en 1794, et traduit au tribunal révolutionnaire d'Arras, il déclara qu'il invoquait le martyre en expiation du serment qu'il avait prononcé: on le condamna à mort.

DIPPEL (Jean-Conrad), écrivain célèbre par des opinions extravagantes, se nommait dans ses

ouvrages "Christianus Democritus". Il s'appliqua d'abord à des controverses contre les piétistes, secte contre laquelle il déclama publiquement à Strasbourg. Sa vie scandaleuse l'ayant obligé de quitter cette ville, il vint à Giessen. Il s'y montra aussi zélé pour le piétisme qu'il lui avait été coutraire à Strasbourg. Il voulait une femme et une place de professeur; ayant manqué l'une et l'autre, il leva le masque, et attaqua vivement la religion prétendue réformée dans son "Papismus protestantium vapulans ". Ce ·livre ayant soulevé contre lui les protestants, il quitta la théologie pour la chimie. Il fit croire qu'il était parvenu, au bout de 8 mois, à faire assez d'or pour être en état de payer une maison de campagne, qu'il acheta 50,000 florins. Le faiseur d'or était alors réellement dans la misère; il ne trouva de ressources contre les poursuites de ses créanciers qu'en se cachant. Après avoir parcouru différents pays, Berlin, Copenhague, Francfort, Leyde, Amsterdam, Altona, Hambourg, et avoir dans tous essuyé le châtiment de la prison, il fut appelé à Stockholm en 1727, pour traiter le roi de Suède. Le clergé de ce royaume, charmé qu'on guérit le roi, mais fâché que cette guérison arrivat par un homme qui se moquait ouvertement de sa religion, obtint que le médecin alchimiste quitterait la capitale. Dippel retourna en Allemagne, sans avoir changé ni de conduite ni de sentiment. Le bruit de sa mort s'étant répandu plusieurs fois faussement, cet extravagant publia en 1733 une espèce de patente dans laquelle il annonçait qu'il ne mourrait pas

90

avant l'an 1808: prophètie qui ne se vérifia pas; car on le trouva mort dans son lit au château de Wittgenstein, le 25 avril 1734, à 62 ans. Dippel méritait une place dans l'histoire de la philosophie hermétique, ainsi que dans celle des délires du genre humain. On lui attribue cependant une invention utile, celle du bleu de Berlin ou bleu de Prusse. [Ses ouvrages sont au nombre de soixantedix, tous en allemand. On en peut voir les titres dans l'"Histoire des savants hessois", par Striedes.]

DIRCÉ, reine de Thèbes. Lycus répudia Antiope pour l'épouser. Les enfants d'Antiope, irrités de cet affront, attachèrent sa rivale à la queue d'un taureau furieux. — Il y eut une autre Direcé qui, ayant osé comparer sa beauté à celle de Pallas, fut changée en poisson.

DIROYS (François), docteur de Sorbonne, fut d'abord précepteur de Thomas du Fossé, ami des solitaires de Port-Royal. Son élève le lia avec les cénobites de ce monastère célèbre; mais son attachement aux décrets du saint-siège le brouilla avec eux. Il mourut chanoine d'Avranches, où il vivait encore en 1691, fort considéré de ses confrères et de son évêque. On a de lui: | Preuves et préjugés pour la religion chrétienne et catholique, contre les fausses religions et l'athéisme, Paris, 1685, in-4°; ouvrage assez bon; l'"Histoire ecclésiastique de chaque siècle", qu'on trouve dans l'Abrégé de l'histoire de France, de Mézerai, a été composée sur des Mémoires qu'il avait fournis; et, quoiqu'elle soit écrite avec plus de précision que d'élégance, ce n'est pas le moindre ornement de ce livre.

DISCORDE, déesse que Jupiter chassa du ciel, parce qu'elle brouillait continuellement les dieux. Elle fat si piquée de n'avoir pas été invitée aux noces de Thétis et de Pélée, avec les autres dieux, qu'elle résolut de s'en venger, en jetant sur la table une pomme d'or, sur laquelle étaient écrits ces mots : "à la plus belle". Junon, Pallas et Vénus se disputèrent cette pomme. On représente la Discorde coiffée de serpents, tenant une torche ardente d'une main, une couleuvre et un poignard de l'autre; ayant le teint livide, les yeux égarés, la bouche écumante, et les mains ensanglantées. Virgile exprime ainsi son funeste pouvoir:

Ta potes unanimos armere in prælia fratres, Atque odiis versare domos, tu verbera tectis Fanereasque inferre faces: tibi nomina mille, Mille nocendi artes.

DITMAR, évêque de Mersbourg en 1005, mort en 1018 à l'âge de 40 ans, était fils de Sigetroi, comte de Saxe, et avait été hénédictin au monastère de Magdebourg. Il laissa une Chronique pour servir à l'histoire des empereurs Henri Ier, Othon II et III, et Henri II, sous lequel il vivait. Cette Chronique, écrite avec sincérité, a été publiée plusieurs fois. Le savant Leibnitz l'a insérée dans ses "Ecrivains serà illustrer l'histoire Brunswick", avec des variantes et des corrections, in-fol. [Cette édition a été la première qui n'offrit point de lacunes; mais celle qui a paru à Dresde en 1790, traduite en allemand par Ursines, lui est encore supérieure. L'éditeur, par le moyen du manuscriț de Dresde, a corrigé plusieurs fautes qui se rencontrent dans l'é-

dition de Leibnitz.]

DITMAR (Juste-Christophe), né à Rothembourg, dans la Hesse, le 15 mars 1677, membre de l'académie de Berlin, professeur d'histoire à Francfort-sur-l'Oder, mort dans cette ville en 1737; nous a laissé: | Scriptorum rerum germanicarum volumen, Franfort-sur-l'Oder, 1727, in-fol.; Dissertationes academicæ, Leipsick, 1737, in-4°, relatives aux leçons qu'il donnait; | une Edition de Tacite "de moribus Germanorum", avec un savant Commentaire, Francfort-sur-l'Oder, 1725: | Commentatio de ordine militari Balneo, 1729, in-fol.; Histoire de l'ordre de Saint-Jean, dans le Brandebourg, 1728, in-4°, en allemand; une Edition des "Annales des duchés de Clèves, Juliers, etc.", de Teschenmacher (voy. ce nom), qu'il a enrichie de notes, de diplômes, etc., Francfort et Leipsick, 1721, infol. [On lui doit encore des Dissertations académiques relatives à son cours. On lui attribue aussi une Vie du pape Grégoire VII, en latin, Francfort, 1710, in-8°.]

\*DITMAR (Théodore-Jacques), professeur d'histoire et de géographie, né à Berlin en 1734, mort en 1791, est auteur des ouvrages suivants: | de Methodo qua historia universalis doceri queat, Berlin, 1779, in-4°; Description de l'ancienne Egypte (en allemand), 1784, in-8°; sur l'État du pays de Chanaan, de l'Arabie et de la Mésopotamie, depuis Abraham jusqu'à la sortie d'Égypte, Berlin, 1786, in-8° (idem); | Histoire des Israélites jusqu'à Cyrus, etc., (idem, ibid.,

1788, in-8°; | Sur les peuples anciens du Caucase, patrie des Chaldeens et des Phéniciens, (idem,) ibid., 2° édition, 1790,

in-8°, etc.

\* DITTERS DE DITTERSDORF (Charles), célèbre compositeur allemand, né à Vienne en 1739, mort en 1797, montra dès l'âge de 7 ans une passion extraordinaire pour la musique, et acquit à l'école des premiers maîtres de son temps un talent qui excita l'admiration générale. Il parcourut l'Allemagne, accompagua Glück en Italie, résida plusieurs années à Berlin et à Vienne, et se lia avec le célèbre Haydn. Ses principaux ouvrages sont : les Métamorphoses d'Ovide, composition de 15 symphonies, Vienne, 1705, et des Oratorio d'Isaac, de David, de Job et d'Esther; ce dernier passe pour son chef-d'œuvre.L'Histoire de savie, par lui-même, a été publiée par son fils, Leipsick, 1801, in-8°, en allemand.

DITTON (Humphrey), Anglais célèbre, ne à Salisbury en 1675, maître de l'école de mathématiques érigée dans l'hôpital de Christ à Londres, s'associa au fameux Guillaume Whiston, son ami, pour chercher le secret des longitudes sur mer. Ils se flattèrent tous deux de l'avoir trouvé. Cette découverte était une chose plaisante. Ils avaient imaginé de placer des feux d'artifice à certaines distances, qui marqueraient les degrès de longitude aux vaisseaux. On ne vit pendant quelque temps, à Londres et aux environs, que de ces bluettes artificielles, pour donner des essais de leur invention. Tout cela leur réussit fort mal: ils en furent pour la honte

et pour une grande dépense. Les ouvrages de Ditton, comme mathématicien, sont : | Des Tangentes des courbes; | Traité sphérique. (Ces de catoptrique deux ouvrages se trouvent dans les "Transactions philosophiques".) Lois générales de la nature et des mouvements, in-8°; Méthode des fluxions; | Synopsis algebrica, d'Alexandre, avec augmentations et corrections; | La nouvelle loi des fluides; | Traite de Perspective, etc.] Ditton s'occupa plus utilement des preuves de la religion, sur laquelle il publia l'ouvrage suivant: Démonstration de la religion chrétienne, Londres, 1712, in-8°, traduite en français par La Chapelle, théologien protestant, sous ce titre: La Religion chrétienne démontrée par la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ, en 3 parties, Amsterdam, 1728, 2 vol. in-8°; réimprimée à Parisen 1729, in-4°. L'auteur suit la méthode des géomètres, et s'en sert avec succès contre les déistes. Il mourut en 1715, à 40 ans.

DIUS-Fidus, ancien dieu des Sabins, dont le culte passa à Rome. Ce Dius ou Deus-Fidius, et quelquefois simplement Fidius, était regardé comme le dieu de la bonne foi; d'où était venu chez les anciens l'usage si fréquent de jurer par cette divinité. La formule du serment était "me Dius-Fidius", qu'on doit entendre dans le même sens que "me Hercule". On le croyait fils de Jupiter, et quelques-uns l'ont confondu avec Hercule.

\* DIVÆUS, ou van Dieve (Pierre), néàLouvain l'an 1536, s'appliqua dès sa jeunesse avec beaucoup de succès aux belles-let-

tres. L'an 1571, il devint greffier du magistrat de Louvain, et fut chargé, l'an 1575, de rechercher les priviléges de cette ville. Il abandonna ses emplois l'an 1582, pour s'attacher au parti du prince d'Orange, ce qui fait croire qu'il abandonna la foi de ses pères. L'an 1590, Malines ayant été prise par les Anglais et les états confédérés, Divæus fut créé conseiller-pensionnaire de cette ville. Il ne jouit pas long-temps de cet emploi, car il mourut l'an 1591. Il fut lié d'une étroite amitié avec plusieurs savants, et surtout avec Juste-Lipse, qui a dit plusieurs fois avoir beaucoup profité des connaissances de Divæus dans l'histoire belge et les antiquités. Nous avons de Divæus: | De antiquitatibus Brabantiæ, et rerum brabanțicarum libri xıx, qu'Aubert Lemire a fait imprimer à Anvers, 1610 : ouvrage d'une grande érudition; de Galliæ belgicæ antiquitatibus liber, statum ejus, quem sub Romanorum imperio habuit, complectens, Anvers, 1565; | Rerum lovaniensium libri 1V, et Annalium oppidi lovaniensis libri viii. Paquot a donné une belle édition de tous ces ouvrages, en un vol. in-fol., avec des additions et des tables, Louvain, 1757. Divæus avait encore fait plusieurs ouvrages analogues aux précédents; mais ils n'ont pas vu le jour.

DIVICON, chef et général des Helvétiens (maintenant les Suisses), se rendit célèbre par la défaite de Cassius, et par la fierté avec laquelle il parla à Jules César. Il avait été député vers ce conquérant pour lui demander son alliance. César ayant exigé des ôtages, ce brave capitaine lui ré-

pondit « que sa nation n'était pas accoutumée de donner des ôtages, mais d'en recevoir »; et se retira ensuite, vers l'an 58 avant J.-C. Les Suisses d'aujourd'hui tiennent encore quelque chose de la bravoure et de l'intégrité de Divicon.

DIVINI (Eustache), [artiste italien, qui excellait dans l'art de faire les télescopes, contesta à Huyghens la découverte de l'anneau de Saturne] par un ouvrage publié l'an 1660, in-8°, sous ce titre: Brevis annotatio in systema saturnium. Ses raisons étaient qu'il ne voyait pas cet anneau avec ses télescopes. Huyghens le réfuta dans une réponse, à laquelle Divini répliqua vainement. Cet auteur vivait encore en 1665.

DIVITIAC, druide et philosophe gaulois, estimé et aimé de Cicéron et de César, qui l'avaient connu, était l'un des chefs de la république d'Autun, habitée par les Éduens. Il fut le premier qui introduisit les Romains dans cette partie des Gaules, où il les appela pour s'en aider contre les Germains, et autres peuples qui

l'avaient attaquée.

\*DIXMERIE (Nicolas Bricaire della), littérateur, né en Champagne vers l'année 1731, mort d'apoplexie en 1791, est auteur d'un grand nombre d'ouvrages. Nous nous bornerons à indiquer les suivants: | Contes philosophiques et moraux, 1765, 2 vol., 1769, 3 vol. in-12; | les Deux âges du goût et du génie sous Louis XIV et sous Louis XV, 1769; in-8°; | le Lutin, 1770; in-12; | l'Espagne littéraire, 1774, 4 vol. in-12; | Eloge de Voltaire, 1779, in-12; | Eloge de Voltaire, 1779, in-12; | Eloge analytique de Michel de Montaigne, etc.,

1780, in-12; | le géant Isoire, sire de Montsouris, 1788, 2 vol. in-12. Les autres ouvrages de La Dixmerie sont des Romans, oubliés aujourd'hui, quelques Brochures polémiques, des Dialogues des morts, insérés dans le "Mercure", et quelques Pièces de vers dans l'Almanach des Muses" et autres recneils. Il eut part à l'ouvrage de Goguet sur l'"Origine des lois".

\* DJAAFAR-KHAN, neveu du célèbre Kérym, souverain de la Perse, avait été nommé, en 1779, gouverneur de Beïboun et de Chester par Sådik son père, successeur de Kérim. Lorsque Sådik fut supplanté et exterminé par l'ambitieux Aly-Mourad Chah en 1781, Djaafar conserva sa place en se soumettant à cet usurpateur. Après la mort d'Aly-Mourad en 1784, il voulut monter sur le trône, et entra en concurrence avec l'eunuque Agha Moammed, oncle de Fath Aly, empereur actuel de la Perse. La lutte fut longue et terrible; et la Perse se trouva pendant quelque temps partagée entre ces deux concurrents ambitieux. Enfin, après avoir perdu une partie de son armée, poursuivi avec acharnement par le redoutable eunuque, Djaafar se vit contraint de fuir; mais il ne put échapper au poison et au fer de deux conspirateurs, qui le firent mourut à Chiraz, le 14 mai 1788. Son fils Louthf - Aly Khan mourut en combattant contre Agha-Mohammed en 1794. En lui finit la dynastie des Zend fondée en Perse en 1750, par Vélyl-Kérym Khan.

\*DJAMY (Abderrahman), regardé comme le Pétrarque des Persans, néen 1414 (817 del'hé-

gire) dans le Khoraçan, fut appelé à la cour du sultan Abou-Saïd, jouit d'un égal crédit sous le successeur de ce prince, et mourut en 1492. La Perse a produit peu d'écrivains aussi féconds que Djamy. On compte de lui 40 ouvrages environ sur différents sujets. Les plus intéressants sont au nombre de sept, réunis par l'auteur lui-même sous le nom de Hest aurenk, c'est-à-dire les Sept étoiles de l'Ourse; en voici les titres: | Selséleh alzéheb (chaîne d'or); | Solaman et Absal, conte; Sobahat alabrar (rosaire des justes) et Tohfat alahrar (présent des gens de bien); deux traités de morale entremêlées de contes; | Yousouf et Zuléikha, Medjnoun et Leila, poème traduit par de Chézy, Paris, 1807, 2 vol. in-18; Khird-nameli Iskendery, ) le livre de la sagesse à l'usage d'Alexandre). La bibliothèque du roi, à Paris, possède le Koullietou Recueil des œuvres de Djamy. Langlès a traduit en français les fables du Béharistan du même auteur, dans ses "Contes, et fables tirées d'auteurs arabes et persens", 1788.

\* DJEZZAR (Ahmed ) pacha d'Acre et de Saïde, était né en Bosnie. S'étant vendu lui-même à un marchand d'esclaves, il fut mené en Egypte, acheté par le célèbre Aly-Bey, et d'esclave mameluck il parvint à la dignité de gouverneur du Caire. Nommé au gouvernement de Bairout, ville de Syrie, par l'Emir Yousouf, il fat à peine entré en possession qu'il s'empara de cinquante mille piastres appartenant au prince Yousouf, et pour les retonir il déclara ne reconnaître d'autre maître que le sultan. You-

souf, aidé de la protection tacite du pacha de Damas, de Dhaher et des Russes, vint assiéger Bairout. Djezzar, forcé de se rendre, suivit Dhaher à Acre, d'où il s'échappa bientôt. Doué de valeur et d'intelligence, il fut nommé en 1775 pacha d'Acre et de Saïde, par Hassan, capitan-pacha, qui le chargea d'achever la ruine des rebelles. Cet ordre, exécuté avec fidélité, lui valut de nouvelles faveurs de la Porte, qui, en 1785, lui envoya les trois queues et le titre de visir. Il exerçait depuis plus de vingt ans d'horribles yexations contre les habitants de la Syrie, lorsque l'armée française débarqua en Egypte. Ne reconnaissant plus depuis long-temps l'autorité de la Porte, il n'attendit point ses ordres pour se déclarer contre les Français; il renvoya sans réponse l'officier qui lui fut adressé par Buonaparte, et fit mettre aux fers tous les Français qui se trouvaient dans Acre. La Porte l'ayant élevé dans ce mqment à la dignité de pacha d'Egypte, il fit les préparatifs nécessaires pour résister aux Français. Battu et poursuivi sur tous les points, obligé de se renfermer dans Saint-Jean-d'Acre, il pensait même à abandonner cette place quand sir Sidney-Smith vint ranimer son courage. Phelippeaux, officier français, émigré, s'étant chargé de la défense de la place, les Français furent obligés de lever le siège après 61 jours de tranchée ouverte, le 21 mai 1799. Lorsque les Français quittèrent l'Égypte, Djezzar parvint à se maintenir dans son gouvernement, et il mourut en mai 1804, laissant des trésors immenses. On ne peut refuser à Djezzar de grandes qualités, du courage, et même un certain fonds de grandeur d'âme; mais tout cela se trouve bien effacé par la cruauté sans exemple, qu'il manifestait non-seulement dans l'exercice de la puissance extérieure, mais dans l'intérieur de la vie privée; cruauté qui lui valut à si juste titre le nom de Djezzar (boucher).

DLUGOSZ (Jean), Polonais, chanoine de Cracovie et de Sandomir, mort en 1480, à 65 ans. [Dlugosz fut exilé et enfermė pendant trois ans a cause de son dévouement à la cour de Rome, lors des discussions sur l'élection des évêques. Il obtint sa liberté sous le roi Casimir IV, qui lui confia l'éducation des princes ses fils, fut envoyé en Prusse, en Hongrie, en Bohème, avec des missions importantes, et fit ensuite un voyage en Palestine pour visiter les lieux saints.] Il est auteur d'une Histoire de Pologne en latin, Francfort, 1711, in-fol. en 12 livres. Le 15° fut imprimé à Leipsick, en 1712, in-fol. L'auteur, quoique exact et fidèle, n'a pas été exempt, dit Lenglet, de la barbarie de son siècle. Il commence son histoire à l'origine de sa nation, et la conduit jusqu'en 1444, année de sa mort.

\* DMETRI ou Demétrius, archevêque métropolitain de Rostof, né en 1651, mort le 28 octobre 1709, canonisé par l'église russe en 1752, fut très-utile à Pierre-le-Grand dans le grand œuvre de la civilisation de la Russie. Ses principaux ouvrages sont : | La Vie des saints honorés par l'église gréco-russe, 4 parties, Moscou, 1689, 1695, 1699 et 1705, réimprimée à plusieurs reprises à Kiew

et à Moscou; | Recherches sur l'hérésie des Rasholniki de Bruinsk, 3 parties, Moscou, 1745, réimprimé souvent; | Chronologie d'après la Bible, ouvrage incomplet, qui ne va que jusqu'à l'an 3600 de la création, Moscou, 1784; | Discours, 1786, 1805, 1807; | Homélies, cantiques, etc., encore en usage dans les églises russes; | des Drames sur des sujets religieux qu'il faisait représenter dans son palais épiscopal de Rostof.

\*DMOCHOWZKI (François), littérateur polonais, d'abord religieux de la congrégation des Ecoles-Pies, né en 1762, quitta son ordre et se maria quelques années avant sa mort, arrivée en 1808. On lui attribue une part active dans l'insurrection polonaise de 1794; et il est certain qu'il fut membre du gouvernement qui s'établit à cette époque. On a de lui une Traduction de l'" Iliade"; une Imitation de l'"Art poétique d'Horace, du "Jugement dernier 'd'Young, et d'une partie du "Paradis perdu" de Milton (en vers polonais). Il avait aussi entrepris une Traduction de l'"Enéide", qu'il ne put achever, et qui fut terminée par Jaknbowski, Varsovie, 1809, in-8°. Il avait enfin rédigé pendant quelques années un journal littéraire polonais intitulé " le Mémorial ".

\*DOBEILH (François). jésuite français, né à Moulins vers 1634, mort en 1716, professa les humanités dans divers collèges de son ordre. On a de lui des Traductions de plusieurs ouvrages espagnols du P. Nieremberg, son confrère, tels que: | Avis consolant pour les personnes scrupuleuses, Amiens, 1671; Lyon,

1702, in-12; \ L'aimable mère de Jesus, Amiens, 1671; Amsterdam, 1672, in-12; Réflexions, sentences et maximes royales et politiques, Amsterdam, 1671, in-12; | Vie du roi Almanzor, 1671, in-12; | Vie de Sainte-Ulpire,

Amiens, 1672, in-12.

\*DOBERT(Antoine), religieux minime, est auteur d'un ovrage intitulé: Récréations littérales et mystérieuses, etc., Lyon, 1650, in-8° : c'est une imitation et souvent une copie des "Bigarrures du sieur des Accords ". (Voy. l'art. TABOUROT.) Le P. Dobert mourut pendant l'impression de ce livre.

\*DOBNER (Gélase), religieux de la congrégation des Ecoles-Pies, né à Prague en 1749, fut recteur de l'université de cette ville, et mourut en 1790. On a de lui, sur l'histoire de Bohème et de Moravie, beaucoup d'ouvrages remplis de recherches, et d'une critique judicieuse; les principaux sont: | Venceslai Hagek annales Bohemorum, etc., Prague, 1762, 1763, 1765, 1772, 1777 et 1782, 6 vol. in-4°; Epistola, qua gentis czechicæ origo a vet. Zechis... vindicatur, etc., ibid., 1767, in-4°; | Monumenta historica Bohemiæ, etc., ib.1764-86,6 vol. in-4°; | Examen criticum quo ostenditur nomen Czechorum repetendum esse, etc., ibid, 1769, iu-4°; | Examen criticum... originem Czechorum à Zechis Asiæ petitam, etc., ibid., 1770, in-4°. Les ouvrages suivants sont écrits en allemand: | Discussion critique sur le temps auquel la Moravie est devenue un margraviat, etc., Olmütz, 1781, in-8°; | Limites de l'ancienne Moravie, Prague, 1793, in-8°,

et plusieurs Mémoires insérés dans la "Collection" de la société des sciences de Prague.

\* DOBREE (Thomas), négociant, né à Nantes le 6 avril 1781, mort le 15 décembre 1828, fut consul du Danemarck et des villes anséatiques, membre de la société académique de la Loire-Inférieure, Entré de bonne heure dans la carrière du commerce que son père avait parcourue avec honneur, il est le premier armateur qui, après la paix, ait renoué les anciens rapports de la France avec la Chine. C'est à lui, à ses essais long-temps infructueux, qu'on doit l'importation, et, pour ainsi dire, la découverte du mode employé par les Anglais, pour doubler les vaisseaux avec du feutre, procédé que le gouvernement français a adopté pour la marine royale. Dobrée eut le tort de propager avec ardeur la méthode lancastrienne. Mais sa probité et sa délicatesse étaient vivement appréciées, où sa bienfaisance le fera long-temps regretter.

\*DOBRITZHOFFER (Martin), jésuite allemand, fut envoyé comme missionnaire au Paraguay. Après y avoir passé 22 ans dans les travaux pénibles de l'apostolat, il revint en Europe, et publia Historia de Abiponibus, equestri, bellicosaque Paraquariæ natione, etc., Vienne, 1783-1784, 3 vol, in-8°, avec des figures. A. Kreil, professeur à Pest, en publia en même temps une "Traduction" en allemand. Ce jésuite mourut en 1791. Son ouvrage renferme des documents intéressants; et tout ce qui concerne la géographie physique et civile, et l'histoire naturelle du pays, y est 97

traité dans le plus grand détail. \*DOBROWSKI (Joseph), jésuite, et l'un des plus savans hommes dont s'honore la compagnie, néà Jersnet, en Hongrie, en 1754, mort récemment, devint gouverneur des enfants du comte de Nostilz, résidant à Prague. Nommé sous-directeur du séminaire géné. ral d'Olmütz, il fut, en 1789, recteur de cet établissement. Dobrowski publia plusieurs ouvrages, en latin et en allemand, fruits de ses recherches laborieuses sur la littérature de la Moravie et de la Bohème. Tels sont: | Littérature bohémienne et morave, pour les années 1779-80, Prague, 2 vol. in-8°; | Magasin littéraire pour La Bohème et la Moravie, Prague, 1786-87, 3 cahiers in-8°; | Histoire de la langue et de la littérature bohémiennes, Prague, 1792, in-8°; | de la Formation de la langue esclavonne, Prague, 1799, in-8°; | Slawin, message adresse de la Bohème à tous les peuples esclavons, ou Mémoire pour servir à la connaissance de la littérature esclavonne dans tous ses dialectes, Prague, 1806, in-8°; | Glagolitica, sur la littérature glagolitique, l'âge de la Bukwitza, le modèle d'après lequel elle s'est formée, sur l'origine de la liturgie romano-esclavonne, et la traduction de cette liturgie en langue dalmatienne, qu'on a attribuée à saint Jérôme, Prague, 1807, in-8°, avec 2 planches. Cet ouvrage est un supplément au Slawin; Fragmentum pragense evangelii sancti Marci, vulgo autographi, edidit lectionesque variantes critice recensuit, Prague, 1778, in-4°; | Corrigenda in Bohemia docta Balbini juxta editionem P. Raph. Ungar, Prague,

in-8°; | de Antiquis Hebræorum characteribus dissertatio, in qua speciatim Origenis Hieronymique fides testimonio Josephi Flavii defenditar, Prague, 1783, in-8°; Przikrel grammatica linguæ Brahmanicæ, Prague, 1799, in-8°; de Sucerdotum in Bohemia celibatu narratio historica, cui constitutiones concilii moguntini Fritzlariæ 1244 celebrati, adnexæ sunt, Prague, 1787, in-8°. Dobrowski publia encore d'autres écrits fort intéressants, et orna plusieurs ouvrages de Michaëlis de Notes, de Variantes et de Dissertations trèscurieuses sur les usages, les mœurs et la langue des anciens Esclavons.

DOBSON (Guillaume), peintre anglais, né à Londres en 1610, s'attacha à la manière de Vandick, et s'en fit un ami. Ce maître le présenta à Charles I<sup>er</sup>, qui le nomma son premier peintre. Il fut si recherché à la cour et à la ville, qu'il ne pouvait suffire à tout ce qu'on lui demandait. Sa manière était à la fois douce et forte; ses têtes semblent animées. Sa vie fort peu réglée abrégea ses jours. Il mourut à Londres en 1647, à 37 ans.

\*DOCAMPO (Gonzalve), né à Madrid, mort archevêque de Lima au Pérou en 1617, est auteur | d'un Traité du gouvernement du Pérou (en espagnol), resté manuscrit; | et d'une Lettre pastorale à tous les curés de son diocèse.

\*DOCHE (Joseph - Denis), compositeur de musique, né à Paris le 22 août 1766, mort à Soissons en juillet 1825, fut nommé, à l'âge de 19 ans, maître de chapelle de l'église de Coutances. Forcé à la révolution de re-

venir à Paris, il donna un grand nombre de Pièces dont plusieurs sont restées au théâtre. En 1810 il obtint la place de chef d'orchestre au Vaudeville; il en remplit les fonctions pendant 15 ans, et se retira au mois d'avril 1825 à Soissons, où il mourut. Ce qui le fit connaître, ce sont les Airs et les Morceaux détachés qu'il composa : on en compte plus de 500, parmi lesquels on cite | Fanchon la vielleuse, la Belle au bois dormant, | O Fontenay! etc. En 1823, Doche publia le recueil de ses productions sous ce titre: La Musette du Vaudeville. Il avait aussi composé plusieurs Messes à grand orchestre; on estime celle qu'il fit exécuter le jour de la Sainte-Cécile, dans l'église de Saint-Eustache, en 1809.

DODART (Denis), conseiller, médecin du roi, et premier médecin du prince et de la princesse de Conti, et enfin de Louis XIV, membre de l'académie des sciences, naquit à Paris en 1634, et y mourut en 1707, universellement regretté. Il était né d'un caractère sérieux, dit Fontenelle; et l'attention chrétienne avec laquelle il veillait perpétuellement sur luimême n'était pas propre à l'en faire sortir. Mais ce sérieux, loin d'avoir rien d'austère ni de sombre, laissait assez à découvert cette joie sage et durable, fruit d'une raison épurée et d'une conscience tranquille. Gui - Patin, aussi avare d'éloges que prodigue de satires, l'appelait "monstrum sine vitio , un prodige de sagesse et de sciences, sans aucun défaut. Ona de lui : | Mémoire pour servir à l'histoire des plantes, Paris, 1676, in-fol.; ouvrage publié par

l'académie, qu'il orna d'une belle préface; | Statica medicina gallica, dans un recueil sur cette matière, en 2 vol. in-12; | Dissertations manuscrites sur la saignée, sur la diète des anciens, sur leur boisson. Il avait beaucoup travaillé aussi sur la digestion et la transpiration, pour suivre et vérifier les observations de Santorius; observations dont le résultat dépend de tant de circonstances, qu'on n'a pu le fixer encore avec précision. — Jean-Baptiste-Claude Dodart, son fils, premier médecin du roi comme lui, mort à Paris en 1730, laissa des Notes sur l'Histoire générale des drogues " de Pierre Pomey.

DODD (R....), ingénieur anglais, mort à Glocester en 1822, des suites de l'explosion d'un bateau à vapeur sur lequel il se trouvait, a laissé, en anglais, les ouvrages suivants: | Tableau des principaux canaux qui existent dans le monde, etc., 1795, in-8°; | Rapport sur le chemin creux proposé de Gravesend à Tilbury et sur le canal de Gravesend à Stroud, 1798, in-4°; | Lettres sur l'amélioration du port de Londres, etc., 1799, | et Observations sur l'eau, 1805, in-8°.

DODDRIDGE (Philippe), théologien anglais, né à Londres en 1702, mort en 1751 à Lisbonne, où il était allé pour changer d'air, est auteur de divers ouvrages estimés en Angleterre. Les plus connus en France sont des Sermons, in-8°, écrits avec simplicité. [Ils ont été traduits en français par Bertrand.]

DODECHIN, prêtre du xive siècle, natif de Longenstin dans l'électorat de Trèves, visita la Pa.99

lestine, dont il donne une Description, et continua la "Chronique" de Marianus Scotus, depuis 1083

jusqu'en 1900.

DODERET, ancien administrateur du district de Langres, qui, pendant son administration, fit imprimer plusieurs ouvrages contre la religion, notamment le Catéchisme de toutes les religions, en abrégé, mourut à Rivières-les-Fosses, à l'âge de 73 ans, le 1er avril 1824. Ses enfants, le voyant dans un danger imminent, le supplièrent d'invoquer les secours de la religion, ce à quoi il se refusa pendant long-temps; mais, sentant la mort approcher, il fit, de son propremouvement etau grand étonnement de sa famille, appeler un prêtre qui, après l'avoir confessé deux fois, lui administra les derniers sacrements.

DODOENS, ou Dodonée (Rambert), né dans la Frise en 1518, médecin des empereurs Maximilien II et Rodolphe II, mourut en 1585, à 67 ans. Il laissa plusieurs ouvrages sur son art : | Histoire des plantes, en latin, avec figures, Anvers, 1644, infol. La description des plantes étrangères, surtout de celles des Indes, est empruntée principalement des ouvrages de Charles l'Eune Edition de Paul Eginète, Bâle, 1546; | Medicinalium observationum exempla rara, Anvers, 1585, in-8°, etc.

\* DODSLEY, libraire et littérateur anglais, avait un goût naturel pour la poésie. Une Pièce de vers adressée à Pope lui mérita l'amitié de ce poète, qui l'aida à élever une boutique de librairie, où il fit en peu de temps une fortune qui ne l'enorgueillit point. S'étant retiré des affaires, il mourut

à Durham le 25 septembre 1764. C'est lui qui eut la première idée d'un ouvrage estimable, intitulé Le Précepteur. Ses principaux écrits sont : Le roi et le fermier de Mansfield, comédie dans le genre de la "Partie de chasse de " Henri IV \*; | Cléone, tragédie; L'Economic de la vie humaine, petit traité de morale, Londres, 1795, in-12, figures, qui eut beaucoup de succès, parce qu'il fut attribué au comte de Chesterfield. On a aussi traduit plusieurs de ses Pièces avec celles de Gay, en 2 vol. in-12, sous le titre "Choix de petites pièces du théé-

tre anglais".

\* DODSON (Michel), savant avocat anglais, naquit en 1732, à Marlborough, dans le comté de Wiltshire. Il ne possédait pas toutes les qualités brillantes de l'orateur, mais il se distingua par la sagesse de ses conseils. Il faisait des Ecritures saintes son étude favorite, et appartenait à une société instituée en 1785 pour propager malheureusement la connaissance de la Bible défigurée. Nommé en 1770, l'un des commissaires des banqueroutes, il occupa cette place jusqu'à sa mort, arrivée à Londres en 1799.On a de lui: | une nouvelle Traduction d'Isaïe avec des notes, pour faire suite à celles du docteur Lowth, et des observations sur quelques parties de la traduction et des notes de ce savant évéque par un laïque, 1790, 1 vol. in-8°; la Vie de sir Michel Forster, son oncle, réimprimée dans la nouvelle édition de la "Biographia britannica, in-fol.

DODSWORTH (Roger), né en 1385, à Saint-Oswald, dans le comté d'Yorck, a travaillé au Monasticon anglicanum, avec Dugdale. (Voyez ce nom.)[Il mou-

rut en 1654.]

DODWEL (Henri), né à Dublin, en 1641, de parents pauvres, ne put qu'avec beaucoup de peine faire ses premières études. Un de ses parents lui ayant donné du secours, il fit des progrès qui lui procurèrent la place de professeur d'histoire à Oxford en 1688; mais il fut privé de cet emploi en 1691, pour avoir refusé de prêter serment de fidélité au roi Guillaume. Il mourut en 1711, agé de 70 ans. C'était un homme versé dans l'Ecriture sainte, l'histoire ecclésiastique et les ouvrages des Pères; mais d'une humeur bizarre et chagrine, qui se fait quelquefois sentir dans ses livres. On a de lui plusieurs écrits, dont les principaux sont : | un Traité contre les non-conformistes, plein d'idées singulières, mais qui n'ont rien d'étonnant dans un homme destitué de toutes règles de doctrine et de croyance, et abandonné aux conclusions de l'esprit privé. Il y prétend que l'âme, naturellement mortelle, n'acquiert l'immortalité que par le baptême, conféré par des prêtres légitimement ordonnés par des évêques; des Dissertations latines sur saint Cyprien, 1684, in-8°. Il y soutient que le nombre des martyrs n'a pas été aussi grand que le disent les écrivains ecclésiastiques. Dom Thierri Ruinard le réfuta avec beaucoup de solidité, dans la savante préface dont il enrichit son édition des "Actes sincères des martyrs". Un auteur qui a embrassé le sentiment de Dodwel prétend que son adversaire n'a pas assez distingué les martyrs et les morts ordinaires, les persécutions pour cause de religion et les

persécutions politiques. Mais ce jugement est faux, et il est d'autant moins recevable qu'il part d'un écrivain qui a tâché d'affaiblir toutes les preuves du christianisme. (Voyez Dioclétien, Rui-NARD.) un Traité sur la manière d'étudier la théologie, en anglais; Geographiæ veteris scriptores græci minores, Oxford, 1698 et 1712, 4 vol. in-8°, rare et estimé. L'auteur a orné cette édition de remarques et de dissertations; De veteribus Græcorum Romanorumque cyclis, Oxford, 1702, in-4°; | Annales Thucydidis et Xenophontis, 1702, in-4°; ouvrage recherché; | plusieurs Editions d'auteurs classiques, qu'il a éclaircis par des notes. Ceux qui voudront connaître plus en détail les autres productions de Dodwel, peuvent consulter "l'Abrégé des OEuvres de Henri Dodwel, avèc une Notice sur sa Vie, publié par François Brokesby. Mais il ne faut pas s'en tenir littéralement à ce qu'en dit cet auteur, qui prend souvent le ton de panégyriste. Dodwell aimait extrêmement à se distinguer, et ce défaut est peutêtre la seule cause des opinions extraordinaires et insoutenables qu'il a avancées. C'est encore peutêtre cette disposition de son cœur qui lui a fait imaginer que les martyrs pouvaient avoir souffert la mort par vanité: idée aussi extravagante que peu chrétienne. La belle gloire, que d'être exécuté comme les scélérats, rendu infâme aux yeux de tout l'empire romain, et honoré dans une secte méprisée et persécutée! Ces extravagantes opinions ont fait dire à Burnet, évêque anglican de Salisbury, dans une lettre écrite à Dodwel, qu'un Vanini, un Hob.

bes, un Spinosa, n'auraient pu avancer des choses plus absurdes et plus irréligieuses. «Cependant, ajoute-t-il, vous n'avez point reconnu vos fautes comme vous l'auriez dû faire publiquement.... Je puis vous assurer que j'aimerais mienx ne savoir ni lire ni écrire que d'étudier ou de faire des livres dans les vues que vous vous êtes proposées depuis plus de trente ans. Vous aimez les nouveautés et les paradoxes, et vous employez votre savoir pour les établir..... J'estime, comme je le dois, plusieurs bonnes et belles qualités que vous possédez; mais je déplore votre malheur dans tout ce que vous avez fait de répréhensible. » Chishull, bachelier en théologie, et membre de l'universitéd'Oxford, met Dodwel dans cette classe de savants qui sont propres à compiler, mais qui ne sont point capables de bien juger et de raisonner sur ce qu'ils ont recueilli. « Je ne veux nullement, dit-il, diminuer la réputation à laquelle il a droit de prétendre; mais je veux rabaisser cette autorité, à la faveur de laquelle il répand ses erreurs. Je crois que le genre humain plus de droit à la connaissance de la vérité que l'auteur n'en a à la réputation dont il jouit par un savoir faux et mal employé. » C'est par son Discours sur un Sacerdoce et un Autel (1683), par son Traité du droit du Sacerdoce, des Laics, et surtout par ses Actes sincères des martyrs que Dodwel avait commencé à développer les fausses doctrines si justement blâmées par Chishull.]

\*DOEDERLEIN (Jean-Alexandre), historien et antiquaire, né en 1675 à Weissembourg (Fran-

conie), fut recteur du collége de cette ville, membre de l'académée des curieux de la nature de Cassel, de la société royale de Londres, etc.; il mouruten 1645. On a de lui un grand nombre d'ouvrages dont les plus remarquables sont: | Schediasma historicum imperator. P. Æl. Adriani et M. Aurel., Probi vallum seu murum in variis Germaniæ tractibus conspiciendum, Nuremberg, 1723, in-4°; | Commentatio historiæ de nummis Germaniæ, etc., etc., ibid., 1729, in-4°; | Antiquitates gentilismi nordgaviensis, Ratisbonne, 1734, in-4° (le texte est en allemand); | Matthæus'à Pappenheim enucleatus emendatus; illustr. et continuatus, Schwatzbach, 1739, in-8°; | Traces d'antiquités sacrées russes sclavonnes qui existent au centre de l'Allemagne, (en allemand); | Inscriptiones sclavo-russicæ,etc.; | de Θηριομαχια Paulina, dissertation écrite en grec; Programma de nummorum antiquorum... præstantia, Weissembourg, 1741, in-4°, etc., etc.

\* DOEDERLEIN (Jean-Christophe), ministre luthérien, et professeur en théologie, né le 20 janvier 1746, à Weindsheim, en Franconie, mort à léna le 2 décembre 1792, âgé de 47 ans, termina à l'université d'Altorf, ses études, qui s'étendirent aux mathématiques et aux langues orientales; il revint à Windsheim pour y exercer le ministère de diacre, consacra ses loisirs à la lecture des Pères et des théologiens, et fut appelé, en 1772, à l'université d'Altorf, pour y remplir une chaire de théologie. Il avait commencé sa réputation par son taleut pour la prédication; il l'augmenta par les ouvrages qu'il publia à cette époque. En

1782, il passa à l'université d'Iéna pour y remplir la seconde chaire de théologie, dans laquelle il sucséda à Griesbach, nommé à la première. Parmi les nombreux écrits qu'il a laissés, on distingue: une Traduction latine, des "Prophéties d'Isaïe, faite d'après le texte hébreu, et accompagnée de notes critiques; | une Traduction allemande des "Proverbes" de Salomon, avec des notes, 1778, in-8°; | l'"Ecclésiaste" et le "Cantique des cantiques", traduits en allemand, avec des notes, 1784 et 1792, in-8°; | Institutio theologi christiani, souvent réimprimée; Summa institutionis theologi christiani, 1782, in-8°; | Opuscula theologica, Leipsick, 1789, in-8°; | Doctrine chrétienne, accommodée aux besoins de notre temps, en allemand, Nuremberg, de 1785à 1802; c'est une rédaction nouvelle de l'Institutio theologi christiani. Les six dernières parties ont été rédigées et publiées après la mort de Doederlein, par C.-C. Junge; | Bibliothèque theologique, en allemand, Leipsick, de 1780 à 1792, in-8°, 4 vol. | Journal théologique, en allemand; Iéna, 1792, in-8°, un vol. | Biblia hebraïca... cum variis lectionibus, Leipsick, 1793, in-8°. Il faut joindre à cela un grand nombre de Sermons et de Dissertations. Les écrits de Doederlein sont égalementremarquables par lestyle et par l'érudition. Mais cet auteur est un de ceux qui ont le plus contribué à introduire ce nouveau système théologique qui prévaut aujourd'hui dans presque toutes les universités luthériennes d'Allemagne, et qui, en détruisant les principes sur lesquels les premiers réformateurs avaient appuyé la

croyance protestante, menace d'y renverser le christianisme.

DOEG, Iduméen, écuyer de Saül. Ce fut lui qui rapporta à ce prince que David, passant par Nobé, avait conspiré contre lui avec le grand-prêtre Achimelech. Cette calomnie mit Saül dans une telle colère, qu'il désola la ville de Nobé, et fit donner la mort, par la main du lâche Doëg, au grand-pontife et à 85 prêtres, l'an 1061 avant J.-C. C'est à cette occasion que David composa les

psaumes 51 et 118.

\*DOGIEL (Matthieu), historien polonais, né dans le xvii° siècle, entra dans la congrégation des "Éoles - Pies" en Lithuanie, et établit à Wilda, où il était recteur, un atelier d'imprimerie, qui, pour les ouvrages latins, devint le meilleur des établissements de ce genre en Pologne. C'est à ces presses que Dogiel confia la publication d'un grand ouvrage intitulé: Codex diplomaticus regni Polonia et magni ducatus Lithuaniæ, in quo pacta, fordera, tractatus pacis, etc., exhibentur; il devait être en 8 vol. in-4°, mais il n'en paru que trois: le premier publié en 1758, le 5° en 1759, et le 4° en 1764. Un incendie, arrivé en 1754, ayant consumé les matériaux qui avaient été rassemblés avec de grandes peines, Dogiel s'était remis au travail, et l'avait terminé une seconde fois. On suppose que sa mort, arrivée en 1764, a été la cause de l'interruption que son ouvrage a éprouvée.

\*DOHM (Chrétien - Conrad-Guillaume Dz) ministre du roi de Prusse, né à Lemgo, dans le comté de la Lippe, le 11 décembre 1751, mort dans sa terre près Magdebourg, en juin 1820, fut nommé, en 1776, professeur des sciences statistiques à Castel; il devint, en 1794, ambassadeur de Prusse auprès des cercles du Haut et Bas-Rhin, puis ministre au congrès de Rastadt, où il resta jusqu'en 1799. Le roi de Prusse le nomma, en 1804, président de la chambre d'Heiligenstadt dans le pays d'Eichsfeld. Ce pays étant passé sous une autre domination, Jérome Buonaparte envoya Dohm près la cour de Saxe, en qualité de ministre plénipotentiaire. La faiblesse de sa santé l'obligea de donmer sa démission en 1811. Les principaux écrits de Dohm, publiés en allemand, sont : | Relation du voyage d'Edouard Ives en Perse et dans les Indes, traduite de l'anglais, avec des notes, 1773, 2 vol. in-8°. | Notice concernant le manuscrit de la description du Japon par Koemfer, 1775, in-8°; Histoire des Anglais et des Français dans les Indes orientales, tome 1, 1776, in-8°; | l'" Histoire du Japon " de Koemfer, avec des notes et des planches, 1777, 2 vol. in-4°; | Matériaux pour la statistique, 1777-85, cinq livraisons, in-8°; | Exposition succincte du système physiocratique, 1778, in-4°; | Histoire de la guerre de la succession de Bavière. C'est cet ouvrage qui engagea le roi de Prusse à l'attirer à son service. De l'Amélioration de la condition civile des juifs, Berlin, 1781, 2 vol. in-4°; Sur l'union des princes allemands, 1785, in-8°; De la révolution de Liége en 1789, et de la conduite du roi de Prusse en cette occasion, Berlin, 1790, in-8°; Evénements remarquables pendant ma vie, depuis 1763, 1814 et 1815, 2 vol. Cet ouvrage fit quelque sensation en Prusse. Un grand

nombre d'écrits politiques, qu'il publia dans le "Muséum" et dans le "Muséum" et dans

le " Mercure" allemand.

DOISSIN (Louis), jésuite français, né en Amérique en 1721, est connu par deux poèmes latins, l'un sur la Sculpture, l'autre sur la Gravure. On y remarque un style pur et coulant; une élocution libre, aisée, pleine de fen et de noblesse; des exemples choisis avec goût et appliqués avec autant de grace que de jus. tesse. Son poème de la Sculpture surtout offre des descriptions et une force de coloris qui ressuscitent souvent la langue d'Auguste. L'un et l'autre parurent à Paris en 1757, 1 vol. in-12, avec la traduction. Doissin mourut dans cette ville, le 21 septembre 1753, à l'âge de 32 ans, de la petite-vérole. [Ses poèmes ont été insérés dans un volume qui fait suite aux "Poemata didascalica, Paris, 1813, in-12.]

DOISY (Pierre), directeur du bureau des comptes des parties casuelles, mort le 10 mars 1760, est auteur d'un ouvrage qui a eu quelque cours, quoiqu'il ne soit pas toujours exact, et qui a paru sous ce titre: Le royaume de France et les états de la Lorraine, en forme de dictionnaire, Paris, [1745, in-4°. Il y a des exemplai-

res avec la date de 1753.

DOLABELLA (Publius Cornelius), gendre de Cicéron, et troisième mari de Tullia, se distingua pendant les guerres civiles de Rome, par son humeur séditieuse, et par son attachement au parti de Jules César. Il se trouva avec lui aux batailles de Pharsale, d'Afrique et de Munda. Élu tribun du peuple, il voulut établir une loi très-préjudiciable aux

créanciers. Marc-Antoine s'opposa ouvertement à un dessein que Dolabella n'avait formé que pour frustrer ceux à qui il devait, et pour gagner le peuple. Le retour de César à Rome mit fin à ces troubles. Quelques années après, ce héros, étant sur le point de marcher contre les Parthes, fit nommer Dolabella consul à sa place, quoiqu'il n'eût pas l'âge prescrit par les lois. Marc-Antoine, son collègue, traversa cette élection; mais, César ayant été tué, Dolabella sut profiter de la confusion qui suivit sa mort pour se maintenir dans cette dignité; vendu peu après à Antoine, il obtint le gouvernement de Syrie. Comme il s'y rendait, il s'empara par trahison de la ville de Smyrne, où il fit mourir Trebonius, gouverneur de l'Asie-Mineure.Ce meurtre le fit déclarer ennemi de la république. Il-n'en voulut pas moins prendre possession de son gouvernement; mais il s'y trouva prévenu par Cassius; après quelques succès qui n'eurent pas de suites, enfermé par celui-ci dans Laodicée, il s'y donna la mort l'an 43 avant J.-C., pour ne pas tomber vivant entre les mains de son ennemi. Il n'avait alors que 26 ou 27 ans.

DOLCE (Louis), né à Venise en 1508, mort dans la même ville le 29 avril 1568, ou, selon Tiraboschi, 3 ans plus tôt, fut mis dans le même tombeau qui avait reçu Ruscelli, son zoile, 3 ans auparavant. Il est plus connu par ses ouvrages poétiques et par différentes Traductions des écrivains anciens que par ses actions.

a C'était, dit Ballet, un des meilleurs écrivains de son siècle. Son style a de la douceur, de la pu-

reté et de l'élégance; mais la faim l'obligea souvent à allonger ses ouvrages, et ne lui permit pas d'y mettre toute la correction qu'ils auraient exigée. » On recherche les suivants: | Dialogo della pittura, intitolato l'Arctino, Venise, 1557, in-8°. Cet ouvrage a été réimprimé avec le français à côté, Florence, 1735; | Il primo libro di Sacripante, paladino, canti x, Venise, 1536, in-4°, poème resté imparfait; | L'Achille e l'Encide di messer Lodovico Dolce, dove egli, tessendo la storia dell'Hiade d'Omero a quella dell'Encide di Virgilio, ambedue l'ha maravigliosamente ridotte in otlava rima, Venise, 1573, in- $4^{\circ}$ ; | Le prime imprese del conte Orlando, 1572, in-4°; des Poésies dans différents recueils, entre autres dans celui de Berni; | Vie de Charles-Quint, Vonise, 1561, in-4°, en italien; mais peu commune; | Vie de Ferdinand I<sup>er</sup>, e mpereur, Venise, 1566, in-8°. La "Bibliothèque italienne" de Haym cite de lui plus de 70 ouvrages; nous n'avons indiqué que les principaux. « Il fut, dit Tiraboschi, historien, orateur, grammairien, rhéteur, philosophe, poète épique, tragique, comique et satirique...» Il laissa huit Tragédies et cinq Comédies.]

\* DOLCI ou Dolce (Charles), peintre florentin, élève de Jacques Vignali, né en 1616, mort en 1686, se distingua par un coloris suave et harmonieux, une touche douce et des teintes fondues. Ses Portraits sont regardés comme des chefs-d'œuvre. On a aussi de lui plusieurs tableaux très-estimés, entre autres: Jésus-Christ dans le Jardin des Oliviers, qu'on voyait au musée du Louvre ayant 1815; | Hérodiade portant

la tête de S. Jean Baptiste; une Sainte Cecile; Jésus-Christ bénissant le pain; La Vierge allaitant Notre Seigneur. Ce dernier a été gravé par François Bartolozzi.—Sa fille, Agnès, morte vers 1690, a exécuté avec succès de nombreuses copies des tableaux de son père. Le Musée royal possède d'elle un Christ devant un calice.

DOLERA (Clément), évêque de Foligni, cardinal, de l'ordre de saint François, dont il fut général, était de Moneglia; il se distingua par sa science et par sa vertu, et mourut à Rome en 1568. Le principal deses ouvrages a pour titre: Compendium theologicarum institutionum, Rome, 1565, in-8°.

DOLET (Etienne), naquit à Orléans, en 1509 de parents aussi distingués par leur rang que par leur opulence. Il nous instruit luimême du lieu de sa naissance dans une Epître dédicatoire au cardinal de Tournon, au livre 11 de ses Poésies latines. Quelquesuns ont prétendu qu'il était fils naturel de François Ier, quoiqu'il n'eut jamais été reconnu pour tel; mais, outre que ce fait n'est pas prouvé, il s'accorde d'ailleurs fort peu avec l'age de François Ier, qui naquit en 1494. Quoi qu'il en soit, Dolet, à la fois imprimeur, poète, orateur et humaniste, était outré en tout; comblant les uns de louanges, déchirant les autres sans mesure, toujours attaquant, toujours attaqué; extrêmement aimé des uns, haï des autres jusqu'à la fureur, savant au-delà de son age, s'appliquant sans relâche au travail: d'ailleurs orgueilleux, méprisant, vindicatif et inquiet. On le mit en prison pour son irréligion. Le savant Castellan lui obunt sa liberté, dans l'espérance

que cette correction le rendrait plus sage. Il promit beaucoup, il ne tint rien; et il fut brûlé comme athée à Paris en 1546, à l'âge de 37 ans. On ne voit pas, que nos philosophes se soient empressés de réclamer ou de justifier un pareil zélateur de la liberté. Son athéisme trop déclaré et trop pratique l'a peut-être exclu de l'association, et a retenu les plumes éloquentes qui auraient été tentées de le réhabiliter comme tant d'autres. Il y a cependant apparence qu'il eût trouvé grâce aux yeux des auteurs du "Système de la Nature ". Les principes de cet ouvrage monstrueux sont précisément les mêmes que ceux de Dolet. On dit qu'avant de rendre l'âme, il protesta que ses livres contenaient des choses qu'il n'avait jamais entendues; ce qui est sans doute très-facile à croire: quel est le matérialiste qui comprenne le galimatias par lequel il prétend remplacer la notion d'un Dieu? On a de lui : | Commentarii linguæ latinæ, 2 vol. in-fol., à Lyon, chez Gryphe, 1536-38, qui devaient être suivis d'un 3<sup>e</sup>. Cet ouvrage, chef-d'œuvre de typographie, est devenu rare. C'est une espèce de dictionnaire de la langue latine par lieux communs. On avoue qu'il en connaissait bien les tours et les finesses, surtout celles de Cicéron, son auteur favori; cependant il n'écrivait pas naturellement en latin : sa prose sent l'écolier qui fait des thèmes: c'est un tissu de phrases mendiées. | Carminum libri 1v, 1538, in-4°: ces Poésies sont pitoyables, surtout les lyriques; | Formulæ latinarum locutionum, Lyon, 1539, in-folio. Cet ouvrage est un dictionnaire qui devait avoir deux

Antres parties: | Second Enfer de Dolet, 1544, in-8°; | De officio legati, Lyon, 1538, in-4°; | Francisci I Facta, en vers, Lyon, 1529, in-4°; | Les mêmes en français, 1540, en prose, sous le titre de Gestes de François Ier, in-4°; | De Re navali, Lyon, 1537, in-4°; | un Recueil de Lettres en vers français. [On a une "Vie d'Etienne Dolet", par Née de la Rochelle, Paris, 1779, in-8°. On trouve à la fin la liste de ses ouvrages.]

DOLGOROUKI (Iwan, prince), fils d'Alexis Dolgorouki, sous-gouverneur de Pierre II, tzar de Russie, sut prendre un tel ascendant sur ce prince, lorsqu'il monta sur le trône en 1727, qu'il supplanta Menzikof, qui s'était emparé de toute l'autorité, et qui gouvernait seul. Menzikof et toute sa famille furent exilés en Sibérie. Dolgorouki jouit de toutes les faveurs du jeune monarque. Iwan avait une sœur qui fut fiancée au tzar; mais la mort prématurée de ce prince fit que le mariage n'eut point lieu. Voyant que le tzar succomberait à la maladie dont il était atteint, Dolgorouki fabriqua un testament, par lequel la princesse Catherine, sœur de Pierre, était instituée impératrice et héritière de l'empire. Iwan avaitsigné ce testament au nom du tzar, ayant été accoutumé de signer ainsi pendant la vie de ce monarque, et par son ordre. A peine Pierre II avait-il les yeux fermés que le prince Iwan sortit de sa chambre, l'épée à la main, criant: « Vive l'impératrice Catherine! » mais, personne n'ayant répondu, il se retira confus, et brûla le testament. Quelques-uns prétendent que ce testament n'a jamais existé. Quoi qu'il en soit, le père d'Iwan

fit tomber le choix sur la princesse Anne, duchesse de Courlande. Il voulut borner son auto-·rité, elle souscrivit à tout; mais elle sut dans la suite s'en affranchir. Les Dolgorouki furent exilés en Sibérie, et les fils de Menzikof furent rappelés. En 1738, presque toute cette malheureuse famille fut immolée à la jalousie de Biren, ministre de l'impératrice Anne. Les princes Iwan et Vasili turent roués, deux autres écartelés, et d'autres eurent la tête tranchée. [Les rejetons de cette famille, rétablis par Pierre III dans les dignités qui avaient été l'apanage de leurs ancêtres, occupèrent des postes éminents.]

DOLLIERES, jésuite lorrain, s'est distingué à la Chine par son zèle et ses travaux, depuis 1758 jusqu'en 1780, qu'il mourut à Pé-kin, après avoir publié un excellent Catéchisme, dont plus de 50,000 exemplaires circulent dans les provinces de ce vaste empire.

\* DOLLOND (John), opticien anglais, membre de la société royale, né en 1706, mort en 1761, est inventeur du télescope achromatique. Il a fourni aux Transactions philosophiques \* divers Mémoires sur des sujets d'optique. — \*Dollond (Pierre), son fils, aussi opticien, membre dela sociétéphilosophique américaine de Philadelphie, néen 1730, mort près de Londres en 1820, a laissé, outre plusieurs Mémoires insérés dans les "Transactions philosophiques" et d'autres lus à la société royale de Londres, un écrit intitulé: Some account of the discovery made by the late John Dollond F.R.S., etc., 1789, in-4°; il y défend, contre un journal étranger, la mémoire de son père.

DOLMANS (Pierre), jésuite, natif des environs de Maëstricht, mort le 29 septembre 1751, a travaillé aux "Acta sanctorum", de-

pais 1736 jusqu'à 1739.

\* DOLOMIEU (Déodat-Guy-Sylvain-Tancrède Gratet, marquis DE), naquit le 24 juin 1750 à Dolomieu près la Tour du Pin en Dauphiné. Admis dès le berceau dans l'ordre de Malte, il entra à l'âge de 15 ans en qualité d'officier dans les carabiniers. Dans la première caravane, ayant en une querelle avec un chevalier de la galère, il descendit à Gaëte pour se battre, et tua son adversaire. Les statuts étaient formels ; il fut condamné à perdre l'habit; mais le grand-maître, touché de sa jeunesse, lui fit grace. Dolomieu resta cependant neuf mois en prison : et c'est alors que, pour adoucir sa triste situation, il se livra au travail, et contracta le goût des études physiques, qui s'étendit et se confirma par les leçons qu'il reçut à Metz de l'habile physicien Thirion. Désirant alors se livrer tout entier à une science qui était devenue pour lui une passion, il quitta les carabiniers. S'étant rendu à Malte, il entreprit plusieurs voyages en bicile et en Italie, et fit d'utiles découvertes pour la géologie et la minéralogie. De retour en France, il se laissa entrainer par le torrent de la révolution; et son ardeur pour les nouvelles découvertes dans l'histoire naturelle le détermina à faire partie de l'expédition d'Egypte. La flotte française s'étant arrêtée sur les côtes de Malte, Dolomieu eut l'ingratitude de se charger, auprès du grand-maître, d'une mission dont le but était de faire remettre l'île

aux Français. S'étant embarqué le 7 mars 1799 à Alexandrie, pour repasser en France, une voie d'eau se déclara dans le mauvais bâtiment qui le portait, et il fut trop heureux d'aborder à Tarente; mais Naples était alors en guerre avec la France. On l'arrêta avec les autres Français, et la liberté ne lui fut rendue que par un article exprès du traité fait entre la France et Ferdinand IV, le 15 janvier 1801, après vingt et un mois de prison. En arrivant en France, il fut nommé à la chaire de professeur de minéralogie au Muséum, vacante par la mort du fameux Daubenton. Il remplit cette place avec distinction; mais, après un voyage en Suisse et en Savoie, il fut atteint d'une fièvre maligne qui l'enleva le 28 novembre 1801. Ses principaux ouvrages sont: | Voyage aux îles de Lipari, suivi d'un Mémoire sur une espèce de volcan d'air, et d'un autre sur la température du climat de Malte, Paris, 1783, un vol. in-8°; | Mémoire sur le tremblement de terre de la Calabre, brochure in-8°, Rome, 1784; Mémoire sur les îles Ponces, et Catalogue raisonné des produits de l'Étna, 1 vol. in-8°, Paris, 1788; | Mémoires sur les volcans éteints du Val di Noto (en Sicile), précis d'un voyage fait à l'Etna en juin 1781; et Description des îles Cyclopes ou de la Trizza; insérée dans l'édition italienne des œuvres de Bergmann, Florence, 1789. Il donna en outre plusieurs Mémoires et des Dissertations intéressantes sur des questions générales de géologie dans le " Journal de physique ", et un grand nombre de descriptions particulières de certaines localités.

DOLON, Troyen, extrêmement léger à la course, ayant été envoyé comme espion au camp des Grecs, fut pris et tué

par Diomède et Ulysse.

\* DOMAIRON (Louis), jésuite, né à Béziers le 25 août 1745, mort à Paris le 16 janvier 1807, s'y rendit après la suppression de son ordre, et tut nommé professeur à l'école royale militaire, place qu'il remplit depuis 1778 jusqu'à la révolution. Lors de la réorganisation des écoles, il fut principal de Dieppe et professeur de belles-lettres, puis membre de la commission des livres classiques et inspecteur de l'instruction publique. On a de lui: Le libertin devenu vertueux, 1777, 2 vol. in-12; | Recueil historique et chronologique de faits mémorables pour servir à l'histoire générale de la marine et à celle des découvertes, 1777 et 1781, 2 vol. in-12; Principes généraux des belles-lettres, 1785, 2 vol. in-12; 1801 et 1807, 3 vol. C'est de cet ouvrage que sont extraits la Khetorique et la Poetique, 1805, in-12; | Allas portatif composé de 28 cartes avec des éléments de Géographie, 1786 et 1802, in-8°; | Les Rudiments de l'Histoire, 1801, 4 vol. in-12; nouvelle édition retouchée avec soin, 1804, 5 vol. in-12. Il coopéra au "Journal des beaux-arts", et publia avec l'abbé de Fontenay, les tom. 23 à 42 du "Voyageur français" par l'abbé de La Porte.

DOMAT ou DAUMAT (Jean), [jurisconsulte fameux, naquit à Clermont en Auvergne, le 30 novembre 1625. Neveu du célèbre jésuite Sirmond, il fut, grâce à lui, élevé gratuitement au collége de Louis-le-Grand à Paris. Il

fit son cours de droit à Bourges, où il fut plus de 30 ans avocat du roi. Il devint l'arbitre de sa province, par son savoir, par son intégrité, par sa droiture. Les solitaires de Port-Royal, avec lesquels il eut la faiblesse de se lier,] prenaient ses avis, même sur les matières de théologie. Domat était à Paris durant la dernière maladie de Pascal. Il reçutses derniers soupirs, et fut dépositaire d'une partie de ses papiers les plus secrets. La confusion qui régnait dans les lois le détermina à en faire une étude particulière. Il s'appliqua à ce travail, qui ne devait d'abord être que pour lui, et pour ceux de ses enfants qui prendraient le parti de la robe. Quelques-uns de ses amis, auxquels il découvrit ses idées, l'engagèrent à les communiquer aux premiers magistrats; il vint pour cela à Paris en 1685. Louis XIV, sur le rapport que lui en fit Pelletier, alors contrôleur-général, ordonna à Domat d'en faire part au public, et lui accorda une pension de 2000 livres. Domat, fixé à Paris, montrait son ouvrage aux plus habiles jurisconsultes, à mesure qu'il l'écrivait. D'Aguesseau, alors conseiller d'état, lui dit, en écoutant la lecture d'un cahier où il était traité de l'usure : « Je savais que l'usure était défendue par l'Ecriture et par les lois; mais je ne la savais pas contraire au droit naturel »: convenant ainsi d'avoir appris ce point, et d'en avoir été persuadé par les écrits de Domat. Les Lois civiles dans leur ordre naturelparurentenfin en 1689, in-4°; chez Coignard. Elles forment 6 vol., dans lesquels on voit nonseulement que l'auteur possédait l'esprit des lois, mais qu'il était

très-capable d'y faire entrer les jurisconsultes. C'est l'objet principal de son ouvrage, et cet objet parut entièrement rempli. Les 3 premiers vol., in-4°, traitent des lois civiles dans leur ordre naturel; les 4° et 5°, du droit public; et le 6° est un choix de lois. Ce savant jurisconsulte mourut à Paris, de la pierre, en 1695 à 70 ans. On fit après sa mort une édition de son ouvrage, in-fol., 1702, à Luxembourg; il a été depuis réimprimé plusieurs fois. L'édition la plus complète est celle de 1777, in-fol., avec un Supplément par de Jouy. [Poulain du Parc et Pothier sont les meilleurs disciples de ce grand homme, auquel tous les gens de loi qui suivirent, en dernier lieu Portalis père et aujourd'hui M. Toullier, doivent ce qu'il y a de juste dans leurs ouvrages. Aussi les Lois civiles de Domat seraient-elles encore le meilleur commentaire de nos sept Codes. Publiciste aussi bien que jurisconsulte, le secret de sa supériorité est dans sa piété, qui lui faisait voir toutes les lois en Dieu.]

\* DOMBAY (François DE), orientaliste, né à Vienne en 1758, mort en 1810, fut employé en qualité d'interprète à Maroc, à Madrid et à Agram, en Croatie, depuis 1783 jusqu'en 1792, époque à laquelle il obtint à Vienne la place de conseiller en la chancellerie secrète de cour et d'état, et d'interprète de cour pour les langues orientales. On a de lui: Histoire des rois de Mauritanie, depuis le milieu du viii siècle jusqu'au commencement du xive (extraite de l'histoire arabe counue sous le nom de "Petit Kartas"), Agram, 1794 et 1795, 2 vol. in-8°, en allemand; Histoire des chérifs, depuis le milieu du xvn° siècle jusqu'à la fin du xvm°, ib., 1801, en allemand; | Description des monnaies qui ont cours dans l'empire de Maroc, Vienne, 1803, in 8°; | Grammatica linguæ mauro-arabicæ, ibid., 1800, in 4°; | Grammatica linguæ persicæ, ibid., 1804, in 4°; | Philosophie populaire des Arabes, des Persans et des Turcs, Agram, 1797, in 8°, en allemand.

\*DOMBEY (Joseph), médecin, botaniste et naturaliste, né Meaux en 1742, fut reçu docteur à Montpellier, et partit en 1778 pour se rendre en Amérique. Il visita le Pérou, le Chili, étudia avec soin la végétation de ces contrées, et revint en Europe en 1785. La révolution française l'ayant décidé à retourner en Amérique, il partit pour les Etats-Unis avec une mission du gouvernement, fut pris par des corsaires pendant la traversée, et mourut de misère en 1793, dans les prisons de Montserrat. Le Jardin des plantes de Paris lui doit un grand nombre d'objets curieux, et le Muséum d'histoire naturelle une multitude de pièces de zoologie et d'échantillons de minéralogie. Son Herbier renferme 1500 planches, dans lesquelles se trouvent 60 genres nouveaux, et un texte qui présente la description des végétaux du Chili et du Pérou, avec l'indication de leurs usages.

\*DOMBROWKA, la "Clotilde" des Polonais, était fille de Boles-las Ier, roi de Bohème. Miécislas, duc de Pologne, l'ayant demandée en mariage, elle lui fut accordée à condition que lui et son peuple embrasseraient la religion chrétienne. Dombrowka se rendit à Gnesne, accompagnée de prê-

tres qui devaient prêcher la foi aux Polonais. Miécislas tint pafole: il fut baptisé et marié le même jour, 5 mars 965. Les seigneurs de son royaume suivirent son exemple, et il rendit un édit qui ordonnait à ses sujets de quitter les superstitions du paganisme. Dombrowka eut de son mariage, entre autres enfants,
Boleslas dit l'"Intrépide", premier roi de Pologne. Cette princesse mourut à Gnesne en 976.

mourut à Gnesne en 976. \* DOMBROWSKI (Jean-Henri), général polonais, devint capitaine dans les gardes du corps de l'électeur de Saxe, lors de la diète de 1788. Rentré dans sa patrie, il prit part à la courte campagne de 1792 contre les Russes. En 1794, pendant la guerre d'insurrection, Kosciusko lui ayant confié l'aile droite du camp retranché devant Varsovie, Dombroswski contribua à faire lever le siége, et parcourut avec un corps volant quelques palatinats, dans le but d'y organiser les attroupements insurrectionnels: la prise de Bromberg, enlevé d'assaut, couronna son expédition. La défaite et la captivité de Kosciusko à Macie-II-Vice rappelèrent Dombrowski à la défense de la capitale. Mais Suwarow força Varsovie à capituler. Dombrowski, qui alors combattait les Prussiens près de Rava, devint le centre autour duquel se rangèrent les derniers restes de l'armée polonaise; il ne mit bas les armes que lorsqu'il fut fait prisonnier avec les débris de sa troupe, vaincue par la misère plus que par l'ennemi. Suwarow lui accorda des passe-ports pour l'Allemagne. Pendant que les Autrichiens, les Russes et les Prussiens se partageaient la Pologne, Dombrowski se rendit en France, où il se proposait de réorganiser une armée polonaise. En effet, la création d'une légion qui fut attachée à l'armée d'Italie se signala surtout à la conquête de Naples : ce qui valut à Dombrowski le grade de général de division. Mais, à la paix de 1801, la légion fut divisée en deux parties dont l'une passa, malgré elle, au service du roi d'Etrurie, et l'autre alla s'engloutir à Saint-Domingue, où elle périt. En 1800, Dombrowski reparut dans la campagne contre les Prussiens, et arriva même sur le sol de sa patrie. Après quinze ans d'absence, il se retrouvait dans les palatinats qu'il avait naguère insurgés. Buonaparte ordonna qu'une armée de 30,000 Polonais obéirait à ses ordres; ils prirent part à toutes les victoires de l'armée française; mais n'obtinrent, par le traité de Tilsitt, qu'une partie de leur pays. Dans la guerre de 1809, les Autrichiens ayant forcé le prince Poniatowski à évacuer Varsovie, Dombrowski; reprenant la guerre de partisan, parvint à donner 10,000 soldats à ce général, qui poursuivit à son tour les Autrichiens sur Cracovie. En 1812, l'armée polonaise, commandée par Poniatowski, fut divisée en trois corps. Dombrowski en commanda un, avec lequel il fut détaché pour faire le siège de Bobroisk. Lorsque la grande armée battit en retraite, sa division contribua avec les débris du corps de Poniatowski à ouvrir le passage de la Bérézina. En 1813, il reforma sur le Rhin une nouvelle division de Polonais, avec laquelle il se battit dans le 7° corps d'armée; il se distingua aux affaires de Teltof et de Juterbok, qui furent

mallieureuses, et surtout à Leipsick. Après l'abdication de Buonaparte, il se plaça sous les ordres du nouveau roi de Pologne. Nommé colonel-général de la cavalerie, sénateur-palatin à la diète de Pologne, il se retira du service militaire, et s'occupa de faire l'Histoire de la légion polonaise en Italie, qu'il dédia à l'académie des sciences de Varsovie: Dombrowski, mort le 6 juin 1818, à sa terre de Winna-Gora, dans le grand-duché de Posen, avait vou-Iu être enterré avec l'uniforme qu'il portait à la tête de sa légion, et avec le sabre d'honneur que Kosciusko lui avait donné après la

prise de Bromberg.

DOMENICHI (Louis), natif de Plaisance, mort vers 1564, agé de 50 ans, a donné, outre beaucoup de Traductions italiennes d'auteurs anciens, les bagatelles suivantes: | Le Duc Courtisan, comédie, Florence, 1663, in-8°; Dialoghi d'amore, Venise, 1562, in-8°; | Facezie, motti e burle di diverse persone, Venise, 1568, in-8°, avec des additions de Thomas Porcacchi; | Storia de' detti e satti notabili di diversi principi, etc., 1565, in-8°; | La nobiltà delle donne, 1554, in-8°; | La donna di corte, Lucques, 1564, in-4°; | Rime, Venise, 1544, in-8°; | La Progne, tragédie, Florence, 1561, in-8°; | des Mœurs des Turcs, Venise, 1548, in-8°; des Morceaux d'histoire en 14 livres, Venise, 1594; ouvrage curieux, qui contient, à la manière de Valère-Maxime, un mélange de faits historiques de tout genre.

\* DOMERGUE (François-Urbain), grammairien, né en 1745 à Aubagne en Provence, mort le

20 mai 1822, entra chez les doctrinaires, où il professa pendant plusieurs années avec succes. Ayant quitté ce corps en 1784, il se retira à Lyon, où il rédigea un Journal de la langue française; mais, la politique occupant toutes les têtes, cette feuille ne put se soutenir. Domergue vint alorsse fixer à Paris. Admis à l'Institut, dans la section de grammaire, il ne cessa de s'occuper des principes de la langue dont il faisait son étude particulière. A l'époque de l'organisation des écoles centrales, il obtint une chaire de grammaire générale à celle des Quatre-Nations, et ensuite une chaire d'humanités au lycée Charlemagne. On a de lui : | Grammaire française simplifiée, in-12, plusieurs éditions; | Mémorial du jeune orthographiste; | La prononciation française déterminée par des signes invariables, Strasbourg, 1796, in-8°; | Exercices orthographiques, in-12, où l'auteur a résolu un grand nombre de problèmes sur la langue écrite et parlée. Décisions révisées du Journal de la langue française depuis le 1<sup>er</sup> septembre 1784, époque de son établissement, jusqu'au octobre 1791; | Grammaire générale analytique, 1798, in-8°; Manuel des étrangers amateurs de la langue françaisc, contenant tout ee qui a rapport aux genres et à la prononciation, 1805, in-8°; Solutions grammaticales, contenant les principaux articles du Journal de la langue française, 1798, in-8°.

DÓMINICA (Annia), fille du patrice Pétrone, et épouse de l'empereur Valens, était d'un caractère violent et d'un esprit des plus opiniâtres. Elle persécuta

cruellement les catholiques, et engagea Valens à favoriser l'arianisme. Quatre-vingts ecclésiastiques étant venus à la cour pour supplier l'empereur de priver un évêque arien du siége de Constantinople, ce prince, irrité contre eux par son épouse, ne leur répondit qu'en les faisant embarquer sur un vaisseau, auquel on mit le feu en pleine mer. Après la mort de Valens, arrivée en 378, Dominica soutint le siège de Constantinople contre les Goths, et par les encouragements qu'elle donna aux troupes, ils furent chassés de devant ses murailles. On croit que cette princesse fut envoyée peu de temps après en exil, mais qu'elle obtint ensuite de l'empereur Théodose la liberté devenir terminer ses jours à Constantinople.

DOMINICO DE SANTIS, aventurier de Venise, [entra au service d'un Indien, qui, étant venu à Rome, avait embrassé l'état ecclésiastique. Le pape l'ayant envoyé à Goa, pour y être vicaire apostolique, Dominico le suivit. De retour à Venise, celui-ci se vanta de connaître le commerce de l'Asie, et engagea quelques particuliers à lui confier des marchandises, qui furent perdues par un naufrage. Ce malheur l'obligea de retourner à Goa. Il parcourut ensuite la Perse, et passa de là en Pologne, dont le roi le choisit pour ambassadeur auprès du roi de Perse. L'empereur, la république de Venise, et le pape, lui confièrent le même mission. Dominico, aussi avare que fripon, arriva en Perse avec un équipage si mesquin, qu'on le considéra moins qu'un simple envoyé. Le roi de Pologne, instruit du peu de cas que

l'on faisait de son ambassadeur, dépouilla honteusement Dominico de cet emploi. Un ambassadeur de Russie qui l'avait reçu à sa suite, ne l'ayant mené que jusqu'à la mer Caspienne, le vénitien se vit contraint de retourner à Goa, où les Portugais le firent embarquer pour Lisbonne. Enfin il arriva à Venise vers 1680; mais il y fut traité avec mépris, et mourut

dans l'obscurité.]

DOMINIQUE (Saint), Loricat" ou l'"Encuirassé", ainsi appelé parce qu'il portait une chemise de mailles de fer, qu'il n'ôtait que pour se donner la discipline. Ce n'était pas sculement pour lui que Dominique se flagellait, c'était pour expier les iniquités des autres; et les pécheurs commodes n'hésitaient point à recourir à la courageuse charité du bon ermite. Il mourut le 14 octobre 1060, dans un crmitage de l'Apennin. On aurait certainement tort de blamer ces pénitences extraordinaires; elles ont eu leur utilité, puisqu'en sanctifiant ceux qui les faisaient, elles avaient encore de bons effets sur l'esprit des peuples. Les hommes ont peu de confiance en ceux qui viventa vec eux et comme eux; il faut de temps en temps des hommes singuliers qui les étonnent, qui excitent leur attention pour les rendre dociles, pour leur faire goûter une morale qui leur déplaît; Dieu en a suscité quand il lui a plu, et en dépit de la philosophie, ils ont fait beaucoup de bien. (Voyez PATRICE, Simeon-Stylite, etc.) L'auteur du trop fameux "Dictionnaire philosophique a confondu saint Dominique-l'Encuirassé avec le suivant; mais ces sortes de bévues n'obt rien d'étonnant pour quiconque connaît l'érudition des philosophes modernes. Pierre Damiens a écrit sa "Vie", [qui a été publiée aussi par Tarchi, avec des dissertations, Rome,

**4751.**7

DOMINIQUE (Saint), instituteur de l'ordre des frères précheurs, naquit à Calahorra (anciennement Calagora) dans la vieille Castille, en 1170, de parents nobles et vertueux. A 14 ans il fut envoyé à Palencia, où était alors la plus célèbre école de Castille. Le roi Alphonse IX y avait assemblé des savants de France et d'Italie, et établi des professeurs de toutes les facultés. Dominique s'y distingua pendant 9 ans, par le double mérite de l'esprit et de la sagesse. Sorti de cette école, il fut fait chanoine régulier, et sous-prieur de la cathédrale d'Usma. Son évêque ayant été envoyé en France par Alphonse, pour accompagner la princesse promise à son fils, Dominique le suivit.La mort de cette princesse leur fit perdre le dessein de retourner en Espagne: ils se fixèrent en France, avec des abbés de l'ordre de Cîteaux, légats du pape, pour travailler à la conversion des hérétiques vaudois et albigeois, dont le Languedoc était infecté. La mission prit des lors une nouvelle face. Dominique, persuadé que l'esprit d'hérésie naît de l'oubli de Dieu, du relâchement dans son culte, et du mépris des œuvres chrétiennes, entreprit de faire revivre la piété, et réussit mieux par ce moyen que par la controverse. Il établit partout l'usage du rosaire, qui est un ensemble d'oraisons, composé de ce qu'il y a de plus autorisé et de plus solide en fait de prières; aisé à con-

prendre, à pratiquer; qui occupe saintement le peuple en l'instruisant, en le touchant par la méditation des vérités saintes; où le simple fidèle, sans connaissance des livres et même des caractères, suit long-temps un ordre de prières déterminées qui tiennent son âme élevée vers Dieu, sans contention et sans gêne; pratique qui a produit des biens incalculables, et en produit encore tous les jours dans les endroits où cet édifiant exercice s'est maintenu contre la dissipation et l'indifférence du siècle; pratique d'autant plus chère aux âmes humbles et modestement religieuses, qu'elle n'est pas du goût d'une dévotion recherchée et argumentante. Les premiers fruits du zèle de Dominique parurent à la conférence de Pamiers, en 1206. Le chef des Vaudois y abjura ses erreurs entre les mains de l'évéque d'Osma. Les incrédules, copistes des protestants (Voyez Encyclopédie méthodique, art. Dominicains), ont déclamé contre saint Dominique de la manière la plus indécente. Ils l'ont peint comme un prédicateur fougueux et fanatique, qui préféra d'employer contre les hérétiques le bras séculier plutôt que la persuasion, qui fut l'auteur de la guerre que l'on fit aux Albigeois, et des cruautés dont elle fut accompagnée; qui, pour perpétuer dans l'Eglise le zèle persécuteur, suggéra le tribunal de l'inquisition. La vérité est que saint Dominique n'employa jamais contre les Albigeois que les sermons, les conférences, la charité et la patience. En arrivant dans cette mission, il représenta aux abbés de Cîteaux, qui y travaillaient, que le seul moyen d'y réussir était d'imiter la

douceur, le zèle et la pauvreté des apôtres; il leur persuada de renvoyer leurs équipages et leurs domestiques, et leur donna l'exemple de la charité apostolique. Il n'eut aucune part à la guerre que Von fit aux Albigeois. Ces hérétiques l'avaient eux-mêmes provoquée, en prenant les armes sous la protection des comtes de Toulouse, de Foix, de Comminges et de Béarn; en chassant les évêques, les prêtres et les moines; en pillant et en détruisant les monastères et les églises, et en répandant le sang des catholiques. (Voyez Monrport Simon.) Saint Dominique prêcha contre les excès que commirent les croisés, aussi bien que contre les cruautés des Albigeois. Les succès de Dominique lui méritèrent la charge d'inquisiteur en Languedoc. Il y jeta à Toulouse les fondements de son ordre, approuvé en 1216 par Hqnorius III. Le saint fondateur, de concert avecses compagnons, avait embrassé la règle de saint Augustin, pour se conformer au concile de Latran contre les religions nouvelles; mais il y ajouta quelques pratiques plus austères. Les frères précheurs, dans leur première institution, n'étaient ni mendiants, ni exempts de la juridiction des ordinaires, mais chanoines réguliers. L'année d'après la bulle d'Honorius III, en 1217, ils obtinrent de l'université de Paris l'église de Saint-Jacques, d'où leur est venu le nom de "Jacobins". Dominique fut le premier général de son ordre. Cette nouvelle famille se multiplia tellement, qu'elle était divisée en 45 provinces, dont il y en avait 11 en Asie, en Afrique et en Amérique, sans compter 12 congrégations ou réformes par-

ticulières gouvernées par des vicaires-généraux. Le maître du sacré palais à Rome est toujours religieux de cet ordre. Ce fut saint Dominique qui persuada à lionorius III d'établir un lecteur du sacré palais; office peu considérable dans le commencement, mais ceux qui en ont été pourvis depuis, ayant obtenu le titre de " maître du sacré palais", sont devenus des officiers de distinction. L'ordre de saint Dominique avait déjà fait de grands progrès à sa mort, arrivée en 1221. Il avait fait élire auparavant, au chapitre général tenu cette année, huit provinciaux, pour gouverner ses frères répandus en Espagne, cn France, en Lombardie, dans la Romagne, en Provence, en Allemagne, en Hongrie et en Angleterre. Le pape Grégoire IX le canonisa 14 ans après sa mort, en 1234. Geux qui voudront connaître plus particulièrement ce fondateur célèbre peuvent consulter la "Vie de saint Dominique", publiée à Paris en 1739, in-4°, par le P. Touron, historien des hommes illustres de son ordre. Un compte plus de dix "Vies" de saint Dominique, écrites soit en latin, soit en français, soit en espagnol; elle nous a été transmise par cinq historiens contemporains. L'ordre de saint Dominique s'est toujours particulièrement distingué par son orthodoxie et son attachement à l'Eglise catholique; et dans ce siècle de perversité et de délire philosophique, c'est un de ceux qui ont eu dans leur sein le moins d'enfants dégénérés et corrompus.

DOMINIQUE, on Dominici (Jean), né à Florence de parents pauvres, entra, après beaucoup d'instances, dans l'ordre de Saint-

Dominique, et s'y distingua par sa piété et sa science. Il passa par toutes les charges de son ordre, et fut grand zélateur de la discipline régulière. Le schisme qui désolait alors l'Eglise le touchait vivement. Il en parla avec beaucoup de chaleur et de fermeté à Grégoire XII, qui, bien loin de s'en offenser, le fit archevêque de Raguse, le créa cardinal en 1408, et l'envoya en qualité de légat au concile de Constance. Il abdiqua quelque temps après son archevêche, et fut envoyé malgré lui en qualité de légat en Pologne, en Bohème et en Hongie, pour travailler à l'extinction des erreurs des Hussites. Il mourut l'an 1419. Saint Antonin, son disciple, a fait son éloge en peu de mots: "Ultra dignitatem eximiam scientiæ et sapientiæ, morum sanctitate effulsit in Ecclesia Dei." On a de Dominique un traité de la Charité en italien, et Lucula noctis en latin, que l'on conserve en manuscrit à Florence, chez les PP. dominicains.

DOMINIQUE de San-Geminiano, célèbre jurisconsulte du xv° siècle, composa | des Commentaires sur le 6° livre des Décrétales, 1471, in-fol., | et d'autres ouvrages, dans lesquels l'ordre et la

critique ne brillent guère.

DOMINIQUE (Jacques DE ST-), religioux dominicain, professeur de philosophie et de théologie dans divers couvents de son ordre, né à Langres en 1617, mort à Rouen en 1704, est auteur de plusieurs écrits ascétiques, littéraires et théologiques, dont les principaux sont: Opusculum de singulari omnium à Deo creaturarum dependentia essentiali, Rouen, 1695, in 12, 4º édition; Dissertatio his-

torica in appendic. Henschenii et Papebrochii actorum sanctorum, etc., Paris, 1679, in-12; un traité de rhétorique intitulé Compendium totius artis benè dicendi, Langres, 1668, in-12; une Vie de Pierre Girardel, ibid., 1681, in-

**12**, etc.

DOMINIQUIN ( Domenico Zampieri, dit Le), peintre né à Bologne en 1581, élève des Carrache, donnait beaucoup de temps et d'application à ce qu'il faisait. Ses rivaux disent que ses ouvrages étaient comme labourés à la charrue. Antoine Carrache même le comparait à un bœuf. Annibal Carrache, qui voyait sous cette lenteur d'esprit apparente de grands talents, répondit que ce bœuf labourerait un champ si fertile sous ses mains, "qu'il nourrirait un jour la peinture". Ses envieux, fâchés de voir cette prophétie accomplie, semèrent sa vie de chagrins. On prétend même qu'ils avancèrent sa mort par le poison en 1641, dans sa 60° année. Le Dominiquin était modeste, retiré, croyant par là désarmer l'envie. Le Poussin disait qu'il ne connaissait point d'autre peintre que lui pour les expressions. Le même artiste regardait la "Transfiguration" de Raphaël, la "Descente de croix" de Daniel de Volterre, ct le Saint Jérôme du Dominiquin, comme les trois chefs-d'œuvre de la peinture de Rome. [Le musée possède dix-sept tableaux du Dominiquin, y compris son Saint Jérôme, son Martyre de sainte Agnès et la Vierge du rosaire. On y admire sa Sainte Cécile, qui chante les louanges du Seigneur; sa Timoclée devant Alexandre est d'une magnifi-

Après Raphaël, que couleur. Corrège et le Titien, on peut mettre sans crainte le Dominiquin au premier rang; les beautés qui caractérisent les productions de ce grand maître ne sont pas de nature à être senties par les personnes qui ont de fausses notions sur la peinture, ni par les artistes qui réduisent l'art en système. En effet, ceux qui ne cherchent dans les tableaux que le fracas de la composition, les effets factices et les expressions outrées, ne les trouverent pas dans les ouvrages du Dominiquin, dont les pensées sont judicieuses, le dessin correct, le coloris simple, les attitudes motivées et les expressions si naturelles, qu'il n'est pas sous ce rapport inférieur à Raphaël luimême. S'il offre quelquefois un peu de sécheresse et de pesanteur dans sa touche, des lumières éparses, des draperies négligées, ce n'est que dans quelques-uns de ses tableaux à l'huile : ses fresques sont pour la plupart exemptes de ce défaut. La touche en est franche et légère, et les carnations, par leur fraîcheur et leur vérité, sont dignes des plus grands coloristes.

DOMINIS (Marc-Antoine DE), ex-jésuite, était de la famille du pape Grégoire X: il quitta la société pour être évêque de Segnia, en Dalmatie, et obtint ensuite l'archevêché de Spalatro. Les caresses des protestants, et l'espérance d'un grand repos et de la liberté, l'attirèrent en Angleterre, en 1616. Ce voyage était, à ce qu'il disait, pour travailler à la réunion des religions; mais réellement pour habiter un pays où il pût faire imprimer ses ouvrages, sans craindre le ressentiment des

catholiques. Durant son sejour en cette île, il publia, en 1619, l'"Histoire de concile de Trente", par Fra Paolo, sous le nom de Pierre Soavo Polano, anagramme de Paul Sarpi, de Venise. Ce prélat inquiet et entreprenant ne fut pas inutile au roi Jacques Ier, dont la passion dominante était celle de paraître docteur. Au milieu des témoignages d'amitié, de respect et d'estime dont le roi et le clergé anglais le comblaient, il sentit des remords. Ils augmentérent lorsque sa présomption, sa vanité et son avarice, qu'il avait cachées d'abord, et qu'il développa trop ensuite, lui eurent fait perdre tout crédit en Angleterre. Grégoire XV, son ami et son condisciple, en ayant été averti, lui fit dire par l'ambassadeur d'Espagne, qu'il pouvait revenir sans aucune crainte. Dominis, avant de partir, voulut signaler son retour à la foi de l'Eglise par une action d'éclat, propre à réparer le scandale de sa désertion. Il monta en chaire à Londres, et rétracta tout ce qu'il avait dit ou écrit contre l'Eglise. Jacques Ier, irrité de ce coup d'éclat, lui ordonna de sortir de ses états sous trois jours. L'archeveque, arrivé à Kome, abjura publiquement ses erreurs, et demanda pardon, dans un consistoire public, de son apostasie. Son humeur inconstante et bizarre ne lui permit pas de jouir en paix des charmes de son nouveau séjour. Des Lettres interceptées firent juger qu'il se repentait de sa conversion dès 1623, c'està-dire six mois après son retour. Urbain VIII le fit enfermer au château Saint-Ange, où il mourut en 1624, à 64 ans. On a de lui: | un grand traité: De republica ecclesiastica, en 3 vol. in-fol., Londres, 1617 et 1620; Francfort, 1658. Cet ouvrage, fait non-seulement pour détruire la monarchie de l'Eglise et la primauté du pape, mais encore la nécessité d'un chef visible, ne pouvait manquer de plaire aux puritains d'Angleterre; mais il est étonnant que Jacques Ier l'ait souffert, et qu'il n'ait pas vu qu'un homme qui ne veut pas de chef dans l'Eglise n'en veut point dans l'état. L'ouvrage fut censuré le 15 décembre 1617, par la faculté de théologie de Paris, réfuté savamment par Nicolas Coeffetau, et brûlé avec la représentation du corps de son auteur au champ de Flore, par sentence de l'inquisition. Un compilateur fameux dans le xvine siècle, qui a suivi Dominis dans sa doctrine, l'a aussi imité dans son inconstance et ses variations. | De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et iride, tractatus, Venise, 1611, in-4°. Il y parle des lunettes à longue vue ou télescopes, dont l'invention était alors nouvelle, et raisonne sur la lumière et les couleurs, surtout celles qui brillent dans, l'arc-en-ciel : matière que le P. Grimaldi avait traitée longtemps avant lui, que le P. des Chales, Descartes et Newton ont · traitée depuis, sans que les nuages qui l'enveloppent soient entièrement dissipés: car il ne faut pas confondre la formation même de l'arc-en-ciel avec la variété de ses couleurs. (Voy. Newton. Cet évêque schismatique était à peu près tombé dans l'oubli, lorsque les novateurs du xviiie siècle entreprirent de ressusciter son erreur, touchant le mariage, qu'il soumet aux caprices et à la mobilité de la législation humaine. Launoy avait déjà essayé d'accréditer cette erreur, mais sans succès, lorsqu'on se flatta de réussir mieux dans un temps où toutes les notions étaient ébraulees, et les esprits disposés à tous les genres de séduction. Mais, outre les théologiens catholiques qui réclamèrent unanimement contre une doctrine qui ne renversait pas seulement la religion, mais la société civile, on vit même des philosophes à la mode s'élever contre une jurisprudence dont ils comprirent toute l'absurdité. Mirabeau, dans sa "Monarchie Prussienne, ouvrage dans lequel on ne trouve à coup sûr rien d'excessivement catholique, après avoir rapporté la réponse du prince de Kaunitz à une note du nonce Garampi, continue de la sorte (t. 7, p. 83): a Voilà, sans doute, une réponse digne de l'autorité souveraine; mais est-ce la réponse d'un prince catholique, apostolique, romain; d'un adhérent aux canons du concile de Trente, qui forme la règle de foi du catholicisme même le moins ultramontain! Le concile Trente défend à la puissance séculière de se mêler des causes matrimoniales : " Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos, anathema sit, dit le douzième canon de la session 24 de ce concile. S'il est vrai que, le mariage étant un sacrement, toutes les causes matrimoniales ressortent uniquement de la juridiction ecclésiastique, c'est à l'Église, dont la biérarchie est également de droit divin, à régler la manière de juger ces causes, c'est en elle que réside la puissance d'ordonner sur

chacune; car, vouloir régler les divers droits de la hiérarchie chrétienne, établie par même, comme dit le concile de Trente, c'est assurément le plus grand attentat de la puissance politique contre la religieuse. » Presque dans le même temps, un orateur, dévoué d'ailleurs à l'esprit d'innovation, aux inquiétudes d'une politique réformatrice, aux systèmes qui ont bouleversé la France, et accrédité dans ce royaume jadis si chrétien tous les délires philosophiques, l'abbé Fauchet, dans un Discours sur la Religion nationale", s'exprimait de la sorte : « On continue d'objecter : L'autorité des gouvernements sur les contrats, sur la justice distributive et commutative, sur les mariages, et sur tous les autres actes qui ont rapport à la morale ou aux sacrements, que deviendrait-elle? Ce qu'elle doit être : une autorité purement exécutrice. Les lois civiles ne peuvent jamais créer la morale; elles doivent toujours la suivre et l'enjoindre. Vous avez, par la première de vos lois, qui est la base de toutes les autres, une religion. Grace ciel, cette religion est la seule vraie, la seule parfaite, et, par la sanction de cette fraternité générale qu'elle a reçue du Père universel, doit être celle du genre humain: il faut que votre législation s'y conforme; sinon vous êtes en contradiction avec vous-mêmes, et votre gouvernement reste dans le chaos, où il a toujours été par la contradiction entre la loi de Dieu et les lois des hommes. La doctrine sur l'usure, sur les contrats, sur tous les rapports de la morale, comme sur les dogmes et les sacrements, ap-

partient à l'Église seule. Il faut le redire, l'opinion contraire, qui veut meler dans cet enseignement l'autorité législative et contraire des princes, est une absurdité et une impiété. Celui qui n'écoute pas l'Eglise, et à plus forte raison, qui s'élève contre elle dans tout ce qu'elle enseigne, sans exception, sans restriction, est comme un païen et un publicain. Brûlez l'évangile, et adoptez une autre religion, ou croyez-y. Il faut donc laisser là tous les barbouillages que certains théologiens et jurisconsultes de France et d'Allemagne, pour flatter le despotisme des princes et des tribunaux, ont écrits sur le mariage. par exemple, considéré comme sacrement, et dans ses rapports moraux. Il n'appartient qu'à l'Eglise de décider cette doctrine. Ce qu'elle a fixé au concile de Trente est au-dessus de toutes les atteintes des trônes, et lie souverainement les consciences. Il y a sacrement, où l'Eglise catholique dit qu'il y a sacrement; il y a bonnes mœurs, où l'Eglise ditqu'il y a bonnes mœurs. Toutes les puissances temporelles ensemble ne pourraient pas changer un iota à la vérité de ces principes. Les évêques sont les sujets des princes, au temporel, oui; au spirituel, non. Ce sont les princes qui sont sous ce rapport, sujets de l'Eglise. Qn brouille tout, lorsqu'on ne fait pas ces distinctions. Mais il y a beaucoup d'objets dans l'enseignement qui intéressent le temporel. Assurément tout l'intéresse dans la morale; et la morale appartient à la religion. La religion ne pourra - t - elle donc prononcer rien que sous les bons princes? Mettront-ils sous le

sceptre les consciences avec tous les biens de l'empire, parce que tous ces objets se touchent, et qu'ils aiment à dominer sur tout? Comment a-t-ou pu fomenter si long-temps, par une inconcevable lacheté, un despotisme si stupide, et une impiété si brutale? Peuples et rois, vous dépendez également de Dieu, c'est-à-dire de la vérité, de la justice et de la morale, en un mot, de la religion, sans laquelle il n'existe ni vertu réelle, ni droits inviolables, ni société positive. » (Voyez Gzr-BAIS, GIBERT, LAUNOY, POTEIER.)

DOMITIA-LONGINA, fille du célèbre Corbulon, général sous Néron, et femme de Domitien, se rendit fameuse par ses débauches, dont elle faisait gloire. Elle avait été mariée d'abord à Lucius Ælius Lamia, auquel Domitien l'enleva. Son commerce avec le comédien Paris et ses autres désordres ayant éclaté, l'empereur la répudia; mais il ne put s'empecher de la reprendre peu de temps après. Domitia, lasse de son époux, entra dans la coujuration de Parthénius et d'Etienne, dans laquelle Domitien perdit la vie. Ce fut ainsi qu'elle s'affranchit de la crainte où elle était tous les jours qu'il ne la sacrifiat à son ressentiment et à sa jalousie. On l'avait accusée d'inceste avec l'empereur Tite, son beau-frère; elle s'en purgea par serment, et l'effronterie avec laquelle elle avouait ses autres crimes la rendit croyable en cette occasion. Domitia mourut sous Trajan. Elle avait une beauté parfaite, des manières engageantes, une grande envie de plaire, un esprit élevé et capable de tout entreprendre. Elle eut de Domitien un fils qui

mourut jeune, et qui fut mis au

rang des dieux.

DOMITIEN(Titus Flavius Domitianus), frère de Tite, fils de Vespasien et de Flavia Domitilla, né l'an 51 de J.-G., se sit proclamer empereur l'an 81, sans attendre que Tite fût mort; mais il s'en défit bientôt par le poison, suivant quelques auteurs. Son avénement à l'empire promit d'abord des jours sereins au peuple romain. Il affecta d'être doux, libéral, modéré, désintéressé, ami de la justice, ennemi de la chicane, des délateurs et des satiriques. Il rétablit les bibliothèques consumées par le feu, et fit venir de divers lieux, particulièrement d'Alexandrie, des exemplaires de livres. Il embellitRome de plusieurs beaux édifices. Mais ces commencements heureux finirent par des cruautés inouïes. Il versa le sang des chrétiens, et voulut en abolir le nom. C'est sous son règne et par ses ordres que saint Jean l'évangéliste fut jeté dans une chaudière remplie d'huile bouillante. Il fit enterrer toute vivante Cornélie, la première des vestales, sous prétexte d'incontinence. Ce ne fut certainement pas par vertu qu'il fit porter un tel jugement; car ce monstre vécut long-temps avec sa propre nièce, comme avec sa femme légitime. Non content de se souiller par cet inceste, il se rendit infame par ce vice contre nature qui a fait tant de ravages sous le règne du paganisme, et que saint Paul peint avec de si terribles couleurs dans le 1er chapitre de l'Epître aux Romains. Rien n'égalait sa lubricité, si ce n'était son orgueil et sa cruauté. Il voulut qu'on lui donnat les

noms de "dieu" et de "seigneur" dans toutes les requêtes qu'on lui présenterait. [Après avoir été forcé par les Daces à leur payer un tribut annuel et avoir été battu par les Marcomans, il prit letitre d''imperator", ce qu'il renouvelait chaque jour pour des victoires qu'il n'avait pas obtenues. Après la révolte de L. Antonius, qui commandait dans la Germanie, et qui fut vaince et tué par Appius Proximus, sa cruauté n'eut plus de bornes. Il fit mourir un si grand nombre de personnes, qu'il défendit qu'on en tînt un registre.] Ce monstre, troublé par les remords de ses crimes, et par les différentes prédictions des astrologues, était dans des transes continuelles. Ses appréhensions lui firent imaginer d'environner la galerie de son palais, sur laquelle il se promenait ordinairement, de pierres qui renvoyaient l'image à peu près comme un miroir, afin que la réflexion de la lumière lui découvrit si personne ne le suivait. Ces précautions ne lui servirent de rien. Il fut assassiné le 18 septembre de l'an 96 de J.-C., par Etienne, affranchi de sa femme Domitia, étant âgé de 45 ans, après avoir régné 15 ans et 5 jours. Le sénat le priva de tous les honneurs après sa mort, et même de la sépulture. Il avait autrefois convoqué ce corps illustre pour décider dans quel vase il devait faire cuire uu turbot. Une autre fois il l'assiégea dans les formes, et le fit environner de soldats. Ayant invité à manger un autre jour les principaux sénateurs, il les fit conduire en cérémonie dans une grande salle tendue de noir, et éclairée de quelques flambeaux

funèbres, qui ne servaient qu'à laisser voir différents cercueils, sur lesquels on lisait les noms des convives. On vit au même instant entrer dans la salle des hommes tout nus, aussi noirs que la tapisserie, tenant une épée d'une main et une torche allumée de l'autre. Ces espèces de furies, après avoir quelque temps épouvanté les sénateurs, leur ouvrirent la porte. Domitien mélait à ces scènes horribles des scènes ridicules. Il restait des jours entiers dans son cabinet, occupé à prendre des mouches avec un poinçon fort aigu. On demanda à un plaisant si l'empereur était seul? « Si bien seul, répondit-il, qu'il n'y a pas même une mouche. » Il chassa les philosophes, dont il connaissait l'orgueil, les intrigues et les dangereuses spéculations. (Voy. Vespasien.) [Il haïssait ceux qui professaient les lettres et les sciences, et fit mourir Helyidius et Junius Rusticus. Epictecte et saint Chrysostôme furent alors contraints de s'éloigner de Rome pour éviter un pareil sort.] C'est le dernier des 12 empereurs qu'on appelle césars. Nerva lui succéda.

DOMITIEN (Domitius Domitianus), général de l'empereur Dioclétien en Egypte, prit la pourpre impériale dans Alexandrie, vers l'an 288. Il se soutint pendant environ deux ans, et remporta même quelques victoires. On ignore quelle fut sa fin: il y a apparence qu'elle fut tragique. Ses médailles le représentent âgé d'environ 40 ans, avec une physionomie grave et des traits réguliers.

DOMITILLE (Flavia Demitilla), fille de Flavius Liberalis,

greffier des finances, plut à Vespasien, qui l'épousa au commencement de l'an 40 de J.-C. Elle mit Titus au monde vers la fin de décembre de la même année. Les histoires parlent d'elle avec éloge.—Il ne faut pas la confondre avec sainte Flavie Domitille, épouse du consul Flavius Clémens, et nièce de Domitien-Celleci était chrétienne, aussi-bien que son mari. Ils furent tous deux accusés; Flavius fut mis à mort par ordre de l'empereur, et sa Femme reléguée dans l'île Pandataire. L'histoire ne nous apprend rien davantage de cette seconde Domitille; et ce qu'on ajoute de plus est tiré d'actes apocryphes. — Une autre sainte Flavie Domittle, nièce de Flavius Clémens, reçut le voile sacré de saint Clément, fut reléguée dans l'île de Poutia, où elle demeura dans de petites cellules que l'on voyait encore du temps de saint Jérôme ("Epist. 27 de Paula"), et brûlée à Terracine, avec Euphrosine et Théodore, durant la persécution de Domitien, vers l'an 96.

DOMITIUS A HÉNOBARBUS (Cneius), consul romain 96 aus avant J.-C., eut le commandement de la Gaule transalpine, où il fut envoyé pour apaiser les troubles qui s'y étaient élevés. Bituitus, roi ou chef des Auvergnats ("Arvernienses"), qui étendaient alors leur domination depuis Narbonne jusqu'aux confins de Marseille, et depuis les Pyrénées jusqu'à l'Océan et au Rhin, ayant passé le Rhône avec une puissante armée pour secourir les Allobroges, alors en guerre contre les Romains, Domitius marcha contre lui; les troupes, s'étant

rencontrées au confluent de la rivière de Sorgue dans le Rhône, en vinrent aux mains. Domitius fut victorieux; 20,000 hommes des troupes de Bituitus furent taillés en pièces, 3,000 furent faits prisonniers. La frayeur que causa aux Gaulois la vue des éléphants contribua beaucoup à leur défaite. Le vainqueur fit dresser un monument de sa victoire à l'endroit où il l'avait remportée. Quelques auteurs prétendent que ce trophée fut érigé dans Carpentras, où l'on voit encore aujourd'hui une tour carrée, sur les flancs de laquelle paraissent des captifs enchaînes. Domitius était plein d'orgueil et d'ambition. On remarque qu'il se faisait porter comme en triomphe sur un éléphant dans toute la province romaine. Ce fut lui qui soumit l'Occitanie, ou le Languedoc.

DOMITIUS, grammairien qui florissait sous Adrien; c'était un homme vertueux, afflige surtout de la contagion de l'exemple et des maximes perverses. Il souhaitait « que les hommes perdissent le don de la parole afin que leurs vices ne puissent pas se communiquer: » vœu cruel d'un côté, mais de l'autre très-raisonnable dans des temps de corruption. On a remarqué que les peuples qui ont une langue particulière et qui n'en connaissent pas d'autres, restent long-temps intègres au milieu même des nations les plus dégradées.

\*DOMNIZO ou Donizo, moine du monastère de Canossa (territoire de Reggio), au xii siècle, est connu comme auteur d'une Vie de Mathilde, cointesse de Toscane, en vers latins, insérée, avec une version en prose, dans les "Scriptores brunswicenses" de

Leibnitz, et dans les "Italici scriptores præcipui" de Muratoria

DOMNUS Ier, Romain; élu pape après la mort de Dieu-Donné, le 2 novembre 677, mourut le 11 avril 678. Il mit fin au schisme de l'église de Ravenne, qui se prétendait exempte de la juridic-

tion du saint-siège.

DOMNUS II, ou Donnus, Romain, succéda à Benoît VI, en 974, durant la tyrannie de l'antipape Boniface, qui avait fait étrangler Benoît VI. Il paraît que son pontificat ne fut que de quelques mois. Benoît VII lui succéda.

\*DONADIEU, l'un des trois prêtres séculiers qui dirigeaient le petit séminaire de Marseille, appelé le Père Donadieu, parce qu'il était l'un des chefs d'une congrégation du sacré cœur formée dans cette ville, l'édifiait depuis 30 ans, lorsqu'il se décida en 1790 à passer à Rome, où on le chargea de la direction des religieuses françaises réfugiées. Depuis la chûte de Robespierre, le 27 juillet 1794, la persécution paraissant apaisée en France, le P. Donadieu, avec d'autres confesseurs de la foi, alla se prosterner aux pieds de Pie VI, puis revint à Marseille. Mais la persécution, jetant le masque dans la crise du 18 fructidor (4 septembre 1797), surprit Donadieu dans l'exercice public du ministère. On l'enferma au fort Saint-Jean. Grâce aux filles de la Croix, société de demoiselles qui allaient, sous le costume d'Hospitalières, porter dans les prisons les consolations de la foi et les secours de la charité, le P. Donadieu reçut dans la sienne le pain eucharistique. Il lui dut le courage de ne pas vouloir sauver sa vie par un

mensonge. Traduit devant la commission militaire, il lui eût suffi de ne pas contredire ceux qui eussent soutenu qu'il n'avait pas émigré; il préféra répondre avec candeur, au risque d'être fusillé comme émigré rentré. En marchant au supplicé, une Fille de la croix implorait hautement le secours de ses prières, et, lorsque sa cervelle eut jailli de sa tête fracassée, la pieuse Fille s'empressa de la recueillir; elle trempa même un mouchoir dans le sang du P. Donadieu. Celui-ci avait 75 ans, quand il périt ainsi pour la cause de la religion.

\*DONADO(Hernand-Adrien), peintre espagnol, et religieux des carmes déchaussés de Cordoue, mort en 1650, fut, suivant Pacheco, un des plus habiles artistes de son temps. Sa Madeleine pénitente lui a même mérité la gloire

d'être comparé au Titien.

\* DONADONI (Charles - Antoine), prélat italien, né à Venise en 1672, entra chez les religieux franciscains, professa la théologie et la philosophie dans plusieurs maisons de son ordre, en fut nommé provincial, et obtint ensuité l'évêché de Sebenico (Dalmatie), qu'il gouverna jusqu'à sa mort, arrivée en 1756. On a de lui : | la Morale di Aristotile spiegata, Venise, 1709; | Panegirici e discorsi sagri, ibid., 1709; Ragionamenti morali, ibid., 1722; la Crusca in esame, ibid., 1742; et quelques autres écrits peu remarquables.

\* DONALD I'r, fut le premier roi d'Ecosse qui embrassa le christianisme; mais il ne put, malgré ses efforts, déraciner entièrement le paganisme dans ses états. Il fit jouir ses sujets des douceurs d'une longue paix, sans cependant négliger de les exercer aux armes. Il fit la guerre à Septime-Sévère, descendu en Bretagne avec de grandes forces, et conclut ensuite la paix avec cet empereur. Ce roi sage et vertueux mourut en 210,

après avoir régné 21 ans.

DONAT, évêque de Casenoire en Numidie, accusa Mensurius, évêque de Carthage, d'avoir livré pendant la persécution les saintes Ecritures aux païens, et fit schisme avec lui. C'est la première époque du schisme des donatistes. Il assista en 311 au concile de 70 évéques de Numidie, qui déposèrent Cécilien, dont il fut le principal accusateur dans le concile de Kome. Il retourna ensuite en Afrique, où il reçut une sentence de déposition et d'excommunication, prononcée contre lui par le pape Melchiade.

DONAT, évêque schismatique de Carthage, différent du précédent, mais du même parti, dont il devint même le chef, après la mort de Majorin, vers l'an 316, était un homme habile, éloquent, savant, de bonnes mœurs, mais d'un orgueil si insupportable, qu'il mettait tout le monde audessous de lui. Il confirma le schisme en Afrique, tant par son autorité que par ses écrits. Certains furieux de sa secte qui se disaient défenseurs de la justice, marchaient les armes à la main, mettant en liberté les esclaves, et obligeaient les créanciers à décharger leurs débiteurs. On envoya contre eux des soldats qui en tuèrent plusieurs; mais le mal était trop enraciné pour finir de cette sorte. Ces sectaires, condamnés par différents conciles, par celui de Rome, en 315, par celui d'Arles, en 314, furent confondus dans la célèbre conférence tenue à Carthage, en 411, entre les évêques catholiques et les donatistes. Saint Augustin, chargé de parler pour les catholiques, discuta à fond toutes les questions. Les 280 évéques qui composaient cette assemblée offrirent, à sa persuasion, de quitter leurs sièges en faveur des évêques donatistes qui se seraient réunis, si le peuple catholique paraissait souffrir avec peine qu'il y eût deux chets assis sur le même siége. L'éloquence et la douceur de saint Augustin, jointes à la générosité de ces prélats, éteignirent presque entièrement ce malheureux schisme. Donat, l'objet de cet article, et à l'occasion duquel nous avons parlé des " donatistes", était mort en exil l'an 355.

DONAT (Saint), évêque d'Arezzo en Toscane, fut, au rapport
de saint Grégoire-le-Grand, illustre par ses vertus et ses miracles.
Il fut arrêté, pour cause de religion, par Quadratien, préfet impérial de Toscane, sous le règne
de Julien-l'Apostat. Ayant refusé
de sacrifier aux idoles, il fut condamné à diverses tortures, qu'il
souffrit avec un courage vraiment
chrétien ethéroïque. Son martyre
fut terminé par le glaive, en 361.
On conserve ses reliques dans la
cathédrale d'Arezzo.

DONAT (Ælius), grammairien de Rome, au rv° siècle, et un des précepteurs de saint Jérôme, écrivit des Commentaires sur Térence et sur Virgile, qui sont perdus; ceux qui portent le nom de cet auteur sont supposés. On a de lui un Traité De barbarismo et octo partibus orationis, qui se trouve avec. Diomède " Venise in fol...

avec "Diomède", Venise, in-fol., sans date; et séparément, 1522,

in-fol. On attribue le "Commentaire sur Térence" à Évanthius.

DONAT (Saint), fils de Wandalène, duc de la Bourgogne transjurane, fut baptisé par saint Colomban, abbé de Luxeuil. Ayant été élevé dans cette abbaye, il y fit profession. Ses vertus le firent élever sur le siège de Besançon, vers l'an 624. L'année suivante, il assista au premier concile de Reims, et à celui qui se tint à Châlons en 644 ou 650. C'est lui qui fonda dans sa ville épiscopale le monastère de Saint-Paul, sous la règle de saint Colomban, dans lequel il vécut avec les moines. Saint Donat mourut en 660. Il est auteur d'une Instruction intitulée : Commonitorium, adressée aux moines de Saint-Paul et de Saint-Etienne.

DONATI (Alexandre), jésuite de Sienne, mort à Rome en 1640, à l'âge de 56 ans, fit paraître dans cette ville, en 1639, in-4°, une Description de Rome ancienne et nouvelle, Roma vetus et recens, utriusque ædificiis ad eruditam cognitionem expositis, in-4°. Elle est beaucoup plus exacte et micux travaillée que toutes celles qui avaient paru avant lui. On lui reproche cependant d'avoir suppléé d'imagination aux colonnes et aux autres ornements d'architecture que la vétusté a endommagés. Grévius lui a donné place dans le troisième volume de ses "Antiquités romaines". On a encore de lui des Poésies, Cologne, 1630, in-8°, et d'autres ouvrages. [ Il faut compter parmi ces ouvrages du P. Donati: | Ars poetica libri tres, poème très-estimé; | Suevia, tragédie en latin; | Constantinus, Romæ liberator, poème, 1640; Francfort,

1654; | une *Vic de Paul V*, etc.] \*DONATO (Louis), cardinal, né à Venise, fut, au xive siècle, l'un des fondateurs des écoles de théologie de l'université de Bologne. Envoyé par le pape avec deux autres cardinaux, pour déterminer le roi Charles à remplir les promesses qu'il avait faites à ce pontife, et n'ayant pas réussi dans cette mission, Donato tomba en disgrâce. Quelque temps après, accusé avec cinq de ses collègues, d'avoir ourdi une conspiration contre Urbain, il périt à Gènes, en 1386.

\*DONATO (Pierre), évêque, né à Venise vers l'an 1380, mort près de Padoue en 1447, fut un des plus célèbres orateurs de son temps. Il a laissé: plusieurs | Discours sur divers sujets; | un Eloge du pape Martin V, prononcé au concile de Bâle; | des Lettres, etc.

DONATO, plus connu sous le nom de Donatello, architecte, sculpteur, natif de Florence, fut choisi par la république de Venise pour ériger à Padoue la statue équestre de bronze que ce corps décerna à Gatamellata, général des armées vénitiennes. Cosme de Médicis l'employa à plusieurs ouvrages non moins importants. Il fit aussi pour le sénat de sa patrie une Judith coupant ta tête d'Holopherne, qu'il ragardait comme son chef-d'œuvre. Donato mourut en 1466, agé de quatre-vingt-trois ans.

DONATO (Jérôme), natif de Venise, était habile dans les belles-lettres et dans les langues; il commandait dans Brescia en 1496, et dans Ferrare en 1498. Il fut nommé ambassadeur en 1510, auprès de Jules II, qu'il réconcilia avec la république de Venise. Il mourut à Rome en 1513. Il était bon politique. On a de lui : | Cinq Lettres remplies d'esprit et imprimées avec celles de Politien et de Pic de La Mirandole, 1682; | la Traduction latine d'un Traité d'Alexandre Aphrodisée, en grec; | une Apologie pour la primauté de l'Eglise romaine, 1525.

DONÁTO (Marcel), comte de Pouzane et chevalier de Saint-Etienne de Florence, eut des emplois considérables à Mantoue, et mourut au commencement du xvi° siècle. On a de lui des Scolies sur les écrivains latins de l'histoire romaine, Francfort, 1607, in-8°; ouvrage où l'on trouve de l'éru-

dition.

\*DONATO (Hector), del'ordre de Saint-Etienne, né à Correggio en 1595, a composé: | Licurgo del signor cavaliere e commendatore Ettore Donati, dell'ordine di S. Stefano, parte 1, Firenze, 1645; | Informazione di fatto sopra l'eredità degli illustri già conti Giulio, Alfonso e Adriano sessi al serenissimo Cesare d'Este, Modena, 1649. On ignore l'épo-

que de sa mort.

\* DONCOURT ( Henri-François-Simon de), prêtre habitué de la communauté de Saint-Sulpice, né en 1741 à Bourmont en Lorraine, mort à Paris en 1783, fut chargé pendant long-temps des catéchismes de sa paroisse, et fit de grandes recherches pour éclaircir tout ce qui est relatif à son église. On a de lui : | Cantiques sur les points principaux de religion et de morale chrétienne, 1769, in-8°, réimprimé sous ce titre: Opuscules sacrés et lyriques, 1772, 4 volumes in-8°: on tronve en tête du 5<sup>e</sup> volume une Notice

raisonnée des Cantiques qui ont paru depuis 1586 jusqu'en 177**2**; Instructions et Prières, 1783, 3 volumes petit in-12: on trouve dans cet ouvrage les Remarques historiques sur l'église et la paroisse de Saint-Sulpice; | Exercices ordinaires des chrétiens, in-24; | Calendrier historique des usages et offices de la paroisse de Saint - Sulpice, in-12 et in-24. L'abbé de Doncourta été l'éditeur du "Culte de l'amour de Dieu", ou la "Dévotion au sacré cœur de Jésus \*, par de Fumel, 1774, in-12, et de "Mémoires sur la vie de M. Olier, curé de Saint-Sulpice, par Bretonvilliers, sans date, in-12.

DONDI (Jacques), en latin " Dondus " ou " de Dondis ", célèbre médecin de Padoue, surnommé "Aggregator", à cause du grand amas de remèdes qu'il avait faits, n'était pas moins versé dans les mathématiques que dans la médecine. Il inventa une Horloge d'une construction nouvelle. Un y voyait non-seulement les heures du jour et de la nuit, les jours du mois et les fêtes de l'année, mais aussi le cours annuel du soleil et de la lune. Le succès de cette invention, qui s'est extrêmement perfectionnée depuis, le fit appeler "Jacques de l'Hor-, nom qui s'est toujours conservé dans sa famille. Ce fut encore Dondi qui trouva le premier le secret de faire du sel avec de l'eau de la fontaine d'Albano dans le Padouan. Il mourut en 1350, [selon quelques-uns; en 1345 selon d'autres; il y en a qui le font vivre jusqu'en 1385.] Il a laissé quelques ouvrages de physique et de médecine. On a de lui seul : | Promptuarium medicinæ, Venise, 1481, in-fol.; et en société avec Jean de Dondi, son fils : | De fontibus callidis Patavini agri, dans un Traité "De balneis", Venise, 1553, in-fol.

\*DONDINI (Guillaume), jésuite italien, né en 1606, professa l'éloquence à Rome, et fut chargé d'expliquer l'Ecriture-Sainte au collège romain. Il laissa quelques Pièces de vers latins, | plusieurs Panégyriques, | et une histoire de Rebus in Gallia gestis ab Alexandro Farnesio, Parmæ et Placentiæ duce III, supremo Belgii præsecto, Rome, 1675, infol., ouvrage assez estimé dans lequel on trouve une histoire impartiale de la naissance et des progrès de la guerre civile en France de 1585 à 1595.

DONEAU (Hugues), "Donellus", né en 1523, et selon quelques-uns en 1527, à Châlons-sur-Saône, professeur en droit à Bourges et à Orléans, passa en Allemagne pour y professer librement le calvinisme. Il fut professeur en droit et recteur de l'université de Heidelberg; il eut ensuite le meme emploi à Leyde : mais, soupconné d'avoir trempé dans une conspiration (car l'inquiétude de secte n'est pas la seule qui poursuive les apostats), il eut ordre de sortir du pays. Doneau se retira à Altorf, près Nuremberg, y enseigna le droit, et y mourut en 1591. On a recueilli ses ouvrages sous le titre de Commentaria de jure civili, publiés par J.-A. Konig, 4 vol. in-8°, Nuremberg, Raspe, 1801 à 1808; Opera posthuma, in-8°. Les plus estimés sont ceux qu'il composa sur les matières des Testaments et des dernières volontés. Ce qui prévient

plus contre son caractère que contre ses lumières, c'est son avengle jalousie contre Cujas, dont il ne parla jamais qu'avec mépris.

DONI (Antoine-François), Florentin, fut d'abord servite et ensuite prêtre séculier : il mourut en 1574, à 60 ans. Il était de l'académie des "Peregrini", et y prit le nom académique de "Bizarro", parfaitement convenable à son caractère, qui était satirique et mordant.On a delui: | des Lettres italiennes, in-8°; La Libraria, 1557, in-8°; | La Zucca, 1555, 4 parties in-8°, figures; | I Mondi celesti, terrestri ed infernali, etc., in-4°; il y en a une ancienne traduction française. Ce sont des discours dans lesquels il fait intervenir les personnes et les professions qu'il veut critiquer. | I Marmi, cioè Raggionamenti fatti ai Marmi di Fiorenza, Venise, 1552, in - 4°. [I Marmi, c'est le nom qu'on donnait alors à une place qui est devant la cathédrale de Florence, où l'on se promenait le soir. L'auteur rapporte plusieurs conversations qu'il suppose avoir été tenues dans cette place.]

DONI (Jean-Baptiste), savant antiquaire, né à Florence en 1593, mort en 1646, fut secrétaire du sacré collège à Rome, professeur d'éloquence à Florence et membre de l'académie de cette ville et de l'académie de la Crusca. Il cultiva avec succès l'étude des langues hébraïque, grecque, latine, française et espagnole, celle de la rhétorique, de la poétique, de la philosophie, de la géométrie, de l'histoire, de la chronologie, des sciences physiques et de la musique; mais il s'occupa surtout de l'étude des antiquités, et forma une collection immense-

d'inscriptions, de vases, d'autels, de cippes et d'autres objets les plus curieux et les plus rares. On a de lui des Dissertations savantes sur la musique théâtrale et sur la déclamation chez les anciens, publiées sous les titres suivants : | De præstantia musicæ veteris libri tres, etc., Florence, 4647, in-4°; Lyra Barberina...; accedunt ejusdem opera, pleraque nondùm edita, ad veterem musicam illustrandam pertinentia, etc., ibid., 1763, in-fol.; le 2e vol., écrit presque tout entier en italien, est intitulé De' trattati di musica di Gio.-Batt. Doni..., ne' quali si esamina e dimostra la forza e l'ordine della musica antica, etc.; un Traité abrégé en italien, sur les genres et les modes de la mu*sique*, etc., Rome, 1655, in-4°; Des notes sur ce Traité, et des Discours sur les questions de musique les plus importantes et sur les principaux instruments, ibid., 1640, in-4°; | un Mémoire de Restituenda salubritate agri romani, Florence, 1647, in-4°; des Lettres italiennes et latines, précédées de "Commentaires sur la vicetles ouvrages de J.-B. Doni \*, et de la liste des ouvrages de cetécrivain, publiée par le chanoine Ange-Marie Bandini.

DONI D'ATTICHI (Louis), originaire de Florence, se fit minime. Le cardinal de Richelieu, qui l'avait connu pendant sa retraite à Avignon, avait été touché de sa modestie et de son savoir. Il lui fit donner l'évêché de Riez, diocèse dans lequel il fit beaucoup de bien. Il passa du siège de Riez à celui d'Autun, et mourut en 1664, à 68 ans. Il a donné: | Une Histoire générale de l'ordre des Minimes, Paris, 1624, in-4°, peu

estimée; | la Vie de la reine Jeanne, fondatrice des annonciades, Paris, 1625, in-12; | celle du cardinal de Bérulle, en latin, Paris, 1649, iu-8°; | l'Histoire des cardinaux, en latin, 1660, 2 vol. in-fol., etc. Ses ouvrages latins sont d'un meilleur style que les français, dont la diction a vieilli, et n'a d'ailleurs jamais été fort brillante.

\* DONIS (Nicolas), religieux allemand, théologien, astronome et géographe au xvi° siècle, est principalement connu comme auteur de Cartes géographiques estimées, qu'il a jointes à la "Géographie" de Ptolémée : il paraît que ce sont les premières sur lesquelles on trouve indiqués les degrés de longitude et de latitude. L'édition de Ptolémée publiée par Donisen 1482, et réimprimée à Ulm en 1485, renferme 32 cartes grayées sur bois par Jean Schnitzer d'Arenkheim, et un "Traité sur les merveilles et les lieux célèbres du monde ", par le même auteur. Donis ajouta aux cartes anciennes les Cartes modernes de la France, de l'Espagne, de l'Italie, de la Scanie, de la Norwege, de la Dacie et des iles adjacentes.

\* DONNAT (Jacques), architecte, mort à Montpellier, au mois de juillet 1824, dans la 85° année de son âge, était déjà entré dans la carrière des beaux-arts, quand l'auteur justement estimé du bel amphithéâtre de Saint-Côme, à Montpellier, Giral, attira son émalation du côté de l'architecture, et, après se l'être attaché d'abord en qualité de disciple, se l'attacha plus particulièrement ensuite, en qualité de gendre et d'associé. C'est au coucours de ces deux artistes réunis que Mont-

pellier est redevable de la magnifique place du Peyrou, sans parler d'une foule de constructions utiles et remarquables dont Donnat embellit encore cette cité. Parmi les travaux qu'il exécuta sur divers autres points du Languedoc, on cite les restaurations du palais archiépiscopal de Narbonne; l'édification de la cathédrale d'Alais, et les belles routes qu'il traça dans les contrées montueuses et difficiles du Vivarais. Donnat dessina aussi, avec succès, les décorations éphémères des fêtes ou cérémonies publiques, célébrées à diverses époques dans les villes du Bas-Languedoc; et il remplit pendant près de cinquante ans les fonctions d'architecte de la ville de Montpellier.

\* DONNAUD (Pierre de), évéque de Mirepoix, né en 1553, fut un prélat digne des premiers siècles de l'église. Il avait d'abord éte bénédictin, et fut sacré à Rome, en 1587. Ses charités étaient immenses; il prêchait souvent, visitait son troupeau, tenait des synodes. Il ramena plusieurs protestants autant par l'attrait de ses vertus que par la force de ses instructions. Il mourut le 3 juillet 1630. (Voy.la "Gallia Christiana").

DONNE (Jean), né à Londres en 1573, fut élevé dans la religion catholique, qu'il abandonna ensuite; il voyagea dans une partie de l'Europe, et se fit connaître dans sa patrie par des Poésies galantes et des Satires. Il mourut l'an 1631. Ce poète était aussi controversiste, prédicateur et écrivain ascétique. On a de lui des ouvrages dans tous ces genres. Le plus connu est un mauvais livre de controverse, intitulé: Pseudo-martyr, 1615, in-4°.L'au-

teur le composa par ordre de Jacques Ier, pour servir de réponse aux arguments de l'Eglise catholique, contre le serment de suprématie et de fidélité; il en fut récompensé par la place de chapelain du roi et de doyen de Saint-Paul. On lui attribue encore une Apologie du suicide, où il cite, pour appuyer ses extravagantes idées, l'exemple d'un grand nombre de héros païens, ensuite celui de quelques saints de l'Ancien-Testament, d'une foule de martyrs, de confesseurs, de pénitents, etc.; N. S. J.-C. est même amené en preuve de son absurde système. (Voyez sa "Vie", publiée par Jean Watton, en an-

glais, Londres, 1658.)

DOPPEL - Maier (Jean-Gabriel) né à Nuremberg en 1677, [et selon d'autres en 1671], quitta l'étude du droit, auquel ses parents l'avaient destiné, pour les mathématiques, science pour laquelle la nature lui avait donné un talent plus marqué. Il les professa dans sa patrie, après s'être pertectionné dans des voyages qu'il fit en Hollande et en Angleterre. Les académies de Saint-Pétersbourg, de Londres et de Berlin se l'associèrent. Il mourut en 1750. Outre des Traductions allemandes de divers livres français et anglais, d'astronomie et de mécanique, on lui doit des ouvrages de géographie et de physique, écrits en sa langue. Il en a aussi mis au jour quelques-uns en latin: Physica experimentis illustrata, in-4°; Allas cœlestis, in quo 30 tabulæ astronomicæ æri incisæ continentur, in-fol., 1742.

\*DOPPET (François-Amédée), né à Chambéry en mars 1753, servit daus les gardes-françaises, puis étudia la médecine, et fut reçu docteur à l'université de Turin. Après avoir voyagé quelque temps en Suisse, il se rendit à Paris, où il publia des ouvrages de médecine, des romans et des vers qui donnèrent une triste idée de ses talents. Il embrassa avec chaleur les principes de la révolution. Etabli à Grenoble au commencement des troubles, il se fit remarquer parmi les démocrates de cette ville, par ses discours incendiaires. Conduit à Paris par Aubert-Dubayet, il fut membre des sociétés populaires, fonda le "Club des Etrangers", ct "la Légion des Allobroges", et travailla avec Carra et Mercier à la rédaction des "Annales politiques", depuis 1792 jusqu'à la funeste journée du 10 août, à laquelle il prit une part très-active. Lorsqu'après l'invasion de la Savoie, les Savoisiens formèrent une assemblée nationale, Doppet en fut membre; il opina pour la réunion de cette province à la France, et fut un des quatre députés envoyés en 1792 à la convention pour cet objet. Dans la guerre du fédéralisme, il servait sous Carteaux en qualité de général de brigade. Nommé général en chef de l'armée des Alpes, il fit le siège de Lyon, et entra dans cette ville le 9 octobre 1793. Il paraît qu'il s'opposa de toutes ses forces au pillage et à l'effusion du sang. Doppet, chargé de reprendre Toulon, en commença le siège, et fut envoyé commander l'armée des Pyrénées orientales. Il repoussa d'abord les Espagnols; mais une maladie grave arrêta ses succès, et il fut remplacé dans le commandement par le général Dugommier. Lorsqu'il fut rétabli, on le chargea de commander les

troupes stationnées dans les deux Cerdagnes, que la mort de Dagobert, avait laissées sans chef. Après avoir pénétré en Catalogue, il battit les Espagnols; mais, battu à son tour, il en jeta toute la faute sur les généraux Pelâtre et Davoust dans une lettre à la convention, signée le "Sans-culotte Doppet". Sa mauvaise santé le força de nouveau à quitter le commandement le 28 septembre 1794. Il resta quelque temps sans emploi, et fut ensuite nommé commandant de Metz; il ne conserva pas ce poste long-temps. Après le 11 fructidor, il fut nommé membre du conseil des cinq-cents; mais son élection fut annulée par la loi du 22 floréal. Depuis cette époque, Doppet vécut dans l'oubli jusqu'à sa mort, arrivée vers l'an 1800, à Aix en Savoie. Parmi les ouvrages qu'il a publiés, nous citerons: | Traité théorique et pratique du magnétisme animal, Turin, 1784, 6 vol. in-8°; | le Médecin philosophe, 1786: c'est une déclamation contre les vendeurs et distributeurs de remèdes secrets : le Médecin d'amour, Paphos et Paris, 1787, in-8°; ouvrage médico-romancier, pour nous servir de l'expression de l'auteur; Des moyens de rappeler à la vie les personnes qui ont toutes les apparences de la mort, Chambery, 1787, in-8°; Etat moral, civil et politique de la maison de Savoie, Paris, 1791, in-8°, traduit en allemand, 1793, in-8°; | Mémoires politiques et littéraires du général Doppet, Carouge, 1797, in-8°: c'est le meilleur ouvrage de l'auteur. Il contient des faits curieux dont l'historien pourra profiter; mais le style en est trèsmauvais.

DORAT (Jean), on DAUBAT, en latin, "Auratus", poète grec, latin, français, ué à Limoges, avec un extérieur désagréable, avait un esprit délicat et une ame noble. Son vrai nom était Dinemandi? ou Disnematin, et il sortait d'une bonne famille. Il s'acquit tant de réputation par ses vers, que les poètes ses contemporains lui donnérent le nom de "Pindare français", surnom que la postérité ne lui laissa pas. Charles IX créa pour lui la place de "Poète royal". Scaliger dit qu'il composa plus de 50 mille vers grees on latins. On me publiait aucun livre qu'il n'en ornat le frontispice de quelques vers; il ne mourait presque point de personne un peu connue, que sa muse n'en chantât la perte. Il mourut le 1<sup>er</sup> novembre 1588, à plus de 80 ans. Sur la fin de ses jours, il perdit sa femme, et se remaria à une jeune fille de 19 ans, donnant pour excuse à ses amis, qui le plaisantaient, que c'était une "licence poétique". Ses Poésies furent imprimées à Paris, 2 vol. in-8°, en 1586. Elles sont pour la plupart sans force, sans délicatesse, sans pureté. S'il eut su limer et polir ses vers lyriques, et surtout leur donner cette vigueur, cette force qui caractérisent ceux d'Horace et de Pindare, il aurait pu avoir quelque part à la gloire de ces deux poètes. Dorat fut le premier qui introduisit en France les "anagrammes", jeux de collége, qu'il faut laisser aux faiseurs d'acrostiches et de logogriphes. Le plus grand mérite de Dorat, c'est d'avoir beaucoup servi au rétablissement de la langue grecque, qu'il avait apprise sous d'excellents maîtres. Il eut à Paris une chaire de professeur royal en cette

langue, dont il fut pourvu en 1560, et la remplit avec beaucoup de réputation. [Il s'en démit ensuite pour ne plus s'occuper que de littérature.]

DORAT (Claude - Joseph), mousquetaire de la garde du roi, connu depuis 1758 dans la littérature, auteur d'un poème sur la Déclamation, de Régulus, tragédie, etc., naquit à Paris, le 31 décembre 1734. Issu d'une famille de robe, il avait d'abord suivi le barreau; il le quitta pour se rendre agréable à une dame; une pareille complaisance le fit ensuite renoncer à l'état militaire, et il s'adonna alors tout entier à la poésie. Son premier essai fut une ode sur le Malheur, et quelques Héroïdes. A vingt ans, il fit jouer sa Zulica, dont le cinquième acte était de Crébillon, mais qui n'eut pas de succès. On l'a nommé le \*Poète des Graces"; mais il était en même temps le poète de la licence. Après Voltaire, personne de nos jours n'a mieux réussi dans les poésies légères; il a fait en ce genre une foule d'ouvrages agréables, auxquels il ne manque ordinairement que plus de respect pour la sagesse et la vertu; ceux où il a porté plus de circonspection, sont lus avec plaisir par les gens de bien; on y trouve cette naïveté, cette molle négligence qui n'appartient qu'au génie. Tout le monde connaît ce morceau de l'Epître aux comètes, qui a tant mortifié les astronomes, prophètes d'une comète qui devait détruire la terre en 1773:

En traçant votre itinéraire.
Tous les radoteurs calculans,
Et tous les aveugles lorgnans,
Epars sur notre fourmilière,
Souvent, par honheur pour la terre,
Se trompeut de qualques mille ans.
Cette erreur, quoique très légère,

Band un pen de calme à nos sens;
Elle resure nes enfans,
Nos esprits forts, nos femmelettes;
Fait qu'on ne croit plus aux lorgnettes,
A l'astrolable des savants.
Que l'on rit au nez des prophètes;
Que l'on danse au son des volcans,
Et qu'on se bet l'œil des comètes.

[Il passa toute sa vie en dispute avec les comédiens, dont il restait toujours débiteur, à cause de la mauvaise réussite de ses pièces, ainsi qu'avec les libraires, à cause du luxe typographique qu'il exigeait dans ses moindres compositions. Sentant sa fin approcher, il se fit habiller élégamment, et mourut le 🞾 avril 1780, assis dans un fauteuil, sans avoir voulu recevoir les secours ecclésiastiques de son curé. Ses *OEuvres* formaient d'abord vingt volumes in 8°, contenant six Tragédies, sept Comédies, cinq Poèmes, onze Heroïdes; cent Fables, un grand nombre d'Odes, Epitres, Contes, etc.; cinq Romans, etc., etc.] En 1786, on a publié ses OEuvres choisies, 3 vol. in-12,

DORBAY (François), architecte français, élève du célèbre Louis Leveau, donna le dessin de l'église du collége des Quatre-Nations, et de plusieurs grands ouvrages au Louvre et aux Tuileries. Il mourut en 1697, à Paris, sa patric

trie.

DORÉ (Pierre Jacob), dominicain, docteur de Sorbonne, professeur de théologie dans son ordre, né à Orléans vers la fin du xv° siècle, et non à Saint-Pol, en Artois, comme le dit le P. Le Long, mort en 1569, a été désigné, à ce qu'on croit, par Rabelais, sous le nom de notre maître Doribus. Il n'est connu que par des ouvrages qui nous semblent aujourd'hui écrits bizarrement, et intitulés de même : c'était le goût

de son siècle. Les plus burlesques sont: | la Tourterelle de viduité, 1574, in-16; | le Passereau solitaire; | les Neuf Médicaments du chrétien malade; | les Allumettes du feu divin; | le Cerf spirituel; | la Conserve de grâce, prise du psaume, "Conserva me"; | l'Anatomie des membres de N. S. J. C., etc. On a encore delui plusieurs autres écrits en latin.

\*DORÉ (Jacob), jésuite, né à Longwi en 1753, mort à Nanci le 22 mai 1816, est connu pour avoir traduit et publié en France des livres de piété très-répandus en Italie, entre autres les "Visites au Saint-Sacrement", de Liguori, et le "Mois de Marie", de Lalomia: ces deux ouvrages ont été souvent réimprimés. On doit aussi au Père Doré un Recueil de cantiques.

\*DORFLING, célèbre officier prussien, parvint de l'état de tailleur au grade de feld-maréchal, sous l'électeur de Brandebourg Frédéric-Guillaume. Il se signala surtout contre les Suédois en 1665. L'histoire de ce général est singulière. En sortant d'apprentissage à Tangermunde, il eut l'ambition de vouloir aller travailler à Berlin. Comme il fallait passer l'Elbe dans un bac, et qu'il n'avait pas de quoi payer, le passage lui fut refusé. Piqué de cet affront, il dédaigna un métier qu'il en crut la cause, jeta son havresac dans le fleuve, et se fit soldat. Il marcha à pas de géant dans cette carrière. Il eut bientôt l'estime de ses camarades, ensuite de ses officiers, et enfin de l'électeur son maître. Ce prince, qui aimait la guerre, qui la savait, et qui était forcé de la faire, avança rapidement un homme qui joignait les vertus du citoyen à tous les talents du militaire. Dorsling fut fait feld-maréchal, et remplit l'idée qu'on doit se former d'un homme qui, de l'état de soldat, parvient au généralat. Une fortune si considérable excita la jalousie des cœurs sans élévation. Il y eut des hommes assez bas pour dire que Dorsling, pour être devenu grand seigneur, n'avait pas perdu l'air de son premier état. « Oui »! dit-il à ceux qui lui rapportèrent ce discours, « j'ai été tailleur, j'ai coupé du drap; mais maintenant », continua - t - il, en portant la main sur la garde de son épée, « voici l'instrument avec lequel je coupe les oreilles à ceux

qui parlent mal de moi. »

DORIA (André), noble génois, . le plus grand homme de mer de son siècle, naquit en 1468, à Oneille, petite ville de la côte de Gênes, dont Ceva Doria son père était coseigneur. Il commença par porter les armes sur terre, et se distingua pendant plusieurs années au service du pape Innocent III, et de plusieurs princes d'Italie. De retour dans sa patrie, il fut employé deux fois en Corse, et fit la guerre avec succès contre les rebelles de cette île, qui rentrèrent sous l'obéissance de la république. La réputation de valeur et de prudence que Doria s'était acquise le fit nommer vers 1513 capitaine-général des galères de Gênes; et il est à remarquer qu'il avait plus de 42 ans lorsqu'il commença le métier de la guerre maritime. Les pirates africains qui infestaient alors la Méditerranée lui fournirent les premières occasions de se signaler. Il les poursuivit sans relâche, et s'enrichit en peu de temps de leurs dépouilles,

de ses amis, le mit en état d'acheter 4 galères. Des révolutions arrivées dans le gouvernement de Génes déterminèrent dans la suite Doria à entrer au service de François Ier. Après la prise de ce prince à Pavie, mécontent des ministres de France, et recherché par Clément VII, il s'attacha à ce pontife, qui le fit son amiral. Mais, Rome ayant été prise par le connétable de Bourbon en 1527, le pape se trouva hors d'état d'entretenir Doria à sa solde, et lui persuada de rentrer au service de la France. François Ier le reçut à bras ouverts, et le nomma général de ses galères, avec 36 mille écus d'appointements, et y ajouta depuis le titre d'Amiral des mers du Levant". Doria était alors propriétaire de 8 galères bien armées. C'est à lui que les Français furent principalement redevables de la réduction de Génes, d'où les Adornes furent chassés cette même année 1527. L'année suivante, Philippin Doria, son neveu et son lieutenant, qu'il avait envoyé avec 8 galères sur les côtes du royaume de Naples pour y favoriser les opérations de l'armée française commandée par Lautrec, remporta une victoire complète sur l'armée navale de l'empereur à Capo-d'Orso, près du golfe de Salerne. La flotte impériale détruite, Naples assiégée par Lautrec ne pouvait plus être secourue par mer; elle était près de succomber, et la prise de la capitale allait entraîner la conquête de tout le royaume, lorsque tout à coup Doria abandonna la France pour servir l'empereur. Cette défection sit échouer l'entreprise sur Naples, et causa la décadence endont le produit, joint aux secours tière des affaires de François Ier en

Italie. Quant aux motifs qui le portèrent à ce changement, il paraît que les ministres de François ler, jaloux du crédit de cet étranger, qui les traitait d'ailleurs avec la hauteur d'un républicain et la franchisc d'un homme de mer, avaient cherché à le perdre dans l'esprit du roi, et y avaient en partie réussi. Doria, aigri et indigné, n'attendait qu'un prétexte pour faire éclater son dépit : ses ennemis le firent bientôt naître. Ils persuadèrent au roi de s'approprier la ville de Savone, appartenant aux Génois, d'agrandir son port, et d'en faire une rivale de la métropole. En vain, pour l'empêcher, Doria fit des représentations au nom de la république: non-seulement elles ne furent point écoutées, mais elles furent mal interprétées, et on le peignit an roi comme un homme qui s'opposait ouvertement à ses volontés. On fit plus, on lui persuada de le faire arrêter, et 12 galères, sous la conduite de Barbezieux, eurent ordre d'aller d'abord à Génes pour s'y assurer de sa personne, et de passer ensuite à Naples pour s'y emparer de ses galères commandees par Philippin son neveu. Mais Doria avait prévenu le coup en se retirant à Lerice, dans le golfe de la Spezia, d'où il dépêcha un brigantin à Philippin pour le rappeler promptement auprès de lui. Il se croyait'd'autant plus autorisé à se conduire ainsi, que le terme de son engagement avec le roi venait d'expirer. Dès ce moment, Doria ne pensa plus qu'à conclure son engagement avec l'empereur, qui le recherchait depuis long-temps. On vit alors, par absolue. Il avait alors en propriété un retour assez ordinaire, mais .12 galères qui, par son traité, dedont tout l'honneur fut pour Do-vaient être entretenues au service

ria, François I<sup>er</sup> chercher à le regagner par toutes sortes d'avances; mais ni les promesses les plus magnifiques, ni la médiation même du pape Clément VII, ne purent changer sa résolution. Ce qui doit honorer à jamais la mémoire de Doria, c'est le refus qu'il fit, en cette occasion, de la souveraineté de Gênes, qui lui fut offerte de la part de l'empereur. Préférant le titre de restaurateur à celui de maître, il stipula que Gènes resterait libre sous la protection impé-, riale, au cas qu'elle vînt à secouer. le joug de la domination française. Il ne manquait plus à sa gloire que d'être lui-même le libérateur de sa patrie. Le malheureux succès de l'expédition de Naples l'enhardit, cette même année (1528) à tenter l'entreprise; et s'étant présenté devant Gènes avec 13 galères et environ 500 hommes, il s'en rendit maître en une seule nuit, sans répandre une goutte de sang. Cette expédition lui mérita le titre de "Père et Libérateur de la patrie", qui lui fut décerné par un décret du sénat. Le même décret ordonna qu'il lui serait érigé une statue, et qu'on lui acheterait un palais des deniers publics. Un nouveau gouvernement fut formé alors à Gènes par ses conseils, et ce gouvernement est le même qui subsista jusqu'à la révolution française; de sorte qu'il fut non-seulement le libérateur, mais encore le législateur de sa patrie. Doria trouva auprès de l'empereur Charles-Quint tous les avantages qu'il pouvait désirer. Ce prince lui accorda toute sa confiance, et le créa général de la mer, avec une autorité entière et

VII.

de l'empereur, et ce nombre fut porté depuis jusqu'à 22. Doria continua de se signaler par plusieurs expéditions maritimes, et rendit à l'empereur les services les plus importants. Il enleva aux Tures, en 1532, les villes de Coron et de Patras sur les côtes de la Grèce. La conquête de Tunis et du fort de la Goulette, où Charles-Quint voulut se trouver en personne en 1535, fut principalement due à la valeur et à l'habileté de Doria. Ce fut malgré lui et contre son avis que l'empereur fit, en 1541, la malheureuse expédition d'Alger, où il perdit une partie de sa flotte et de ses soldats, et Doria onze de ses galères. Sa gloire souffrit encore quelque échec à la rencontre de la Prevèze, en 1539. S'étant trouvé avec la flotte impériale, jointe à celle des Vénitiens et aux galères du pape, en présence de l'armée turque, commandée par Barberousse, et beaucoup inférieure à la sienne, il évita d'engager le combat, et laissa échapper une victoire qui paraissait assurée. Quelques historiens ont représenté cette inaction comme l'effet d'une convention faite avec Barberousse, pour faire durer la guerre; mais ce conte, adopté par Brantôme, toujours prompt à recueillir les bruits populaires, n'a aucune vraisemblance. On sait que les grands capitaines sont souvent arrêtés par des considérations trèsgraves, là où la multitude des combattants ne voit qu'un chemin tout uni à la victoire. Les corsaires d'Afrique n'eurent jamais d'ennemi plus redoutable que Doria; il leur enleva des déponilles immenses, tant par lui-même que par ses lieutenants. Le fameux Dragut, entre autres, fut pris par

Jeannetin Doria, son neveu, avec neuf de ses bâtiments. Le zèle de ce grand homme, et les services qu'il rendit à Charles-Quint, lui méritèrent l'ordre de la Toison d'Or, l'investiture de la principauté de Melfe et du marquisat de Tursi, au royaume de Naples, pour lui et ses héritiers, et la dignité de grand-chancelier de ce royaume. Ce ne fut que vers 1556, à l'âge de près de 90 ans, qu'il cessa de monter ses galères et de commander en personne. Accablé alors par le poids des années, il obtint de Philippe II, roi d'Espagne, la permission de choisir Jean-André Doria, son neveu, pour son lieutenant. Il termina sa longue et glorieuse carrière en 1560, à 93 ans. sans postérité, quoiqu'il eût été marié, et sans laisser à beaucoup près d'aussi grands biens qu'on pourrait le présumer, après les occasions qu'il avait eues de s'enrichir; mais l'excès de sa magnificence, et son peu d'attention pour ses affaires domestiques, avaient bien diminué sa fortune. Peu d'hommes, sans sortir d'une condition privée, ont joué sur la scène du monde un aussi grand rôle que Doria: dans Gênes, honoré par ses concitoyens, comme le libérateur et le génie tutélaire de la patrie; au dehors, tenant, pour ainsi dire, avec ses seules galères, le rang d'une puissance maritime. Peu d'hommes de même, dans le cours d'une si longue vie, ont joui d'une prospérité plus constante. Deux fois sa perte fut tramée, l'une en 1547, par la conjuration du comte Jean-Louis de Fiesque, dirigée principalement contre lui; mais l'entreprise échoua par la mort du chef, au moment même de l'exécution : l'autre, peu de temps

après, par celle de Jules Cibo, qui fut découverte, et qui coûta la tête à son auteur. Ces deux conjurations n'eurent d'autre effet que d'accroître encore à Gênes et dans toute l'Italie le crédit et la réputation de ce grand homme. [Quelques auteurs ont accusé Doria de cruauté, et en ont cité quelques exemples; mais ils n'ont peut-être pas bien distingué entre la cruauté et cette sévérité nécessaire à un marin, pour maintenir la discipline et prévenir l'insubordination. Cappellani a écrit la "Vie" de ce célèbre amiral, Venise, 1565, in-4°.

DORIA (Antoine), célèbre capitaine génois, parent du précédent, se signala dans le même temps. Nous avons de lui une Histoire abrégée des événements arrivés dans le monde sous Charles V,

Genes, 1571, in-4°.

\* DORIA (Paul-Mathieu), l'un des ennemis les plus acharnés de la philosophie de Descartes, qu'il croyait destince à ébranler le platonisme, dont il était un ardent sectateur, naquit à Naples en 1675. Né à une époque où le royaume de Naples était placée sous l'autorité des vice-rois autrichiens, il imagina le plan d'un gouvernement populaire, quoiqu'il fût le frère cadet du prince d'Angri, l'un des plus grands seigneurs du pays. L'autorité empêcha la publication de cet ouvrage, et en fit brûler tous les exemplaires. L'auteur ne fut pas témoin de cette exécution étant mort peu avant, en 1733. On a de lui: Trattato della vita aivile, Naples, 1729, in-4°; Esercitazioni geometriche, Paris, 1729, in 4°; | Discorsi critici filosofici intorno alla filosofia, etc., Naples, 1734, in-4°; | Idea d'una perfetta

republica, ibid. (sans date), in-8°, très-rare; | Ragionamenti e poesie varie, Venise, 1757, in-4°; | Lettere e ragionamenti varj, Pérouse,

1741, 2 vol. in-8°, etc.

DORIGNY (Michel), peintre et graveur, né à Saint-Quentin, en 1617, disciple et gendre du fameux Vouet, suivit de fort près sa manière. Il grava à l'eau-forte la plus grande partie de ses ouvrages, et leur donna le véritable caractère de leur auteur. Cet artiste mourut professeur de l'académie de peinture, à Paris, en 1663, à 48 ans. Il laissa deux fils, Louis et Nicolas, qui se sont distingués aussi dans la peinture et la gravure. L'aîné mourut à Vérone, en 1742, et le cadet en 1746 à Paris, membre de l'académie.

DORINCK, ou Doring (Matthieu), franciscain allemand, professeur de théologie dans son ordre, [naquit en Thuringe dans le xive siècle], et mourut à Kiritz, [sans que l'on sache l'époque précise de sa mort; mais defortes raisons font croire qu'il ne vivait plus en 1465.] Il est auteur, à cc qu'on prétend, de l'Abrégé du Miroir historial de Vincent de Beauvais, continué jusqu'en 1493. On croit que c'est ce qu'on appelle communément la "Chronique de Nuremberg", parce que la 1<sup>re</sup> édition en fut faite dans cette ville, in-4°, en 1479. Quelques écrivains attribuent, peut-être avec plus de raison, cette "Chronique" à Hartman Schedel. L'auteur, quel qu'il soit, a été, à quelques égards, le précurseur de Luther. Son fanatisme ne le cède en rien à celui de cet hérésiasque.

\*DORIOT (L'abbé), néen Franche-Comté vers 1720, fut d'abord maître de chapelle à Besançon, et vint à Paris en 1558 pour diriger la musique de la sainte chapelle. On a de lui un Traité d'harmonie selon les principes de Rameau.

DORLAND (Pierre), chartreux, né en 1449, à Diest, près Liège, mort en 1507, est auteur des ouvrages suivauts: | Chronicon chartusianum, Cologne, 1608, in-8°, trad. en franç. par A. Driscart, Tournay, 1644, in-8°; | Viola animæ dialogis septem, Cologne, 1500, in-4°; Anvers, 1533, in-12, et 1545, in-16; | Dialogus de vitio proprietatis monachorum, Louvain, 1512, in-4°; Explicatio mystica habitus chartusiensis, ibid., 1513, in-8°; B. Annæ vita, impr. à la suite de la "Vita Christi" de Ludolphe, Anvers, 1517, in-fol., et plusieurs autres ouvrages manuscrits, dont la liste se trouve dans la "Biblioth. chartusiana" de Petreius, et dans la "Biblioth. belgica" de Foppens.

DORMANS (Jean DE), cardinal, évêque de Beauvais, chancelier de France sous Charles V, mort le 7 novembre 1373, avait fondé à Paris, en 1370, le collége de Dormans, dit de Saint-Jean-de-Beauvais. Sa réputation d'homme habile et équitable fut cause de sa fortune. Son père n'était qu'un procureur, qui se fit appèler "de Dormans, parce qu'il était de ce bourg. Ses fils achetèrent ensuite la seigneurie de leur patrie. Ce cardinal fut nommé légat, par le pape Grégoire XI, pour négocier la paix entre Charles V, roi de France, et le roi d'Angleterre. -[ Milon de Dormans, successivement évêque d'Angers, de Bayeux et de Beauvais, et chancelier en 1380, était neveu du précédent.]

DÓRMANTS (Les sept), sept frères qui confessèrent la foi à

Ephèse, en 250, sous le règne de l'empereur Dèce. Ayant été trouvés dans une caverne où ils s'étaient cachés pour se mettre à l'abri de la persécution, on en mura l'entrée, et " ils s'y endormirent dans le Seigneur". Quelques modernes, prenant mal ces expressions, ont imaginé que les serviteurs de Dieu s'étaient endormis d'un sommeil véritable et miraculcux, et qu'on les retrouva en 479, sous le règne de Théodose le Jeune. La vérité est que leurs reliques furent découvertes en cette année. On les porta à Marseille, où on les montre encore dans l'église de Saint-Victor. La mémoire de ces saints martyrs est en grande vénération chez les Grecs, les Syriens, et tous les peuples d'Orient. La caverne où leurs corps furent trouvés devint célèbre par la dévotion des fidèles. Suivant Spon (dans son "Voyage d'Italie et du Levant"), on la montre encore aux voyageurs qui vont dans le Levant.

\*DORMAY (Claude), chanoine de Saint-Jean-des-Vignes à Soissons, né au commencement du xvii siècle, mort en 1674, est auteur des ouvrages suivants: | Decora Franciæ, ubi de regia inauguratione et unctione... discurritur, Paris, 1655, in-8°; | Animadversiones in libros præadamitatum, 1657, in-8°; | Histoire de la ville de Soissons, et de ses rois, comtes et gouverneurs, Soissons, 1663-1664, 2 vol. in-4°.

DORNAU (Gaspard), en latin "Dornavius", médecin, orateur et poète, né à Ziegenrueck dans le Voigtland, mourut le 28 septembre 1632, à l'âge de cinquantecinq ans, conseiller et médecin des princes de Brieg et de Lignit On a de lai plusieurs ouvrages, dont les plus connus sont: Amphitheatrum sapientiæ socraticæ, etc., in-fol., 2 vol., Hanovre, 1619; Homo diabolus, sive sylloge scriptorum de calumnia; Parallela morum seculi; Encomium scarabæi; Invidiæ encomium, Calumniæ repræsentatio, Encomium cæcitatis, neminis, frigillæ, pellicani, autoribus incertis, Francfort, 1618, in-4°; De incremento dominationis turcicæ, etc.

DORNEVAL, ou d'Orneval, Parisien, mort en 1766, a passé sa vie à travailler pour la Foire, seul ou en société. Ses meilleures Pièces se trouvent dans le "Théâtre de la Foire", qu'il a rédigé avec Le Sage, 10 vol. in-12. [Il avait composé plus de soixante Pièces, ce qui ne l'empêcha pas de mourir pauvre. Dans sa vieillesse il s'occupa de la pierre philosophale.]

\*DORNIER (C.-P.), maître de forges et négociant à Dampierre, fut nommé administrateur du département de la Haute-Saône, passa de là à l'assemblée législative, et fut ensuite envoyé à la convention, où il vota, sans appel ni sursis, la mort de Louis XVI. Il était du nombre des commissaires qui, en 1795, signèrent l'armistice avec l'armée royale de la Vendée. Il devint ensuite membre du conseil des cinqcents, en sortit au mois de mai 1797, et y rentra au mois de mars 1798. Là s'est bornée sa carrière législative.

DORNKRELL (Jacques), théologien et ministre luthérien, né à Lunebourg en 1643, mort à Hambourg en 1704, laissa un ouvrage estimé des savants, sous le titre de Biblia historico-harmonica, etc.

\* DORONATZY (Paul), né en 1043, entra dans un couvent arménien, appelé Arakialk-Mecho, où il professa, et mourut en 1754. On a de lui: | Livre contre Theopiste, savant grec de son siècle, imprimé à Constantinople en 1752, 1, vol. in-fol.: | Abrégé historique des conciles de Nicée et d'Éphèse, manuscrit; | Commentaire sur la prophétie de Daniel; | Livre des sermons à l'usage des prédicateurs.

DOROTHEE (Sainte), vierge et martyre, est célèbre par le refus constant qu'elle fit de se marier et d'adorer les idoles, malgré les plus horribles tourments que Fabricius, gouverneur de Césarée, lui faisait souffrir. Elle convertit deux femmes apostates, qu'on avait chargées de la séduire. Rien n'étant capable d'ébranler sa constance, le juge la condamna à perdre la tête. Comme on la menait au supplice, un jeune homme nommé Théophile, qui lui entendait dire qu'elle allait trouver son divin époux, lui demanda, en raillant; des fruits et des fleurs dujardin de son époux. La sainte, par un effet de la toute-puissance divine, lui en envoya réellement. Ce prodige frappa tellement Théophile, qu'il se convertit. On croit que le martyre de cette sainte arriva sous Dioclétien. Son corps est dans la célèbre église qui porte son nom à Rome, et qui est au delà du Tibre. Elle est nommée dans l'ancien "Martyrologe", attribué à saint Jérôme. — Il ne faut pas la confondre avec une autre sainte du même nom, et d'une des plus illustres maisons d'Alexandrie, qui, ayant constamment refusé de satisfaire la passion brutale de Maximin, fut dépouillée de tous ses biens par cet empereur, et con-

damnée à l'exil en 308.

DOROTHEE, discipledu moine Jean, surnommé "le Prophète", fut à la tête d'un monastère en Palestine vers l'an 560. On a de lui des Sermons ou Instructions pour les moines, traduits en français par l'abbé de Rancé, 1686, in-8°; et des Lettres en grec et en latin. Ces ouvrages se trouvent dans l'"Auctuarium" de la "Bibliothèque des Pères", de l'an 1623, tom 1, page 743. Le style en est assez simple, mais plein d'onction. D'autres attribuent avec assez de vraisemblance ces Sermons et ces Lettres à un Dorothée natif du Pont, surnommé "le Jeune", archimandrite d'un monastère célèbre, qui, à cause du grand nombre des moines, était appelé "Chiliocomus". Il Il vivait vers l'an 1020. Jean Mauropus, son disciple a écrit sa "Vie".

\*DOROTHEE, archevêque de Malvoisie, est auteur d'une Histoire en grec vulgaire (Venise, 1631) qui s'étend depuis la fondation jusqu'à la prise de Constan-

tinople.

DORSANNE (Antoine), natif d'Issoudun en Berri, docteur de Sorbonhe, chantre de l'église de Paris, fut grand-vicaire et official du même diocèse sous le cardinal de Noailles. Il mourat en 1728, de la douleur que lui causa l'acceptation pure et simple que le eardinal de Noailles avait faite de la bulle "Unigenitus". Nous avons de lui un Journal contenant l'histoire et les anecdotes de ce qui s'est passé de plus intéressant à Rome et et en France, dans l'affaire de la constitution "Unigenitus", 2 vol. in-4°, ou 6 vol. in-12. en y comprenant le Supplément. Villefore, auteur des "Anecdotes de la cons-

titution Unigenitus", s'était beaucoup servi de ces Mémoires, dans la composition de son ouvrage; aussi retrouve-t-on dans le Journal une bonne partie des faits faux ou vrais rapportés dans les "Anecdotes". L'auteur des "Anecdotes" ne conduit son histoire que jusqu'en 1718; le journaliste l'a continuée jusqu'en 1728. La narration du premier est vive et coulante; celle du second est simple et fort négligée. Toutes les deux décèlent l'es-

prit de parti.

DORSET (Thomas SACKEVILLE, comte DE), grand-trésorier d'Angleterre, ne en 1536, à Withiam, voyages en France et en Italie. Il s'y perfectionna dans l'histoire, dans les langues et dans la politique. A son retour en Angleterre, il prit possession des grands biens que son père, mort en 1566, lui avait laissés. Il en dissipa en peu de temps la plus grande partie. Créé baron de Buckhurst, dans le comté de Dorset, il fut envoyé ambassadeuren France, vers Charles IX, l'an 1571, et vers les Provinces-Unies en 1587, Les succès avec lesquels il s'acquitta de ces différentes commissions le firent créer chevalier de l'ordre de la Jarretière-en 1589, chancelier de l'université d'Oxford en 1591, et enfin, en 1598, grand-trésorier d'Angleterre. Il remplit cette place jusqu'à sa mort, arrivée le 19 août. 1608, presque subitement, au milieu de ses collègues. [Dorset fut l'un des juges de l'infortunée Marie Stuart, et on le chargea de lui porter son arrêt de mort. Il suivit aussi le procès du comte d'Essex; qui eut la même fin tragique.] On a de lui : quelques Lettres, imprimées dans différents ouvrages, qui prouvent que c'était un homme

instruit.] Il était poète, et en 1557, étant membre des communes, il publia une pièce intitulée: Introduction au Miroir des Magistrats, avec la Vie de l'infortuné duc de Buckingham. Ce Miroir est une suite de poèmes de divers auteurs, dans lesquels de grands personnages racontent leurs malheurs. Dorset donna aussi une tragedie, Gordobue, la première pièce régulière en vers qui parut en Angleterre avant celles de Shakespeare. Elle fut représentée devant la reine Ensabeth. Dorset fut un des premiers qui, après la mort de cette princesse, proclamèrent Jacques 1er Stuart.

\*DORSET (Charles SACKEVILLE, comte de), né en 1637, se distingua sous les ordres du duc d'Yorck dans sa première guerre contre la Hollandeen 1665, et s'occupa en suite de belles-lettres. Il n'accepta que des ambassades où il ne s'agissait que de compliments. Il fut du nombre des mécontents qui chassèrent Jacques II, pour mettre Guillaume sur le trône; quatrefoison le nomma l'un des régents du royaume pendant l'absence du roi, et il le servit si bien qu'il devint membre du conseil privé. Il s'en retira en 1698, et mourut à Bath, le 19 janvier 1706. On a de lui des *Poésies* estimées, qu'on trouve aves celles de Rochester et de Roscommon, Londres, 1751, in-12, dansla "Collection des poètes anglais" de Johnson. Dorset passait pour le Méoène de son temps.

DOSA (Georges), paysan de la Ciculie (contrée de la Transylvanie), fut couronné roi de Hongrie en 1513, par les paysans de ce royaume, lorsqu'ils prirent les armes contre le clergé et la noblesse. Jean, vayvode de Transylvanie, défit les rebelles l'année d'après et prit leur roi. Pour le punir de son usurpation et de ses crimes, on le fit asseoir sur un trône de fer rouge, une couronne sur la tête, et un sceptre à la main, l'un et l'autre du même métal et aussi ardent. Neuf de ses complices, qui avaient survécu à un jeune absolu de 15 jours (40 avaient été condamnés à ce supplice, 31 y étaient morts), eurent ordre dese jeter sur cemisérable et de le déchirer avec les dents. Après ces cruelles opérations, il fut écartelé, et ses membres exposés dans diverses contrées de la Hongrie. Le malheureux Dosa southit ces inhumanités sans se plaindre. Tout ce qu'il demanda fut qu'on épargnât son frère: Les autres prisonniers furent empalés ou écorchés vifs, ou attachés à des roues de moulin. Quoiqu'il n'y eût point de genre de cruauté raffinée que ces scélérats n'eussent exercé contre les hommes les plus illustres dans le clergé et la noblesse, on souhaiterait, dit le sage et judicieux Isthuanfi, que la douceur chrétienne eut un peu modéré leur juste supplice.

DOSCHES (François), disciple insensé de l'insensé Simon Morin. Les écrits où il a consigné ses reves extravagants sont de la plus extrême rareté, et ne méritent d'être recherchés que par les philosophes qui veulent savoir dans quels égarements l'esprit de l'homme peut donner. Ils trouveront dans un écrit très-rare de Dosches, imprimé en 4 pages in-4° seulement, sous ce titre: Abrégé de l'Arsenal de la soi, jusqu'où ce sectaire avait porté ses délires.

DOSITHÉE, officier juif, fils de Bacenor, défit l'armée de Ti-

mothée, battit Gorgias, et le fit prisonnier; mais, comme il l'emmenait, un cavalier des ennemis lui abattit l'épaule d'un coup de sabre. Dosithée mourut de cette blessure, l'an 163 avant J.-C., après avoir rendu de grands services à sa patrie par son courage, auquel il joignait une grande pru-

dence.

DOSMA, ou plutôt de Osma Delgado (Roderic), chanoine de Badajoz en Espagne, sa patrie, était savant dans les langues orientales; on a de lui plusieurs ouvrages sur l'Ecriture sainte, entre autres un traité De ductoritale sanctæ Scripturæ, in-fol. Il mourut en 1607, à l'âge de 74 ans.

\*DOTTEVILLE(Jean-Henri), . né le 22 décembre 1716, à Palaiseau près Versailles, entra dans la congrégation de l'Oratoire, et mourut le 25 octobre 1807. Il est connu par les ouvrages suivants: | Traduction de Salluste, avec la vie de cel historien et des notes critiques. Il en a été publié plusieurs éditions; la 5° a paru en 1806, in-12. Cette Traduction est regardée comme son meilleur ouvrage; | Histoire de Tacite, en latin et en français, avec des notes sur le texte, 1772, 2 vol. in-12; | Annales de Tavite, règnes de Claude et de Néron, .1774, 2 vol. in-12; règnes de Tibère et de Caligula, 1779, 2 vol. in-12. Il donna, à la prière de ses amis, une Traduction entière de Tacite, mais il y fit entrer les Traductions de la "Vie d'Agricola", des "Mœurs des Germains", et la "Vie de Tacite" de l'abbé de La Bletterie, 4<sup>e</sup> édition, 1779, 7 vol. in-8°. Le P. Dotteville a lié par un Supplément ou Abrégé les événements décrits dans les

"Annales" avec le commencement des "Histoires"; | Traduction de la comédie de Plaute intitulée "Mostellaria", avec le texte, revu sur plusieurs manuscrits et sur les meilleures éditions (an x1), 1803, in-8°. Toutes ces Traductions, en général estimées, sont surtout remarquables par les notes savantes

qui les accompagnent.

\* DOU Y DE BASOLS ( Don Raymond Lazare), issu d'une famille respectable de Barcelone, fit d'excellentes études à l'université de Cervera, dans laquelle, en 1776, il remplissait déjà quelques fonctions subalternes. Au commencement de ce siècle, il obtint un canonicat dépendant de cette université; et un peu plus tard, il publia son ouvrage: | De recho publico general de Espana. (Droit public général de l'Espagne), qui lui assura la place de chancelier dans l'université. Membre des cortès de Cadix en 1810, le premier il présida ce corps. En 1817, il publia sa Richesse des nations, et en 1829, à l'âge de 89 ans, son Projet sur les lods et ventes. Il contribua beaucoup en 1827, comme membre de la junte consultative de Tarragone, à calmer l'effervescence qui régnait alors. Dou y de Basols est mort récemment.

\* DOUBLET (Jacques), religieux bénédictin, né en 1560, mort à l'abbaye de Saint-Denis, doyen de son ordre, en 1648, est auteur de : | Histoire de l'abbaye de Saint-Denys, contenant les antiquités d'icelle, Paris, 1625, 2 vol. in-4°; | Histoire chronologique pour la verité de Saint-Denis-l'Aréopagite, ibid., 1646, in-4°; | Histoire de la très-ancienne église de Saint-Étienne-

des-Grés, ibidem, 1648, in-8°. \*DOUBLET DE PERSAN, née LE-GENDRE, femme célèbre au xviiie siècle par son goût pour les nouvelles politiques et littéraires, et par ses liaisons avec les hommes les plus distingués de son temps, se retira, après la mort de son mari, dans le couvent des filles Saint-Thomas, où elle réunissait habituellement une société composée de littérateurs et de savants. Les nouvelles du jour y étaient commentées et consignées jour pour jour dans des registres qui ont été publiés depuis, et qui sont connus sous la dénomination de " Mémoires de Bachaumont. " M<sup>me</sup>. Doublet était une femme d'un esprit ordinaire, mais d'un caractère aimable. Elle eut la douleur de survivre à tous les amis qui composaient son cercle, et mourut en 1771, agée de plus de 94 ans.

\*DOUBLET (François), docteur-régent de l'ancienne faculté de médecine de Paris, professeur de la société royale de médecine, sous-inspecteur-général des hôpitaux civils du royaume, naquit à Chartres le 30 juillet 1751. Son père était procureur au bailliage et siège présidial de cette ville. Le jeune Doublet commença ses études dans sa ville natale. Des récita, des histoires de voyages l'avaient séduit; il crut devoir trouver le bonheur et la fortune au-delà des mers, et sa tête d'idées peut-être remplit aussi ambitieuses qu'extravagantes. Il s'était lié d'une étroite amitié avec un de ses camarades de collége, beaucoup plus expérimenté que lui; ses conseils perfides l'entraînèrent; Doublet quitta la maison paternelle. Le jour de

son départ il alla de grand matin trouver son frère encore au lit, iui annonça avec attendrissement une absence de quelques jours; son hésitation, son embarras, ses yeux humides, pouvaient receler ses desseins; il se jeta dans les bras de son père, et s'enfuit sans proférer un mot; on peut juger du désespoir d'un père! Il n'aspira bientôt qu'au plaisir de lui pardonner. Par un hasard heureux, Doublet parcourut la Hollande, où il eut à courir mille dangers. La visite qu'il fit de ce pays ne contribua pas peu à sa vocation pour la médecine; en cela, comme nous l'avons dit, le hasard le servit bien. Doublet ne tarda paș à abjurer ses erreurs; il revint dans sa patrie consoler son père. Il reprit le cours de ses études à Chartres, où il fit sa philosophie sous l'abbé Journais, de 1767 à 1768. Il partit cette dernière année le 7 du mois d'octobre pour se perfectionner au collége de Louis-le-Grand. Docile aux volontés de son père, qui le destinait au barreau, Doublet fit son droit à Paris, et fut reçu licencié en la faculté de cette ville, le 13 juillet 1772; c'est ainsi que commença Corvisard. Entraîné par sa vocation, Doublet prit ses inscriptions à la faculté de médecine de Paris; alors il fit preuve d'une aptitude toute particulière pour ce nouveau genre de travail. Laborieux par goût et par ambition, il ne se contentait pas de suivre assiduement les leçons de ses professeurs; il ne les regardait, pour ainsi dire, que comme l'esquisse d'un tableau qu'il fallait revêtir de formes et de couleurs. Il ajoutait aux idées qu'il avait retenues, les approfondissait en les développant; la clarté

de son style, la précision sans stérilité de ses pensées, firent remarquer en lui le tact profond du praticien; ses Cahiers furent regardés comme de véritables Traites. Doublet se fit la réputation d'un praticien habile, et au bout de trois ans d'exercice, il fut choisi et nommé médecin de l'hôpital de Charité de Saint-Sulpice, connu aujourd'hui sous le nom d'hospice de madame Necker: Doublet sentit les obligations que sa place lui imposait. Il ne travailla qu'à justifier le choix qu'on avait fait de lui. En 1780 is perdit son père; peu de temps après il fut nommé médecin de l'hospice de Vaugirard. Cet établissement dut sa naissance à ses conseils; on sait qu'il avait pour objet le traitement des enfauts atteints de la syphilis. Par le procédé le plus ingénieux, on s'occupait dans cet hospice, unique en son genre en Europe, de guérir les enfants attaqués au moment de leur naissance, au moyen du traitement que l'on administrait aux mères et aux femmes chargées de les allaiter. Doublet obtint encore la place de médecin des vénériens. En 1781, il fit paraître un Mémoire sur le traitement de ce genre de maladie chez les enfants nouveau - nés, et le 16 septembre 1782 il lut dans une des assemblées de la faculté, dite "prima mensis", un *Mémoire* sur la fièvre puerpérale. Il en fut fait une mention honorable dans le rapport publié par ordre du gouvernement, sur cette maladie. L'année suivante, il publia de nouvelles Recherches sur le même objet, lesquelles furent insérées dans le cahier du Journal de médecine du mois de décem-

bre 1783 et dans celui de janvier 1784. Au dire des médecins célèbres de notre époque, cet ouvrage a fait beaucoup d'honneur à Doublet, qui, le premier, a posé les bases du traitement de cette maladie dangereuse. En 1786, Doublet fut nommé associé-ordinaire de la société royale de médecine. Au mois de mai de l'année suivante, la société royale de médecine ayant été requise d'envoyer deux de ses membres à Lorient pour prendre connaissance d'une maladie épidémique qui régnait dans les prisons de cette ville, Doublet fut choisi avec un de ses collègues, Delaporte, pour remplir cette mission; ils s'en acquittèrent avec honneur. Doublet a rendu un compte abrégé de son travail dans son Mémoire sur les prisons, page 33 et suivantes. Ce fut en 1791 que parurent ses nouvelles Recherehes sur la fièvre puerpérale; elles furent, ainsi que l'annonce le titre, publiées par ordre du roi. Nommé sous-inspecteur des hôpitaux civils du royaume, il justifia ce choix par la publication de Mémoires importants composés sur cette partie de l'administration; il rédigeait aussi des Feuilles d'observations pour le département des hôpitaux civils auxquels il était attaché depuis 1785; elles étaient insérées au Journal de médecine, et distribuées à la fin de l'année, séparément, par ordre du gouvernement, et c'est vers ce temps qu'il se lia particulièrement avec Colombier, qui déjà était médecin en chef de l'hospice de Vaugirard, et inspecteur-général des hôpitaux civils du royaume; leurs travaux devinrent communs. A l'époque de 1790, l'assemblée constituante s'occupant d'une loi

sur le régime sanitaire des prisons, Doublet rédigea un Mémoire sur la nécessité d'établir une réforme dans les prisons et sur les moyens de l'opérer. Il adressa ce Mémoire au mois d'avril 1791 au président du comité de l'assemblée nationale, et il fut lu peu de temps après dans les séances de la société de médecine. Il éclaira l'assemblée constituante dans son travail, et fit sensation sur le public. Le 50 août 1791, en sa qualité de rapporteur, Doublet présenta à la société de médecine un état de la situation des prisons de Paris, et indiqua les moyens de les rendre salubres. Ce Mémoire est écrit sous l'inspiration d'Howard; il donnait une idée bien vraie, mais réellement affligeante, des maisons de force en France. En 1794, Doublet fut appelé à faire partie des professeurs élus pour former l'école de médecine de Paris; il fut chargé d'y enseigner la pathologie interne. Il se fit remarquer par de savantes leçons que suivait un concours nombreux d'élèves et de médecins déjà formés; les deux dernières ont été remarquées; elles traitaient De la mort. Doublet, comme en presence de son ombre, s'y éleva aux plus hautes considérations; la philosophie rehaussa l'éclat de ses paroles; elles attirèrent une foule empressée de l'entendre, mais, hélas! comme l'a dit un de ses biographes, c'était le chant du cygne", et l'homme qui, naguère n'envisageait la mort qu'avec dédain, devait en être l'une des premières victimes, et ne plus reparaître dans sa chaire doctorale. Doublet portait en lui le germe d'un principe destructeur; en quittant ses élèves, il se mit

dans son lit de mort. Au bout du onzième jour de sa maladie, il succomba. Une fièvre ataxique cérébrale l'enleva aux sciences et à l'humanité, le 5 juin 1795, à une heure du soir. Il était à peine âgé de 44 ans; il mourut moissonné dans la force de l'age; son portrait a été dessiné par le célèbre Cochin. Doublet est l'auteur des ouvrages suivants: | Mémoires sur les symptômes et les traitements de la maladie vénérienne chez les enfants nouveau-nés, Paris, in-12, 1791; Observations faites dans les départements, sur les hópitaux civils, 4 vol. in-8°, Paris, 1785, 86, 87 et 88. Elles sont extraites du "Journal de médecine", depuis 1785; on y remarque la topographie deshospices de Saint-Sulpice et de Vaugirard, des dissertations curieuses et intéressantes. Remarques sur la fièvre puerpérale, in-12, 1783; | Nouvelles recherches sur la fièvre puerpéràle, publiées par ordre du roi, in-12, 1791; Mémoire sur la nécessité d'établir une réforme dans les prisons et sur les moyens de l'opérer, suivi de la Conclusion d'un rapport sur l'état desprisons de Paris, lue à la séance publique de la société royale de médecine, le 28 août 1791, in-8°. Ce Mémoire est suivi d'un projet de décret, sur l'ordre et la salubrité des maisons de justice ou prisons criminelles. En commun avec Colombier: deux Recueils de Mémoires sur les épidémies de la généralité de Paris et une bonne Instruction sur la manière de gouverner les insensés et de travailler à leur guérison dans les asiles qui leur sont destinés. Doublet a fourni différentsarticles à l'Encyclopédie méthodique". Outre ceux qu'il a pu faire

en commun avec Colembier, nous citerons ceux-ci: Air météorologique; | Maladies des armées; . | Caractère des médecins; | Clinique; | Conseil; | Consultation; | Maladie des enfants; | Expériences. Doublet est l'un des dont s'honorait . hommes plus le pays chartrain; les historiens l'ont cité avec éloges; Leroux-Royer, de la faculté de médecine de Paris, en parla avec admiration et reconnaissance dans le discours qu'il prononça le 23 juin 1810, sur la tombe de Thauret, médecin distingué. En 1826 une "Notice historique" a été publiée sur la vie et sur les ouvrages de Doublet, par M. Doublet de Boisthibault, son neveu, avocat et homme de lettres. Elle nous a servi dans la rédaction de cet article. Doublet s'était occupé d'une Histoire de la médecine depuis Hippocrate jusqu'à nos jours. Cet ouvrage était presque terminé quand il mourut. Les recherches de M. Mongenot, son beau-fils, furent infructueuses; une main infidèle s'en était emparée.

\*DOUBLET (Pierre-Nicolas), frère du précédent, naquit à Chartres en 1755. Se destinant au barreau, il fit son droit à Reims, et fut reçu avocat au parlement de Paris en 1779. De retour dans sa ville natale, avocat au bailliage de cette ville, il tut appelé par les suffrages des électeurs du district de Mondoubleau (Loir-et-Cher) aux fonctions de juge près le tribunal de ce district, dans lesquelles le roi le confirma le 15 novembre 1790. Son . caractère et ses connaissances furent bientôt appréciés, et il sut . nommé accusateur public près le tribunal criminel de Blois, où sa

modération autant que sa justice lui valurent d'unanimes éloges. On conservera long-temps dans le département de Loir-et-Cher le souvenir d'une action qui fait autant d'honneur au courage civil de Doublet qu'à son caractère ferme et indépendant. En 1793 une sédition avait éclaté à Mondoubleau; le tribunal criminel de Blois se transporta aussitôt dans cette ville pour juger les coupables. Les frères Joisneau avaient été signalés comme les auteurs de ce mouvement; le plus jeune était reconnu par les témoins; quant à l'autre, confronté dans l'instruction à un témoin, celui-ci l'avait également reconnu, mais avec hésitation. Doublet se promit d'arracher ce malheureux, plutôt égaré que coupable, à une mort certaine. L'audience fut indiquée pour le soir. Lorsque le témoin fut produit à l'accusé, on lui demanda s'il reconnaissait Joisneau: « Je le crois », dit-il.« Il ne s'agit pas d'un doute, reprit l'accusateur public, il faut être certain de ce que vous avancez. » A ces mots il s'empare d'un flambeau, descend de son siége, va droit au témoin, le mène vivement auprès de l'accusé, et, approchant la lumière plus près de lui : « Le reconnaissez-vous bien », lui dit-il d'une voix ferme et sévère. Le témoin s'intimide et déclare ne pas le reconnaître. Joisneau fut acquitté, et toute la ville de Mondoubleau en témoigna sa reconnaissance à Doublet. Après l'époque de la terreur, il vinta Chartres. En l'anviu il fut nommé avoué et juge suppléant près la cour de justice criminelle d'Eure-et-Loir. Au décès de Guillard, procureur impérial près cette cour, Doublet fut dési-

gné par Brocheton, qui en était le président, pour lui succéder. Il en remplit les fonctions pendant six mois avec une grande distinction. Sa modestie seule l'empêcha de solliciter une place qui convenait si bien à sa sagacité et à son expérience. Rappelé à son cabinet, il trouvait encore assez de temps pour se livrer aux nom-, breuses fonctions gratuites qu'il exerçait dans des commissions administratives. Retiré des affaires, il accepta la place de maire de la commune de Luisant, où était sa maison de campagne; c'est là qu'il vécut en aidant les malheureux. Parvenu à un âge avancé, épuisé par ses travaux, il s'éteignit avec le calme de l'homme de bien, le 16 mai 1831, entouré d'une grande considération. Doublet a laissé un fils qui suit la carrière du barreau, et qui appartient à un grand nombre de sociétés savantes.

DOUCIN (Louis), jésuite, né à Vernon, mort à Orléans en 1726, fut, seion queiques-uns, l'auteur du fameux Problème ecclésiastique, où il censurait la conduite de M. de Noailles à l'égard des "Réflexions morales" du P. Quesnel. (Voy. Noailles, Louis-Antoine.) Il fut envoyé à Rome, et se distingua par son zèle pour la constitution "Unigenitus". On a de lui : | Histoire du nestorianisme, in-4°, Paris, 1698; curieuse et assez estimée. Ce qui regarde cette fameuse hérésie y est exactement discuté; [à la tête du volume se trouve, pour servir de préface, une dissertation qui a pour titre: De la divinite de J.-C., combattue par Nestorius, et prouvée par saint Cyrille; ] | Histoire de l'origenisme; pleine de recherches et d'une bonne critique;

Mémorial abrégé touchant l'état et les progrès du jansénisme en Hollande, composé par l'auteur, lorsqu'il se rendit en 1697, à la suite du comte de Créci, au congrès de Riswick; | plusieurs Ecrits sur les affaires du temps.

\*DOUDEORTY (Grégoire), supérieur de l'abbaye d'Haghpad, né à Sanahin, dans la Grande-Arménie, vers l'an 1134, s'opposa à la réunion du concile tenu à Romgla en 1179, fut aimé des grands et du peuple d'Arménie, et mourut vers 1217, laissant des manuscrits sur des matières théo-

logiques.

DOUFFET, ou Duffer, habile peintre, naquit à Liège le 16 août 1594. Jean Taulier, Liégeois, et un nommé Perpète de Dinant, furent ses premiers maitres. Vers l'an 1609, il alla à Anvers, où le célèbre Rubens le recut au nombre de ses élèves. Douffet y fit de grands progrès. En 1614 il se rendit à Rome, et y demeura sept ans, joignant à l'étude des grands modèles celle de la poésie et de l'histoire, si nécessaire à un peintre pour l'ordonnance de ses sujets. Après avoir fait quelque séjour à Venise, il revint dans sa patrie l'an 1622. Sa réputation l'y avait précédé; on l'employa à l'envi : les églises, et les maisons des personnes distinguées fournissent encore preuves de son talent. Si l'on veut se faire une juste idée de ceux qu'il avait pour la composition, il faut lire la description très - détaillée que Pigage donne de deux grandes pièces capitales de ce maître, qui sont conservées dans la galerie électorale de Dusseldorff, et qui existaient autrefois à Liége, dont l'une,

la sainte croix; l'autre, n° 65, a pour sujet le pape Nicolas V visitant le caveau de saint François d'Assise. Il excellait également dans l'histoire et dans le portrait. Ses attitudes sont bien choisies, ses airs de tête d'une variété admirable; son coloris est d'une grande douceur. Il mourut l'an 1660.

\* DOUGADOS (Vénance), plus connu sous le nom du père Vénance/né dans un village près Carcassonne en 1764, fut d'abord capucin, et cultiva la poésie légère avec succès parmi les austérités du cloître. Sécularisé, il devint secrétaire d'une princesse polouaise à Gênes. Rentré en France, il professa l'éloquence à Perpignan; puis, s'enrôlant dans un bataillon de volontaires, il parvint au grade d'adjudant-général. Son attachement au parti de la Gironde le fit condamner à mort par le tribunal révolutionnaire le 15 janvier 1794. Ses Poésies légères ont été publiées par M. La-Bouisse, Paris, 1810, in-8°: on y trouve de la facilité et de l'originalité. Dougados, dans le cloître, avait le surnom de Père Tibulle.

seigneur écossais dans le xiv siècle, d'une des plus anciennes maisons de ce royaume, dont Buchanan a écrit l'histoire. Robert de Brus, roi d'Écosse, avant it voeu de se croiser contre les infidèles, et n'ayant pu l'accomplir pendant sa vie, ordonna à Douglas de porter son cœur en Palestine après sa mort, et de le présenter au Saint-Sépulcre. Le roi étant mort en 1327, Douglas partit pour la Terre-Sainte; mais il fut tué, dit-on, en chemin avec toute sa suite, com-

posée de la plus brillante noblesse

du pavs.

DOUGLAS (Jacques), anatomiste anglais, qui excella dans la pratique des accouchements, professait la médecine à Londres, au commencement du xviiic siècle. Nous lui sommes redevables des ouvrages suivants : | Bibliographiæ anatomicæ specimen, sive catalogus, etc., imprimé pour la première fois à Londres, et dans la suite, avec des augmentations, a Leyde, 1734, in-8°; | Myographiæ comparatæ specimen, Londres, 1707. L'auteur y marque la différence des muscles dans l'homme et dans le chien. On l'a traduit en latin, et imprimé à Leyde en 1729; | Description du péritoine, en anglais, Londres, 1730. [Douglas est mort à Londres en 1742, laissant une réputation que le temps a consacrée. Il avait de vastes connaissances dans toutes les parties de l'art de guérir, sur lesquels il publia plusieurs ouvrages, outre ceux que nous venons d'indiquer.]

\* DOUGLAS (Jean), évêque anglican, né à Pittenween en Ecosse en 1721, mourut en 1806, agé de 86 ans. Après avoir fait ses études à l'université d'Oxford, il fut attaché, en 1774, en qualité de chapelain, au 3º régiment des gardes à pied, qui faisait alors partie de l'armée des alliés en Flandre; et il se trouva à la bataille de Fontenoi. Revenu en Angleterre, il accompagna ensuite le fils de lord Bath dans ses voyages. Il obtint plusieurs bénéfices, et fut nommé, en 1762, chanoine de Windsor, par la protection de lord Bath, qui en mourant lui légua sa bibliothèque. En 1737, il fut élevé à l'éveché de Carlisle,

lisbury. Il était membre de la société rurale de Londres, de celle des antiquaires de la même ville, et l'un des gardiens du musée britannique. On connaît de lui : | Criterium miraculorum, 1753, in-8°; ouvrage dans lequel Douglas défend avec talent l'autorité des miracles, que Hume venait d'attaquer dans ses "Essais philosophiques"; | Milton vengé de l'accusation de plagiat par tée contre lui par M. Lauder, 1750.

DOUJAT (Jean), né à Toulouse, d'une famille de distinction, mort à Paris le 27 octobre 1688, à 79 ans, était doyen des docteurs-régents de la faculté de droit de Paris, premier professeur royal en droit canon, historiographe du roi, et membre de l'académie française. Il fut nommé par Perigni premier précepteur du grand dauphin, pour donner à ce prince la première teinture de l'histoire et de la fable. Ses ouvrages et ses services lui acquirent les éloges des savants, et des pensions du trône. L'école de droit n'a point eu d'hommes supérieurs à lui. Il fut encore plus estimable par sa modestie, sa probité et son désintéressement, au milieu des écueils de la cour, que par ses livres. Les principaux sont : | Abrégé de l'histoire grecque et romaine, traduite de Velleius Paterculus, in-12, Paris, 1679 et 1708. Cette Version est très-faiblement écrite : le traducteur l'orna de Suppléments tirés des meilleurs auteurs de l'antiquité, et d'une Chronologie. L'abbé Paul en a donné une meilleure en 1770, in-8°, et in-12. | Une bonne Edition de Tite-Live; ouvrage composé, comme le précé-

dent, pour l'usage du dauphin, et enrichi de notes savantes, 6 volumes in-4°; | Prænotiones canonicæ et civiles, Paris, 1687, in-4°: c'est son meilleur ouvrage; Y Histoire du droit canonique, 1685, in-12; | celle du droit civil, Paris, 1678, in-12, en latin; | une Edition latine des "Institutions du droit canonique? de Lancelot, Paris, 1682, 2 vol. in-12, avec beaucoup de notes. [Aux ouvrages déjà cités, il faut ajouter: Synopsis conciliorum et chronologia patrum, pontificum, imperatorum, etc., 1674; | De Eucharistiæ pace spirituali, etc., 1655; | des Eloges des personnes illustres de l'Ancien-Testament, 1688; | Poésics latines et françaises, etc., etc. Ce savant posséduit le grec, le latin, l'hébreu, le turc, l'anglais, l'italien et l'espagnol.]

DOUSA (Janus), appelé vulgairement "Jean van der Does",
seigneur de Norwick, sa patrie,
né le 6 décembre 1545, gouverneur de la bourgeoisie de Leyde,
se distingua dans la défense de
cette ville contre les Espagnols,
l'an 1574, par un courage digne
d'une meilleure cause. Le général
espagnol sollicitant les bourgeois
par lettres à se rendre, Dousa ne
répondit que par ce vers, qu'il
mit au bas d'une de ses lettres:

Pistula dule: canit, volucrem dam decipit auceps :

Les assiégés ayant été secourus à temps, les Espagnols furent obligés de lever le siége. Le poète guerrier fut nommé, l'année suivante, premier curateur de l'université de Leyde, qui venait d'être fondée. Il était digne de cet emploi par son érudition, qui lui mérita le nom de "Varron de Hol-

lande ". Il mourat à Norwick en 1604. A beaucoup de courage et de savoir il joignait une douceur extrême. On a de lui : | les Annules de Hollande, en vers élégiaques et en prose, in-4°, Leyde, 1601, commencées par Janus Dousa fils, et continuées jusqu'à l'an 1520, par Dousa père; réimprimée, en prose seulement, en 1617, avec un commentaire du savant Hugues Grotius; | des Notes sur Salluste, sur Pétrone, sur Catulle, Tibulle et Properce; sur Horace, Plaute....; | Echo, sive lusus imaginis jocosæ, La Haye, 1603, in-4°; | Poemata, Leyde, 1609, etc. Une latinité pure et élégante, beaucoup de variété, des pensées nettement développées, sont les qualités qui distinguent les ouvrages de Dousa; mais les honnêtes gens lui reprocheront toujours d'y avoir violé les règles de la bienséance et de la pudeur. Dousa laissa quatre fils, qui soutinrent la réputation de leur père. Les plus connus furent: - Janus, poète, philosophe et mathématicien, précepteur du prince Frédéric-Henri de Nassau, garde de la bibliothèque de Leyde, où il mourut en 1596, à 25 ans. On a de lui des Poésies latines, 1607, in-8°. — Georges, savant dans les langues, qui voyagea à Constantinople, et publia: une Relation de son voyage, Anvers, 1599, in-8°; | Georgii Codini selecta de originibus constantinopolitanis, en grec et en latin, avec des remarques de Meursius, Genève, 1607, in-8°. Georges Dousa mourut en 1599, dans l'île de Saint-Thomas, en faisant route pour les Indes.

DOU

\*DŌUSSIN - Dubreuil (Jacques-Louis), médecin, né à Sain-

tes (Charente-Inférieure), mort à Paris en 1831, fit ses études médicales sous son père, qui était luimême médecin. Il est le premier qui ait reconnu dans la matière de la transpiration un acide qui se coagule lorsqu'elle reflue sur les viscères, acide dont l'existence avait été soupçonnée par Lavoisier. Membre, depuis sa fondation, de la société centrale de vaccine, et du comité établi près du gouvernement, il est l'un des deux premiers médecins français qui aient inoculé la vaccine à leurs propres enfants. C'est à lui qu'on doit l'idée des dépôts de vaccin qui sont établis dans toutes les villes de France, afin d'arrêter promptement les progrès des épidémies varioliques. Il fonda ou concourut à fonder plusieurs sociétés savantes ou d'utilité publique, telles que la "société royale académique des Sciences de Paris, la "société galvanique" et la "société d'encouragement, pour l'industrie nationale"; il était luimême membre de plusieurs sociétés de médecine. On a de lui les ouvrages suivants: | des Glaires, de leurs causes, de leurs effets et des moyens pour les combattre, 1 vol. in-8°, très-souvent réimprimé; | De l'épilepsie en général, et particulièrement de celle qui est déterminée par des causes morales, 1800, 1 vol. in-8°; | Nouvel aperçu sur les causes et les effets des glaires, 1816, 1 vol. in-8°; et plusieurs autres ouvrages. On doit remarquer surtout celui qu'il composa pour prévenir les jeunes gens contre les habitudes solitaires.

DOUVRE (Thomas DE), trésorier de l'église de Bayeux, né en cette ville vers l'an 1027, d'une Normand que Guillaume-le-Conquérant plaça sur le siège d'Yorck en Angleterre. Il en était digne par ses vertus et par sa science. Il rebâtit son église cathédrale, instruisit son peuple par ses discours et par ses exemples, fit de grands biens à son clergé, et composa quelques livres sur le chant ecclésiastique. Il mourut l'année 1100, après avoir siégé 28 ans.

DOUVRE (Thomas DE), neveu du précédent, clerc de Henri Ier, roi d'Angleterre, fut aussi archevêque d'Yorck en 1108. Son père Samson de Douvre, avant de devenir chanoine de Bayeux, et ensuite évêque de Worcester en Angleterre, avait été engagé dans le mariage, et eut encore au moins un autre fils (Richard II), qui fut évêque de Bayeux. Thomas eut de grands débats avec saint Anselme, archevêque de Cantorbéry, à l'occasion de la primauté de leurs dans de la composite de la com . une grave maladie, les médecins . lui ayant indiqué un remède opposé à la pureté, il déclara qu'il aimait mieux s'exposer à mourir que de racheter sa vie à un tel prix. Dieu bénit sa constance et sa foi. Il lui rendit sa première santé. Ce pieux archevêque mourut en 1114.

DOUVRE (Isabelle DB), de la même famille que les précédents, fut maîtresse de Robert, comte de Glocester, bâtard de Henri Ier, roi d'Angleterre, et en eut un fils nommé (Richard), que ce prince nomma à l'évêché de Bayeux en 1133. Se voyant dans l'arrièresaison de l'âge, et dégoûtée du monde, qui s'était dégoûté d'elle, Isabelle se retira à Bayeux pour y finir ses jours, et y mourut vers

l'an 1166 dans une grande vieillesse.

DOVIA (Paul-Mathias), de l'illustre famille de ce nom, branche des princes d'Angri, né à Naples, où il est mort en 1745, agé de 84 ans, est auteur | de divers ouvrages de mathématiques; | de plusieurs Discours critiques et philosophiques; | d'un Cours de philosophie; | et d'un livre qui a pour titre : La Vita civile di Paolo Mattia Dovia, con un Trattato dell'educazione de' principi, Francfort et Naples, 3 vol. in-12. La 3º édition, qui est de 544 pages, est la meilleure de toutes. L'auteur, en établissant l'utilité des ouvrages politiques, fait une sortie vigoureuse contre ceux de Machiavel. Dovia a bien développé dans cet ouvrage les principes sur lesquels la société civile est fondée, et il a donné aux princes et aux sujets des règles de conduite aussi sages que solides.

\*DOVNETZY (Etienne), savant arménien, aumônier du patriarche de cette contrée, le remplaça après sa mort sur la demande du peuple et des Sarrasins, qui gouvernaient alors une partie de la Grande-Arménie. Au bout de deux ans, c'est-à-dire vers l'an 790 de J.-C., Dovnetzy mourut, laissant manuscrits des ouvrages sur la Grammaire, la Philosophie et la Biographie.

DOW (Gérard), né à Leyde en 1613, fut élève du célèbre Rembrandt, et fit beaucoup de progrès sous ce maître. Cet artiste ne s'est occupé qu'à de petits tableaux, qu'il faisait payer à proportion du temps qu'il y mettait. Sa coutume était de régler son prix sur le taux de 20 sous du

pays par houre : il n'y a rien de plus achevé que ses tableaux: il faut le secours des loupes pour en démêler tout le travail. Ses figures, quoique très-finies, ont un mouvement et une expression singulière. Son coloris a beaucoup de fraîcheur et de force. Dow n'épargnait pas le temps à ce qu'il faisait. Il fut trois jours à représenter le manche d'un balai; et cinq à peindre la main de madame Spierenger, femme d'un résident de Suede en Hollande, qui voulait avoir son portrait. [On le regarde comme l'inventeur de la méthode ingénieuse de réduire un grand tableau en petit, en posant entre lui et son modèle un grand châssis divisé par des carreaux de fils de soie, et en plaçant les mêmes parties dans autant de petits carreaux tracés sur la toile. Pour donner plus d'éclat à ses couleurs, il les broyait sur un cristal, et faisait lui-même ses pinceaux. On ne connaît de lui qu'un seul tableau en grand: c'est une Décollation de saint Jean. Le musée de Paris possède treize tableaux de ce maître, savoir: Gérard peint par kuméme; | La famille de Gérard; La jeune ménagère; \ L'Epicière de village; \ Une Cuisinière hollandaise, etc.] Nous ignorons l'année de sa mort.

\* DOW (Alexandre), né en Ecosse en 1720, d'un négociant qui le destinait au commerce, mort dans l'Inde en 1779, fut obligé de s'expatrier par obligé de s'expatrier par suite son siège par la reine Marie, en d'un duel. Il s'engagea comme 1555, il présida à Drogheda un simple matelot sur les vaisseaux de la compagnie des Indes, et parvint par ses talents à se faire cipline et l'extinction du schisme, nommer secrétaire du gouverneur de Bencoulen. Il était colo- de plusieurs missions tendantes à

nel lorsque lord Clève jetait dans l'Inde les fondements de la puissance anglaise. Dow, révolté des vexations dont on accablait les habitants de cette contrée, fut un des officiers qui refusèrent de prendre part aux actions arbitraires que la politique demandait peut-être, mais que réprouvaient la justice et l'humanité. Revenu en Angleterre, il publia un ouvrage intitulé : History of Hindoostan, traduit du persan, 1768-1770. Il publia, deux ans après la dernière édition, le troisième volume. Daw eut le mérite d'avoir donné en langue curopéenne la première histoire authentique des principales dynasties musulmanes dans l'Inde. Il mit, à la tête de l'ouvrage, une Dissertation sur la langue, le caractère, les livres sacrés et la religion des Indons. Cette Dissertation fut traduite en français par Bergier, Paris, 1769, in-12. Dow publia encore une traduction des contes persans, sous le titre de : Tales of Inet Ullah of Dehly, 1768, 2 vol. in-12, traduite en français, 1769, 2 vol. in-12. Dow cultiva la poésie dramatique, mais avec moins de succès que la littérature orientale.

\* DOWDALL (Georges), archeveque d'Armagh, et primat d'Irlande, fut privé de ses titres par ordre d'Edouard VI, pour avoir refusé son assentiment à la nouvelle liturgie proposée à l'assemblée de Dublin; réinstallé sur concile dont les canons, rendus pour le rétablissement de la dissubsistent encore. Il fut chargé

la résormation des abus qui s'étaient introduits dans l'Église, et mourat à Londres en 1558.

DOYAC (Jean Dr), horanne de néant, vassai du duc de Bourbon, gagna la confiance de Louis XI par le vil métier d'espion et de délateur. Il voulut se signaler en attaquant les officiers et la persoune même du duc de Bourbon; mais ce prince fut absous des calomnies intentées contre lui. Son ennemi, loin d'être puni, fut fait gouverneur d'Auvergne, et il se rendit le tyran de ceux qui auraient du être ses maîtres. Louis XI le recommanda en mourant à Charles VIII. Son crédit l'aveugla: il eut l'insolence d'entreprendre sur les biens et sur la personne de quelques princes. Ses attentats me restèrent pas impunis : en 1484; il ent la langue percée au pilori de Paris, et une oreille coupée; après avoir reçu le fouet par la main du bourreau. De là il fut conduit à Montferrand en Auvergne, sa patrie, où il fut de nouveau fustigé et eut l'autre oreille coupée.

\* DOYEN (Gabriel-François), peintre, naquit à Paris en 1726. avec un goût décidé pour le dessin. Il entra, à peine âgé de 12 ans, dans l'école de Vanloo, et concourut à 20 ans pour le grand prix de peinture, qu'il remporta. Il alla en 1748, à Rome se perfectionner où les chefs-d'œuvre de Carrache, Cortonne, Jules-Romain et surtout Michel-Ange, furent tour-à-tour l'objet de ses études. Après avoir parcouru les principales villes de PItalie, il revint à Paris en 1755. Les ouvrages qu'il exécuta dans cette ville sont: la Mort de Virgirc, qui lui coûta deux années

d'un travail assidu, et qui le fit agréer en 1768 à l'académie de peinture; | la Peste des Ardents, pour l'église de Saint-Roch. Ce tableau passe pour le chef-d'œuvre de Doyen: | Le Triomphe de Thetys sur les caux, entrepris par l'ordre de la cour. La Mort de saint Louis, pour la chapelle de l'école militaire. Lorsque les troubles de la révolution forcèrent les arts à aller chercher le calme sur une terre étrangère, Doyen se rendit en Russie, où la tzarine le nomma professeur de l'académie de peinture de Saint-Pétersbourg. Après la mort de cette princesse, Paul Ier lui donna les mêmes merques d'affection. Doyen exécuta pour le palais du tzar divers ouvrages, soit à l'huile, soit à fresque, dignes de sa réputation. Cet habile artiste mourut à Saint-Pétersbourg, le 3 juin 1806, après un séjour de 16 aus en Russie.

\* DOZENNE (Pierre), jésuite, ne à Alençon, mort le 19 janvier 1728, agé de 70 ans, était assistant de France. On a de lui, dans les "Selectæ orationes panegyricæ societ. Jesu', recueillies par le P. Verjus, Lugduni, 1667, 2 vol. in-12: | un Panegyrique sur le mariage de Louis XIV; | un autre Panégyrique pour féliciter ce prince de gouverner par lui-même. Il a publié en français; | la Divinité de Jésus-Christ, par ses œuvres, Paris, Michallet, 1688, in-12; la Morale de Jésus-Christ, Paris, Michallet, 1686, in-4; Vérités nécessaires pour inspirer la haine du vice et l'amour de la vertu, Paris, Anisson, 1703, in-12; Paris, Guérin et de La Tour vers 1750, in-12.

DRABICIUS (Nicolas), ministre protestant, né l'an 1597 à

Strasnits en Moravie, fut chassé de son pays, et se retira en Hongrie l'an 1627. Il renonça au ministère pour se livrer à l'ivroguerie. Cette conduite le rendant méprisable, il s'avisa, pour se remettre en estime, de feindre des révélations. Ses réveries, toutes démenties par l'événement, n'avaient pour but que d'exciter la guerre contre la maison d'Autriche, ennemie des calvinistes. Les impériaux se vengèrent de ses écrits séditieux en le faisant périr. D'autres prétendent qu'il mourut en Turquie, où il s'était réfugié. Son principal ouvrage est intitulé: Lux in tenebris, Amsterdam, 1657; titre bien peu convenable à l'obscurité de la matière et à la bizarrerie des idées de l'auteur. Commenius en a publié un Abrégé en 1660; ces reveries ont été réimprimées avec celles de Kotterus et de Christine Poniatowski, sous le titre de "Revelationes seculi nostri, ab anno 1616 ad 1664, cum notis et figuris, 1665, in-4°. Le prince Ragotski se servit de ces visions, comme d'une machine, pour remuer le peuple; mais il n'y ajoutait pas la moindre foi.

DRACHENBERG (Chrétien-Jacob), centenaire du Nord, dont on a parlé souvent dans les papiers publics, mourut à Aarrhus en 1770, dans sa 146° année. Né à Stavanger, en Norwége, en 1624, il était resté garçon jusqu'à l'âge de 113 ans, et avait épousé alors une veuve âgée de 60 ans. Pendant les dernières années de sa vie, il reçut la visite des personnes du plus haut rang, qui admiraient son bon sens, sa présence d'esprit et sa vigoureuse santé. (Voyez Rowin.)

DRACK, ou plutot Drake (François), l'un des plus grands hommes de mer de son temps, naquit en 1545, près de Tavistock dans le comté de Devon en Angleterre, d'une famille assez obscare. Son père, ministre d'un vaisseau anglais, le remit à un pilote de sa connaissance, qui lui laissa en mourant son navire. Le jeune homme continua quelque temps le commerce deson bienfaiteur: mais, ayant appris qu'on équipait des vaisseaux à Plymouth pour l'Amérique, il vendit le sien en 1567, et vint offrir ses services à Jean Hawkins, capitaine de la flotte. On lui donna le commandement d'un navire, avec lequel il prit plusieurs vaisseaux sur les Espagnols. En 1577, Drack partit encore avec cinq bâtiments, fit en trois ans le tour du monde, remporta des avantages considérables sur les Espagnols, leur prit diverses places, et un très-grand nombre de navires chargés richement. Une nouvelle expédition, en 1585, lui acquit une nouvelle gloire : il s'empara de quelques. places dans les Canaries et dans les îles du Cap-Vert, dans celle de Saint-Domingue, dans la province de Carthagène, et dans plusieurs autres de l'Amérique. La reine Elisabeth, qui l'avait déjà fait chevalier, lui donna la dignité de vice-amiral. Elle l'envoya contre les Espagnols en 1587 et 1588. La première année, il coula à fond 27 vaisseaux dans le port de Cadix, et la suivante, il se signala contre la grande flotte d'Espagne, poursuivie et déjà défaite par les vents et les tempêtes. En 1595, François Drack se mit encore en mer avec une flotte de 28 vaisseaux, et il soutint l'honneur que

lui avaient acquis ses expéditions précédentes. Il se rendit maître de Sainte-Marthe en Amérique, de Rio-de-la-Hacha, et de plusieurs autres villes. Eufin, en revenant à Porto-Bello, il termina sa glorieuse carrière en 1596. Son corps n'eut d'autre tombeau que la mer, le théâtre de ses exploits. Nous avons ses Voyages, Londres, 1628, en anglais, traduits en

français, Paris, 1041.

DRACK, ou Drake (Jacques), né à Cambridge en 1667, s'appliqua d'abord à la médecine, puis abandonna ce genre d'étude pour se livrer à celle de l'histoire, et mourut à Westminster le 2 mars 1707. On lui doit: | Mémorial pour l'Eglise d'Angleterre, 1711, in-8°; | Historia anglo-scotica, 1703, in-8°: quelques critiques disent qu'il n'en est que l'éditeur. — Il ne faut pas le confondre avec François Drack, qui a donné l'Histoire et les antiquités de la ville d'Yorck, Londres, 1737, in-

fol., en anglais.

DRACON, législateur d'Athènes, l'an 624 avant J.-C. Déclaré archonte, il fit, pour la réforme de ses concitoyens, des lois qui respiraient partout une sévérité cruelle. L'assassin et le citoven convaincu d'oisiveté étaient également punis de mort. Lorsqu'on lui demandait les motifs d'une rigueur si mal dirigée, il répondait, a que les plus petites transgressions lui avaient paru mériter la mort, et qu'il n'avait pu trouver d'autre punition pour les plus grandes. » Ses lois, écrites avec du sang, suivant l'expression de l'orateur Démades, eurent le sort des choses violentes : elles furent d'abord adoucies, et ensuite négligées. Solon les abrogea

toutes, à l'exception de celles qui regardaient les meurtres. [On a recueilli ce qui nous reste des lois de Dracon dans un ouvrage imprimé à Lyon en 1358 sous ce titre: Jurisprudentia vetus Draconis, Pradulpho Prateio collectore interprete.] La fin de Dracon fut aussi triste que comique. Ayant paru sur le théâtre, le peuple lui applaudit par des acclamations réitérées, et lui jeta tant de robes et de bonnets, selon la coutume de ce temps-là, qu'il fut étouffé sous le poids des marques d'estime qu'il reçut. Il était, pour ainsi dire, de la destinée des sages du paganisme de vivre et de mourir avec des ridicules: peine attachée à leur orgueil et à leur fastueuse suffisance.

DRACONITES (Jean), ministre protestant de Carlostadt en Franconie, entreprit une Polyglotte de la Bible, qu'il ne put achever, étant mort en 1566, à 70 ans. On a de lui des Commentaires sur les évangiles des dimanches, en latin, in-fol.; et d'autres ouvrages, où l'on trouve quelques points de littérature assez bien discutés.

DRACONTIUS, poète chrétien espagnol, vers le milieu du v11° siècle, a laissé: | un Poème sur l'ouvrage des six jours de la création; | une Elégie adressée à l'empereur Théodose-le-Jeune,

Leipsick, 1655, in-8°.

\*DRAGONETTI (Hyacinthe), avocat, néà Aquila dans l'Abruzze supérieure en 1738, mort en 1818, se fit une réputation comme jurisconsulte et comme professeur du droit des gens. Il fut successivement consulteur de la monarchie en Sicile, président de la cour royale, du tribunal de commerce et de la commission féodale à Naples. Il laissa trois ouvrages estimés: | un Traité des fiess dans le royaume de Sicile, in-4°; | un Truité des vertus et des récompenses; ce dernier traduit en français par Pingeron, Paris, 1768, in-12; | une Critique du Traité des délits et des peines de Beccaria.

DRAGUT-Reïs, c'est-à-dire capitaine, né de parents obscurs dans la Natolie, d'abord domestique d'un corsaire, devint ensuite favori de Barberousse, et enfin son successeur. Il mena les compagnons de ses vols maritimes au butin, avec autant de bonheur et de capacité que ce fameux pirate. Il se signala d'abord sur les côtes du royaume de Naples et de la Calabre. Mais en 1550 il fut surpris sur les côtes de la Corse, et fait prisonnier avec plusieurs de ses vaisseaux par Jeannetin Doria, neveu et lieutenant du fameux André Doria, qui ne lui rendit la liberté qu'au bout de quelques années, et moyennant une rançon. Cette longue détention ne corrigea point ce brigand. En 1560 il vint relâcher dans le havre de l'île de Gerbes. André Doria alla l'y bloquer avec ses galères qui jetèrent l'ancre à l'embouchure da havre, pour lui couper toute re-· traite. Le corsaire, se voyant enfermé, imagina, pour se tirer de là, un moyen qui lui réuseit. Il fit cuoire à Doria, par l'attention qu'il eut de fortifier les bords du havre, qu'il avait résolu d'en défendre ·l'entrée jusqu'à l'extrémité. Il faisait aplauir dans le même temps un chemin qui commençait à l'endroit où ses galères étaient mouillées, et sur lequel on éleva un exhaussement composé de plusieurs pièces de bois, qu'il fit recouvrir de planches frottées de suif, pour faciliter le passage à tout ce qu'il voudrait faire glisser dessus. On éleva ensuite, par la force des cabestans, ses galères sur ces planchers, et avec des rouleaux de bois, on les fit avancer jusqu'à un endroit de l'île où le terrain était beaucoup plus bas. Il avait fait creuser de ce côté un nouveau canal, opposé au canal de Cantara (c'était celui où se trouvaient les Espagnols), par lequel ses galères passèrent d'une mer à l'autre. Doria n'apprit cette nouvelle extraordinaire que par la perte de la capitale de Sicile, que Dragut enleva presque à sa vue. C'est ainsi que le corsaire se tira du danger. Il s'était readu maître de l'île de Gerbes par une perfidie bien horrible. Ayant fait venir à Tripoli, sous prétexte d'amitié, un certain Soliman qui en était seigneur, il le fit pendre, et la lui enleva. Cinq ans après, en 1565, Soliman II ordonna à Dragut de se trouver devant Malte. qu'il venait assiéger; le pirate y vint avec 15 galères. Un jour qu'il reconnaissait la brèche, un coup de canon qui donna contre une muraille en hit sauter un éciat de pierre dont le corsaire fut frappé à l'oreille avec tant de violence, qu'il en mourut quelque temps après.

DRAHOMIRE, femme d'Uratislas, duc de Bohème. Irritée de ce que son mari avait laissé en mourant le gouvernement de ce pays à sa mère, elle la fit étrangler en 929. Une action si noire fut suivie de plusieurs autres crimes. Elle poussa son fils Boleslas, qui était idolâtre et très-cruel, à tuer dans un festin son frère VV enceslas, dont la vie sainte et inno-

mère dénaturée. Mais de si grands forfaits ne demeurèrent pas long-temps impunis : elle périt dans un précipice auprès de la ville de Prague, où il semblait que la terre se fût entr'ouverte pour l'engloutir. Quelques écrivains ont pris la chose à la lettre, et dit tout uniment que la terre l'avait engloutie; genre de punition qui n'était pas au-dessus de ses crimes, et qui tenait de plus près à l'éclat de la

divine vengeance.

DRAKENBORCH (Arnaud), professeur en histoire et en éloquence à Utrecht, mort en 1748, s'est fait connaître par quelques ouvrages, et surtout par sa belle Edition de Tite-Live en 7 vol. in-4°, Leyde, 1738. Les Notes dont il l'a accompagnée font beaucoupd'honneur à son savoir, mais elles en font moins à son goût; la plupart manquent de précision. Il a donné aussi une Edition de Silius Italicus, en un vol. in-4°. Elle est dans le même genre que la précédente, et assez estimée.

\*DRAPARNAUD(Jacques-Philippe-Raymond), médecin, professeur d'histoire naturelle à l'école de médecine de Montpellier, où il naquit en 1772, et mourut en 1805, donna trente Mémoires sar les connaissances naturelles, et laissa en manuscrit les deux ouvrages suivants, qui seuls suffiraient pour justifier les regrets donnés à sa mémoire : | Monographie des conserves, que Bory de Saint-Vincent s'est chargé de publier, et une Histoire naturelle des mollusques terrestres et fluviatiles de la France, publiée par Cloz, Paris, 1805, in-4°.

DRAPIER (Roch), avocat au parlement de Paris, né à Verdun

en 1685, mort à Paris en 1734, a laissé: | Recueil de décisions sur les matières bénéficiales, dont la meilleure édition est en 2 vol. in-12, de 1732; | Recueil de décicisions sur les dimes, réimprimé en 1788, in-12, augmenté par Brunet d'un Traité du champart.

DRAPPIER (Gui), curé de la paroisse de Saint-Sauveur à Beauvais, mourut en 1716, à plus de 91 ans, après l'avoir gouvernée pendant 59. Les principaux ouvrages qui nous restent de lui sont : un Traité des oblations, in-12, Paris, 1685; | Tradition de l'Eglise touchant l'extrême-onction, où l'on fait voir que les curés en sont les ministres ordinaires, Lyon, 1699, in-12; | Gouvernement des diocèses en commun, Bale, 1707, 2 vol. in-12; | Defense des abbés commendataires et des curés primitifs, 1685. C'est une invective continuelle contre les uns et les autres, quoique le titre promette autre chose. L'auteur combat le droit des curés primitifs, avec plus d'érudition que de solidité. Il réclame surtout la liberté de l'office du patron, objet pour lequel il eut des contestations toute sa vie avec le chapitre de Saint-Vaast, curé primitif de sa paroisse. Ces disputes firent faire bien de la bile à Drappier, et elle s'exhale dans son ouvrage. Plusieurs Ecrits en faveur du P. Quesnel, son ami.

DRAUDIUS ou Draut (Georges), philologue allemand, a publié, en 3 gros vol. in-4°, une Bibliothèque classique, Francfort, 1625, dans laquelle il a ramassé le titre de toutes sortes de livres. C'est à peu près une compilation des ouvrages qui ont paru aux foires de Francfort; mais elle n'est pas en

assez bon ordre, et elle fourmille de fautes. On en a corrigé beaucoup dans les dernières éditions qu'on en a données, et cette Bibliothèque, quoique imparfaite, ne laisse pas d'être utile aux bibliographes, surtout pour la connaissance des productions germaniques. [On cite encore de Draudius: | Historia nativitatis Christi, philologicis quibusdam observationibus illustrata; | Commentatio

de clepsoris veterum, etc.

DRAYTON (Michel), célèbre poète anglais, né dans le comté de Warwick en 1563, mourut en 1631, et fut enterré à Westminster. On a donné une édition complète de ses OEuvres en 1748, in-fol.; ce sont des élégies, des pastorales, des chansons, etc. [Scs principaux ouvrages sont poèmes historiques, tels que | La guerre des Barons; Chute de Robert de Normandie; Mathilde et Gaveston; Poly-Albion, en vers alexandrins: ce dernier est une description historique et topographique de l'Angleterre; la Bataille d'Azincourt; les Infortunes de la reine Marguerite (d'Anjou); la Cour des Fées; | trois poèreligieux, savoir : Noc, Moïse, David et Goliath; | plusieurs *Héroïdes*, etc.]

DREBBEL, ou Drebbel (Corneille), mécanicien et alchimiste, né l'an 1572, à Alcmaër en Hollande, passa en Angleterre en 1604, et y fut très-bien accueilli par Jacques I<sup>er</sup>. Quelque temps après, l'empereur Rodolphe l'appela à sa cour; Ferdinand II le donna pour précepteur à son fils. Il retourna enfin en Angleterre, et mourut à Londres en 1634, à 62 ans. Il faisait, dit-on, certaines machines pour imiter la pluie, la

gréle et les éclairs. Il produisait par d'autres machines un froid pareil à celui de l'hiver. L'on prétend qu'il en fit l'expérience, à la prière du roi d'Angleterre, dans la salle de Westminster, et que le froid fut si grand, qu'on ne put le supporter. Il avait construit un verre qui attirait la lumière d'une chandelle mise à l'autre bout d'une salle, et qui donnait assez de clarté pour qu'à cette lueur on pût lire aisément. Pour dire à quel point cela peut être vrai, il faudrait en savoir les détails et le résultat d'une manière exacte et authentique. Il y a de l'exagération sans doute dans ce qu'en rapporte la "Chronique d'Alcmaër": cependant le dernier trait que nous venons de rapporter ne paraît p as s'écarter des règles de la catoptrique et de la dioptrique. Ce philosophe laissa un ouvrage en flamand, distribué en deux traités; il est traduit en latin, Francfort, 1628, in-12, et en français sous ce titre: "Deux traités physiques: le premier de la nature des éléments, et le deuxième de la quintessence", Paris, 1673. Quelquesuns lui ont fait l'honneur de l'invention du télescope. (Voy. Mr-Tius.) On pense assez généralement qu'il fut l'inventeur du Microscope et du Thermomètre, dont le premier ne fut d'abord connu qu'en Allemagne, et parut pour la première fois en 1621. François Fontana, ignorant la découverte de Drebbel, s'attribua cette invention environ trente ans après. Le thermomètre de Drebbel a fait place à celui d'Amontons, à celui de La Hire, et surtout à celui de Réaumur. Drebbel passe aussi pour avoir trouvé le premier l'art de teindre en écarlate.

Il confia ce secret à sa fille; Cuffler, qui l'épousa, fit le premier usage de cette invention à Leyde.

DRELINCOURT (Charles), ministre de l'église prétendue réformée à Charenton, né à Sedan en 1695, mort à Paris en 1769, s'acquit l'estime de ceux de sa communion par divers ouvrages contre les catholiques. Les principaux sont: | un Catéchisme, 1 vol. in-8°; | un Abrégé de controverses: pleins l'un et l'autre des préjugés de sa secte; | Consultations contre les frayeurs de la mort, Amsterdam, 1724, 2 vol. in-8°; | la Préparation à la sainte cène; | trois vol. in-8° de Sermons; le Hibou des Jésuites, etc. Ce dernier ouvrage a été bien accueilli par les ennemis de la société; toutes les rapsodies sont bonnes pour les gens de faction et de parti, dès qu'elles servent leurs préventions et leurs haines. — Charles Drelincourt, son fils, médecin de Montpellier, dont on a des Opuscules, 1727, in-4°, mourut à Leyde, en 1697. — Laurent Drelincourt, son autre fils, mort à 56 ans en 1680, à Niort, où il était ministre, laissa des Sermons, et un recueil de Sonnets chrétiens, Amsterdam, 1766, in-12.

DRESSER (Matthieu), théologien luthérien, né à Erfürth, le 24 août 1536, étudia à Wittemberg, sous Luther et Mélanchton. Après avoir enseigné le grec et : blettes historiques et anecdotiques l'éloquence en diverses académies, il fut, l'an 1581, professeur d'hu-mond jusqu'à Louis XV, 1759, manités à Leipsick, où il mourut 5 vol. in-12, reimprimé en 1781, le 5 octobre 1607. C'était un lu-même format; | Mémoires histocaractère souple et adroit. Lorsqu'il était à Oxford, il sut si bien tourner l'esprit de ses collègues,

qu'ils consentirent qu'on enseignat la confession d'Augsbourg et l'hébreu dans l'académic. On a de lui divers ouvrages de littérature et de théologie : | Rhetoricæ inventionis, dispositionis et elocutionis *libri* 1v, Leipsick, 1585, in-8°; | Tres libri progymnasmatum litteraturæ græcæ, Leipsick, 1585, in-8°; | Isagoge historica, en allemand, in-fol. : cet écrit n'est point estimé; De Festis et præcipuis anni partibus, liber; \ De festis diebus christianorum, judæorum et ethnicorum liber, in-8°: il y discute savamment plusieurs sujets curieux. Dresser fit bannir des écoles la doctrine du fameux Ramus, qui penchait pour le calvinisme, et ce fut alors qu'ilenseigna publiquement la contes-

sion d'Augsbourg.] \* DREUX DU RADIER (Jean-François), avocat, né à Châteauneuf en Thymerais, en 1714, mort en 1780 dans la même ville, était lieutenant-criminel, lorsqu'il renonça à la magistrature pour se livrer aux lettres. Il publia de 1749 à 1778 un grand nombre

d'ouvrages: | Bibliothèque historique et critique du Poitou, 7154, 5 vol. in-12. Il y relève les fautes des bibliographes qui l'avaient précédé; | l'Europe illustre, 6 vol. in-8° ou in-4°, 1755, avec un grand nombre de portraits. La réimpression de 1777 est moins estimée à cause des figures; | Tades rois de France depuis Phara-

thérien rigide, et un homme d'un : riques, critiques et anecdotiques des reines et régentes de France, Paris, 1776, 6 vol. in-12: assez

mauvais ouvrage, etc.

DREVET (Pierre), nom de deux graveurs célèbres, père et fils; le père était de Lyon, où il naquit en 1664; le fils était né à Paris en 1697. Ils ont gravé, d'après le célèbre Rigaud, des portraits qui sont des chefs-d'œuvre de l'art. La délicatesse, l'agrément et la précision caractérisent leur burin. Pierre Drevet le fils, membre de l'académie de peinture, mourut à Paris en 1739, à 42 ans; et le père en la même année à 73 ans. — Claude Drever, leur parent, a soutenu leur réputation aver honneur. Il est mort en 1782.

DREXELIUS (Jérémie), jésuite d'Augsbourg, prédicateur de l'électeur de Bavière, mourut à Munich en 1638, âgé de 57 ans. Il laissa divers ouvrages ascétiques, pleins d'onction et de détails instructifs, imprimés à Anvers en 1643, en 2 vol. in-fol. et en plusieurs vol. in-24. Le plus connu de ces ouvrages est: L'Eternité malheureuse, ou les Supplices éternels des réprouvés, en latin, dont le père Colombe, barnabite, a donné une traduction en français, Paris, 1788, 1 vol. in-12: terrible ouvrage pour la délica-. tesse et l'incrédulité de ce siècle, rempli de peintures effrayantes, mais propres à produire les meillears fruits, si on le lit avec attention. Il se peut, sans doute, que dans ce vaste et effravant tableau des vengeances divines, il y ait des traits qui ne sont pas également constatés, et en général nous sommes aussi peu instruits de la manière dont s'exécute l'arrêt prononcé contre les méchants, que nous sommes assurés de son existence et de son exécution; arrêt qui, selon la philosophie, même

profane, tient aussi étroitement à la divine justice, et dès lors à l'essence de Dieu, qu'à la solidité de la morale et à la sécurité de la société humaine. (Voyez le "Catech. philos.", no 474, 475.) Mais l'incertitude où nous sommes des détails de la punition qui attend le crime au - delà du tombeau, ne doit pas faire mépriser ce que les saints et les ascétiques ont écrit làdessus, quoique souvent d'après des notions purement conjecturales; parce que ces sortes de descriptions, plus ou moins authentiques, sont toujours très-propres à approfondir l'impression des grandes vérités, à les rendre plus intelligibles et plus utiles à la multitude.

DRIEDO, ou Dridoens (Jean), de Turnhout en Brabant, docteur et professeur de théologie à Louvain, chanoine de Saint-Pierre, curé de Saint-Jacques, dans la même ville, mourut en 1555, agé de 55 ans. On a de lui des Traités de théologie en 4 vol. in-fol. et in-4°, 1533. Les plus importans sont: | De Scripturis et dogmatibus; De libertate christiana; De captivitate of redemptione generis humani; De concordia liberi arbitrii et prædestinationis; De gratia et libero arbitrio, etc.

DRIESSEN (Antoine), théologien hollandais, ministre à Utrecht, puis à Groningue, mourut dans cette dernière ville en 1748, à 64 ans. Il est auteur d'un grand nombre d'ouvrages de théologie et de controverse, où il y a plus d'érudition que de goût et de modération.

\* DRIPETINE, fille de Mithridate-le-Grand et de Laodice, avait un double rang de dents. Elle suivit son père après sa défaite par Pompée, l'an 66 avant J.-C.; mais, étant tombée malade, elle se fit donner la mort par un esclave, qui se tua lui-même après cette action, qu'il n'avait faite que

malgré lui.

DRIVERE (Jérémie), connu sous le nom de "Driverius" ou de "Thriverius", né à Brakel en Flandre, l'an 1504, professeur de médecine à Louvain, mouruten 1554. Il a laissé plusieurs ouvrages : De missione sanguinis in pleuritide, etc., in-4°, Louvain, 1532; Medicinæ methodus, in-8°, Leyde, 1592; des Commentaires sur Celse et sur Hippocrate, in-fol.; Paradoxa de vento, aere, aqua et igne, in-8°, Anvers, 1542. [Il donna de nombreux Commentaires sur Hippocrate, sur Celse, sur Galien, etc.

DROCTOVEE (Saint), anciennement appelé "saint Trotteins", "saint Drotté", naquit au diocèse d'Autun, en Bourgogue, vers l'an 535, et fut élevé dans l'abbaye de de Saint-Symphorien, sous la conduite desaint Germain, qu'on mit depuis sur le siège épiscopal de Paris. Droctovée fut le premier abbé du monastère que le roi Childebert avait fondé à Paris, sous l'invocation de saint Vincent, depuis Saint-Germain-des-Prés, et mourut saintement vers l'an 580, après avoir fait fleurir la discipline monastique, et donné à ses frères l'exemple de toutes les vertus. On gardait ses reliques à Saint-Germain-des-Prés. La "Vie" originale de ce saint s'étant trouvée perdue, un moine de son monastere, nommé Gislemar, qui vivait dans le 1x° siècle, recueillit avec soin tout ce que la tradition et quelques Mémoires épars en avaient

conservé. On trouve ces pièces dans Bollandus et dans Mabillon,

\*DROGON, évêque de Metz, mort en 855 ou 857, fils naturel de Charlemagne (suivant quelques auteurs), fut un prélat pieux et ami de la paix. Les lettres lui doivent beaucoup pour les encouragements qu'il donna à ceux qui les cultivaient de son temps, et pour les écoles qu'il fonda et dota de ses propres deniers dans son diocèse. - Drogon, abbé de Saint-Jean de Laon en 1128, puis cardinal évêque d'Ostie, composa un grand nombre de livres ascétiques, et de liturgie dont une partie se trouve au tome 2 de la "Biblioth. des Pères".—Drogon, évéque de Beauvais, qui occupa ce siège de 1030 à 1047, était un prélat très-savant pour l'époque à laquelle il vivait, il fonda plusieurs monastères, et établit des écoles d'où sortirent par la suite des hommes très-distingués.

DROLLINGER (Charles-Frédéric), conseiller de la cour du margrave de Bade-Dourlach, son archiviste privé et son bibliothécaire, naquit à Dourlach le 29 décembre 1688, et mourut à Bâle le 1<sup>er</sup> juin 1742. [Il cultiva avec grand soin la langue allemande et la poésie.] Ses OE uvres poétiques furent imprimées à Bâle en 1743, in-8°, un an après sa mort. Ses Poésies se distinguent par un coloris pur, par beaucoup d'élévation, et surtout par une mélodie pleine de grâces: [Ses trois odes: | Louange de la Divinité; l'Immortalité de l'âme; la Providence divine, éta-

blirent sa réputation.

DROMEUS, fameux athlète, était de Symphale, ancienne ville du Péloponèse. Pausanias, qui en parle dans la 'Description de la

Grèce "(liv. v1), dit qu'il fut couronné deux fois à Olympie, pour avoir doublé le stade avec succès; autant de fois à Delphes, trois fois à Corinthe, et cinq fois à Némée. Le même historien ajoute qu'il passe pour le premier athlète qui commença à se nourrir de viande. « Avant lui, dit-il, les athlètes ne mangeaient que des fromages que l'on faisait égoutter dans des paniers. » Pausanias parle encore d'une statue qu'on avait érigée à Droméus, et qui était un ouvrage de Drebagne le contraire.

de Pythagore le statuaire.

DROUAIS (Hubert), peintre, né à La Roque, en Normandie, l'an 1699, mort à Paris, le 9 février 1767, fils d'un peintre, fut entraîné par son goût dans la même profession. Il n'était pas riche, et fut l'artisan de sa fortune. Il vint à Paris, et paya son voyage de l'argent qu'il avait gagné peu à peu. A mesure qu'il faisait des progrès, il allait à Rouen; l'approbation paternelle et les encouragements de ses compatriotes étaient plus doux à son cœur que tous les éloges qu'il a obtenus depuis. Il semble que le ciel se soit plu à récompenser son ancienne piété filiale. Ce respectable vieillard a eu la satisfaction de partager les justes applaudissements que toute la France a accordés à Henri Drouais, son fils, et il fut comme assuré qu'après sa mort, leurs noms passeraient ensemble à la postérité. Ce fils, qui avait hérité des talents de son père, est mort en 1775.— \* Drouais (Jean-Germain) fils de Henri, et petit-fils d'Hubert, les a surpassés, et s'est placé au premier rang dans l'école fran-Ses principaux tableaux sont: | La Cananéenne aux pieds , de Jésus-Christ; | Marius à Minturne; | Philoctète. Le premier tableau est au Musée de Paris. Épuisé par un travail trop assidu, il mourut à l'âge de vingt-cinq ans, en 1788.

\*DROUAS DE Boussey (Claude), évêque de Toul, mort en 1773, établit dans son diocèse la fête du Sacré-Cœur, et fonda, pour l'éducation des jeunes ecclésiastiques, le collége de Saint-Claude. Il avait adopté pour son diocèse des "Instructions sur les fonctions du ministère pastoral", en 5 vol. in-12, où l'on trouve des avis pleins de sagesse pour le bon gouvernement d'une paroisse, des plans et des modèles de prônes, et des règles de conduite pour toutes les parties du ministère ecclésiastique. La première partie de l'ouvrage appartient à Druchard, supérieur du séminaire de Besançon. Les modèles de prônes sont dus à Grisot, aussi supérieur du séminaire de Besançon. Publiés d'abord sous le titre de "Sujets d'instruction", ils le furent récemment, sous celui de "Projets de prônes", 4 vol. in-12. Pochard, du même séminaire, réimprima les deux premiers volumes des "Instructions de Toul", avec des améliorations considérables, sous le titre de Méthode pour la direction des âmes dans le tribunal de la pénitence, et pour le bon gouvernement des paroisses \*, 2 vol. in-12. Cet ouvrage, et les "Projets de Prônes", remplacent les "Instructions de Toul".

DROUET (Étienne-François), bibliothécaire des avocats de Paris, et avocat lui-même, né dans cette capitale de la France en 1725, a donné des Editions augmentées de différents ouvrages, entre autres: | "Dictionnaire de Moréri", Paris, 1759, en 10 vol.

1

in-fol. Plusieurs de ses additions sont estimées, et supposent des recherches; d'autres n'ont mérité des éloges que de la part de ceux qui sont attachés à la "petite église", dont il épouse les sentiments et plaide les intérêts avec tout le fanatisme des sectes. Il y a des articles entièrement refondus, mais la plupart n'y ont rien gagné. (Voy. Moreni.) | "Méthode pour étudier l'histoire", de Lenglet du Fresnoy, qu'il a portée jusqu'à 15 vol. in-12, Paris, 1772. Dans le catalogue des principaux historiens, qui fait partie de cette édition, il y a des remarques qui déposent bien fortement contre son impartialité. « L'habileté, dit l'abbé Bérault, dépend du parti qu'on embrasse : éloges ou invectives, réputation factice de capacité ou d'ignorance, de vice ou de vertu, tout porte sur ce pivot. » Ce compilateur est mort le 11 septembre 1779.

\* DROUET DE MAUPERTUY (Jean-Baptiste), religieux, né à Paris en 1650, mort à Saint-Germain-en-Laye en 1730, a publié un grand nombre d'ouvrages dont les principaux sont : | Histoire de la réforme de l'abbaye de Sept-Fonts, Paris, 1702, in-12; | Histoire générale des Goths, traduite de Jornandès, ibid., 1703, in-12; | Sentiments d'un chrétien touché du véritable amour de Dieu, Avignon, 1716, in-12.

\* DROUET (Jean-Baptiste), conventionnel, néen 1763, mort à Mâcon le 11 avril 1824, était maître de poste à Sainte-Mene-hould, lorsque le 21 juin 1791, il reconnut Louis XVI, qui traversait cette ville pour se rendre à Montmédy. Drouet prit un chemin de traverse, devança le roi,

le fit arrêter, le ramena prisonnier à Paris, et refusa une grati-. fication de 30,000 fr., dont l'assemblée nationale voulait payer. sa trahison. Député de la Marne en 1792, il siégea au milieu des membres les plus exagérés de la convention, et vota, dans le procès du roi, pour la mort sans sursis. Après avoir accusé Dumouriez, il tourna sa rage contre les girondins, et se fit rappeler à l'ordre pour cette horrible phrase: «S'il faut être brigand pour le bonheur du peuple, soyons brigands.» Envoyé peu de temps après à l'armée du Nord, Drouet fut pris par les Autrichiens et enfermé dans la citadelle de Spielberg, en Moravie. Il essaya de s'échapper le 6 juillet 1794 en sautant par une fenêtre de sa prison d'une hauteur de 200 pieds, ne se cassa qu'une jambe, et fut repris. Echangé en 1795 avec quelques-uns de ses collègues contre Madame la dauphine, Drouet dut à sa captivité l'entrée au conseil des cinq-cents. Il s'y lia avec le reste du parti démagogique, et tenta de soulever le camp de Grenelle contre le directoire. Cette tentative ayant échoué, Drouet se réfugia en Suisse. Il avait quitté cette contrée pour passer dans les Indes, lorsqu'il apprit qu'il avait été jugé et acquitté en son absence. A son retour en France, les consuls le nommèrent sous-préfet à Sainte-Menehould, place qu'il occupa jusqu'à la première restauration. En 1815 il fut député de la Marneà la chambre des représentants. Excepté de la loi d'amnistie du 6 janvier 1816 et condamné à l'exil, il se retira, à Mâcon sous le faux nom de Merger, y passa la dernière année de sa vie dans l'obscurité, et, à ce qu'il paraît, dans l'exercice des pratiques religieuses. On fut étonné d'apprendre, lorsqu'il eut expiré dans les sentiments d'une vive contrition, que le prétenda Merger n'était autre que Drouet de Sainte-Menehould.

DROUIN (René), neveu du fameux P. Serry, jacobin, entra comme lui dans l'ordre de Saint-Dominique. Les affaires du temps, dans lesquelles il s'engagea, l'obligèrent de sortir de France. Il professa la théologie à Chambéry et à Verceil, et mourut en 1742 à Yvrée, en Piémont, dans la 60° année de son âge. On a de lui : un Traité dogmatique et moral des sacrements, imprimé à Venise en 1737, 2 vol. in-fol. Cet ouvrage décèle une profonde érudition, et une grande connaissance du dogme et de la morale. On l'a réimprimé à Paris en 1775, avec des notes du P. Patuzzi et du P. Richard, 9 vol. in-12.

DROZ (Pierre Jacquet), habile mécanicien, né le 28 juillet 1721, à La Chaux-de-Fond, dans le comté de Neufchâtel, fut d'abord destiné à l'état ecclésiastique; mais la vue d'une de ses sœurs occupée à l'horlogerie développa en lui un goût très-vif pour la mécanique. Ayant formé le projet de résoudre le problème chimérique du mouvement perpétuel, il conçut, tout en y travaillant, l'idée d'une pendule qui, au moyen de deux métaux inégalement dilatables, pouvait marcher sans être remontée, tant que les pièces n'en étaient pas détériorées par le frottement. Droz alla à Madrid présenter cette pendule au roi d'Espagne, qui, après l'avoir fait examiner par une commission d'artistes, rendit

hommage à l'ingénieux inventeur, en lui accordant une pension. A son retour d'Espagne, il exécuta le plus extraordinaire de ses ouvrages; je veux parler de l'automate écrivain. Les mouvements de l'articulation de la main et des doigts dans cette figure étonnante étaient sensibles à l'œil, et assez réguliers pour former des caractères agréables. Le mécanisme qui la faisait agir était intérieur. Maillardet exécuta à Londres un automate à peu près semblable, mais dont le mécanisme est placé dans le tronçon de colonne qui sert de table. Droz travaillait à une pendule astronomique lorsqu'il mourat, le 28 novembre 1790.—[Son fils (Henri-Louis Jacquet), né en 1752, mort en 1791, suivit la même carrière que son père, et ne s'y rendit pas moins célèbre.]

\* DROZ (François-Nicolas-Eugène), conseiller au parlement de Besançon, membre des académies de Dijon, d'Arras et secrétaire-perpétuel de celle de Besançon, né à Pontarlier (Doubs), le 4 février 1783, mort à Saint-Claude le 13 octobre 1801, se livrait à la fois à l'étude du droit et à des recherches historiques. Il laissa plusieurs ouvrages : | Memoire pour servir à l'histoire de Pontarlier, Besançon, 1760; Essai sur l'histoire des bourgeoisies du roi, des seigneurs et des villes, Besançon, 1760, in-8°; Eloge de l'abbé Bullet, lu à l'académie de Besançon et imprimé dans la nouvelle édition de l'Histoire du rétablissement du christianisme, 1814, in-8°; | Mémoire pour servir à l'histoire du droit public de Franche-Comté, 1787, in-8°; Mémoire sur l'avantage

du rétablissement des académies, Besançon, 1804, in-8°. Il publia un grand nombre de Mémoires historiques. En 1789 il avait déjà envoyé à Paris, au dépôt des chartres, 80 vol. de titres et de monuments historiques tirés des archives du comté de Bourgogue, de la Suisse et des Pays-Bas, et qui tous concernent la Franche-Comté. Il lut à l'académie de Besançon d'autres Mémoires sur plusieurs questions d'histoire générale et particulière. Il s'occupa de la continuation de la "Gallia christiana", et de la "Nouvelle bibliothèque historique. Il fit parestre les Edits et ordonnances de la Franche-Cousté, depuis la conquête de cette province jusqu'en 1771, 5 vol. in-fol. Sa famille possède un grand nombre de Manuscrits.

\* DROZ (Jean-Pierre), autre mécanicien, d'un mérite distingué, mé à La Chaux-de-Fond en 1746, mortà Paris en 1822, après avoir été 14 ans conservateur de la monnaie des médailles, s'associa avec Boulton de Birmingham pour le fabrication des monnaies de cuivre en Angleterre; c'est dans ses ateliers que furent frappes les Monnerons. L'hôtel des monnaies de Paris lui doit le balancier le plus ingénieux et le plus parfait qui ait encore été inventé. On a publié : "Notice sur les diverses inventions de feu M. Droz", par M. C.-P. Molard, Versailles , 1823 , in-4°.

DRUMMOND (Guillaume), Écossis, né en 1585, étudia le droit en France, y prit le goût des belles-lettres, et, de retour dans sa patrie, écrivit en prose et en vers d'une manière distinguée. Il mourat en 1549. [Drammond était très-attaché à la cause de Charles Ier, et la mort de ce prince abrégea ses jours. Il était surnommé le "Pétrarque écossais".] Ses OEuvres en vers ont été imprimées à Édimbourg en 1711, in-fol. On a encore de lui une Histoire d'Ecosse depuis 1423 jusqu'en 1643, Londres, 1682, in-8°, en auglais; on en a donné une continuation en 1670.

\*DRUMMOND (Alexandre), consul d'Angleterre à Alep, mort à Londres en 1769, a publié en anglais: Voyages en différentes villes de l'Allemagne, de l'Italie, de la Grèce, et dans quelques parties de l'Asie, etc., Londres, 1754, in-fol., avec cartes et figures. On trouve un abrégé de cet ouvrage dans le recueil intitulé "les Voyageurs modernes", traduit de l'anglais par Puisieux, Paris, 1760-64.

1760-64. + Dri

\* DRUMMOND DE MELFORT (Louis-Hector comte de), général au service de France, né en 1726, mort dans le Berri l'an 1788, s'était formé à l'école de Maurice de Saxe, qu'il accompagna à la bataille de Fontenoi, en qualité d'aide-de-camp; il alla ensuite à Berlin pour y étudier la nouvelle tactique que Frédéric II avait introduite dans l'armée prussienne. Drummond consigna le fruit de ses observations dans les deux ouvrages suivants: | Essai sur la cavalerie légère, Paris, 1748; | Traité sur la cavalerie, ibid., 1776.

\*DRUNOEUS ou Drunéz (Gérard), chanoine régulier de l'abbaye de Tongrelo, ordre de Prémontré, et savant mathématicien, a laissé: | Tabulæ sinuum; | Tabulæ ascensionum rectarum; | Altitudo solis ad singulas horas ad

latitudinem 51 graduum et 29minutorum; Liber de usu quadrantis astrolabii, etc. Il mourut le 25

janvier 1601.

\* DRURY (Robert), voyageur anglais, néà Londres en 1687, fit naufrage en 1702 sur les côtes de Madagascar, y resta 15 ans en captivité, et s'y maria chez ses maîtres. Il écrivit, avec une ennuyeuse prolixité, la relation de ses aventures sous ce titre : | Madagascar, ou Journal de Robert Drury, pendant une captivité de 15 ans dans cette île, écrit par lui-même, mis en ordre et publié à la demande de ses amis, Londres, 1729, in-8°, en anglais. On y trouve des documents sur les mœurs des Madegashes, mais peu de détails sur l'histoire naturelle et la géographie de leur pays. — Un autre Drury a publié : Illustrations of natural history, en anglais et en français, Londres, 1770, 3 vol. in-4°, figures coloriées. Ce livre est recherché par les auteurs d'histoire naturelle.

DRUSILLE, fille d'Agrippa le Vieux, et sœur d'Agrippa le Jeune, rois de Judée, la plus belle . femme de son temps, fut promise par son père à Epiphanes, fils du roi Antiochus, sur la parole qu'il lui donna de se faire circoncire. Ce prince n'ayant pas voulu tenir sa promesse, Agrippa le Jeune la maria à Azize, roi des Eméséniens, qui embrassa le judaïsme pour lui plaire. Drusille se dégoûta bientôt de son époux; elle l'abandonna pour épouser Félix, gouverneur de la Judée. L'envie qu'elle portait à sa sœur Bérénice la jeta dans ce travers, et lui fit même abjurer sa religion. C'est devant Drusille et Félix que saint Paul comparut, comme on peut le voir

dans les "Actes des Apôtres", ch. 24.

DRUSILLE (Julia Drusilla), fille de Germanicus et d'Agrippine, et arrière-petite-fille d'Auguste, née à Trèves l'an 15° de J.-C., épousa Lucius Cassius, et en secondes noces le frère de celui-ci, Marcus-Lépidus. Ses débauches la rendirent un objet de mépris pour les Romains. L'empereur Caligula, son frère, eut avec elle un commerce incestueux. Il l'aima si passionnément, qu'étant tombé dangereusement malade, il l'institua héritière de l'empire et de tous ses biens. La mort la lui ayant enlevée l'an 58 de J.-C., il la fit mettre au rang des déesses. [L'avilissement où était tombé le sénat était tel, qu'un de ses membres osa jurer qu'il avait vu l'âme de Drusille monter au ciel. Cette honteuse flatterie fut applaudie par le sénat, et l'on vit sur des médailles multipliées de Drusille, le titre de "Diva", joint à celui d'" Augusta ". Caligula, qui était tombé malade du chagrin que lui donnait cette perte, institua des jeux et des fêtes pour cette nouvelle déesse.] Les Romains, jusqu'alors, n'avaient point connu de pareilles divinités; aussi ne fut-elle pas moins odieuse aux gens de bien, dans son ciel imaginaire, qu'elle l'avait été sur la terre; mais en général, ces scènes infames dérivaient de l'état de la nation, déjà assez dégradée pour les supporter, et pour avoir des empereurs qui eussent le courage déhonté de les produire.

DRUSIUS, ou Driesches (Jean), né à Oudenarde le 28 juin 1550, fut un des plus modérés protestants du xvi siècle. Il respectait la Vulgate, et avait beaucoup de vénération pour tous les saints Pères. Plus d'une fois il soumit ses écrits au jugement de l'Eglise catholique, particulièrement dans le Liber præteritorum, où il dit, p. 454, « Provoco ad judicium Ecclesiæ catholicæ, cui me meaque omnia subjicio. » Il avait été élevé dans la religion catholique; mais, son père ayant donné dans les nouvelles erreurs, il s'y laissa entraîner à sa persuasion. Il fut d'abord professeur des langues orientales à Oxford, puis à Leyde; et de là, professeur de la langue hébraïque à Francker. Les étatsgénéraux le chargèrent de faire des remarques grammaticales sur les endroits les plus difficiles de l'Ancien - Testament; ouvrage qu'il poussa fort avant, sans avoir eu la satisfaction de le voir imprimé. On a de lui / d'excellentes Notes sur l'Ecriture, données séparément, tant in-fol. qu'in-4°; un Recueil des fragments des Hexaples; | une Grammaire hébraique, in-4°; un Traité des trois sectes des juis, dans un recueil intitulé: Trium scriptorum, de tribus Judæorum sectis, syntagma, Delft, 1705, 2 vol. in-4°; des Notes sur Sulpice-Sévère, qui ont passé dans l'édition "cum notis variorum". Driesches était très-versé dans la connaissance de la langue hébraïque; Richard Simon parle de lui comme d'un interprète habile. Il avait consulté les anciens, et les meilleurs d'entre les auteurs modernes. Ses ouvrages sur l'Ecriture étaient rares, avant qu'on les réimprimât dans le recueil des critiques sacrés, publié en Angleterre. Il mourut à Francker, le 12 février 1616. Abel Curiander, gendre de Drusius, à publié sa "Vie"; [on la trouve dans les : Critici sacri".]

DRUSIUS (Jean), fils du précédent, naquit à Leyde, le 26 juin 1588, et se distingua par ses connaissances précoces. A 5 ans, il avait quelque teinture de la langue latine; à 7 aus, il expliquait le Psautier hébreu; à 9, il lisait l'hébreu sans points, et ajoutait les points qu'il fallait, selon les règles; à 12, il écrivait en vers et en prose à la manière des Hébreux; à 17, il fit à Jacques 1er, roi d'Angleterre, une Harangue latine qui surprit et charma toute sa cour. Ce génie prématuré mourat de la pierre à 21 ans, en 1609, après avoir commencé à mettre d'hébreu en latin l'"Itinéraire " de Benjamin de Tudelle, et la "Chronique du second Temple", qui sont restés manuscrits.

DRUSUS (Marcus Livius), était fils de ce Drusus qui fut collègue de Caïus Gracchus dans. le tribunat du peuple. Il naquit comme son père avec de grandes qualités, beaucoup d'éloquence, d'esprit et de courage; mais son ambition excessive les ternit. La faction du sénat et celle des chevaliers divisaient alors la ville. Drusus, à l'exemple de tous les intrigants, tâcha de s'attacher la multitude, et se déclara pour les nouveaux prétendants contre les anciens possesseurs, Il proposa de remplacer les sénateurs qui manquaient, par autant de chevaliers; et d'accorder en même temps à ces nouveux magistrats le droit de juger, tel que l'avaient les sénateurs anciens. Ce projet irrita les amis de l'ordre et de la tranquillité publique. Le mécontentement augmenta, lorsqu'il

voulut faire revivre la loi des Gracques touchant la distribution des terres au peuple, et celle d'accorder au peuple latin les priviléges des citoyens de Rome. Drusus, n'ayant pu faire passer la loi inique du partage des terres, opposée au droit sacré de propriété, voulut au moins tenir la parole qu'il avait inconsidérément donnée aux Italiens et aux Latins alliés de Rome, de leur faire accorder le droit de cité, ce qui aurait livré la république à des troubles destructeurs. Mais comme il retournait chez lui, suivi d'une multitude de Latins qui étaient venus pour le secourir, il fut assassiné à l'entrée de sa maison, vers l'an 90 avant J.-C.; digne fin de ses ntrigues et de la manie des nouveautés, si redoutable aux empires, et avantconreur certain de leur ruine. (V. GRACCHUS.) [Drusus futle premier qui altéra les espèces monnavées, en y faisant introduire un huitième de cuivre.

DRUSUS (Nero-Claudius), fils de Tibère-Néron, et de Livie qui épousa depuis Auguste, et frère de l'empereur Tibère, naquit l'an 38 avant J.-C., quelques mois après le mariage de sa mère avec Auguste, ce qui fit dire qu'il était fils de ce prince, qui le riomma dans la suite son successeur. It signala son courage de bonne heure. Après avoir soumis les Grisons, il vainquit les Gaulois et les Germains, et fut élevé à la charge de préteur. La même année qu'on lui conféra la préture, il retourna sur le Rhin, le passa, et acquit tant de gloire dans cette expédition, qu'on lui décerna les honneurs du triomphe, et qu'il fut nommé pro-

consul. Dès qu'il eut cessé d'être préteur, les armées, toujours victorieuses sous lui, l'honorèrent du titre d'"Imperator"; mais Auguste ne jugea pas à propos de le lui confirmer. Il se préparait à continuer ses conquêtes; il porta même ses armes jusqu'au bord du fleuve de l'Elbe; mais, ayant fait de vains efforts pour le traverser, il se contenta d'y élever des trophées, pour faire connaître qu'il avait pénétré jusque-là. Dion prétend qu'il fut détourné du passage de ce fleuye par l'apparition d'une femme d'une taille gigantesque, qui lui dit : « Drusus, ton ambition n'aura-t-elle point de bornes? Les destins ne te permettent pas d'aller plus loin; tu touches au terme de tes exploits et de ta vie. » Quoi qu'il en soit de ce récit, Drusus mourut bientôt après d'une chute de cheval, à l'âge de 30 ans, la 9° année avant J.-C. Rome perdit en lui un prince plein de bravoure, de bonté et de vertus, et qui, s'il avait remplacé Auguste, aurait préservé l'empire d'un monstre tel que Tibère. C'est Drusus qui fit tirer ie canal du Rhin à l'Issel. Il eut de sa femme Antonia trois enfants, Germanicus, Livie et Claude. [Ses victoires sur les Germains lui avaient fait donner le surnom de "Germanicus", et Auguste voulut qu'il le transmît à son fils.]

DRUSUS, fils de Tibère et de Vipsanie, première femme de cet empereur, eut plusieurs défauts de son père, la cruauté, l'emportement, l'amour des plaisirs; mais il ne les eut pas au mêmepoint. Après avoir été questeur l'an 10° de J.-C., on l'envoya au bout de 5 ans en Pannonie, pour apaiser les légions ré-

167

voltées lors de la mort d'Augusto. La sagesse et la fermeté qu'il fit paraître en cette occasion, lui méritèrent le consulat. Il ne se signala pas moins dans l'Illyrie, d'où il fomenta adroitement les divisions qui déchiraient les Allemands. Le sénat lui décerna les honneurs de l'ovation, pour le récompenser de ses succès. Drusus, revenu à Rome, fut fait consul avec l'empereur son père. Il partagea ensuite avec lui la puissance tribunitienne. Ces dignités semblaient assurer l'empire à ce prince; mais Séjan, tourbe audacieux, à qui il avait donné un soufflet, corrompit la jeune Livie, temme de Drusus, et, de concert avec elle, le fit empoisonner par un eunuque. Le médecin de Livie, qui était aussi un de ses amants, entra dans, ce lache complot. Le poison fut lent, mais il n'emporta pas moins Drusus, l'an 23 de J.-C.

DRUSUS, fils de Germanicus et d'Agrippine, jouit d'abord d'une grande faveur, et obtint des postes importants; mais l'artificieux Séjan chercha à le perdre auprès de Tibère, et y réussit. Cet empereur le fit enfermer, et défendit à tous ceux qui le gardaient dans sa prison de laisser passer aucun aliment. On le trouva mort au bout de neuf jours, ayant mangé la bourre de ses matelas, l'au 33 de J.-C. Tibère eut encore la lache cruauté de l'accuser dans

le senai apres sa mort.

DRUTHMAR (Christian), netif d'Aquitaine, moine de Corbie dans le ix siècle, enseigna au monastère de Malmedy, dans la principauté de Stavelo. Nons, avons de ce religieux un Commentaire sur saint Matthieu, qui

fit beaucoup de bruit dans le xvi siècle. Les novateurs de ce temps. là le firent imprimer à Strasbourg en 1514, in-fol., avec quelques additions, et y semerent habilement des propositions erronées sur la transsubstantiation. Le vonin ayant été découvert, le livre fut exactement supprimé: ce qui l'a rendu rare. En 1530, on en fit une autre édition à Haguenau, qui fut supprimée aussi comme étant conforme à la précédente.

DRYADES, nymphes qui pré. sidaient aux bois et aux forêts. mais qui n'étaient point attachées à certains arbres comme les Ha-

madryades.

DRYANDER (Jean), [dont le véritable nom était Eigentann, ] médecin et mathématicien de Wetteren, dans le pays de Hesse, enseigna à Marpurg, et y mourut protestant en 1560. On a de lui plusieurs ouvrages de médecine et de mathématiques, qui étaient consultés avant les bons livres du dernier siècle et de celui-ci. La plus grande obligation. qu'on lui a, c'est qu'il fit des découvertes en astronomie, qu'il inventa quelques instruments de mathématiques, ou perfectionna ceux qui étaient inventés. Son Marpurg, Anatomia capitis, 1537, in-4°, avec fig., a été estimée. [Ses ouvrages d'astronomie sont : de Annule astronomica; de Cylindro; de Globulo terrestri.

\*DRYANDER (Jonas), naturaliste suédois, disciple de Linnée. né en 1748, mort en 1810, se fit recevoir maître-ès-arts à Lund, et se rendit ensuite en Angleterre, où il s'attacha, en qualité de bibliothécaire, à sir Joseph Bancka Il était membre. de la société lin-

néenne de Londres. On a de lui, outre plusieurs Dissertations ou Mémoires insérés dans les "Transactions" de cette société et dans celles de la société royale, un catalogue de la bibliothèque de son patron, sous ce titre: Catalogus bibliothècœ historiæ naturalis Josephi Bancks, Londres, 1800, 5 vol. in-8°.

DRYAS, fille de Faune, qu'on révérait comme la déesse de la pudeur et de la modestie. Il n'était pas permis aux hommes de se trouver aux sacrifices qu'on lui offrait

offrait. DRYDEN (Jean), né à Aldwincle dans le comté de Northampton en 1631, montra jeune encore un génie fécond et facile, et des taents supérieurs pour la poésie. Il se fit catholique en 1688, sous le règne de Jacques II, à la cour duquel il fut toujours très-bien accueilli. Les ennemis que ses talents, son caractère ou son changement de religion lui avaient suscités firent des cabales pour le perdre. Le roi Guillaume lui retrancha ses pensions, et ce poète, qui a fait tant d'honneur à sa patrie, mourut dans la misère en 1707. Oublié et négligé par tout le monde jusqu'à cette époque, dès qu'il s'agit de son enterrement, les choses changèrent de face, et l'empressement des concurrents produisit des scènes assez plaisantes. L'évêque de Rochester et lord Halifax se disputerent l'honneur de l'inhumer. L'évêque, comme doyen du chapitre de Westminster, offrit de l'enterrer dans cette eglise. Halifax, comme l'ami des muses, demanda la préférence, et promit de dépenser/500 livres sterling pour son mausolée. Les An-

glais ont toujours eu un goût particulier pour les honneurs posthumes. On sait combien de monuments ils ont dresses, combien de services solennels ils ont fondés pour des gens dont ils avaient juridiquement coupé les têtes. Et pour ceux qui ont fini leur carrière d'une manière plus douce, c'est toujours, pour peu qu'ils aient fait du bruit dans le monde ou dans les coulisses, c'est toujours a leur enterrement ou à leurs obsèques que leur gloire se déploie. Dryden s'est signalé dans tous les genres de poésie. Ses ouvrages sont pleins de détails naturels à la fois et brillants, animés, vigoureux, hardis, passionnes. Sa réputation scrait sans altération, s'il n'avait fait que la dixième partie de ses ouvrages, et surtout s'il avait mieux respecté la décence et les mœurs. Il avait une grande facilité, mais il en abusait. De là des inégalités étonnantes, et ce mélange de bas et de noble, de puérilité et de raison. Ses principales productions sont: des Tragédies, qui offrent de grandes beautés semées çà et là, mais qui, dans le total, ne sont que des farces sublimes; | des Comédies, d'une licence dont il y a peu d'exemples, même en ce genre d'ouvrage; | des Opéras, et plusieurs autres Pièces de Poésie, recueillis dans ses OEuvres dramatiques, en 3 vol. in-folio, Londres, 1721. On trouve à la tête une longue Dissertation, en forme de dialogue, sur la poésie dramatique; | des Fables, in-8°; une Traduction de Virgile en vers anglais, qui lui a fait beaucoup d'honneur; | une autre des Satires de Juvénal et de Perse; une Version en prose du poème

latin de "l'Art de la peinture", du célèbre Alphonse du Fresnoy. Elle est enrichie des remarques de de Piles sur cet ouvrage, et d'une belle Préface, dans laquelle il compare la poésie à la peinture. [Ses "OEuvres complètes" ont été publiées, avec une "Vie" de l'auteur, par le célèbre Walter Scott, 1808, 18 vol. petit in-8°, et réimprimées en 1812.]

DRYOPE, nymphe d'Arcadie, aimée de Mercure. Tenant un jour son fils entre ses bras, elle arracha une branche de lotos pour l'amuser. Bacchus, à qui cette plante était consacrée, en fut si irrité, qu'il la métamorphosa en arbre. Elle n'eut que le temps d'appeler sa sœur pour prendre l'enfant, qui aurait été enfermé

avec elle dans l'écorce.

DUAREN (François), natif de Saint-Brieux, en Bretagne, célèbre professeur de droit à Bourges, mourut dans cette ville en 1559, à 50 aus. C'était, suivant de Thou, le plus savant jurisconsulte de son temps après Alciat, son maitre. [Il lisait ses leçons, qu'il préparait par conséquent avec plus de soin; Cujas l'admirait. Il fut l'un des plus grands adversaires des calvinistes, bien que gallican.] Il joignait à la jurisprudence les belleslettres et une exacte convaissance de l'antiquité. Duaren vécut célibataire.] On a de lui : De sacris ecclesiæ ministeriis ac beneficiis libri VIII, pro libertate ecclesiæ gallicæ adversus romanam; | des Commentaires sur le Code et le Digeste; un Traité des plagiaires. On a deux éditions des ouvrages de Duaren: la 4<sup>re</sup> de Lyon, 1578, 2 vol. in-fol., est peu commune; la 2º à Genève, 1603, in-fo., est moins recherchée.

\*DUBARRAN (Barreau), député du Gers à la convention, devint, en octobre 1793, membre du comité de sureté générale et président de la socié des jaoobins. Il fut l'un de ceux qui, dans le procès de Louis XVI, votèrent pour la mort. Il se prononça, le 9 thermidor, contre Robespierre et ses complices, en proposant de h4ter leur exécution; puis il employa tous ses moyens pour justifier la conduite des anciens membres du comité de salut public, et s'opposa avec force à leur mise en jugement. Prévenu d'être l'un des auteurs de l'insurrection du 1° prairial an in, il fut assez heureux cependant pour ne point partager le sort de ses collègues Bourbotte, Romme, Soubrany, etc. La liberté lui fut rendue par l'amnistie du 4 brumaire an iv.

DUBOIS (Jérôme), peintre de Bois-le-Duc, florissait au commencement du xvi siècle. Il excellait dans les grotesques, les figures bouffones et les fantômes. Il a peint un Enfer d'une manière si vive, si vraie et si terrible, que le spectateur est saisi en le voyant, comme s'il était dans ce lieu d'horreur. L'expression, la force et la variété des caractères, la magie de son coloris, tout contribue à faire rechercher ses ouvrages, et à en rendre le prix excessif.

\*DUBOIS (Jean), conseiller au bailliage de Saint-Lo, né dans cette ville en 1554, magistrat d'une grande vertu et d'un beau caractère, mourut en 1659. (Voy. l'ouvrage intitulé "le Bon et libéral officier en la vie et en la mort de M. Dubois", par l'abbé de St-Martin, 1655.

\* DUBOIS (Jean), habile sculpteur, né à Dijon, en 1626, y moudans cette ville que se trouve la plus grande partie de ses ouvrages. Les principaux sont: les Statues de saint Etienne et de saint Médard, qu'on voyait au portail de la cathédrale; le Tombeau (en marbre) de Pierre Robert, dans la même église; les Statues de saint André et de saint Yves, à la Sainte Chapelle; le Mausolée de Claude Boucher, aux Carmes; le Tombeau de Marguerite Mucie, aux Minimes; le Maître autel de la

Visitation, etc.

\* DUBOIS, voyageur français, partit da Port - Louis lie 13 avril 1669, et arriva le 2 octobre de la même année, à Madagascar. Le gouvernement français de Madagascar voulut lui donner le commandement d'une pétite troupe destinée à aller habiter une province de l'île; mais il refusa. Il revint en France, en 1673, et y publia: Voyages faits par le sieur D. B. aux îles Dauphine ou Madagascar, et Bourbon ou Masoarcigne, les années 1669, 70, 71, 72, où il est traité du Cap-Vort, de la ville de Surate, des iles de Sainte-Hélène ou de l'Asvension; ensemble, les mœurs, religions, forces, gouvernements, et costumes des habitants des dites iles, avec l'histoire naturelle du pays, Paris, 1674, in-12. Ce titre seul offre l'analyse de l'ouvrage entier.

\*DUBOIS (Jean-Baptiste), littérateur et agronome, né à Jaucigny en Bourgogne l'an 1755, mort à Moulins en 1808, directeur des droits réunis du département de l'Allier, fut appelé en 1772 à Varsovie pour y professerle droit public dans l'école royale des cadets. Durant son séjour en Pologne, il publia: | la Myséide,

poème herbi-comique, traduit du polonais; | Essai sur l'histoire littéraire de la Pologne, Berlin, 1778, in-8°; | Memoire sur l'histoire naturelle du Brandebourg, iuséré dans ceux de l'académie de Berlin, 1778, etc. Forcé par l'état de sa santé de revenir en France, il fut accueilli en passant par Frédéric II, qui s'efforça de le retenir près de lui, et le fit entrer à l'académie de Berlin. De retour à Paris, il fut chargé de l'éducation de Lepelletier de Rosambo, petit-fils de Malesherbes, dont il cut partagé le sort, si sa nomination au comité d'agriculture ne l'eût soustrait au décret d'accusation que le comité de sûreté genérale avait lancé contre lui. Nommé agent de la commission d'agriculture, chef d'une division du ministère de l'intérieur, qui renfermait dans ses attributions l'agriculture, le commerce et les arts, il fut envoyé en 1797 à la foire de Beaucaire avec le titre de commissaire spécial du directoire. Il recueillit dans cette mission les matériaux de son Essai sur le commerce du midi de la France, imprimé en 1804, in-8°. Lors de l'établissement des préfectures, il fut appelé à celle du Gard, et administra ce département avec intégrité. Outre les ouvrages cités, on doit à Dubois plusieurs Mémoires et Discours insérés dans le " Recueil " de la société d'agriculture du département de la Seine, et une Notice historique sur la vie et les travaux de Malesherbes, in-8°.

\* DUBOIS (François - Noël - Alexandre), chanoine et théologal de l'église cathédrale de Sainte-Croix d'Orléans, né dans cette ville le 9 septembre 1752, mort le 2 septembre 1824, professa

dans le petit séminaire la physique et les mathématiques, et devint ensuite chanoine. Pendant la révolution il fut démonstrateur du Jardin des plantes d'Orléans, ouvrit un pensionnat qui eut de la vogue, et se livra enfin à la prédication. Il publia : | Méthode éprouvée avec laquelle on peut parvenir sacilement et sans maître à connaître les plantes de l'intérieur de la France, et en particulier celles des environs d'Orléans, 1803, in-8°, et avec de nouveaux titres, Paris, 1825. Cette Flore, loin de contenir la description des plantes de l'intérieur de la France, ne renferme pas même toutes celles des environs d'Orléans; Mémoires en faveur des Sœurs de la Croix d'Orléans, 1815, in-8°; | une Notice historique et descriptive de l'église cathédrale d'Orléans; | une Notice sur Jeanne d'Arc et les monuments érigés à son honneur; Question importante: Les frères des écoles chrétiennes peuventils adopter la méthode d'enseigner connue sous le nom de méthode de Lancaster, ou d'enseignement mutuel? et s'ils pouvaient l'adopter, serait-il avantageux pour le public qu'ils le fissent? brochure in-8°. L'auteur résout négativement ces deux questions. Dubois laissa plusieurs manuscrits, qui furent donnés les uns à la bibliothèque de la ville, les autres au séminaire.

\*DUBOIS DE CRANCÉ (Edmond-Louis-Alexis), né à Charleville, en 1747, mort à Rhetel le 29 juin 1814, fut un des plus chauds partisans de la révolution, par haine pour la noblesse, dont il croyait avoir à se plaindre, parce qu'étant entré dans les mousquetaires,

à l'aide de titres jugés insuffisants, il avait été contraint de quitter ce corps. Il était lieutenant des maréchaux de France, lorsque les états-généraux furent convoqués en 1789. Député à cette assemblée, par le tiers-état du bailliage de Vitry, il se rangea aussitot parmi cette troupe de factieux qu'on appelait le parti du Palais-Royal, à cause de la place qu'ils occupaient dans la salle, à la gauche du président. Dubois, qui ne partagea pas toujours l'avis de ses fougueux confrères, demanda que le roi fût déclaré chef suprême de l'armée, et opina pour qu'il conservât le titre de " roi de France". Ces motions l'ont fait placer parmi les hommes qui voulaient traverser la république pour revenir à la monarchie après avoir changé l'ordre de la dynastie royale. Créé maréchal de camp après la session, il refusa de servir sous Lalayette, et entra en qualité d'officier dans la garde nationale parisienne. Député des Ardennes à la convention, il embrassa le parti de Danton, au moment où ce démagogue venait d'achever la funeste journée du 10 'août' et le massacre du 2 septembre. Nommé commissaire de l'assemblée dans les départemens, et chargé d'examiner la conduite du général Montesquiou, qui commandait l'armée française sur les frontières de la Savoie, il demanda la destitution de ce général, qui quitta la France au moment où Dubois venait de faire porter con tre lui un décret d'accusation. Lors du procès de Louis XVI, il vota pour la mort sans appel ni sursis. Ce fut lui qui provoqua la formation de l'armée républicaine, en amalgamant les trou-

pes de ligne avec les bataillons des gardes nationales, et qui fit décréter le mode d'avancement qui, tout en faveur de l'ancienneté, porta une foule d'hommes ignorants aux premiers grades de l'armée; il fit pareillement décréter la première levée de 300,000 hommes. Nommé bientôt après président de l'assemblée, et membre du comité de salut public, il fut ensuite envoyé à Lyon pour réprimer l'insurrection de cette ville. Après avoir fait tirer sur la place, il proposa aux habitants une amnistie entière s'ils voulaient lui livrer leurs administrateurs. Ceux-ci lurent eux-mêmes cette proposition au peuple assemblé, et la réponse, datée du 17 août 1793, fut un arrêté, couvert à l'instant de 20,000 signatures, dans lequel il était déclaré, au nom de la ville de Lyon, que ses administrateurs n'avaient jamais cessé d'avoir toute sa confiance. Cependant la convention, etfrayée de la révolte des Lyonnais, se plaignit vivement à Dubois des lenteurs du siège. Rappelé, et même arrêté, il recouvra aussitôt la liberté, rentra à la convention et à la société des jacobins. Le club, ayant résolu de l'épurer en examinant les titres de chaque sociétaire, il fallut pour cela faire à chaque jacobin quelques questions, et Dubois de Crancé proposa celle-ci : « Qu'as-tu fait pour être pendu si la contre-révolution arrive? » Robespierre, les Couthon, et autres terroristes, piqués de ce sarcasme, s'empressèrent d'épurer Dubois, qui cependant fut assez heureux pour ne pas partager la chute de Danton. Dubois de Crancé ne se montra pas moins acharné, même après le 9

thermidor, contre les républicains et les fédéralistes, qu'il l'avait été contre Louis XVI. Le directoire, dont il avait défendu la cause avec chaleur, le nomma inspecteur-général, et ensuite ministre de la guerre. Peu de temps avant le 18 brumaire, il se déclara contre Buonaparte. Mais Buonaparte triompha, et Dubois se soumit. Croyant que ses manœuvres n'étaient pas connues, il se présenta à lui pour prendre ses ordres; mais le nouveau consul lui répondit froidement : « Je croyais que vous m'apportiez votre portefeuille, » et il le renvoya. Dubois se retira en Champagne. Parmi les brochures qu'il publia sur les affaires du temps, nous citerons: Observations sur la constitution militaire, ou Bases de travail proposées au comité militaire, 1789, in-8°; | Lettre ou compte rendu des travaux, des dangers et des obstacles, à l'assemblée nationale, 1790, in-8°; } Tableau des persécutions que Barrère a fait éprouver à Dubois de Crancé pendant 15 mois, 1795, in-8°; | Réplique de Dubois de Crancé à Barrère, 1795, in-8°. On lui attribue aussi le Véritable portrait de nos législateurs, ou Galerie des tableaux exposés à la vue du public du 5 mai 1789 jusqu'au 1<sup>er</sup> octobre 1791, Paris, 1792, in-8°, livre curieux où la révolution se stygmatise de ses propres mains. Dubois fut aussi un des rédacteurs de "l'Ami des lois. "

DUBOIS DE LAUNAY (L'abbé), jésuite, né à Nanci, mort vers la fin du xvIII° siècle, dans un âge avancé, honora son ordre par ses vertus, et par ses vastes connaissances. Il débuta en 1775,

dans le monde littéraire, par de belles Remarques sur la langue, dénaturée sous la plume des sophistes, et publia en 1782 l'Analyse de Bayle en 2 vol. in-12. C'est à la fois une réfutation décisive de "l'Analyse de Bayle" de l'apostat de Marsy, et une véritable apologie de la religion catholique, extrajte littéralement des œuvres du plus fameux sceptique moderne. L'abbé Dubois de Launay laissa en outre un excellent Discours contre le suicide, et, sous le titre de Coupd'œil sur le gouvernement anglais, in-12, 1786, une réfutation indirecte des apologies qu'en avaient faites Montesquieu et Delolme. L'abbé Dubois de Launay voulait épargner à sa patrie un essai qui devait lui coûtersicher.

\* DUBOIS-Dubais (Louis-Thibault), garde-du-corps et garde de la manche, pendant 30 ans, renonça, en 1789, à la noblesse, et fut élu juge-de-paix de Cambremer, administrateur du Calvados, puis député de ce département à la convention, ou il vota la mort du roi, avec sursis. En 1793, envoyé en mission à l'armée du Nord, lorsque le prince de Cobourg assiégeait Condé, il fit à la sommation de ce prince une réponse si violente, qu'elle déplut même à la convention, qui le rappela. En 1795, il passa au conseil des cinq-cents. Le 20 mai 1798, il en sortit, et fut elu au conseil des anciens. Après la révolution de Saint-Cloud, on le pourvut de la sénatorerie de Nîmes. Dubois-Dubais, qui avait renoncé à la noblesse sous le gouvernement de ses souverains légitimes, l'accepta de Buonaparte. - Dubois (Julien), avocat et

député de l'Orne à la convention, accusa, à la séauce du 26 décembre 1792, Defermont, président de l'assemblée, de s'entendre avec les défenseurs de Louis XVI pour le sauver. Il vota la mort sans appel et sans sursis. Commissaire du directoire après la session, il resta depuis inaperçu. — \* Dubois (François-Louis-Esprit), député du Haut-Rhin à la convention, vota la détention de Louis XVI pendant la guerre et son bannissement à la paix. C'était encore un légiste. Après être entré au conseil des cinq-cents, il fut commissaire du gouvernement au tribunal de cassation, remplit une mission aux îles Ioniennes, et finit par être avoué à la cour d'appel de Colmar.

\* DUBOS (Charles-François), naquit au Château-Dubos, diocèse de Saint-Flour en Auvergne. Après avoir pris ses degrés, à Paris, en Sorbonne, il déféra aux sollicitations de Barillon, évêque de Luçon, qui, pour se l'attacher, le fit grand-archidiacre et son grand-vicaire. Après la mort de Barillon, le chapitre de Luçon l'élut pour son doyen, et eut lieu de se louer de son habileté à manier les affaires. Il mourut à Luçon, le 3 octobre 1724, regretté de toutes les classes de citoyens qui avaient recours à lui pour la décision de leurs affaires, et surtout des pauvres, à qui il avait fait de grands biens pendant sa vie, et à qui il en fit encore de plus grands par son testament. On a de lui : | une Vie de M. de Barillon, qui parut en 1700, in-12, sans son aveu, et la Continuation des "Conférences de Luçon ", dont Louis avait donné cinq volumes cn 1685, savoir : les Commandemens, 2 vol.; la Confirmation et le Baptême, 1 vol.; et l'Eucharistie, 2 vol. Dix ans après, Dubos les continua, et donna la Pénitence, 2 vol.; l'Extrême-Onction, l'Ordre et le Mariage, 2 vol.; le Symbole, 2 vol.; la Prière, 2 vol.; les Evangiles, 2 vol.; Saint Paul aux Romains, 2 vol.; aux Corinthiens, première épître, 2 vol.; seconde épître, 2 vol.; aux Galates, 1 vol.; aux Hébreux, 1 vol.; à Tite et à Timothée, 1 vol.; sur le Sacrifice de la Messe, 1 vol.; et le Catéchisme de Lucon, 1 vol.: en tout 26 vol. in-12.

DUBOS (Jean-Baptiste), né à Beauvais en 1670, fit ses premières études dans sa patrie, et vint les achever à Paris. Après avoir été reçu bachelier de Sorbonne en 1691, il entra dans le bureau des affaires étrangères, sous Torcy. Ce ministre, juste appréciateur du mérite, reconnut et employa celui de l'abbé Dubos. Il fut chargé d'affaires importantes dans différentes cours de l'Europe, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Hollande, et il s'en acquitta en homme consommé dans les négociations. Il eut une grande part aux traités conclus à Utrecht, à Bade et à Rastadt. Ses travaux furent recompensés par des bénéfices et des pensions, et enfin par l'abbaye de Notre-Dame de Ressons, près de sa patrie. Il mourut subitement à Paris, en 1742, secrétaire perpétuel de l'académie frauçaise. On sait à quelle anecdote philosophique sa mort a donné occasion. (Voy. Fonte-Nelle.) Ses ouvrages sont une preuve de la variété et de l'étendue de ses connaissances. Les princi-

paux sont : | Réflexions critiques sur la Poésie, la Peinture, la Musique, etc., 1719, in-12, 2 vol.; et réimprimées en 1740, in-12, 5 vol. C'est un des livres les plus spirituels qu'on ait écrits sur ces matières, chez aucune des nations de l'Europe. « Ce qui fait la bonté de cet ouvrage; dit l'auteur du "Siècle de Louis XIV", c'est qu'il n'y a que peu d'erreurs, et beaucoup de réflexions vraies, nouvelles et profondes.» Il manque cependant d'ordre, et surtout de précision. Dubos ne savait pas la musique, il n'avait jamais pu faire de vers; mais il avait beaucoup lu, vu, entendu et ré-Héchi. La littérature ancienne lui était aussi connue que la moderne, et les langues savantes et étrangères autant que la sienne propre; l'Histoire des quatre Gordiens, prouvée et illustrée par les médailles, Paris, 1695, in-12. On n'en admet ordinairement que trois: l'auteur soutient avec beaucoup d'érudition [mais assez inutilement] qu'il y en a eu quatre; Histoire critique de l'etablissement de la monarchie française dans les Gaules, 1734, 3 vol. in-4°; réimprimée en 1743, avec des augmentations et des corrections, en 2 vol. in-4°, et 4 vol. in-12. L'opinion de l'abbé Dubos est que les peuples des Gaules ont appelé les Francs pour les gouverner. [ Montesquieu répète cètte opinion, qui n'est pas probable, dans le 30° livre de l''Esprit des Lois". Dubos fait de Clovis un politique plutôt qu'un conquérant, [contre l'opinion généralement reçue;] il faut avouer cependant, avec le président Hénault, que l'on trouve dans cet ouvrage des éclaircissements satisfaisants sur plusieurs

points obscurs touchant l'origine de la nation française; Histoire de la ligue de Cambrai, faite en 1508 coutre la république de Venise, dont les meilleures éditions sont de 1728 et de 1785, 2 vol. in-12; ouvrage profond et d'une politique intéressante. Elle fait connaître les usages et les mœurs du temps, et est un modèle en ce genre; les Intérets de l'Angle-. **terre mai entendus dans l**a guerre presente, Amsterdam, 1704, in-12, livre qui, suivant l'abbé Lenglet, fut fort goûté en France, mais qui ne fit pas beaucoup d'im-

pression sur les Anglais.

\*DUBOST (Antoine), peintre, né à Lyon le 16 juillet 1769, mort à Paris le 6 septembre 1825, quitta de bonne heure le service. pour se livrer au goût des arts. Il voyagea en Suisse, en Italie, puis en Angleterre, où un tableau de la Belle et la Béte, dans lequel on croyait voir une outrageante allusion au banquier Hope, lui attira des désagréments. La violence du caractère de Dubost l'entraîna à sa perte : ce malheureux expira à la suite d'un duel. On cite de lui : | le Départ de Brutus et de Porcie; | Damoclès; Vénus et Diane; Vues de Hyde-Park, de Windsor; | Ulysse et Pénélope : \ le Joueur dépouillé; douze Lithographics, dont les sujets sont tirés des courses de Newmarket, auxquelles il avait assisté lui-même. Les figures de ce peintre manquent d'expression; ses compositions n'ont pas de vie; mais sa couleur est vive, sa touche ferme, son trait hardi et pur.

\* DUBOUCHET (Pierre), medecin à Montbrison, député de Saone-et-Loire à la convention,

voulut motiver son vote dans le jugement de Louis XVI, et dit: « La loi déclare Louis coupable; l'intérêt de la patrie exige qu'il soit condamné : je vote pour la mort du tyran. » Dubouchet, retiré des fonctions publiques à la fin de la session conventionnelle, avait repris l'exercice de son état de médecin; mais la loi du 12 janvier 1816 le força de quitter la France.

\* DUBOURNIAL (H.-B.), professeur de mathématiques à l'école des ponts et chaussées, présida à la construction du beau pont de Hempte dans la Haute-Loire. Le gouvernement espagnol ayant demandé en 1783 un ingénieur qui fut en même temps capable d'enseigner son art, Dubournial, choisi pour remplir cette mission, professa les mathématiques, la fortification et le dessin à l'école militaire établie par Chayles III, à Sainte-Marie; en même temps, il dirigea les travaux que l'on élevait autour de Cadix. Pendant son séjour en Espagne, il apprit la langue du pays, et forma bientôt le projet de traduire enfrançais les "OEuvres de Cervantes ": sa Traduction est la meilleure qui ait été faite. A son retour, il reçut une pension de Louis XVIII; mais la mort ne lui permit pas d'en jouir long-temps.

DUBRAW, "Duvravius Scala" (Jean), évêque d'Olmütz en Moravie, dans le xvie siècle, naquit à Pilsen en Bohème, et mourut en 1553, avec la réputation d'un prélat pieux et éclairé. [ Dubraw avaitfaitses études en Italie; il s'attacha ensuite à Stanislas Theuson, évêque d'Olmütz, son prédécesseur, dont il administra les états. Il conduisit les troupes de l'évêque au secours de Vienne, assiégée par les Turcs, et donna des preuves d'un grand courage. Les fonctions de l'épiscopat ne l'empechèrent pas d'être ambassadeur en Silésic, puis en Bohème, et président de la chambre établie pour faire le procès aux rebelles qui avaient eu part aux troubles de Smalkalde. On a de Dubraw divers ouvrages, entre autres une Histoire de Bohème, en 33 livres, fidèle et exacte. Les meilleures éditions sont celle de 1515, avec des Tables chronologiques; et celle de 1688, à Francfort, augmentée de l''Histoire de Bohème" d'Æneas Sylvius.

DUBREUIL (Pierre), bachelier de Sorbonne, a publié: | Histoire ample des peuples habitants des trois bourgs de Ricey (en Bourgogne), Paris, 1654,

in-12.

\* DUBREUIL (Joseph), avocat, né à Aix, le 22 juillet 1747, maire de cette ville durant les "cent-jours", y mourut le 6 juin 1824. Il est auteur des ouvrages suivants, en tête desquels il prend aussi les titres d'ancien assesseur d'Aix, et procureur du pays de Provence: Observations sur quelques coutumes et usages de Provence, etc.; Essai sur la simulation, sur la séparation, Aix, 1815, in-4° de trente-sept feuilles et demie; | Analyse raisonnce de la legislation sur les eaux, 1817, in-4° de trente-trois feuilles; Observations sur le rapport des dons faits par le père à ses enfants, sur le cumul de la quotité disponible ordinaire, déterminée par l'article 913 du Code civil; sur la double retenue de la quotité disponible et de la réserve légale, par l'enfant donataire qui renonce à

la succession. Aix, Pontier, 1822, in-8°.

\*DUBREUIL-CHAMBARDEL, député du département des Deux-Sèvres à la convention, y vota la mort de Louis XVI. Après la session, il fut nommé commissaire du directoire.

DUBRICE (Saint), né dans l'île de Misorbalil, près la rivière de Guy, se fit d'abord connaître dans la province appelée aujourd'hui Warwick. Il y expliqua sept ans les Ecritures à Hentlan-sur-l'Avon, et ouvrit ensuite une école. à Mochres, sur la rivière de Wye. Il lui vint des disciples de toutes les parties de la Grande-Bretagne. Les soins qu'il leur donnait ne l'empêchaient pas de s'occuper de sa propre sanctification. Sacré évêque de Landaff, par saint Germain, dans un synode tenu vers l'an 446, et transféré à l'archevêché de Caërleon en 495, il s'en démit en faveur de saint David, et se retira dans l'île de Bardsey ou Douly, sur la côte de la province de Gaërnarvon, où il mourut peu de temps après. On lit dans Campden et dans d'autres auteurs, que 20,000 ermites ou religieux furent enterrés dans la même île. Au milieu de la corruption qui régnait parmi les anciens Bretons, avant l'invasion des Anglo-Saxons, Dieu suscità de saints pasteurs qui, par leurs discours et leurs exemples, exhortaient leurs compatriotes à la pénitence.

\*DUBRUEL (Pierre-François-Joseph), né à Rignac, dans le diocèse de Rodez, mort le 27 mars 1828, était juge à l'époque de la révolution, et fut depuis juge de paix, accusateur public et juge d'instruction. Nommé au

conseil des cinq-cents (1796), il une conférence dont il transmit lutionnaires dirigées contre les prêtres, et demanda qu'on mit en liberté ceux d'entre eux qui étaient sexagénaires. Le 30 pluviose de l'année suivante, il proposa de faire sortir des prisons tous les prêtres qui y étaient renfermés, en les astreignant à une simple soumission aux lois : le 8 messidor de la même année, il fit un nouveau rapport dans lequel il conclut à l'abrogation de la loi contre les prêtres réfractaires. Malgré l'opposition du directoire, une partie de ces propositions fut adoptée. Dubruel échappa à la proscription du 18 fructidor; son élection fut cassée; mais il retourna tranquillement dans sa patrie. Plus tard il devint proviseur des colléges de Marseille et de Versailles. En 1816, député de l'Aveyron, il fut ensuite élu questeur de la chambre. Sa place y était marquée au côté droit. Dubruel reçut de l'université le titre d'inspecteur-général des études, et de Louis XVIII des lettres de noblesse.

\* DUBUISSON (Paul-Ulric), né à Laval en 1753, vint de bonne heure à Paris. Il embrassa la cause de la révolution avec enthousiasme; mais, désespérant de pouvoir jouer un rôle eu France, il passa dans la Belgique, alors en fermentation, s'y prononça contre le parti de Vandernoot, fut incarcéré et mis en liberté en 1790. De retour à Paris, il s'affilia au club des jacobins, et fut envoyé vers la fin de 1792 à l'armée du Nord, comme commissaire du pouvoir exécutif. Il suivit Dumouriez dans la conquête des Pays-Bas, et lors en 6 vol. in-fol. Richard Simon de sa défection, il eut avec lui

proposa de révoquer les lois révo-. le résultat à la convention. Inculpé à ce sujet, il provoqua luimême sa mise en jugement, et un décret du 6 avril 1793 approuva sa conduite. Il continua de figurer dans le parti révolutionnaire, parut tenir aux intrigues de Gusman et de Proly, et sut dénoncé par Robespierre comme ayant voulu semer la discorde parmi les jacobins, qui l'exclurent de leur société. Traduit au tribunal révolutionnaire comme complice d'Hébert, il fut condamné à mort le 24 mars 1794, et conduit à l'échafaud le même jour avec Hébert, Cloots, Pereyra, etc. Il avait cultivé les lettres, et laissa beaucoup de Pièces de théâtre, et des Satires; ce qui prouve que la poésie dramatique est naturellement révolutionnaire; | Abrégé de la révolution des Etats d'Amérique, 1779, in-8°; | Lettres critiques et politiques sur les colonies et le commerce des villes maritimes de France, adressées à G.-T. Raynal, 4785, in-8°.

DUC (Fronton DU), "Fronto Ducaeus", jésuite, né à Bordeaux, en 1558, d'un conseiller au parlement, professa dans différentes maisons de son ordre, à Pont-à-Mousson, à Bordeaux, à Paris. Il mourut dans cette dernière ville, le 25 septembre 1624, de la pierre: celle qu'il portait dans la vessie était du poids de 5 onces. Le P. du Duc était versé dans tous les genres d'érudition; mais sa partie principale était la connaissance de la langue grecque, et la critique des auteurs. On lui est redevable: | d'une Edition des OEuvres de saint Jean Chrysostôme, en a dit beaucoup de bien. Ilserait à souhaiter, selon lui, que nous eussions un "Saint Chrysostôme" entier de la main de ce jésuite. Pour compléter cette édition, il faut prendre ce que saint Chrysostôme a fait sur le Nouveau-Testament de l'édition de Morel ou de Commelin, 4 ou 2 vol. in-folio. Fronton du Duc a donné | une Edition toutelatine de saint Chrysostôme, 1673, 6 vol. in-fol.; celle-ci est complète; une édition des œuvres de saint Grégoire de Nysse, grec et latin, Paris, 1615, 2 volumes in-fol. Il ajouta un 3<sup>e</sup> volume in-fol., en 1618, par forme d'appendice. On la présère à celle de Claude Morel; 1638; | plusieurs autres Editions d'anciens auteurs, surtout des Pères, dont quelques-unes sont accompagnées de Notes, et dont la meilleure est celle de Nicéphore Caliste; | Trois vol. in-8° de Controverses contre Duplessis-Mornai; | l'Histoire tragique de la Pucelle de Domremi, autrement d'Orleans, Nanci, 1581, in-4°. C'est une tragédie qui fut pompeusement représentée devant Charles III, duc de Lorraine. Ce prince en fut si content, qu'il fit donner une somme considérable au poète, pour s'acheter une robe neuve. A la vérité, l'auteur, homme humble et mortifié, en avait une qui sentait un peu trop la pauvreté évangélique. C'était un homme détaché de toutes les douceurs de la vie; il aimait encore plus ses devoirs de piété que ses études. Il n'usa jamais de vin dans ses repas, et il se réduisit de bonne heure à n'en faire par jour qu'un seul, bien modique.

DUC (Nicolas Lz), prêtre du diocèse de Rouen, fut d'abord curé de Trouville en Caux, quitta

sa paroisse pour paraître sur un plus grand théatre, devint vicaire de Saint-Paul à Paris, emploi qu'il exerça pendant 15 ans, et fut interdit par de Vintimille, archevêque, à cause de son opposition aux décrets de l'Eglise, en 1731. Il avait présenté dès l'an 1728, au clergé, une lettre d'adhésion à la cause de l'évêque de Senez, cherchant, par l'enthousiasme de secte, à avancer fortune ou à se faire un nom dans le monde. Il ne réussit ni dans l'un ni dans l'autre, et mourut en 1744. L'auteur de sa "Vie", engage dans le même parti, lui attribue : | l'Année ecclésiastique, en 15 vol. in-12; une Traduction de l'Imitation de J.-C. avec des réflexions et des pratiques; | une partie de la Traduction de l'"Histoire" du président de Thou, 16 vol. in-4°. On peut douter si tout cela est de lui, ou si son biographe ne lui en a pas fait gratuitement honneur: dans tous les cas il n'y a pas de quei grossir beaucoup les richesses scientifiques de la "petite église".

\*DUCAMP (Théodore), chirurgien militaire, né à Bordeaux en 1792, mort le 1er avril 1823 d'une affection pulmonaire, termina ses cours au Val-de-Grâce, à Paris. Il est l'inventeur d'un instrument ingénieux destiné à remplacer le cordon ombilical prématurément sorti; mais sa réputation est fondée principalement sur son perfectionnement de la méthode anglaise pour remédier au rétrécissement du canal de l'urètre par l'application du nitrate d'argent. Il publia, sur le traitement des maladies urétrales, l'ouvrage intitulé: Traité des rétentions d'urine occasionées par le retrecissement du canal de l'urètre, etc., 1822, in-8°, réimprimé en 1823, avec une "Notice" sur l'auteur, Ducamp, très - versé médicale dans la littérature anglaise, traduisit les "Recherches' de Robert Brée sur les désordres de la respiration, et inséra plusieurs articles dans les journaux de médecine français. On cite encore parmi ses opuscules: Réflexions sur un écrit de M. Chomel, ayant pour titre: "De l'Existence des fièvres", 1820, in-8°. Son "Eloge historique", par Vassal, a été publié à Paris, 1823, in-8°.

\*DUCART (Isaac), peintre hollandais, né à Amsterdam en 1630, mort dans la même ville en 1694, se fit une grande réputation pour la légèreté de sa touche et le fini de ses ouvrages. Il est du petit nombre des peintres de fleurs dont les succès de Jean van Huysum n'out pas fait oublier la gloire; et ses Tableaux, la plupart exécutés sur satin, sontencore aujourd'hui fort

recherchés des amateurs.

DUCAS (Michel), historien grec, sur la vie duquel on ne sait rien, sinon qu'il fut employé en différentes négociations, [était issu d'une famille qui avait donné plusieurs empereurs à Constantinople.] On a de lui une Histoire de l'empire greo; elle commence au règne de Jean Cantacuzène, et se termine à la chute de l'empire grec, événement dont l'auteur avait été témoin. [Elle est précédée d'un Précis chronologique, depuis le commencement du monde jusqu'à la mort d'Andronic le Jeune, en 1341.] On préfère Ducas à Chalcondyle, quoiqu'il écrive d'un style barbare, parce qu'il raconte des faits qu'on ne trouve

point ailleurs, et qu'il les raconte en homme sensé qui a été un témoin fidèle de la plupart. Son Histoire fut imprimée au Louvre en 1649, in-fol., par les soins d'Ismaël Boulliau, qui l'accompagna d'une version latine et de savantes notes. [Elle fait partie de la belle collection connue sous le nom d'"Histoire Bizantyne".] Le président Cousin la traduisit ensuite en français, et elle termine le 8° vol. de son "Histoire de Constantinople", imprimée à Paris, in-4°, 1672 en 1674, et réimprimée en Hollan-

de, in-12, en 1685.

DUCASSE (François), célèbre canoniste, néà Lectoure, fut d'abord grand-vicaire et official de Carcassonne. Il devint ensuite chanoine, archidiacre et official de Condom, où il termina ses jours en 1706. On a de lui deux traités estimés des jurisconsultes: l'un de la Juridiction ecclésiastique contentieuse, à Agen, in-8°, 1695; et l'autre, de la Juridiction volontaire, imprimé aussi à Agen, in-4°, 1697. Ces deux ouvrages réunis ont été publiés à Toulouse, sous le titre de Pratique de la juridiction ecclésiastique volontaire, gracieuse et contentieuse, 1 vol. in-4°, 6° édition, 1762. L'auteur était profondément versé dans l'Ecriture, les saints Pères et les canonistes anciens et modernes. Ses mœurs étaient dignes d'un homme de son état.

\* DUCASTEL (J.-B.-L), avocatau conseil-supérieur de Baveux, fut, en 1791, député de la Seine-Inférieure à l'assemblée législative. Fils d'un charpentier, il avait appris le métier de son père : un jour il quitte sa hache pour aller entendre plaider; il trouve qu'un des deux avocats n'a pas bien

fait valoir les moyens de sa cause; il veut être avocat, à son tour, et il le devient. Il plaidait ordinairement contre Thouret, et ces deux avocats passaient pour les plus habiles: Thouret l'emportait pour le fond, et Ducastel pour la réplique. Ayant éprouvé quelque désagrément au parlement de Rouen, Ducastel vint, en 1777 ou 1778, se fixer à Paris, pour y exercer sa profession. Il débuta avec une telle supériorité, que les premiers avocats de Paris en conçurent de la jalousie; ils le firent rayer du tableau, sous prétexte qu'il avait plaidé dans les conseils supérieurs établis par Maupeou. Il fut obligé de retourner à Rouen. Peudant la législature, sa conduite répondit à sa réputation de probité. Il parla le 5 novembre, en faveur de la masse des émigrés. Il s'opposa ensuite à l'adoption du décret proposé par François de Neufchâteau, pour la vente des églises et des presbytères, et défendit le ministre de la marine Bertrand de Moleville. Après la journée du 10 août, Ducastel quitta l'assemblée, et se retira à Rouen, où il mourut vers 1800. Il avait publié, avant la révolution, un Mémoire sur les dimes, pour le clergé de la Normandie, contre les cultivateurs de celle province, 1773, in-8°.

DÚCHANGE (Gaspard), graveur, né à Paris en 1662, mort en 1756, se fit connaître par les estampes d'Io, Léda et Danaé, qu'il grava d'après le Corrége. L'indécence de ces sujets lui ayant causé des remords, il eut le courage d'en mutiler les cuivres à grands traîts de burin. Parmi plusieurs ouvrages de cet artiste, on compte le Repas du pharisien, et

les Vendeurs chassés du tempte, gravés d'après deux tableaux de Saint-Martiu-des-Champs à Paris. On y trouve ce bel empâtement de tailles, ces oppositions de travaux, cette fierté d'outil et cette finesse de touche, qui font passer sur le cuivre le moelleux, le caractère et l'esprit de Jouvenet. Duchance a gravé avec le même succès la Naissance de Marie de Médicis et l'Apothéose de Heñri IV d'après Rubens. [Il grava sa dernière planche à l'âge de 91 ans.]

\*DUCHANOY (C.-F.), médecin et administrateur des hospices civils de Paris, membre des académies de Lyon et de Dijon, né en mai 1742, mort en décembre 1827, prit pour modèle son maitre, Antoine Petit. Pendant quatre ans il fut président du comité de vaccine. Nommé en 1799 administrateur des hospices de Paris, il s'occupa d'améliorer le sort pauvres malades. On lui doit plusieurs institutions utiles, des *Mémoires* sur les hospices et quelques ouvrages de médecine, notamment: | Essai sur l'art d'imiter les eaux minérales, Paris, 1780, in-12; | Du mal vertébral, ou de l'impotence des extrémités inférieures, traduit de l'anglais de Pott, 1785.

DÚCHAT (Jacob Le), naquit à Metz, le 23 février 1658, d'un commissaire des guerres. Sa famille était originaire de Troyes en Champagne, d'où elle avait fui en 1572 avec plusieurs autres familles protestantes. Un de ses ancêtres, Louis-François Le Duchat, avait cultivé dans le xvisiècle la poésie française et latine; mais ses ouvrages sont peu connus aujourd'hui. Jacob Le Duchat suivit le barreau jusqu'à la révo-

cation de l'édit de Nantes. Retiré à Berlin, il fut conseiller à la justice supérieure française de cette ville, et y mourut en 1735, sans avoir rien écrit de solide, s'amusant à des sujets futiles, ou à donner des éditions d'ouvrages également frivoles ou mauvais, tels que: celle de la "Confession de Sancy", à la suite du "Journal de Henri III", par Pierre de l'Etoile, de l'édition de 1720, en 2 vol. in-8°; celle de la "Satire Ménippée", en 3 vol. in-8°, 1714, augmentée de nouvelles remarques, où l'on n'a poiut de peine à reconnaître l'esprit de la secte qu'il professait. L'auteur ne songeait pas qu'en ridiculisant la ligue catholique, il ne justifiait pas celle des protestans, composée de sujets rebelles, continuellement armés contre la religion de l'état; Des Aventures du baron de Feneste, par T.-A. d'Aubigné, augmentées de plusieurs remarques, de la Vie de l'auteur, et de la Bibliothèque de maître Guillaume, 1729, 2 vol. in-12; une édition des OEuvres de Rabelais, avec un Commentaire, en 6 vol. in 8°, et en 3 vol. in-4°, ornée de figures gravées par le fameux Bernard Picart; | une édition des "Quinze joies du mariage"; ouvrage ancien, qu'il publia in-12, 1734, et qu'il accompagna de remarques et de diverses leçons; l'"Apologie pour Hérodote", vuvrage de Henri-Etienne, plein d'obscénités et d'indécences, 3 vol. in-8°, avec des Notes. Formey a publié après la mort de Le Duchat un "Ducatiana", en 2 vol. in-8°, 1744; compilation assortie au génie de l'auteur.

\*DUCHATEL (Gaspard), cultivateur de Thouars-(Deux-Sèvres), naquit en 1766. Député à la con-

vention en 1792, il fut un des membres qui firent de généreux, mais vains efforts pour sauver l'infortuné Louis XVI. Lorsqu'il vit un parti puissant se déclarer contre ce prince, persuadé qu'il était inutile de heurter de front. cette cohorte de révolutionnaires, il demanda d'abord l'abdication du monarque, et ensuite son bannissement, ce qui était alors un des moyens les moins coupables qu'on pût employer pour sauver la vie à ce roi malheureux. Après avoir émis cette opinion, Duchátel fut atteint d'une grave maladie; mais, ayant appris dans son lit que les votes pour et contre le roi se balançaient, il oublia ses douleurs, se fit conduire à l'assemblée, et v arriva au moment où le dernier appel était terminé. Chaque député était tenu d'énoncer son opinion à haute voix. Les galeries publiques et toutes les parties de la salle étaient encombrées d'une foule de brigands qui braudissaient leurs sabres, découvraient leurs pistolets, menaçant d'immoler ceux qui auraient le courage de s'opposer au parricide qu'ils voulaient consommer; mais leurs atroces vociférations n'intimidèrent pas Duchâtel, étant monté à la tirbune, enveloppée, opma pour Quoique le bannissement. scrutin fût fermé, l'assemblée ne s'opposa pas à ce que ce vote fût compté: particularité remarquable, si on fait attention qu'il ne s'agissait pas d'un acte de justice, mais bien d'une proscription. Duchâtel fut nommé quelque temps après commissaire près l'arméc du Nord. Collot-d'Herbois voulut s'opposer à cette nomination, en disant que ceux qui avaient cher-

19

ché à sauver le "tyran" ne pouvaient avoir la confiance de la nation. Duchâtel, n'ayant pas nié que telle avait été son intention, augmenta la fureur de ses ennemis, qui le dénoncèrent bientôt comme étant d'intelligence avec les insurgés de la Vendée. Décrété d'accusation après la révolution du 31 mai 1793, il s'enfuit à Bordeaux; mais il y fut bientôt arrêté, de là conduit à Paris, et traduit devant le tribunal révolutionnaire. Le président dui demanda si ce n'était pas lui qui était venu en bonnet de nuit à l'assemblée, voter en faveur de Louis Capet. Duchâtel lui répondit avec fermeté: « Comme je n'ai à rougir d'aucune de mes actions, je déclare que c'est moi. » Les autres accusations qu'on dirigea contre lui n'étaient pas moins ridicules. Il fut condamné à mort le 31 octobre 1794, avec vingt de ses collègues.

DUCHE DE VANCY (Joseph-François), naquit à Paris le 29 octobre 1668, d'un gentilhomme ordinaire de la chambre du roi. Son père le fit élever avec soin, mais ce fut tout son héritage. La médiocrité de sa fortune le fit poète. La marquise de Maintenon, ayant vu quelques-uns de ses essais, le choisit pour fournir des Poésies sacrées à ses élèves de Saint-Cyr. Elle le recommanda si fortement à l'ontchartrain, secrétaire d'état, que le minstre (à ce que dit Voltaire), prenant le poète pour un homme considérable, alla lui rendre visite. Duché, voyant entrer chez lui un secrétaire d'état, crut qu'on allait le conduire à la Bastille; mais il fut bientôt rassuré par les politesses du ministre. Duché les méritait. Il avait

autant de douceur dans le caractère, que d'agrément dans l'esprit. Il ne se permit jamais aucun trait satirique; mérite bien rare pour un poète! Rousseau et lui faisaient eusemble les charmes des sociétés où ils se trouvaient; mais l'impression que produisait Duché, quoique moins vive d'abord, était plus durable. Il plaisait encore par le talent de la déclamation, qu'il possédait à un degré peu commun. L'académie des inscriptions et belles-lettres l'admit dans son corps; elle le perdit en 1704, vers la 27° année de son âge. Duché a donné des | Tragédies, parmi lesquelles ou distingue: Jonathas, Absalom et Débora, et des Opéras, qu'il tâcha de faire oublier par un recueil d'Histoires édifiantes, qu'on lit avec autant d'édification que de plaisir; Collet en a donné une édition augmentée, Paris, 1767, in-12. On les a quelquefois confondues avec les "Histoires de piété et de morale" de l'abbé de Choisi. Ces deux ouvrages ont le même but, celui de détourner la jeunesse des lectures frivoles. Le recueil du poète est moins connu que celui de l'abbé; mais il ne lui est point inférieur, par l'élévation des sentiments, par la vérité des caractères, et même par la douceur du style. On chaptait à Saint-Cyr ses Hymnes et Cantiques sacrés.

\*DUCHESNE (Vincent), religieux bénédictin, né à Besançon dans le xvii siècle, avait de grandes connaissances en architecture; il donna les plans et dessins d'après lesquels furent construits l'abbaye de Saint-Pierre de Châlons, et le monastère de son ordre à Morey en Franche-Comté. Les arts mécaniques lui doivent plu-

sieurs procédés ingénieux, un entre autres pour scier le marbre. Il laissa des Mémoires sur la Franche-Comté, dont Boulainvilliers inséra un long extrait dans le 4° vol. de son "Etat de la France", édition de 1752. On dit que ce religieux apprit à Louis XV à écrire en trois heures de temps, en lui faisant voir que joutes les lettres de notre alphabeteconsistent dans un G et un 1. Il y a une estampe

qui représente ce fait.

\*DUCHESNE (Henri-Gabriel), né à Paris en 1739, mort le 21 décembre 1822, cultiva avec succès les sciences ecclésiastiques, les sciences naturelles et les belleslettres. D'abord chef de bureau de l'agence générale, et garde des archives du clergé de France, il devint ensuite conseiller référendaire à la cour des comptes. Après avoir obtenu sa retraite, il fit une Analyse complète de tous les ouvrages du P. Kircher, célèbre par sa profonde erudition et ses vastes connaissances. On peut se former une idée de la difficulté de ce travail, si l'on considère que le P. Kircher a laissé 22 volumes in-folio, 11 volumes in-4°, et 3 in-8°, qui traitent de la physique, de la géographie, de l'archéologie, et de presque toutes les sciences. L'Extrait ou Analyse de Duchesne ne contient que deux volumes in-folio manuscrits. On a de lui : | la Physique; | l'Histoire naturelle; Manuel du naturaliste, par les sieurs D. et M. (Duchesne et Macquer), Paris, 1770, 1 vol. in-8°; 1797, 4 vol. in-8°; | la France ecclésiastique, ib., 1774, 1789, in-12; | Dictionnaire de l'industrie, ou Collection raisonnée des procédés utiles dans les sciences et les arts, ibid, 1776, trois

vol. in-8°; 3° édition, corrigée et augmentée, 1801, 6 vol. in-8°; l Notice historique sur la vie et les ouvrages de J.-B. Porta, gentilhomme napolitain, ib., 1801, in-8°; | Comédies de Térence, en vers français, ib., 1806, 2 vol. in-8°. Il n'y a, dans cette Collection, que trois comédies traduites par Duchesne; la traduction des trois autres est de La Fon-

taine et de Barin.

\*DUCHESNE, l'un des jurisconsultes les plusjudicieux et des plus sages administrateurs du xviiie siècle, naquit en Champagne, et vint faire son cours de droit à Paris. Il fut nommé lieutenant-général de' Vitry dans sa province, charge qui conférait le titre de conseiller, du roi. Joignant la théorie de l'économie politique à la pratique de l'administration, il publia en 1757, sous le voile de l'anonyme, et sous le titre de Code de police, un volume sur la législation, dont la méthode et la clarté rappellent les " Lois civiles " de Domat. Ce petit ouvrage eut plusieurs éditions du vivant même de l'auteur. Duchesne, aussi bon jurisconsulte qu'habile administrateur, publia deux ouvrages de droit : | Analyse historique du droit français, 1757; | Coutumes de Ponthieu, avec des notes, 1766.

\*DUCHESNE (Antoine-Nicolas), né à Versailles, le 7 octobre 1747, d'un prévôt des bâtiments du roi, lui fut adjoint jusqu'à l'époque de la révolution. Poursuivi comme "suspect" en 1792 il parvint à se soustraire aux recherches, entra à l'école normale, fut nommé professeur d'histoire naturelle à l'école centrale de Seine-et-Oise, et devint ensuite censeur du lycée de Versailles. Du-

chesne ne cessa de s'occuper de ses études favorites, et surtout de la botanique. A dix-sept ans il avait publié le Manuel de botanique, contenant les caractères et les propriétés des plantes des environs de Paris, 1764, in-12; plus tard, il publia | l'Histoire des fraisiers, 1766, in-12; avec un Supplément, 1771; | le Jardinier prévoyant, 1771, in-12, brochure à laquelle il joignit des Observations météorologiques, des Maximes sur la végetation, des Proverbes, des Morceaux de littérature, et qu'il renouvela tous les ans jusqu'en 1785; Le Porteseuille des enfans, avec Leblond, 1784 et années suivantes, 24 cahiers in-4°, dont il a presque exécuté tous les dessins, et un grand nombre de Mémoires et Dissertations. Il a encore laissé de nombreux manuscrits. \*DUCHILLEAU (Jean-Baptiste), archevêque de Tours, né vers 1754, d'une des plus anciennes familles du Poitou, mourut en décembre 1824. Vicaire-général du diocèse de Metz, puis aumonier de la reine Marie Leckzinska et de Marie-Antoinette, qui le fit nommer évêque de Châlons-sur-Saône, il fut élu membre de l'assemblée des notables. De retour dans son diocèse, il se vit en butte aux insultes des incrédules de Châlons. Mais le courageux 'au licu d'aller évêque, comme il en d'abord le projet, se rendit à pied quelques ecclésiastiques, dans le lieu où il devait se trouver pour une cérémonie, et sa présence déconcerta la foule. À la révolution, Duchilleau se retira en Suisse, puis en Bavière, et en Autriche; il ne rentra en France qu'avec les Bourbons (1814), et

fut alors nommé archevêque de Tours et pair de France.

\* DUCIS (Jean - François), poète dramatique, né à Versailles en 1733, de parents originaires de la Savoie et peu riches, mort dans cette ville, le 30 mai 1816, puisa dans une éducation forte et religieuse les principes auxquels nous devons un des plus beaux caractères dont s'honore la littérature. M. Campenon, dans plusieurs "Lettres" imprimées en 1823, avait commencé à nous le faire connaître; M. Onésime Leroy, à l'aide de documents nouveaux et dans un cadre différent, vient de publier des "Etudes sur Ducis", auxquelles nous empruntons les principaux traits de cet article. Ducis, dont l'esprit n'eut rien de précoce, ne donna qu'à 35 ans sa première tragédie, Amélise, qui ne réussit pas. Mais son Hamlet, imité de Shakespeare, et, bientôt après, OE dipe chez Admète, attirèrent sur lui l'attention publique, les faveurs de "Monsieur" comte de Provence. et le firent nommer successeur de Voltaire à l'académie française. Ainsi l'écrivain qui si souvent avait fait de son talent un déplorable usage, fut remplacé par le plus moral de nos poètes. C'est ce caractère de moralité qui distingue Ducis, dont les ouvrages ont toujours un but utile. Dans aucune tragédie, peut être, le saint amour de la vertu et l'horreur du vice n'out été plus profondément empreints que dans Hamlet, OEdipe chez Admète, le Roi Léar, Macheth. Othello, Abufar et même Romco. La plupart de ces ouvrages, imités quelquefois avec génie du tragique anglais, ne sont pas sans doute à l'abri de la critique; mais des

beautés neuves et hardies y dominent, et ces beautés, presque toujours Ducis ne les doit qu'à lui-même. Voici ce qu'en dit M. Onésime Leroy dans son Résumé sur les tragédies de Ducis : a Thomas nommait Ducis le "Bridavne de la tragédie. Si la qualification est méritée, on ne s'étonnera pas que, préoccupé des grandes pensées, des figures énergiques et de l'onction persuasive du "poète-missionnaire", j'aie fait moins d'attention à sa parure, quelque peu négligée, je veux dire au style, qui n'est, en quelque sorte, que l'habit et que l'ornement de la pensée. Comme "l'habit n'est pas tout l'homme", quoi qu'en jugent certaines gens, et que d'ailleurs le style de Ducis a du moins l'avantage de la force et de la dignité, ne l'en estimons pas moins, pour quelques fautes d'élégance ou de goût. Il hait plus que tout la recherche et la gêne, et quand il ravit notre admiration:par l'éclat de ses traits, par ses beautés sévères et terribles, ce n'est point à l'art qu'il le doit. Il avoue quelque part qu'il est "indisciplinable"; disposition d'esprit qui ne le jeta que dans des écarts poétiques, grâce à ses principes et à la rectitude de son jugement. Renfermé dans les règles étroites de notre scène, il y est par moments contraint et froid; mais qu'une situation extraordinaire, que des sentiments sublimes ou touchants viennent échauffer sa verve; qu'à l'aspect du vice ou des crimes, le volcan qu'il porte dans son âme et s'allume et bouillonne, alors une chaleur pénétrante, un pathétique immense et désordonnément profond se répaud dans ses vers,

et le place au rang des modèles, car il en est un alors, non-seulement d'éloquence et de force, mais encore d'élégance et de goût. » On a dit que Ducis était de l'école de Crébillon et de Voltaire. Non; dans ses inspirations, et quand il s'abandonne à son génie, il ne ressemble à aucun de ses devanciers; pas plus à Shakespeare qu'à Voltaire ou à Crébillon; il conserve son cachet propre, même quand il imite, et s'il appartient alors à une école, on peut dire qu'il en a secoué la poussière. « Une émotion puissante, écrit-il dans une de ses Lettres, me transporte sur les hauteurs de mon sujet; j'aime à traverser des abimes, à franchir des précipices, à découvrir des lieux où le pied de l'homme n'ait point imprimé sa trace. » On sent qu'en examinant les ouvrages d'un semblable écrivain, vouloir s'arrêter à des vétilles, tandis qu'il s'élance à travers les abîmes, c'eût été s'exposer à le perdre entièrement de vue. ("Etude sur Ducis", p. 190, Paris, Crapelet, 1832.) Mais ce qui doit nous intéresser le plus, c'est le caractère de Ducis, qui se développe tout entier dans quelques circonstances de sa vie, dans ses Epitres, dans ses dernières Poésies surtout, dans ses saillies, dans ses Lettres déjà publiées ou encore inédites. De ces éléments divers, l'auteur des "Etudes" que nous venons de citer a extrait, suivant son expression, un "Traité vivant des devoirs". Il nous montre successivement Ducis en famille, dans le monde, avec ses amis, les malheureux, les puissants. Rien de plus intéressant que les relations de l'auteur du

Roi Léar avec le pauvre curé de Roquencourt et avec le philosophe Thomas, dont les derniers moments scandalisèrent si fort le parti philosophique, dit Laharpe, que l'on convint de n'en point parler. Ducis, quoique lié anciennement avec plusieurs esprits forts, ne garde point ces ménagements, et raconte de la manière la plus touchante la mort chrétienne de l'ami dont il partageait l'indépendance et le désintéressement. Quoiqu'il eût tout à perdre à la révolution, il en accueillit, avec trop de bonne foi, les promesses; mais il ne tarda point à en abhorrer les excès. Dès 92, on le voit défendre, avec énergie, contre les fureurs révolutionnaires, la tombe de Thomas et la vie de son bon curé de Roquencourt; il applaudit ensuite aux premiers succès de Buonaparte, vainqueur de l'anarchie, flétrit bientôt après, dans des vers excelients, l'assassin du duc d'Enghien, le conquérant injuste, et refuse de ses mains le manteau sénatorial. Retiré dans sa solitude de Versailles, il n'en sort plus guère que pour saluer le rétour de Louis XVIII, son ancien protecteur. L'accueil du prince et ses derniers entretiens avec le poète sont d'un haut intérêt. Ce qui n'en a pas moins, c'est le Testament de Ducis, qui était encore inédit ainsi que des Lettres que M. Leroy a fait entrer dans ses "Etudes". Aussi cet ouvrage, qui n'a qu'un volume, nous donne-Lil de Ducis une idée plus entière **OEuvres** complètes ses mêmes. Elles avaient été recueillies en 4 et 6 vol., et souvent réimprimées.

\*DUCKWORTH (John-Tho-

mas), amiral anglais, fils d'un pauvre ministre du comté de Devon, entra fort jeune dans la marine royale, où son courage et son habileté lui procurèrent un avancement rapide. Lieutenant à bord de "la Princesse royale" en 1789, il se distingua dans le combat livré devant la Grenade, par l'amiral Byron, à la flotte française, commandée par d'Estaing. Capitaine du navire "la Reine" en 1794, il contribua à la victoire que la flotte anglaise remporta sur Villaret-Joyeuse, à la hauteur du cap Lézard. En 1798. il partagea avec sir Charles Steward la gloire de la prise de l'île Minorque, fut créé chevalier du bain, gouverneur en chef de la Jamaïque, et vice-amiral de l'escadre bleue, à la tête de laquelle il se trouvait devant St-Domingue, lorsque le général Rochambeau, réduit à la dure nécessité de capituler, alma mieux se rendre à lui qu'aux noirs révoltés. Duckworth s'empara en 1805, de concertavec lord Cochrane, d'une division de l'armée navale française, envoyée sous les ordres du contre-amiral Leisseignes pour reprendre St-Domingue. Il quitta le service cette même année, et mourut en 1817.

DUCLOS (Charles Pineau), né en 1704, à Dinanten Bretagne, reçut une éducation distinguée à Paris. Son goût pour les lettres lui ouvrit les portes des académies. Celle des inscriptions l'adopta en 1739, et l'académie française en 1747. Elu, après la mort de Mirabeau, secrétaire perpétuel de cette dernière compagnie, il remplit cette place en homme qui aimait la littérature, et qui savait la faire respecter. Quoique domi-

cilié à Paris, il fut nommé en 1744 maire de Dinant; et en 1755 il fut anobli par des lettres-patentes du roi, en récompense du zèle que les états de Bretagne avaient montré pour le service de la patrie. Il mourut à Paris, le 26 mars 1772, avec le titre d'historiographe de France. Sa conversation était aussi agréable qu'instructive et gaie. Les vérités intéressantes lui échappaient comme des saillies. Naturellement vif et impétueux, il fut souvent le censeur sévère de tout ce qui des prétentions, avoir des titres. Mais l'âge, l'expérience, l'usage du monde, un grand fonds de bonté, lui apprirent qu'il faut réserver pour les hommes en général ces vérités dures qui déplaisent toujours aux particuliers. Ses ouvrages sont: des Romans plus libres qu'ingénieux: comme Les Confessions du comte de \*\*\*; Mémoires de la baronne de Luz; Memoires sur les moeurs du xviii siècle; chacun en un vol. in-12; l'Histoire de Louis XI, en 3 vol. in-12, 1745; et Supplément, 1746, un vol., dont les recherches sont curieuses, et dont le style est concis et élégant, mais trop coupé et trop épigrammatique; | Considérations sur les mœurs de ce siècle, livre plein de pensées neuves et de caractères bien saisis; | Remarques sur la Grammaire générale de Port-Royal (Voyez Antoine An-NAULT); | plusieurs Dissertations dans les "Mémoires" de l'académie des belies-lettres. On y remarque beaucoup d'érudition, tempérée par les agréments de l'esprit, et ornée d'une diction claire, aisée, correcte, et toujours proportionnée à la matière; | il eut plus de

part que personne à l'édition de 1762, du Dictionnaire de l'académie française. [Ses OE uvres complètes ont été publiées par Desessarts en 10 vol. in-8°, Paris, 1806. Outre les ouvrages connus jusque là, cette édition renferme quelques morceaux inédits, entre autres un Commentaires de Memoires sur la vie de Duclos, écrits par lui-même. Un autre ouvrage, très-prôné, de Duclos, est intitulé: Mémoires des règnes de Louis XIV et Louis XV, imprimés depuis la révolution.]

\* DUCLOS Durresnoy (Charles-Nicolas), né à Montcornet en 1734, embrassa fort jeune l'état de notaire. Nommé syndic régent de sa compagnie, il sut mé-... riter aussi la confiance de tous les. contrôleurs-généraux des finances; l'abbé Terray, de Calonne et Necker se servirent de ses talents dans leur administration financière. Duclos-Dufresnoy, voyant l'embarras des finances, fit prêterau roi six millions par la compagnie des notaires. Dans le Discours qu'il prononça à cette occasion (imprimé in-4°, 1788, chez Clousier), ilrappelait tous les titres du monarque à la confiance et à l'amour de son peuple. Peu après, il discuta la question de la représentation nationale, dans un écrit intitulé: Jugement impartial sur les ques-. tions qui intéressent le tiers-étal. Il proposait de laisser le clergé, la noblesse et le tiers-état se former en assemblées séparées, et de compter leurs votes par ordre, mais d'établir qu'il serait nommé dans les trois ordres des commissaires en nombre égal, pour accorder ou refuser les subsides. Voyant l'existence de la caisse d'escompte menacée, il soutint son crédit par ses

écrits et par des opérations, et fit paraître à ce sujet plusieurs brochures, parmi lesquelles on distingue: Origine de la caisse d'escompte, ses progrès et ses révolutions; ouvrage important pour l'histoire des banques en général. Dès qu'on parla de créer le papier monnaie, Duclos-Dufresnoy, prévoyant tous les maux qui résulteraient de cette mesure, s'y opposa fortement dans un écrit intitulé: Observations sur l'état des finances, 1790. Il chercha, lorsque la faute eut été commise, à ranimer la confiance publique par deux écrits où il montrait toute l'étendue des ressources de la France, intitulés: | Réflexions sur l'état de nos finances à l'époque des premier mai et 18 novembre 1789, in-4°, et Calcul du capital de la dette publique, in-4°, 1er août 1790. Ce dernier ouvrage fut considéré comme le plus exact de tous ceux qu'on publiait à cetteépoquesur la même matière. Mais déjà tous les calculs de la science et de la raison étaient devenus inutiles. Les partis se heurtaient avec fureur sans s'occuper du bien de l'état. Duclos Dufresnoy périt sur l'échafaud le 2 février 1794.

\* DUCLOT (Joseph-François), célèbre ecclésiastique, naquit en 1745, à Vins, en Savoie, dans le diocèse de Genève. Il était déjà avantageusement connu par son savoir, lorsque l'Angleterre demanda (en 1783) au roi de Sardaigne des missionnaires pour le Canada, cédé aux Anglais par suite de la guerre de 1748. Comme la France avait autrefois peuplé cette colonie, l'Angleterre ne voulait pas y laisser introduire des prêtres catholiques français. Duclot fut choisi pour diriger la

mission; mais la paix entre ces deux puissances, signée à Versailles dans la même année, empécha l'exécution de ce projet. Peu de temps après, Duclot de vint chanoine de Lautrec, dans le diocèse de Castres, et successivement curé de Colong, près Genève, puis de Vins, en Savoie, où il mourut en 1821, âgé de soixante-quatorze ans. Duclot fut un des derniers et des plus habiles apologistes de la religion chrétienne, dans les ouvrages suivants: | Explication historique, dogmatique et morale de toute la doctrine catholique contenue dans l'ancien catéchisme du diocèse, Genève, 1796, 7 vol. in-8°; Paris, Rasand, 1822, 7 vol. in-8°; La sainte Bible vengée des attaques de l'incrédulité, et justifiée de toute supercherie, contradiction avec la raison, avec tous les monuments historiques des sciences et des arts, avec la physique, la géologie, la chronologie, etc., Lyon, 1816 et années suivantes, 6 vol. in-8°; 1821, id.

\* DUCOS (Jean - François), conventionnel, né à Bordeaux en 1765, fils d'un riche négociant de cette ville, puisa dans la lecture des auteurs grecs et latins une haine irréfléchie contre les rois, et un amour ardent pour le gouvernement républicain. Porté aux assemblées législatives de 1791 et de 1792, Ducos vota l'abolition de la monarchie et la mort de XVI, sans l'appel au Louis peuple; il se trouva par là séparé de ses collègues de déportation, dont il ne partagea pas d'abord le sort. Toutefois, comme il ne cessait de parler en leur faveur, arrêté lui - même et condamné à mort, il marcha à l'échafaud

(31 octobre 1793) en faisant encore des vœux pour la durée du gouvernement dont il était victime.

\* DUCOS (Roger), exerçait la profession d'avocat lorsqu'il fut député, en 1792 par le département des Landes, à la convention, où il vota la mort de Louis XVI, sans appel ni sursis. se fit du reste très-peu remarquer dans cette assemblée, ainsi qu'au conseil des anciens, dont il fit partie dans la suite. Appelé aux fonctions de directeur en juin 1799, il se réunit, en novembre de la même année, au général Buonaparte et à Sievès, et fut proclamé troisième consul provisoire. Nommé en 1804 membre du sénat conservateur, grand officier de la légion-d'honneur et comte de l'empire, Roger Ducos vota, dix ans après, la déchéance de celui auquel il devait tout. Ayant fait partie de la chambre des pairs pendant les "cent-jours", il fut condamné à l'exil par l'ordonnance du 12 janvier 1816, et périt près d'Ulm, cette même année, en cherchant à s'élancer hors de sa voiture au moment où elle allait verser.

\* DUCOS (Angélique Caze de Labove, marquise de Blanville, puis épouse de B....), morte à Paris le 24 janvier 1821, est auteur de : | Marie de Saint-Clair, an vi (1798), Paris, Maradan, in-12, trad. en allemand, par Lh.-F. Huber, Leipsick, 1799, in-8°; | Clémence de Villefort, Paris, Dentu, an vii, 2 vol. in-12; | Lettres de Louise et de Valentine, Paris, Mongie jeune et Ferra aîné, 1811, 2 vol. in-12.

\*DUCOUDRAY (Hilaire Roun-Lé, marquis), lieutenant-général des armées en France, mort à

Paris le 1<sup>er</sup> janvier 1805, à l'age de 88 ans, fit à 17 ans ses premières armes au siège de Philisbourg. Il commandait, à la bataille de Fontenoy, une compagnie de gendarmerie, et il partagea avec ce corps la gloire d'arracher au maréchal de Saxe, qui croyait la bataille perdue, cette exclamation : « Comment de telles troupes ne sont-elles pas victorieuses!» Il fut blessé et prisonnier à la bataille de Minden. Sa fermeté naturelle, jointe à un grand fonds de religion, lui fit voir sans frayeur les approches de la mort, qu'il avait appris à ne pas craindre, pendant une longue vie sans tache. Il avait épousé, le 2 avril 1753, Marie d'Abbadie, fille de Bertrand d'Abbadie, conseiller au parlement de Pau.

\*DUCRAY - DUMINIL (François - Guillaume), un de nos plus féconds romanciers, membre de plusieurs sociétes savantes, ne en 1761, mort à Ville-d'Avray le 29 octobre 1819, succéda, en 1790, à l'abbé Aubert, dans la rédaction des "Petites-Affiches" de Paris. Quatre ans après, il fut arrêté pour avoir annoncé dans son Journal une vente à faire en assignats "démonétisés"; mais il recouvra la liberté. Ducray-Duminil composa quelques pièces de théâtre, et un grand nombre de romans, à l'usage des oisifs ou des enfants: | Lolotte et Fanfan, 1787, 4 vol. in-12; Alexis ou La Maisonnette dans les bois, 1790, 4 vol. in-12; Le Petit Jacques et Georgette, 1791, 4 vol. in-12; | Les Soirées de la Chaumière, 1794, 4 vol. in-18; | L'Enfant de la forêt, 1796, 4 vol. in-12; | L'Ermitage de Saint-Jacques, ou Dieu, le roi et la patrie, 1814, 4 vol. in-12., etc.

\* DUCREST (Charles - Louis,, marquis), frère de M<sup>me</sup> de Genlis, né près d'Autua en 1747, mort en 1824 près d'Orléans, entra fort jeune dans la marine royale, qu'il quitta pour le service de terre, et parvint jusqu'au grade de colonel-commandant des grenadiers royaux en 1779. En 1787 Ducrest présenta à Louis XVI un Mémoire où il s'annonçait comme l'homme le plus propre à rétablir les finances de la la France. Cette prétention ridicule lui attira les sarcasmes des plaisants de l'époque, et en particulier de Grimm, qui s'égaya encore dans sa "Correspondance" (tome v) au sujet d'un opéra, la Réduction de Paris par Henri IV, que Ducrest fit jouer sur le théâtre de M<sup>me</sup> de Montesson. En 1798, Ducrest imagina de construire à Copenhague un bâtiment de 500 tonneaux uniquement formé de planches de sapin d'un pouce d'épaisseur; il est presque inutile d'ajouter que ce malheureux navire fut mis en pièces au premier gros temps. Sorti de France en 1787, Ducrest y revint en 1790, pour y réclamer devant les tribunaux une rente de 13,000 livres dont le duc d'Orléans, alors au comble de sa popularité, lui refusait le paiement. Les plus célèbres avocats de Paris n'ayant point osé se charger de sa cause, il la plaida lui-même, et la gagna. Ducrest quitta, de nouveau la France, passa 10 ans dans le Holstein, et ne rentra dans sa patrie qu'en 1800. Depuis cette époque jusqu'à celle de sa mort, il publia plusieurs ouvrages de finances et d'hydrographie peu remarquables, et un Traité de la monarchie absolue, etc., Paris, 1817,

in-12, où l'auteur propose, entre autres innovations bizarres, de supprimer le ministère de la marine, d'enseigner aux troupes l'exercice d'après la méthode de Lancaster, et de les payer avec

des billets de loterie.

\* DUCREUX (Gabriel-Marin). prêtre, né le 27 juin 1743, à Orléans, où il fit ses études dans un collège des jésuites, se vous à la prédication. Les succès qu'il obtint dans cette carrière le firent par de Brienne, remarquer archevêque de Toulouse, qui se servit de lui pour rédiger dans les. chapitres nationaux des grandscarmes et des carmes-déchaussés les nouvelles constitutions de ces ordres. En 1770, l'abbé Ducreux passa en Corse à la suite de Guesnes, évêque d'Aléria, qui l'avait nommé son grand-vicaire, et il se chargea de fournir au duc de Choisen tous les renseignements que ce ministre demanderait sur l'île de Corse. Mais ce travail, joint à la nature du climat, altéra sa santé, et il fut forcé de solliciter son retour en France; le cardinal de la Roche-Aymon, alors ministre de la feuille, récompensa ses services par une pension de 1200 livres. L'abbé Ducreux reprit alors ses travaux littéraires, qui lui méritèrent la protection du cardinal de Bernis. Monsieur, (depuis Louis XVIII) le mit au nombre de ses chapelains dans son palais du Luxembourg. Il était depuis long-temps chanoine d'Auxerre; mais son attachement pour sa famille l'engagea, vers les dernières années de sa vie, à quitter sa prébende, et à se reurer à Orléans, où il obtint un canonicat de Sainte-Croix. Il mourut dans cette ville le 24 août

1790, constituant pour ses héritiers les pauvres de sa ville natale. Les troubles révolutionnaires empêchèrent l'exécution de ses volontés. On a de l'abbé Ducreux : Les Siècles chrétiens, ou Histoire du christianisme dans son établissement et ses progrès, depuis J.-C. jusqu'à nos jours, Paris, 1775-1777, 10 vol. in-12. L'auteur se proposait, en 1786, de donner une nouvelle édition de cet ouvrage, auquel il devait ajouter l'Histoire ecclésiastique du xviiie siècle; mais Miromesnil, alors garde-des-sceaux, prévint l'abbé Ducreux que l'intention du roi était qu'on gardat le silence sur les matières alors agitées. Cet ouvrage a été traduit en espagnol, Madrid, 1788; Poesies anciennes et modernes, recueillies par l'abbé Ducreux, Paris, 1781, 2 vol. in-12. L'éditeur y inséra plusieurs pièces de vers de sa composition; OEuvres complètes de messire Esprit Flechier, Nimes, 1783, 10 vol. in-8°. Cette édition, revue sur les manuscrits de l'auteur, est augmentée de plusieurs pièces qui n'avaient jamais été imprimées, et enrichie de préfaces et de notes; | Pensées et réflexions extraites de Pascal, sur la religion et la morale, 2 vol. in-16, 1785. L'abbé Dacreux avait fait en outre de nombreuses recherches sur les mœurs des anciens Romains. La mort ne lui permit pas de terminer cet ouvrage.

\* DUCROISY (Olivier Sauvagrot, dit), littérateur, ami de Chénier, né près d'Évri en Champagne, l'an 1752, mort à Paris en 1808, après avoir été secrétairerédacteur du tribunat, a publié : le Triomphe de la raison, opéracomique, Paris, 1772; | la Partie trahie par son conseil, comédie, ibid., 1773; | Aurore et Azur, comédie, ibid., 1774; | l'Homme qui ne s'étonne de rien, comédie, ibid., 1776; | Épître au citoyen de Neuschâteau sur sa renonciation au ministère de la justice, ibid., 1792, in-8°; | Épître à M. Chénier sur la tragédie de Caïus Gracchus, ibid., 1792, in-8°.

\* DUCROS (Pierre), peintre et graveur, né en Suisse, l'an 1745, mort à Lausanne en 1810, vint s'établir à Rome, donna, en sociétéavec le célèbre Volpato, 24 Vues de cette ville et des environs, et publia ensuite en société avec Paul de Montagnani, 24 autres Vues de la Sicile et de l'île de Malte. Ces deux ouvrages lui assurent un rang distingué parmi les meilleurs peintres de paysages historiques.

DUCRUE (Bennon-François), jésuite, né à Munich en 1721, mort dans la même ville en 1779, après avoir été pendant plus de 20 ans employé aux missions du. Mexique, a laissé en allemand, Relation de la compagnie de Jésus de la province du Mexique, et surtout de la Californie en

1767.

\* DUDINCK (Josse), chanoine de Ressen dans le duché de Gueldre au xvii siècle, passe pour l'auteur de deux ouvrages bibliographiques, si rares que personne n'a encore pu les voir, même manuscrits, et que les titres n'en sont donnés que conditionnellement dans les catalogues de Groschuff et de Vogt. Valère André, qui prétend que le premier de ces ouvrages a été imprimé à Cologne en 1643, in-8°, en attribue encore

à Dudinck deux autres du même genre, dont l'existence n'est pas

mieux prouvée.

DUDITH (André), né à Bude, en Hongrie, l'an 1533, montra, dès sa jeunesse, de l'esprit, de l'imagination, de la mémoire. Il cultiva le latin, le grec, la poésie et l'éloquence avec succès. Cicéron était son auteur favori; son style lui plaisait tant, qu'il en écrivit trois fois toutes les œuvres de sa main: L'empereur Ferdinand II l'employa dans des affaires importantes. Il lui donna l'évêché de Tina en Dalmatie, en 1560. Le clergé de Hongrie le députa au concile de Trente, deux ans après. Son penchant pour les nouvelles erreurs scandalisa cette assemblée, et l'empereur fut obligé de le rappeler. Dudith, déjà protestant dans le cœur, se maria à son retour, se démit de son évêché, et professa publiquement la religion prétendue réformée. On dit que de protestant il devint socinien, et qu'enfin il mourut en 1589, sans avoir aucun sentiment fixe - sur la religion : sort commun à tous ceux qui, après avoir abandonné la vraie foi, ont assez de jugement pour apprécier l'inconséquence des sectes retranchées du sein de l'Eglise. (Voyez Ser-VET.) [La nuit même qu'il mourut, il laissa à sa femme les vers suivants:

O cœcas animi latebras, et nescia corda Crastina ventura quid ferat illa dies! Quis nostem me illam convivia et illa putasset Ultima tam caro ducere cum capite?

On a de Dudith des Traductions en latin de Longin et de Denys d'Halicarnasse; de la "Vie" du cardinal Polus, par Beccatelli, Venise, 1563, in-4°, et un grand nombre d'ouvrages de controver-

se, de physique et de poésie. On trouve ceux-ci dans le second volume des Délices des poètes

allemands ". \* DUDLEY (Robert), plus connu sous le nom de comte de Leicester, né en 1531, emprisonné lors de la sentence prononcée contre son père, Jean Dudley, recouvra sa liberté en 1554, et fut maître de l'artillerie sous la reine Marie. Loin de perdre rien de son crédit à l'avénement d' Elisabeth, il devint son favori, fut créésuccessivement grand-écuyer, chevalier de la Jarretière, conseiller privé, baron de Denbigh, comte de Leicester, et enfin chancelier de l'université d'Oxford. Peu satisfait de tant d'honneurs, Leicester osa aspirer à la main de sa souveraine, qui paraît avoir eu pour lui un penchant aveugle. Les projets de l'ambitieux favori, et les crimes qui devaient lui en faciliter la réussite, ont fourni à Walter Scott le sujet d'un de ses romans les plus intéressants, " le Château de Kenilworth." Leicester, manquant d'habileté autant que de courage, n'employa jamais contre ses ennemis d'autres armes que la perfidie et le poison, et il conseilla à Elisabeth cet affreux moyen de se défaire de l'infortunée Marie Stuart; il paraît certain qu'il s'en servit lui-même contre le comte d'Essex, dont le crédit lui faisait ombrage, et dont il épousa bientôt la veuve, pour laquelle il nourrissait une criminelle passion du vivant de sa victime. Quoique la reine l'eût nommé son lieutenant-général, il n'était point homme de guerre, et il n'essuya que des défaites lorsqu'il fut envoyé dans les Pays-Bas à la

tête d'une brillante armée en 1585

et 1587. Leiœster conserva sa faveur tout entière jusqu'à sa mort, arrivée en 1588. On avait publié de son vivant un pamphlet dirigé contre lui : "la République de Leicester", attribué au Père Parsons, qui eut grand nombre d'éditions, entre autres, 1631, iu-8°, 1641, in-4°, et qui fut réimprimé en 1706, in-8°, sous ce titre : "Mémoires secrets de Robert

Dudley \*.

DUDON, doyen de Saint-Ouentin au xi° siècle, envoyé en députation par Albert, comte de Vermandois, vers Richard Ier, duc de Normandie, en fut comblé de bienfaits. Ce fut par reconnaissance que Dudon écrivit l'Histoire des premiers ducs de Normandie en trois livres, dans la "Collection des historiens d'Angleterre " par Thomas Gale; mais les savants conviennent que cet ouvrage, écrit plutôt par un romancier que par un historien, ne mérite pas plus de croyance que la "Théogonie" d'Hésiode, ou l'\*Iliade d'Homère. On ignore l'époque de la mort de Dudon; mais il ne vivait plus en 1026.

\* DUDON (Pierre-Jules), procurenr-général au parlement de Bordeaux, né dans cette ville en 1717, mort en 1800, a publié Compte rendu des constitutions des jésuites, ouvrage souvent mis en parallèle avec celui de La Chalotais, triste calomniateur d'un ordre illustre. Dudon a laissé manuscrites des Consérences sur la

Coutume de Bordeaux.

\* DUEILLI (Raimond), chanoine régulier de Saint-Augustin, demeura long-temps à Vienne, et publia, sur la littérature ecclésiastique, différents ouvrages qui lui ont fait beaucoup d'honneur; en-

monuments anciens, sous ce titre:

Miscellanea ex codicibus manuscriptis collecta, Augsbourg, 1723, in-4°; | Historia ordinis equitum teutonicorum, en 4 parties, Vienne, 1727, in-fol.; ouvrage plein de recherches, qui contient un grand nombre de chartres, de diplômes, de bulles et de généalogies; | Excerpta genealogico-historica, Leipsick, 1725, in-fol., avec fig.; curieux et peu commun. Il mourut vers 1740.

DUEZ (Nathanaël), grammairien du xvii siècle, avait acquis une assez grande connaissance des langues latine, française, italienne, allemande et espagnole : il les enseigna en Hollande pendant plus de 30 ans, et publia divers ouvrages analogues à sa profession; les principaux sont : | Dictionarium germanico-gallico-latinum et gallico-germanico-latinum, Amsterdam, Elzevir, 1664, 2 vol. in-4°; Dictionnaire français-allemandlatin, et allemand-français-latin, Cologne, 1693, 2 vol. in-8°; Dictionnaire italien et français Genève, 1678; | Dictionnaire français et italien, 1678, in-8°.

DUFAIL (Noël), gentilhomme breton, mort au commencement du xvne siècle, ayant changé son nom en celui de "Léon Ladufi", qui en est l'anagramme, publia, dans sa première jeunesse, diverses productions originales, dans le goût de celles de Rabelais. Telles sont: | Les Baliverneries d'Eutrapel, etc., Paris et Lyon, 1549, in-16. Cette édition, qui est la première, est extrêmement rare; | Discours d'aucuns propos rustiques, facétieux et de singulière récréation, ruses et finesses de

Ragot, capitaine des gueux, Lyon, 1549, in-16. Ces deux ouvrages, dans lesquels, à travers le ton caustique de l'auteur, on découvre des traits vraiment singuliers, d'érudition et même de la bonne morale, mais quelquefois aussi trop de liberté, ont été réimprimés plusieurs fois, sous divers titres, jusqu'au commencement de ce siècle. Parvenu à un âge plus avancé, l'auteur se montra dans la carrière plus importante de la jurisprudence; mais ses productions dans cette partie sont beaucoup moins estimées, et méritent peu de l'être. [ Il publia Memoires, Recueils ou Extraits des plus notables et solennels arrels au parlement de Bretagne, 1529, in-fol., revus et augmentés par Sauvageot, 1715, 5 vol, in-4°.]

DUFAU (Fortuné), peintre, né à Saint-Domingue, mort en France le 18 mai 1821, entra à l'école de David, et alla se perfèctionner en Italie. La réquisition militaire l'ayant forcé de servir, il fut fait prisonnier. La peinture adoucit sa captivité de Hongrie De retour à Paris, il la cultiva avecardeur. Sestableaux d' Ugolin dans sa prison et de S. Vincent de Paul, lui valurent la place de professeur de dessin à l'école de cavalerie de Saint-Germain, d'oùil passa à l'école de Saint-Cyr. Il renonça bientôt à cette place pour venir habiter la capitale. Dufau y vécut pauvre, tourmenté d'ailleurs par un anévrysme au cœur, qui l'emporta. On connaît de lui: Le général en chef (Buonaparte), restituant les effets appartenant à une caravane pillée par ses soldats; Gustave Wasa haranguant les Dalécarliens; un Philosophe en méditation.

\* DUFEU (Jacques-Louis), commandant de la garde nationale de Nantes, à l'époque de la guerre de la Vendée, sauva beaucoup de proscrits; mais, proscrit à son tour, il faillit être victime de Carrier. Depuis cette époque, il remplit successivement les fonctions de secrétaire-général du ministère de l'intérieur sous le directoire, d'administrateur de la Loire-Inférieure, de conseiller de préfecture, de sous-préfet à Nantes, et deux fois il fut appelé par ses concitoyens à l'honneur de les représenter aux assemblées législatives. En 1815, pendant les "cent-jours", Dufeu, alors préfet de Nantes, donna au prince de Condé et à un de ses aides-de-camp des passeports pour l'étranger, sous de faux noms, et parvint ainsi, au moment où ils allaient être arrêtés, à leur fournir des moyens de se soustraire aux poursuites de la populace. Carnot, alors ministre de l'intérieur, ne désapprouva point sa conduite. Dufeu, retiré des fonctions publiques, mourut à Paris à l'âge de 72 ans, en mai 1832.

DUFFAUT, savant doctrinaire, enseigna longtemps dans les colléges de sa congrégation, et mourut à Paris en 1810. Quelques morceaux, qu'il a insérés dans les journaux, annoncent une plume exercée. Il a publié un Essai d'un nouveau calendrier liturgique, Paris, 1803, in-8°.

\* DUFOUR (Antoine), religieux domicain, mort en 1509, évêque de Marseille, a laissé manuscrits plusieurs ouvrages; les deux suivants ont été imprimés dans la suite: | Paraphrase sur les Psaumes pénitentiaux. Paris, 1551; | la Diette du

salut, contenant 50 Méditations sur la passion de notre Seigneur,

ibid., 1574.

\*DUFOUR (Pierre-Joseph), dominicain, né à Caudiez en Languedoc, dans les premières années du xviiie siècle, professa longtemps la théologie à Toulouse, et mourut dans cette ville après 1789. On lui doit la Traduction de l'italien d'un ouvrage du P. Concina sous le titre d'Explication de quatre paradoxes, 1751, in-8°. Le traducteur, sous le nom du chevalier Philalethi, a augmenté cet ouvrage d'une relation des disputes sur la morale qui se sont élevées depuis 1739. On lui attribue trois des écrits anonymes qui ont paru en 1761 et années suivantes, touchant les opinions de saint Thomas d'Aquin sur l'indépendance absolue des souverains et sur le régicide : ce sont deux Lettres d'un théologien et un Mémoire pour saint Thomas contre un anonyme. En 1764, il fit soutezir à Toulouse, en faveur des libertés de l'église gallicane, une Thèse imprimée dans le format in-4°. On a encore de cet auteur, outre plusieurs Dissertations latines sur quelques questions de théologie, l'Autorité de saint Augustin et de saint Thomas, établie par latradition, Toulouse, 1773, 2 vol. in-12; Doctrina VII Præsulum vindicata, 1774, in-8°. | Son meilleur ouvrage est intitulé : Exposition des droits des souverains sur les empéchements diriments de mariage et sur leurs dispenses, Paris, 1787, in-12.

\* DUFOUR (Georges-Joseph), lieutenant-général, né l'an 1758 à Sainte-Seine en Bourgogne, mort à Bordeaux le 10 mars 1820, entra au service dans le régiment de

Nivernais. Il fit depuis partie du bataillon volontaire de la Charente, refusa de signer, en 1792, la capitulation de Verdun, concourut à la prise de Namur, fut blessé à la bataille de Nerwinde, et fit la guerre de la Vendée en qualité de général de brigade. Dufour continua de se distinguer par ses talents et son courage pendant toute la durée du gouvernement républicain, dont il fut toujours un zélé partisan. Il concourut, dans la guerre de Hollande, à repousser les Anglais et les Russes, qui y avaient effectué une descente. Ses principes démagogiques, et quelques sarcasmes lancés contre Buonaparte, le firent mettre à la solde de retraite. Remis en activité en 1813, il eut encore du service après la restauration. Accusé d'avoir favorisé le retour de Buonaparte, il fut arrêté et détenu à l'Abbave jusqu'au commencement de 1817.

\* DUFRESNE (Bertrand), né en 1736, à Navarreins, en Béarn, de parents pauvres et obscurs, mort le 92 février 1801, ne dat qu'à lui-même sa fortune. Après avoir été commis de différents négociants de Bordeaux, il vint à Versailles, où il fut employé successivement dans les bureaux du ministère des affaires étrangères, à la banque de la cour, chez La Borde; il parvint ainsi, de place en place, à celle de commis des finances sous Necker. Il fut ensuite nommé intendant général de la marine et des colonies. puis directeur du trésor public, receveur général des finances de Rouen, et eufin conseiller d'état par brevet, avant la révolution. La direction du trésor public, en lui fournissant l'occasion de

travailler avec Louis XVI, lui fit connaître toutes les vertus de ce prince. Dénoncé par un misérable nommé Héron, il fut incarcéré, et dut sa liberté à la recommandation de Chénard, acteur de l'Opéra-Comique. Dufresne était au nombre des victimes portées sur les listes de Robespierre, et il devait être décapité 8 jours après celui qui vit tomber la tête de ce monstre sanguinaire, le 9 thermidor (27 juillet 1794.) Membre du corps législatif, il fut chargé de l'examen des finances; mais, ses rapports lumineux et sévères avant déplu au directoire, on le comprit dans la proscription du 18 fructidor (septembre 1797). Il fut encore assez heureux pour recouvrer la liberté, et se retira à sa campagne du Plessis-Piquet. Après le 18 brumaire, le consul Lebrun vint le solliciter de rentrer dans l'administration des finances. Dufresne, persuadé comme tant d'autres, que Buonaparte travaillait dans les intérêts des Bourbons, accepta la place de conseiller et la direction du trésor public.

\*DUFRESNOY(Madame), religieuse de la congrégation des filles de la Croix à Paris, vivait à la fin du xvii siècle. On trouve dans différents recueils, entre autres dans celui de l'académie française pour l'année 1691, des Pièces de vers de sa composition, qui ne

sont pas sans mérite.

\* DUFRESNOY (Adélaïde-Gillette Billet, plus connue sous le nom de Madame), née à Paris vers 1760, se maria avec un procureur au châtelet. Devenue veuve, son amabilité et ses talents littéraires la mirent en relation avec les hommes les plus marquants de

son époque, dont sa maison était comme le rendez-vous. De Fontanesla visitait souvent. Il ne parait pas que madame Dufresnov ait pris part à la démagogie révolutionnaire, ni personnellement, ni par ses écrits. Elle a laissé plusieurs ouvrages : | Armand ; | Santa-Maria; Le jeune Héritier. On a de cette dame, outre ces trois romans, publiés en 1799 et 1800: | des Opuscules poétiques, avec des notes, Paris, 1806, in-12. Ces Opuscules méritèrent les éloges de La Harpe. On y trouve du naturel, de la verve, de l'harmonie; mais dans ses Elégies érotiques madame Dufresnov s'est un peu trop abandonnée au sentiment qui l'animait. Il faut cependant lui savoir quelque gré de la crainte qu'elle témoigna que cet abandon ne donnât une mauvaise idée de ses mœurs. Madame Dufresnoy avait accompagné cet d'une Relation ouvrage torique sur les journées de septembre, relation qu'elle attribua à l'abbé Sicard; mais celui-ci la désavoua, sans pourtant réfuter l'historique du récit. Madame Dufresnoy paya le tribut de sa lyre à l'idole du jour, en publiant les hymnes suivants: La naissance du roi de Rome, Paris, 1811; Anniversaire du roi de Rome, ibid., 1812, in-8°; ces poésies sont inférieures à ses autres productions: | Elégies et poésies diverses, 3º édit., 1813, in-12; | Tableau du Monde, ou Tableau géographique et historique de tous les peuples de la terre, Paris, 1813, 6 vol. in-18. Cet ouvrage, soigneusement rédigé, peut devenir très-utile à la jeunesse. La petite ménagère, ou L'Education maternelle, ibid.,

1815, 4 vol. in-18; | " Les contes des Fées, de Ch. Perrault, avec une Notice sur la vie de l'auteur, 1816, in-18; | Etrennes à ma fille, 2 édit., 1816, 2 vol. in-12; | Biographie des jeunes demoiselles, ou Vies des femmes célèbres depuis les Hébreux jusqu'à nos jours, 1817, 2 vol. in-12, fig. Dans ses ouvrages d'éducation, madame Dufresnoy est du petit nombre de celles qui ont su trouver le moyen le plus facile et le plus efficace d'instruire les jeunes demoiselles, en gravant dans leur âme, par des préceptes et par des exemples, les principes d'une saine morale. Cependant l'ouvrage qui a le mieux établi la réputation de madame Dufresnoy est son poème intitulé: Les derniers moments de Bayard, couronné par l'Institut en 1815. Ce poème est rempli de beaux vers, et ces vers inspirent presque toujours des sentiments nobles et religieux. Madame Dufresnoy n'a pas, heureusement, suivi l'exemple d'autres femmes célèbres ses contemporaines, et la critique à toujours respecté ses mœurs. Elle est morte en chrétienne, le 8 mars 1825, Agée de près de 70 ans; ce qui rachète ses légèretés et ses erreurs.

\*DUGAS de Bois-Saint-Just (Jean-Louis-Marie), chevalier de St-Louis, membre de l'académie de Lyon, né dans cette ville en 1743, mort à Lorette, près Lyon, le 23 mai 1820, fit, comme officier des gardes - françaises, les dernières campagnes de la guerre de sept ans; ayant ensuite quitté le service, il fut employé par Louis XVI dans plusieurs missions auprès de diverses cours. Il jouissait d'une grande fortune, et possédait une belle terre àu Plessis-Piquet, près Paris, où il: s'était formé une société composée de personnages distingués de la cour de Louis XVI et de Louis XVI, de la bouche desquels il entendait raconter les anecdotes qu'il confiait au papier, pour les publier ensuite. An commencement de nos troubles, il quitta la France. Quand il revit le sol natal, il avait perdu toute sa fortune, par suite de son émigration. Nommé maire de Saint-Genis-Laval, (Rhône,), il se fit aimer de'. ses administrés et surtout des gens de la campagne, pour l'instruction desquels il publia de petits étrits de morale. Il laissa : | Paris, Versailles et les provinces, au xviii° siècle. Cet ouvrage, ansai curieux que bien écrit, eut 5 éditions: la première est de 1809, 2 vol. in-8°, et la 5° est de 1819, 3 vol. in-8°; | Les sires de Beaujell. ou Mémoires historiques sur le monastère de l'île Barbe, et la Cour de la belle Allemande, 1811, 1 vol. in-8°; \ Le véritable Chemin de la sortune, Lyon, 1812, in-8°; Catéchisme politique à l'usage des sujets fidèles.

\*DUGAZON (J.-B.-Henri Gour-GAULT, dit), comédien, né vers 1741, mort près d'Orléans en 1809, débuta en 1772 au Théâtre-Français, dans l'emploi des valets. S'il n'effaça pas la réputation de Préville, auquel il succéda, il s'en créa du moins une presque égale, quoique par des moyens différents. Dugazon avait du masque, du mordant et de la chaleur; mais il se laissait souvent emporter par l'envie d'exciter le rire. Pendant le régime révolutionnaire, Dugazon, se croyant appelé à jouer un rôle sur la scène politique, se fit l'aide-de-camp de Santerre; il voulait aussi être auteur, et donna à la même époque deux pièces de circonstance très-médiocres, l'E-raigrante et le Modéré, dont la seconde sealement fut imprimée. Il arrangea en outre et augmenta de trois scèues "les Originaux", comédie de Fagan, qu'il publia, Paris,

an x (1802), in-8°. \* DUGAZON (Louise-Rosalie LEFERVAE), actrice, femme du précédent, née à Berlin, en 1755, morse à Paris le 22 septembre 1821, vint en France à l'âge de huit ans, et entra comme danseuse à la Comédie-Italienne, appelte aujourd'hui Opéra-Comique; mais Gretry, ayant remarqué qu'elle avait beaucoup de dispositions pour le chant, la fit débuter, en 1769, dans son opéra de " Lucile". Elle brilla dans Sylvain, La Colonie : Pierre-le-Grand, etc. Liers de la révolution, madame Dugazon, attachée à la famille royale, refusa les rôles des pièces destinées à célébrer les folies révodutionnaires. Dans celle intitulée les Evenements imprevus, jouée pet avant la funeste journée du 10 août, elle avait pour spectatrice la reine Marie-Antoinette. A ces vers,

> Faime mon maître tendrement', Ah! dominion plaime ma maîtresse!

madame Dugazon se tourna vers la loge de la reine, en plaçant avec intention la main sur son cour. Le public saisit l'allusion, ce qui donna lieu à de vifs applaudissements d'un côté, et à de violents murmures de l'autre. Au retour des Bourbons, elle alla audevant de Louis XVIII à Saint-Onen. Cette célèbre actrice s'était retirée du théâtre. Lorsqu'ellesentit que son dernier moment était

près d'arriver, elle demanda un prêtre, fit à haute voix sa profession de foi, let reçut les sacrements de l'Église. Ses restes furent portés à l'église de Saint-Vincent-de-Paul, sa paroisse, et puis déposés au cimetière du Père Lachaise, auprès de ceux de Grétry, de mesdemoiselles Raucourt et Contat.

DUGDALE (Guillaume), né à Shustoch, dans le comté de Warwick, en 1605, mort le 10 février 1686, passa une partie de sa vie à visiter des archives, à copier d'anciens monuments, et à chercher la vérité dans les décombres que le temps avait épargnés. Le comte d'Arundel, instruit de son mérite, lui procura une place de héraut d'armes, et une pension de 20 liv. sterling, avec un logement dans le palais des hérauts d'armes. Dugdale était un homme laborieux et sage, qui cultiva les lettres au milieu des orages qui agitèrent de son temps sa turbalente patrie; et, à force de soins et de recherches, il vint à bout de donner les meilleurs ouvrages qu'on ait sur les antiquités d'Angleterre. Les principaux sont : | Monasticon anglicanum, Londres, 1655-1673, 3 vol. in-fol., avec one savante préface de Marsham. Il composa les deux premiers volumes conjointement avec Roger Dodsworth. On voit que les auteurs régrettent vivement les fruits de la piété et de la sainte magnificence des anciens catholiques d'Angleterre. Stevens donna un "Supplément' à ce livre, Londres, 1722 et 1725, 2 vol. in-fol., en anglais. | Les Antiquités du comté de Warwick, illustrées par les actes publics, et enrichies de cartes, en anglais, Londres, 1656, in-fol.; | Histoire

de l'église de Saint-Paul de Londres, tirée des manuscrits, étc., en anglais, Londres, 1658, in-fol. C'est la description de l'ancienne église de Saint-Paul, gothique, immense et superbe, dont il voyait la ruine prochaine ("temporis injuria et sacrilega sequioris secuti incuria"). Il voulut en conserver le souvenir et en transmettre à la postérité la hardie et magnifique architecture. | Histoire des troubles d'Angleterre, depuis 1638 jusqu'en 1659, en anglais, Oxford, 1681, in-fol.; | Histoire de la noblesse d'Angleterre, en anglais, Londres, 1675 et 1676, 2 vol. in-fol.; Memoires historiques touchant les lois d'Angleterre, les cours de justice, etc., en anglais, Londres, 1672, in-fol. [A ces ouvrages, il en faut ajouter un autré, que les antiquaires consultent encore, et qui a pour titre : | Ancien usage des armoiries, Oxford, 1681, in-8°. ]

\*DUGNANI (Antoine), cardinal, né à Milan d'une famille noble, le 8 juin 1748, mort le 19 octobre 1818, entra dans la carrière ecclésiastique, et se fit bientôt remarquer par ses talents et sa piété. Il s'était particulièrement consacré à l'étude des lois civiles et canoniques. S'étant rendu à Rome, Clément XIV le nomma successivement son conseiller secret, prélat de sa maison, et avocat consistorial. Après avoir occupé avec distinction la place d'auditeur du "camerlinguat", il fut nommé par Pie VI, le 11 avril 1785, archeveque de Rhodes "in partibus infidelium", et nonce à Paris, où, la révolution ayant éclaté peu d'années après, Dugnani eut le mallieur d'être le témoin des premiers excès qui s'y commirent. L'arche-

veque de Vienne (depuis archeveque de Bordeaux), l'évêque de La Rochelle (plus tard archevêque de Reims), et l'évêque de Boulogne, furent sacrés par le prélat Dugnani le 3 janvier 1790. La révolution ayant pris un aspect formidable, il sortit de France, non sans difficulté, et se retira à Rome: Le 21 février 1794, Pie VI le nomma cardinal, et lui donna ensuite la légation de Ravenne. L'invasion des Français dans les états du saint-siége obligea Dugnani de quitter Ravenne. Il assista, en 1800, au conclave de Venise; de là il retourna à Rome avec le nouveau pape Pie VII. Le cardinal d'Yorck étant mort, en 1807, Dugnani quitta le titre presbytérial de Sainte-Praxède, et entra dans l'ordre des évêques. Il eut, par décision du consistoire du 3 août, le siége épiscopal d'Albano; mais l'année suivante (1808), on le força de sortir de Rome, ainsi que les autres cardinaux qui n'étaient pas nés dans les états de l'Eglise. De Milan, sa patrie, demeure qu'on lui avait assignée, on le fit venir. en 1809, à Paris, où il n'assista pas au mariage de Buonaparte, qui eut lieu l'année suivante, alléguant pour excuse une indisposition subite; il évita, en agissant ainsi, le sort de ses collègues, qui furent ou exilés ou emprisonnés. L'Europe entière s'étant déclarée contre Buonaparte, le pape et plusieurs cardinaux captifs furent relachés. Pie VII partit de Fontainebleau au commencement de 1814, tandis qu'on assigna aux derniers, pour domicile, quelques villes du midi de la France. Le cardinal Dugnani eut pour séjour la ville de Brignole, en Provence, d'où il partit, peu de mois après. pour l'Italie, où le pontife l'avait précédé de quelques jours. Le consistoire tenu le 8 mars 1816 nomma le cardinal Dugnani à l'évêché réuni de Porto et Sainte-Ruffine, qui est attaché au sous-diaconat du sacré collège. Il eut en même temps la place de préfet de la signature. Dans les deux diocèses qu'il a gouvernes, il a laissé des souvenirs de sa piété, de sa douceur et de sa bienfaisance. En même temps qu'il encourageait les pratiques de dévotion, et qu'il décorait les églises, il volait au secours des indigents, et faisait en général tout le bien que ses moyens Ini permettaient. Il affectionnait beaucoup les pères de Saint-Philippe-de-Neri, dont il était voisin, et les visitait souvent. Il a été enterré chez ces pères, ainsi qu'il l'avait demandé.

\* DUGOMMIER (Jean-François Coquille), général, né en 1736, à la Basse-Terre, dans l'île de la Guadeloupe, entra au service à 13 ans, et mérita la croix de Saint-Louis. Ayant été réformé, mesure qu'il regardait somme une injustice, il se retira à la Martinique, où il avait des posssesions considérables, puis embrassa avec chaleur le parti de la révolution. Nommé en 1789 commandant de la garde nationale de la Martinique, il défendit pendant sept mois le fort Saint-Pierre contre de Béhague; contraint de céder à la force, il se réfugia à Paris, en 1792, et sit paraître un écrit intitulé: Ma prosession de soi. L'île de la Martinique le nomma député; mais il fut employé à l'armée d'Italie comme général de brigade. En 1793, Dugommier dirigea avec succès le siège de Toulon; bientôt il obtint le com-

mandement de l'armée des Pyrénées-Orientales. Ricardos, qui commandait l'armée d'Espagne, s'était déjà avancé aux portes de Perpignan; Dugommier l'attaqua au mois d'avril 1794, enleva d'assaut la redoute de Montesquiou et le fort Saint-Elme; il s'empara aussi de Collioure, d'où la garnison espagnole fut renvoyée sur parole. La convention, accusant le ministère espagnol d'avoir manqué à la capitulation, décréta qu'on ne ferait plus de prisonniers; mais Dugommier sut empêcher l'exécution de cette loi barbare. Il obligea le fort de Bellegarde à capituler, et, dans un combat livré pour fixer le sort de cette guerre, il avait déjà mis en déroute l'aile gauche des Espagnols près Saint-Sébastien, lorsqu'il fut tué par un éclat d'obus, le 17 novembre 1794. La convention décréta que le nom de Dugommier serait inscrit sur une des colonnes du Panthéon.

DUGUET (Jacques-Joseph), né à Montbrison en 1649, commença ses études chez les pères de l'Oratoire de cette ville. Il les étonna par l'étendue de sa mémoire et la facilité de son esprit. Devenu membre de la congrégation à laquelle il devait son éducation, il professa la philosophie à Troyes, et peu de temps après la théologie à Saint-Magloire à Paris. C'était en 1677: au mois de septembre de cette année, il fut ordonné prêtre. Les conférences qu'il fit pendant les deux années suivantes, 1678 et 1679, lui acquirent une grande réputation. Tant d'esprit, de savoir, de lumières et de piété, dans un âge si peu avancé, surprenaient et charmaient les personnes qui venaient

l'entendre, et le nombre en était considérable. Sa santé, naturellement délicate, ne put soutenir long-temps le travail qu'exigeaient ces conférences. Il demanda en 1680 d'être déchargé de tout emploi, et il l'obtint. Cinq ans après, en 1685, il sortit de l'Oratoire, pour se retirer à Bruxelles, auprès du docteur Arnauld, son ami. L'air de cette ville ne lui étant pas favorable, il revint en France à la fin de la même année, et vécut dans la plus grande retraite au milieu de Paris. Quelque temps après, en 1690, le président de Ménars, désirant avoir chez lui un homme d'un tel mérite, lui offrit un appartement dans sa maison. L'abbé Duguet l'accepta, et en jouit jusqu'à la mort de ce magistrat. Les années qui suivirent cette perte furent moins heureuses pour cet écrivain. Son opposition à la constitution "Unigenitus", et son attachement à la doctrine de Quesnel, son ami, l'obligèrent de changer souvent de demeure, et même de pays. On le vit successivement en Hollande, Troyes, à Paris. Il mourut en cette dernière ville le 25 octobre 1735, dans sa 84° année. De sa plume, aussi ingénieuse que chrétienne, sont sortis un grand nombre d'ouvrages écrits avec pureté, avec noblesse, avec élégance. C'est le caractère de son style. Il serait parfait s'il était moins coupé, plus varié, plus précis. On lui reproche un peu d'affectation. Ses ouvrages les plus applaudis et les plus recherchés sont : La Conduite d'une dame chrétienne, in-12, composée pour madame d'Aguesseau, vers l'an 1680, et imprimée en 1725; | Traités

de la prière publique et des saints mystères; deux Traités séparés, et imprimés en un volume in-12. Le style est diffus. L'auteur se rapproche des principes défendus si opiniâtrément par MM. de Port-Royal. | Traites dogmatiques sur l'Eucharistie, sur les exorcismes et sur l'usure, imprimés ensemble en 1727, in-12; Commentaires sur l'ouvrage des six jours et sur la Genèse, composés à la prière du célèbre Rollin, en 6 vol. in-12. Le 1er volume, imprimé séparément sous le titre d'Explication de l'ouvrage des six jours, est estimé; l'utile y est mélé à l'agréable : c'est un des meilleurs commentaires que l'on puisse lire sur l'histoire de la création. |Explication du livre de Job, 4 vol. in - 12; | Explication de 75 psaumes, 6 vol. in-12; Explication du prophète Isaïe, de Jonas et d'Habacuc, avec une analyse d'Isaïe par l'abbé d'Asfeld, en 7 vol. in-12. Duguet s'attache moins à lever les difficultés de la lettre dans ses différents Commentaires, qu'à faire connaître la liaison de l'Ancien - Testament avec le Nouveau, et à rendre attentif aux figures qui représentaient, les mystères de J.-C. et de son Eglise. Mais il ne néglige point absolument le sens de la lettre; et s'il s'arrête quelquefois à des explications plus pieuses que solides, elles ne dérogent en rien à ce qu'il dit d'ailleurs de satisfaisant sur les mêmes objets.  $\mid Ex$ plication des Rois, d'Esdras et de Nehémias, 7 vol. in-12; | Explication du Cantique des cantiques et de la Sagesse, 2 vol. in-12; | Règles pour l'intelligence de l'Ecriture sainte, dont la pre-

face seule est de l'abbé d'Asfeld, in-12; | Explication du mystère de la passion de N. S. J.-C. suivant la Concorde, en 14 vol. in-12; | Jésus-Christ crucifié, 2 vol. in-12; | Traité des scrupules, in-12, estimé et estimable; Les caractères de la charité, in-12; Traité des principes de la foi chrétienne, 3 vol. in-12. L'auteur les met dans tout leur jour avec autant d'élégance que de force. De l'éducation d'un prince, in-4°, et en 4 vol. in-12; réimprimé avec un "Abrégé de la Vie" de l'auteur, par l'abbé Goujet. L'historien de Duguet prétend que ce hyre, qu'on peut regarder comme le bréviaire des souverains, fut composé pour le fils aîné du duc de Savoie. Voltaire dit le contraire, je ne sais sur quel fondement; il ajoute même qu'il a été achevé par une autre main. Nous croyons qu'il faut préférer le témoignage de l'abbé Goujet, profondément instruit des anecdotes bibliographiques, surtout de celles qui regardent les ouvrages de l'abbé Duguet, avec lequel il avait été lié. | Consérences ecclesiastiques, 2 vol. in-4°, qui contiennent 67 dissertations sur les écrivains, les conciles, et la discipline des premiers siècles de l'Eglise; | deux Ecrits où il s'élève contre les convulsions qui ont fait tant de tort au jansénisme, et qui out tant dés-'honoré la raison; et contre la feuille hebdomadaire intitulée "Nouvelles ecclésiastiques". L'abbé Duguet n'avait point le fanatisme et l'emportement ordinaires aux gens de parti; il condamnait hautement ces "Nouvelles" et les injures atroces dont elles fourmillent contre tout ce qu'il y a de

plus respectable dans l'Eglise, Ce ne sont point là les armes des chrétiens, ni même celles des véritables philosophes. Il eût été heureux pour lui de pousser l'indignation jusqu'à une pleine séparation de la secte qui produisait ces scandales. (Voyez Roche Jacques.) | Un Recueil de lettres de piété et de morale, en 9 vol. in-12, etc., etc. On trouve dans le 3° volume de ce Recueil une Lettre de controverse, imprimée d'abord séparément, sous le nom d'une carmélite, qui l'adressait à une dame protestante de ses amies. Le grand Bossuet dit, en la lisant: « Il y a bien de la théologie sous la robe de cette religieuse. » [André, ancien bibliothécaire de d'Aguesseau, a publié l'" Esprit de M. Duguet, ou Précis de la morale chrétienne, tirée de ses ouvrages".]

\* DUGUET (Joseph), pretre, né au Gros-Dizy, dans le diocèse de Laon, en décembre 1743, mourut à Soissons le 22 décembre 1807. Après avoir fait ses études avec distinction au séminaire du Saint-Esprit à Paris, il fut appelé par le cardinal de Rochechouart, évêque de Laon, à gouverner la cure de Parfondeval, poste important à cause du grand nombre de protestants qui l'habitaient. Duguet parvint, malgré sa jeunesse, à se faire respecter des protestants par sa fermeté, par sa şagesse, par sa charité pastorale, et à inspirer aux catholiques une piété, une ferveur, une simplicité de mœurs qui se soutienment encore après cinquante ans d'épreuve. Lorsque la révolution vint à éclater, il refusa de prêter le serment, et de reconnaître l'évêque intrus, et, quoique les lois n'eussent encore

rien statué contre les prêtres non assermentés, il fut dès ce moment exposé aux plus cruelles violences. On le poursuivit, on tira sur lui; il se vit plusieurs fois au moment d'être immolé. Un dimanche, comme il célébrait l'office divin avec quelques catholiques, une troupe de quatre à cinq cents révolutionnaires, armés de fusils, de haches, de piques, investirent la maison, en enfoncèrent les portes, se saisirent dé sa personne et de plusieurs autres ecclésiastiquenqui l'étaient venus voir; puis, après les avoir liés comme des criminels, ils les conduisirent à Rozoy, gros bourg voisin, en leur faisant toute espèce d'insultes, en les frappant, en les blessant de leurs piques; tout le chemin fut marqué de leur sang. Ne pouvant plus trouver de sûreté dans sa patrie, il passa en Belgique, et pendant cette absence tout son bien fut vendu. Vers 1795, il rentra en France, investi par l'évêque de Laon, des pouvoirs les plus étendus pour diriger dans tout le diocèse les travaux des missionnaires. Pendant sept années entières que dura cette mission, il se distingua constamment par son courage, sa ferveur, son extrême sobriété. Pet content d'endurer les privations que nécessitait son apostolat, et qui plus d'une fois altérèrent sa santé, il se refusaitaux adoucissements qu'on cherchait à lui procurer. En sa qualité de chef de la mission, il ne pouvait manquer d'être spécialement l'objet des recherches et des poursuites; il fut arrêté par 20 gendarmes et une compagnie nombreuse d'ardents républicains qui avaient juré sa perte. Amené dans les prisons de Laon, il échappa à l'échafaud,

grace aux efforts presque incrovables de quelques zélés catholiques; on réussit même à lui procurer la liberté après plusieurs mois de captivité. La crainte de la mort, qu'il avait vue de si près, n'avait point rallenti son zèle; il continua ses fonctions avec la même ardeur, mais aussi avec une rare prudence qu'admirèrent plus d'une fois ceux qui ne partageaient pas ses principes, et qui lui concilia des protections très-utiles. Lorsque le concordat reçut son exécution, en 1802, il fut nommé à la cure de Vailly, et trois ans après, il devint supérieur du séminaire de Soissons. On ne pouvait choisir un homme plus propre à gagner l'affection des élèves par une bonté toute paternelle, et à les former par l'exemple de toutes les vertus apostoliques; mais déjà tant de travaux avaient épuisé ses forces et avancé pour lui les infirmités de la vieillesse. Il fut frappé d'une apoplexie foudroyante, au moment où il confessait un de ses élèves. Il nous reste un Catéchisme qu'il composa d'une manière précise et claire, pour réfuter les erreurs de l'église constitutionnelle.

DUHAN (Laurent), licèncié de Sorbonne, professa plus de 30 ans avec succès la philosophie au collége du Plessis. Il était originaire de Chartres, et il mourut chanoine de Verdun, en 1726, agé de près de 70 ans. On a de lui un livre utile à ceux qui veulent briller par les subtilités scolastiques. Il est intitulé: Philosophus in utramque partem, parce qu'on y sontient le pour et le contre dans les questions les plus célèbres de l'ancienne philosophie, 1 vol. in-8°; ouvrage propre à exercer l'esprit,

et à lui acquérir l'usage d'une logique exacte. (Voyez Duns, Oc-CAM.)

\*DUHEM(Pierre-Joseph), conventionnel, né à Lille en 1760, signala sa haine inflexible contre les prêtres à l'assemblée législative; et, lors du procès de l'infortuné Louis XVI, vota la mort sans sursis. Avant de se trouver sur le théâtre politique, Duhem avait exercé à Douai la profession de médecin, qu'il reprit après l'amnistie du 26 octobre 1795. Il mourut en 1807, attaché à l'hôpital militaire de Mayence.

\* DUHESME (Guillaume-Philibert comte), lieutenant-général, né en Bourgogne en 1760, mort dans la campagne de Waterloo le 18 juin 1815, entra au service comme soldat en 1794, et ne dut son avancement qu'aux talents qu'il déploya dans les diverses campagnes qui se succédèrent de-

puis cette époque.

DUILLIUS, ou Duellius (Caïus), surnommé "Nepos", consul romain, fut le premier de tous les capitaines de la république qui remporta une victoire navale sur les Carthaginois, et leur prit 50 vaisseaux. Duillius, après cette victoire, fit lever le siège de Ségeste, et prit d'assaut la ville de Macella dans la Calabre. Le sénat le récompensa de ses succès, en lui accordant l'honneur du premier triomphe naval, l'an 260 avant J.-C., et la permission particulière d'avoir une musique et des flambeaux, aux dépens du public, à l'heure de son souper. C'était par ces légères récompenses que les Romains payaient la véritable gloire; la fausse se vend plus chèrement aujourd'hui. On frappa des médailles en mémoire président de chambre à la cour

de l'expédition de Duillius, et l'on érigea une colonne rostrale qui subsiste encore aujourd'hui. li avait imaginé une machine appelée " Corbeau ", dont elle avait la forme, qu'on pouvait mouvoir à volonté, et qui accrochait et retenait les vaisseaux ennemis. Par ce moyen, on pouvait les attaquer à l'abordage, et s'en rendre maître facilement.

DUISBOURG ou DUSBURG (Pierre DE), natif de Duisbourg, dans le duché de Clèves, publia en latin, dans le xive siècle, une Chronique de Prusse, depuis l'an 1226 jusqu'en 1325. Harcknochius, savant allemand, publia cette Chronique à Francfort, in-4°, avec la "Continuation" d'un anonyme jusqu'en 1426, et 19 "Dissertations", où l'on trouve

beaucoup d'érudition.

\* DUJARDIN (Carle), peintre hollandais, né vers 1640 à Amsterdam, mort à Venise en 1678, excellait dans les bambochades. Il fut élève de Berghem. On reconnaît dans ses tableaux la touche spirituelle, l'harmonie et le ton de couleur de son maître. On a de lui des Marchés, des Scènes de charlatans et de voleurs, des Paysages animés, et peints d'une manière ingénieuse et vraie. Il y a encore de lui un petit OEuvre d'environ 50 estampes, qu'il a gravées à l'eau-forte, avec autant de légèreté que d'esprit. Ses productions sont aussi recherchees que difficiles à acquérir. [On voit dans le Musée du Louvre dix tableaux de ce maître, considérés comme des chefs-d'œuvre. De ce nombre sont le Charlatan et le Calvaire.

\*DUJARDIN (Charles-Antoine),

royale de Dijon, chevalier de la légion-d'honneur, né à Châlonssur-Saône, mort à Dijon, le 25 décembre 1825, mit au jour, depuis son élévation à la présidence, les deux ouvrages suivants, à la composition desquels il paraîtavoir consacré vingt années de sa vie : Poésie sacrée pour la célébration de l'office divin et des saints mystères, ou Heures nouvelles selon le rit parisien, par C.-A. D\*\*\*, de Dijon, Douiller, 1823, in-12; Poésie sacrée pour la célébration des Saints Mystères et des Fétes de la Vierge; | Heures nouvelles selon le rit parisien; par C.-A. D\*\*\*, avec figures, Dijon, Douiller, 1824, 1 vol. in-12.

\* DULAGUE (Vincent-François-Jean-Noël), professeur d'hydrographie et membre de l'académie de Rouen, né à Dieppe en 1729, mort en 1805, à Rouen, a publié: Leçons de Navigation, Rouen, 1758, in-8°, souvent réim. primées; | Principes de Navigation, ou Abrégé de la théorie et de la pratique du Pilotage, ibid., 1787, in-8°. Dulague a aussi inséré p. ... sieurs Observations sur des sujets d'astronomie dans les vol. iv et v des "Mémoires" de l'académie des sciences.

DULARD (Paul-Alexandre), secrétaire de l'académie de Marseille, sa patrie, succéda à La Visclède dans cette place; mais il n'en jouit pas long-temps, étant mort le 7 décembre 1760, à 64 ans. Cétait un homme sérieux froid, qui ne connaissait point les graces qui donnent du brillant dans la société; mais il avait les qualités qui concilient l'estime et l'amitié. Nous avons de lui : | un poème des Grandeurs de Dieu dans les merveilles de la nature, in-12, plusieurs fois réimprimé. Quoique l'auteur y manque d'imagination, de vivacité et de chaleur, les Notes qui accompagnent ce poème sont instructives et curieuses. | OEuvres diverses, 1758, 2 vol. in-12. On y trouve, comme dans l'ouvrage précédent, quelques tirades heureuses, mais on y cherche en vain ce feu du

génie qui fait les poètes.

\* DULAU (Jean-Marie), archevêque d'Arles, naquit vers 1734. Modèle de toutes les vertus, il était déjà d'un âge avancé lorsque la révolution éclata. Député à l'assemblée constituante, il s'opposa à tous les décrets qu'elle lança contre l'Eglise et la monarchie. La constitution du clergé, à laquelle il n'adhéra pas, le dépouilla de son archevêché : il resta à Paris, afin de mieux défendre la religion. Depuis longtemps il avait mérité la haine des anarchistes, et son écrit intitulé Adresse au Roi lui attira leurs persécutions. Cette Adresse, relative au décret du 26 mai 1792, qui prononçait la déportation des pretres non assermentés, empêcha beaucoup d'entre eux de se soumettre à la nouvelle constitution. Ainsi que d'autres prêtres innocents, il fut incarcéré, en août de la même année, dans l'église des Carmes de la rue Vaugirard. Il ne voulut jamais consentir, malgré les infirmités de son grand âge, à prendre un lit, qu'après s'être assuré que tous les autres prêtres en avaient; il avait jusqu'alors passé les jours et les nuits dans un fauteuil de bois. Quelques amis zélés et compatissants lui ayant fait offrir plusieurs moyens de recouvrer sa liberté, il préféra suivre le sort de ses compagnons

d'infortane, auxquels, disait-il, il devait donner l'exemple de la résignation dans le malheur. On sant les outrages qu'eurent à souffrir les prêtres détenus. Le respectable Dulau n'en fut pas exempt. Le 1er septembre, un gendarme de service alla s'asseoir auprès de l'archevêque; et, tout en lui lâchant à plusieurs reprises la fumée de sa pipe, il lui dit d'un ton de raillerie : « Monseigneur, c'est donc demain qu'on tue votre grandeur? » L'archevéque ne répondit à ce propos cruel que par une patience et une douceur vraiment chrétiennes. Mais l'arrêt de mort était prononcé contre tous ces martyrs de la foi. Le 2 septembre, l'archeveque d'Arles était avec les évêques de Beauvais, de Saintes, et les autres prêtres, à genoux, et en prière dans un oratoire à l'une des extrémités du jardin, lorsque dix assassins, le sabre à la main, fondirent sur eux, et demandèrentà grands cris l'archevêque d'Arles. L'abbé de La Pannonie, espérant sauver ce prélat, baissa les yeux comme s'il eût été la victime que l'on demandait. Cependant Dulau est reconnu; il tombe alors aux genoux du plus âgé des prêtres, en lui demandant de l'absoudre. Il se lève ensuite; et, les mains croisées et et les yeux levés au ciel, s'avance vers ses bourfeaux: « Je suis celui que vous cherchez, leur ditil; je m'offre volontairement en sacrifice; mais épargnez ces dignes ecclésiastiques qui prient pour vous sur la terre, comme je vais le faire devant l'éternelle majesté. » L'air, le ton, la douceur angélique, les cheveux blancs du vieillard, je ne sais quoi de surnaturel répandu dans toute sa personne, frappèrent d'étonnement ses assassins, qui, pendant six minutes, restèrent interdits, et n'esèrent le toucher. Un d'entre eux, le plus farouche, comme honteux de son irrésolution, lui reprocha grossièrement d'avoir fait assassiner les patriotes d'Arles; le prélat répondit avec calme : « Je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit... » Il eut à peine achevé ce peu de mots, qu'on le frappe d'un coup de sabre sur la tête, tandis que par derrière un second coup lui fend le crane; il couvrait ses yeux de sa main droite, d'un autre coup elle est abattue; un quatrième le renverse, et enfin un cinquième le laisse sans forme humaine, tout couvert de son sang, qui rejaillit sur ses assassins. Ces barbares terminent son martyre en lui enfouçant une pique dans la poitrine, et foulent aux pieds son corps mutilé. Les autres prêtres sont agenouillés, en prière sur les marches de l'autel. Leurs larmes, leur piété, irritant les barbares, ceux-ci dirigent contre eux des coups de fusil : la plupart périssent; d'autres sont dangereusement blessés; mais, les croyant morts, les assassins se retirent. Telle fut la fin tragique du vertueux archevêque d'Arles et de ses compagnons d'infortune. C'est cette triste époque d'assassinats et d'implété qui est connue dans l'histoire de nos troubles civilspar l'expression des "massacres de septembre, dont les chefs portèrent le nom de 'Septembriseurs'. Les mêmes crimes se renouvelèrent dans les prisons, sur des ecclésiastiques et sur d'autres individus fidèles à leur roi et à leur croyance. Dulau a laissé : | Recueil de Mandements et Lettres pastoraOpuscules; Adresse au Roi sur le décret du 26 mai, Paris, 1792, in-8°. L'abbé Constant a publié les Œuvres de Jean-Marie Dulau, archevêque d'Arles, 2 vol. in-8°. Ces ouvrages se distinguent par une force, une érudition et une éloquence chrétiennes qu'on ne ne saurait tropadmirer; le dernier surtout, que Dulau écrivit lorsqu'ilétait dans un âge très-avancé.

\*DULAURENS(Henri-Joseph), écrivaiu immoral, né à Dodai, en 1719, entra chez les chanoines de la Trinité en 1726, et fut admis à la profession, étant à peine âgé de 18 aps. Son caractère satirique indisposa ses confrères; il demanda à passer dans un autre couvent, ne put l'obtenir, quitta le sien, et vint à Paris se mettre aux gages des libraires. Ennemi des jésuites, il profita du fameux arrêt lancé contre eux par le parlement de Paris, en 1761, pour publier une Satire qui eut un très-grand débit. Toutefois, appréhendant les poursuites de la police, il se sauva en Hollande le leudemain de la publication, et se rendit à Liége et à Francfort, où il continua de végéter misérablement, jusqu'à ce qu'ayant été dénoncé à la chambre ecclésiastique de Mayence, comme auteur de livres irréligieux, il fut condamné, en 1767, à une prison perpétuelle, et renfermé dans le couvent de Mariabom, où il mourut en 1797. Les ouvrages de Dulaurens en vers et en prose décèlent une imagination dépravée, une prodigieuse facilité, et un abus très-répréhensible de ses connaissances. Nous nous bornerons à signaler: | la Chandelle d'Arras, poème héroïque en 18 chants, Berne, 1765, in-8°; Paris, 1807,

in-12; | l'Arctin moderne, Rome, 1776, 2 vol- in-12; | Imirce, ou la Fille de la nature, La Haye, 1774, 2 vol. in-12; | le Compère Mathieu, livre infâme, trop souvent réimprimé.

\*DULIN (Pierre), peintre, membre de l'académie de peinture, né à Paris, en 1670, mort dans la même ville en 1748, se forma sur les ouvrages de Lebrun. Il avait plus de 70 ans quand il peignit son vaste tableau de Saint Claude ressuscitant un enfant mort que sa mère lui apporte. On estime beaucoup, parmi les autres, ceux où il a représenté les Miracles de Notre Seigneur.

DULLAART (Jean), poète du xviie siècle, s'est fait une réputation en Hollande par ses Tragédies, Comédies, et autres Poésies en langue du pays.

DULLAERT (Jean), né à Gand, vers 1470, enseigna la philosophie à Paris, et y mourutl'an 1512. Josse Badius, Sandérius et Valèro André, font l'éloge de sa science; cependant Jean-Louis Vivès, qui avait été son disciple, regrette le temps qu'il avait perdu à suivre ses leçons, qui, selon la coutume du temps, roulaient beaucoup sur des questions, inutiles peut-être en elles-mêmes, mais qui servaient excellemment à exercer l'esprit, à le tormer aux conclusions d'une logique sure, et à lui faire déméler les subtilités des sophismes. (Foy. Duns, Occam.) On a de Dullaert: | Quæstiones in libros physicorum Aristotelis, Paris, in-fol.; | In libros de cœlo et mundo, in-fol.; | In librum prædicabilium Porphyrii, 1521, in-fol.

\*DULLAERT (Heyman), pein-

tre et poète, né à Rotterdam en 1656, montra de bonne heure beaucoup de vivacité et de jugement. Comme il était d'une complexion très-délicate, ses parents lui laissèrent le choix de l'objet principal de, son application; il choisit la peinture. Il fut envoyé à Amsterdam, sous le fameux Rembrandt, dont il imita si bien la manière, que l'on prit, dit-on, plusieurs fois les ouvrages du disciple pour ceux du maître. La faiblesse de sa santé ne lui permit pas de suivre son ardeur pour le travail, et l'on n'a de lui que peu de tableaux. Il avait joint, dès sa première jeunesse, à l'étude de la peinture celle des langues et des sciences; et il se délassait par les exercices de la musique et de la poésie. Il avait une belle voix, et faisait assez bien des vers. Ou le sollicita, en 1672, d'entrer à Rotterdam dans la magistrature; mais il ne crut pas devoir se preter aux instances de ses amis. Il mourut le 6 mai 1684. Con cite parmi ses tableaux | un Ermite à genoux, et Mars armé d'une cuirasse. Il a laissé, comme poète, lun Recueil de vers, Amsterdam, 1719; | une Traduction de la "Jérusalem " du Tasse, et des Dialogues.

DULONG-DE-ROSNAY (Louis-Étienne, baron), né à Rosnay le 12 octobre 1780, mort à Paris, en 1828, fit sa première campagne en Italie. On citait autant sa générosité que sa valeur, et on le vit, malgré les lois contre les émigrés, sauver un Français proscrit. Après la bataille de Marengo, il fut nommé commandant de Pezaro, où il se défendit avec une poignée de braves, pendant un mois, contre six mille Autrichiens, dont

ranges pour rendre les honneurs à la garnison qui avait capitulé, ils la surprise fut grande, lorsque, virent défiler 14 Français commandés par Dulong. A Austerlitz, à Eylau, à Friedland, il signala encore son courage. En Portugal, il sauva deux fois l'armée à Ponte-Nuevo et à Misarella (1807). Cependant il ne devint général de brigade qu'en avril 1813, et il obtint un commandement dans la garde impériale. Officier de la légion-d'honneur, baron, il fut confirmé dans, ces honneurs par Louis XVIII, qui lui conféra même le titre de lieutenant-général avant son départ pour Gand. Lieutenant-commandant d'une des compagnies des gardes-du-corps, après les "centjours", il eut en 1823 le commandement de la 17° division militaire (Bastia), et reçut en 1825 la grande croix de l'ordre de Saint-Louis.

\*DUMANIANT (J. - André Bourlain, counu sous le nom de), romancier et auteur dramatique, né à Clermont en 1754, mort le 24 septembre 1828, publia une foule de Romans et de Pièces de théâtre, qui firent la fortune de son libraire, et du théâtre sur l'emplacement duquel a été élevée la salle actuelle du Théâtre - Français. Parmi ses comédies on remarque | la Guerre ouverte, | les Intrigants, la Nuit aux aventures, etc.

\* DUMAREST (Rambert), graveur en médailles et membre de l'Institut, né à Saint-Etienne en Forez, en 1750, mort le 4 avril 1806, commença par ciseler, dans sa ville natale, des gardes d'épées et des platines d'armes à feu. De Paris, où il assista aux le-

cons de l'académie, il passa en Angleterre, comme graveur de la belle manufacture établie à Soho, près Birmingham, et rentra en France au commencement de la révolution. Une loi venait d'appeler tous les arts à un concours, dans le but, sans doute, d'attacher les artistes à un sol que le crime rendait inhabitable. Il présenta à ce concours deux empreintes de médailles, l'une représentant la Téte de J.-J. Rousseau, et l'autre le Buste du premier des Brutus. La première obtint un premier prix, et sur l'empreinte de Brutus, on décerna à Dumarest l'exécution d'une médaille de 6,000 fr., avec le choix du sujet. Les autres ouvrages qui ont contribué à la réputation de Dumarest sont les médailles suivantes: Le Poussin; | une Figure en pied d'Apollon; | Esculape; | La Paix d'Amiens, etc.

DUMAS (Hilaire), docteur de la maison et société de Sorbonne, s'est fait connaître par une Histoire des cinq propositions de Jansénius, Trévoux, 1702, en 3 vol. in-12, bien écrite et avec vérité. On l'attribua au P. Le Tellier; mais le style du jésuite est plus véhément. On a encore de l'abbé Dumas une Traduction de "l'Imitation de J.-C., et d'autres écrits moins connus" que son Histoire.

\* DUMAS (Ch.-Guill.-Fréd.), écrivain fécond, né en 1725, mort vers la fin du xviii siècle, est auteur des ouvrages suivants:

| Voyages et découvertes faites par les Russes, traduits de l'allemand de M.-G.-P. Muller, Amsterdam, 1766, 2 vol. petit in-8°; | Relation historique de l'expédition contre les Indiens de l'Ohio,

Il mourut en 1742.

en 1764, commandée par le chevalier Henri Bouquet, etc., traduite de l'anglais, Amsterdam, 1769, in-8 $^{\circ}$ ; | Examen de la doctrine touchant le salut des païens, etc., traduit de l'allemand de J.-G.-Aug. Eberhard, Amsterdam, 1773, in-8°; | Examen de la traduction des livres 34, 35 et 36 de Pline l'Ancien, avec des notes par Falconet, inséré dans le "Journal encyclopédique de juillet à septembre 1775, et dans le tome 6 des "Œuvres de Falconet", Lausanne, 1781, in-8°. C.-G.-F. Dumas a fourni des articles à la Bibliothèque des sciences et des beaux-arts", journal qui s'imprimait à La Haye, et qui a fini au 48° vol. en 1778.

DUMAS (R.-F.), né en Franche-Comté, en 1757, exécuté le 27 juillet 1794, était avocat. Lors de la formation desadministrations départementales, il fut nommé à celle du Jura. Appelé à Paris après le 10 août, Dumas fut admis au club des jacobins, et mérita d'être nommé vice-président, puis président en titre d'une des sections du tribunal révolutionnaire. Le trait suivant donnera une idée de sa férocité. La maréchale de Noailles, âgée de 80 ans, et complètement sour de, répondait à toutes les questions de Dumas par ces mots: « Qu'est-ce que vous dites? — Tu ne vois donc pas qu'elle est sourde, lui dit un de ses voisins? — Eh bien! répondit ce monstre, elle a conspiré sourdement; » et cette atroce plaisanterie fut un arrêt de mort pour la victime. Après les condamnations, Dumas ne manquait pas de se rendre au club des jacobins, où, après avoir fait l'éloge de son tribunal, il nommait les personnages

qu'il avait envoyés à l'échafaud, et ceux qu'il se proposait de frapper encore. Il fut un des sicaires les plus fidèles de Robespierre, et défendit ce révolutionnaire avec opiniatreté la veille et le lendemain de son arrestation. Heureusement ses efforts furent vains, et il fat exécuté avec lui, le 9 thermidor.

\* DUMAS (Charles-Louis), né A Lyon, en 1765, mourut le 3 avril 1813, agé de 47 ans, laissant un grand nombre d'ouvrages relatifs à son art. Les plus remarquables sont : | Système méthodique de nomenclature et de classification des muscles du corps humain, Montpellier, 1797, in-4°; Principes de physiologie, Montpellier, 1800, 1806, 4 vol. in-8°; Doctrine des maladies chroniques, Paris, 1812, in-8°; | Essai sur la Vie, thèse, Montpellier, 1785, in-4°.

DUMBAR (Gérard), ne à Deventer en 1681, mort dans sa patrie le 6 avril 1744, est connu par son Histoire de Deventer, en latin, Deventer, 3 vol. in-8°, enrichie d'un grand nombre de pièces très-utiles pour l'histoire

belgique.

DUMEE (Jeanne), Parisienne, fut instruite dès son enfance dans les belles-lettres. On la maria fort jeune; mais à peine avait-elle atteint l'âge de 17 ans, que son mari fut tué en Allemagne, à la tête d'une compagnie qu'il commandait. Elle profita de la liberté du veuvage pour se livrer à l'étude. Elle s'appliqua à l'astronomie, et donna, en 1680, un vol. in-4°, à Paris, sous ce titre : Entretiens de Copernic touchant la mobilité de la terre, par mademoiselle Jeanne Dumée, de Paris. Elle y explique les trois mouve-

ments qu'on donne à la terre. [ Tous les Dictionnaires, d'après unarticle du Journal des savants, année 1680, parlent de ce livre, qu'on n'a jamais pu trouver. On présume donc qu'il n'a été connu qu'en manuscrit; d'autant plus que ce même Journal n'en cite ni l'année de l'impression, ni le format, ni le libraire.]

DUMEES (Antoine-François-Joseph), jurisconsulte, né à Elsclaibes près Valenciennes, le 22 juillet 1722, fut procureur du roi et avocat au parlement de Douai. Il mourut à Avesnes le 27 février 1765. Nous avons de lui quelques ouvrages de jurisprudence, appropriés aux provinces du ressort du parlement de Flandre, qui sont estimés; le principal est: | La Jurisprudence du Hainaut français, Douai, 1753, in-4°. Il a donné aussi : Annales belgiques, depuis 1477 jusqu'à la paix d'Aix-la-Chapelle, Douai, 1761: ouvrage superficiel et rempli de prévention nationale.

\*DUMESNIL (Marie - Françoise), fameuse actrice, née à Paris en 1713, joua sur les théatres de Strasbourg et de Compiègne, et débuta à la Comédie-Française, le 6 août 1737, par le rôle de Clytemnestre d'Iphigénie en Aulide. Elle se distingua surtout dans celui de Mérope. En 1775, dans un âge très-avancé, elle se retira du théâtre avec 2,500 francs de pension, et alla passer les dernières années de sa vie à Boulogne-sur-Mer, où elle mourut repentante le 20 février 1803, agée de 90 ans. Elle a laissé publier sous son nom un ouvrage assez volumineux, intitulé: Mémoires de M.-F. Dumesnil, en réponse aux Mémoires

d' Hippolyte Clairon, an 8 (1808), in-8°. Cette réfutation diffuse d'un livre où elle avait été traitée avec trop de rigueur, a été rédi-

gée par Coste.

\*DUMINY, ci-devant curé de Crevant en Bourgogne, est auteur de: La Solitude chrétienne, Paris, 1769, in-12; Discours sur l'heureux accouchement de la reine, et sur les devoirs des sujets envers leurs souverains, 1779, in-8°.

\* DUMOLARD (Joseph-Vincent), né à Lafrey, en Dauphiné, le 25 novembre 1766, avocatgénéral au parlement de Grenoble à l'âge de dix-neuf ans, en avait à peine vingt-cinq lorsqu'il fut nommé (en 1791), par son département, à l'assemblée législatige. La précocité est un signe de faiblesse : Dumolard lui dut sa loquacité et sa nullité. En septembre 1795, il fut élu au conseil des cinq-cents. Pendant la lutte qui s'était établie entre le directoire, qui voulait tout envahir, et le conseil des cinq-cents, qui avait des opinions plus modérécs, Dumolard, s'étant constamment opposé à la plupart des mesures du premier, fut compris dans la proscription du 18 fructidor. Condamné à être déporté à Cayenne, il parvint à s'échapper. S'étant remis, en 1798, à la discrétion du directoire, celui-ci commua la peine des déportés en un exil à Oléron. Quand le directoire fut renversé par Buonaparte, Dumolard fut nommé sous-préfet à Cambrai. Le département du Nord l'élut, en 1805, membre du corps législatif; et, le 9 novembre 1809, il fit pertie de la commission des finances. Dumolard prodigua ses éloges à Repoléon, qui n'y parut pas très-

sensible: il se rappelait que Dumolard avait désapprouvé le renversement des républiques de Gènes et de Venise. Elu en 1811 candidat au corps législatif par le collége électoral de l'Yonne, le sénat le réélut le 4 mai membre du corps législatif pour le même département. Il y resta jusqu'à la chute de Napoléon, en 1814. A cette époque, il passa à la chambre des députés formée par Louis XVIII, qui le décora de la croix de la légion-d'honneur. Au retour de Buonaparte de l'île d'Elbe, nominé à la préfecture des Basses-Alpes, il ne s'y rendit point; mais il dut partir pour la Franche-Comté, en qualité de commissaire du gouvernement. Une nouvelle chambre de représentants ayant été convoquée en vertu de l'"Acte constitutionel" donné par Buonaparte, il y soutint les principes dont il s'était vanté, de " haine pour le pouvoir absolu, comme pour l'anarchie". Sur ces entrefaites, Napoléon perdait la bataille de Waterioo. La chambre continuant encore ses fonctions, Dumolard s'unit à ses autres collègues pour proclamer Napoléon II. Le 5 juillet il signa, en qualité de secrétaire, la fameuse "déclaration" de la chambre des représentants, où il était parlé des droits des Français, de la seconde abdication de Buonaparte, etc. On ne saurait indiquer toutes les motions que Dumolard, doué d'une éloquence verbeuse et prolixe, fit dans cette courte session. Il faut néanmoins convenir qu'au milieu de l'exaltation du jacobinisme, il dut passer pour modéré. Quelquefois il défendit les bons principes; sa conduite et ses discours montres

rent qu'il était ennemi des excès de la révolution. A la seconde restauration, il se retira à Villevallier (Yonne), où il mourut en 1816.

\*DUMONCE AU (Jean-Baptiste), comte de Bergendaël, général belge au service de la France, né à Bruxelles en 1760, d'un tailleur de pierres, mort le 29 décembre 1825, étudia l'architecture; mais des circonstances imprévues lui firent embrasser la carrière des armes. Lors des premiers troubles qui agitèrent la Belgique, en 1787, par un effet des innovations que voulait y introduire Joseph II, il se réunit aux insurgés. Le général Koehler donna le commandement d'un corps de hussards, à la tête duquel il fit des prodiges de valeur à Anseremme et à Talmagne. Le Brabant ayant été soumis par l'Autriche, Dumonceau se rendit en Hollande où il obtint le grade de major. Lorsque la France eut déclaré la guerre à l'Autriche, Dumonceau offritsesservices à la république en 1792, organisa plusieurs bataillons belges, et eut part à la victoire de Jemmapes, etc. Ayant battu un corps d'émigrés commandés par le jeune comte de Bouillé, il facilita leur évasion. Quelques années après, il protégea auprès des autorités bataves plusieurs l'rançais réfugiés à Delft et à La Haye, et en recueillit même chez lui un grand nombre, parmi lesquels se trouvait l'évêque de Clermont. Les services qu'avait rendus Dumonceau lui firent obtenir le grade de général de brigade. Pichegru lui donna le commandement supérieur de La Haye, et le gouvernement hollandais le

nomma lieutenant-général de la république batave. Il repoussa, en 1799, près de Bergen, un corps de 15,000 hommes de troupes, et fut blessé dans cette affaire: Brune fit déposer aux pieds du lit du malade les drapeaux conquis dans cette journée. Il réorganisa, en 1805, l'armée hollandaise par ordre de Buonaparte, alors empereur. Quand la république batave fut érigée en royaume en faveur de Louis, ie nouveau roi le nomma ministre plénipotentiaire à Paris. En 1807, il fut créé maréchal de Hollande, et l'année suivante, conseiller d'état. En 1810, il recut le titre de comte de Bergandaël. Lorsque la Hollande fut réunie à l'empire français le général Dumonceau refusa d'assister à l'entrée des troupes à Amsterdam. Napoléon, l'ayant appelé à Paris, le nomma comte de l'empire. Dans la guerre de 1815, il battit les Russes devant Dresde. Quand il rentra en France, Napoléon avait fait sa première abdication. Le roi le maintint dans son grade de commandant de la 2° division militaire; mais, au second retour de Louis XVIII, il se retira à Bruxelles, et fut député du Brabant à la seconde chambre des états-généraux.

\*DUMONCHAU, musicien, né à Strasbourg vers 1775, mort en 1820 à Lyon, où il professait son art avec une grande distinction, a laissé des compositions de clavecin, et plusieurs œuvres de Sonates et de Fugues, qui ont obtenu les éloges des plus grands maîtres de l'Allemagne et de l'I-talie.

DUMONT (Henri), maître de musique de la chapelle du roi, touchait supérieurement de l'orgue. Il était né dans la principauté de Liége en 1610, et il mourut
à Paris, abbé de Silly, en 1684.
L'abbé Dumont est le premier
musicien qui ait employé dans ses
ouvrages la basse continue. Il
nous reste de lui des Motets estimés, et cinq Grand's-Messes dans
un très-beau plain-chant, appelées
Messes royales, qu'on chantait
naguères dans quelques couvents
de Paris, et dans plusieurs églises

de province.

DUMONT (Jean-François), baron de Carlscroon, historiographe de sa majesté impériale et catholique, réfugié en Hollande, après avoir servi sans beaucoup de fruit en France, est connu par divers ocrits d'un style languissant et incorrect, mais où l'on trouve des recherches qui peuvent être utiles. Les principaux sont: des Mémoires politiques pour servir à l'intelligence de la paix de Riswick, La Haye, 1699, 4 vol. in-12, dont les Actes ont aussi 4 vol. in-12, 1705. Cet écrit: instructif et intéressant, contient en abrégé ce qui s'est passé de plus considérable dans les affaires, depuis la paix de Munsfor jusqu'à la fin de l'an 1676; \ \des Voyages en France, en Italie, en Allemagne, à Multe et en Turquie, 1699, quatre volumes in-12, recueil assez curicux, quoique peu exact; | Corps universel diplomatique du droit des gens, comprenant les traités d'alliance, de paix et de commerce, depuis la paix de Munster jusqu'en 1709, Amsterdam, 1726, 8 vol. in-fol. Cet ouvrage n'est pas exempt de fautes; mais il a son utilité. En y ajoutant les traités faits avant J.-C., publiés

par Barbeyrac, ceux de Saint-Priest, ceux de Munster et d'Osnabruck, cela forme une collection de 19 vol. in-fol. | Lettres historiques, depuis janvier
1652, jusqu'en 1710. Une autre
main, moins habile que celle
de Dumont, les a continuées; |
Batailles gagnées par le prince
Eugène, gravées, avec des explications historiques, La Haye,
1725, in-fol. Il mourut vers 1726.

\* DUMONT Georges-Louis-Marie), baron de Courset, agronome, né en 1746 à Boulogne-sur-Mer, mort en juin 1824 dans sa terre de Courset, à 5 lieues de cette ville, avait quitté le service militaire en 1777, pour se vouer uniquement aux études et aux expériences agronomiques; il devint membre de la société royale d'agriculture et correspondant de l'institut. On lui doit les ouvrages suivants: | Observations sur l'agriculture du Boulonnais, 1784, in-8°; [La Méléorologie des cultivateurs, 1798, in-12; Le Botaniste cultivateur, 1798, 1802, 1805, 5 vol. in-8°; 2° édition, 1811, 6 vol. in-8°; tome 7 sup. plémentaire, 1814, in-8°; traduit en allemand par C.-G. Berger, Leipsick, 1804 et années suivan. tes, in-8°.

\*DUMONT (Étienne), publiciste, né à Genève, en juillet 1759, mort à Milan le 29 septèmbre 1828, fut ordonné ministre protestant en 1781, et le souvenir de ses premiers Sermons n'est pas encore perdu chez ses compatriotes. En 1782, quand la médiation armée de la France, de la Savoie et d'un canton suisse fit triompher l'aristocratie de Genève, il se retira à Saint-Pétersbourg, où il devint pasteur

de l'église protestante française. Dumont habitait depuis dix-huit mois la Russie, lorsque lord Lansdown l'appela en Angleterre, et le chargea de l'éducation de ses fils. En 1789, il vint en France, et, de concertavec Mirabeau, il rédigea le Courrier de Provence dans le sens des idées nouvelles. Cependant Dumont retourna en Angleterre, et sa liaison avec Jérémie Bentham lui donna du goût pour l'étude de la jurisprudence. Chargé de mettre en ordre et de publier les ouvrages de ce légiste, il donna: l'Traité de la législation civile et pénale, Paris, 1802, 3 vol.; 2º édition, Paris, 1820; "Théorie des Peines et des récompenses, Londres, 1811, 2 vol., plusieurs fois réimprimée; | " Tactique des assemblées législatives ", suivie d'un " Traité des sophismes politiques", Genève, 1816, 2 vol. ; | Traité des preuves judiciaires, Paris, 1823, 9 vol.; | " De l'organisation judiciaire et de la codification, Paris, 1828. On sait que le système de Bentham se réduit à l'égoïste \* philosophie de l'utilité \*. En 1814, Dumont revint à Genève. Nommé membre da conseil représentatif et souverain, il présenta à cette assemblée un Réglement qui fut adopté, et qui se trouve à la suite de sa Tactique parlementaire; il provoqua la publication d'un nouveau Code pénal dont le plan est dans Bentham, et dont l'acceptation fut prorogée; il travailla à la réforme des prisons et à l'établissement de la prison ou du régime pénitentiaire de Genève. Dupont a publié, en société avec plusieurs de ses compatriotes, des Annales de legislation et d'économie poli-

tique, novembre 1822. Il a aussi rédigé, de concert avec Duroveray, la Suite du Journal de Mirabeau.

\* DUMONT (André), député à la Convention, né le 24 mai 1764, près d'Abbeville, vota la mort du roi sans appel ni sursis. par une monstruosité, dont il a Peut-être seul offert l'exemple, il osa, étant en mission dans le département même qui l'avait nommé, écrire à la Convention que trois choses faisaient trembler ce département : « Le tribunal révolutionnaire, la guillotine, et le maratiste André Dumont. » Il était la trompette de toutes les proscriptions. Cependant au couseil des cinq-cents, où il passa par suite de la réélection des deux tiers conventionnels, il parla, le 16 janvier 1796, en faveur des parents des émigrés. Nommé, après la révolution du 18 brumaire an viii, sous-préfet à Abbeville, il conserva cette place jusqu'à la première restauration. Pendant les "cent-jours" il passa à la préfecture du Pas-de-Calais. La loi du 12 janvier 1816 lui ayant été appliquée, il fut obligé de quitter la 🕦 France. M. J. Chénier, dans son "Epître sur la calomnie", composée à l'occasion de la mort de son frère André, qu'il attribue principalement à André Dumont, attaque ce conventionnel avec les armes les plus redoutables.

\*DUMOUCHEL (Jean-Baptiste), évêque constitutionnel, né vers 1750, près Rouen, d'un agriculteur, mort à Paris le 17 décembre 1820, fit ses études au collége de Sainte-Barbe, prit ensuite les ordres, et devint maître de quartier au collége de Louis-le-Grand. Il était professeur de rhé-

torique à Rhodez, quand il fut appelé à Paris, où l'on venait de lui donner une chaire au collége de la Marche: il l'occupa d'une manière si distinguée, que peu de temps après on le nomma recteur de l'université de Paris. Le 2 décembre 1786, il publia un Avis en latin, qui annonçait un concours ayant pour objet la composition de nouveaux hymnes pour le Bréviaire de Paris. L'assemblée électorale du clergé de ce diocese, réunie en 1788 pour nommer aux états-généraux, l'élut pour son secrétaire; et, en cette qualité, il signa, avec l'archevêque de Juigné, président, l'arrêté de cette même assemblée, qui portait « que le clergé de la capitale renonçait à ses exemptions pécuniaires, et offrait de concourir, dans la proportion de ses revenus, à l'acquittement des charges publiques ». Dumouchel, élu député de son ordre aux états-généraux, se réunit, le 25 juin, au tiers-état, qui s'était constitué en assemblée nationale, et vota avec le côté gauche pendant tout le cours de la session. En sa qualité de recteur de l'université, il vint, le 29 juillet, et au nom de ce corps, complimenter l'assemblée. Lors de la discussion sur la constitution civile du clergé, le 1er juin 1790, il conclut à ce que le roi suivit les voies canoniques pour les articles relatifs aux objets uniquement de dogme, et le 27 décembre de la même année, il prêta, un des premiers, du haut de la tribune, avec plusieurs de ses confrères, le serment constitutionnel. Il vint encore, le 8 janvier 1791, présenter l'adhésion de l'université à tous les décrets de l'assemblée. Tant de déférence le fit nommer évê-

que du Gard. Après avoir été sacré à Paris, le 3 avril, il se rendit à son diocèse. On vit alors pleuvoir sur lui une foule de pamphlets, dont le nombre augmenta encore après sa Lettre pastorale de prise de possession. Loin de repousser ces attaques, il les justifia par sa conduite, donna sa démission, se maria, et obtint un emploi dans les bureaux du ministère de l'intérieur. Lucien, frère de Buonaparte, le renyoya; mais le ministre Chaptal le fit rentrer chef de bureau au département de l'instruction publique. Lors de la réorganisation de l'université, il y fut admis avec le même emploi. Au retour des Bourbons, il perdit sa place, on le mit à la retraite. De concert avec Goffaux, il publia la sixième Edition d'un choix de morceaux latins, extraits des meilleurs auteurs, et qui a pour titre Narrationes excerptæ, Paris, Duponcet, 1818, in-12.

\*DUMOURIEZ (Charles-François Duperrier), né à Cambray, le 25 janvier 1759, mort à Turville, en Angleterre, le 14 mars 1823, fut d'abord élevé au collége de Louis-le-Grand; mais comme il était de mauvaise santé, son père (auteur du joli poème de "Richardet") le retira de cette maison, acheva lui-même son éducation, et l'emmena, en 1757, à l'armée de d'Estrées, où il venait d'être nomme commissaire des guerres. Dumouriez, placé l'année suivante, en qualité de cornette, au régiment d'Escars, reçut une blessure, en 1757, au combat d'Enfstetten. Blessé de nouveau la veille de la bataille de Klosterkamp, il fut fait prisonnicr, obtint, en 1761, le grade de

capitaine, fut réformé, en 1763, et reçut alors la croix de Saint-Louis. Son esprit turbulent ne lui permettant pas de vivre en repos, il passa en Italie, pour offrir succesi-sivement ses services aux Génois et à Paoli, qui se disputaient à cette époque la domination de la Corse.

ropre compdes ennemis t alla se faire facio. Après gué quelque il revint en es plans pour e, et fut traité t comme un ndit alors en

Espagne, visita les frontières du Portugal, publia sur cet Etat un ouvrage intitulé Essai sur le Portugal, et lorsque la conquête de la Corse fut résolue, vint à bout de se faire employer, en qualité d'aide-major général des logis, dans la petite armée qu'on y envoya. Devenu colonel à cette époque, il se brouilla plusieurs fois avec ses généraux, et notamment avec Marbœuf, à raison de sa manie de tout diriger. Envoyé en Pologne, en 1790, il se battit contre les Russes l'année suivante. et obtint ensuite plusieurs missions diplomatiques. Fait brigadier des armées du roi, en 1788a il commandait à Cherbourg à l'époque de la révolution, dont il embrassa la cause, obtint le gouvernement de la Basse-Normandie, se fit recevoir aux jacobins, et écrivit plusieurs Pamphlets politiques. Il flatta plus que jamais les jacobins, et fut nommé sous Luckner au commandement de l'Alsace; mais il abandonna cette place pour celle de ministre des affaires étran-

gères, qu'il vint à bout d'obtenir le 15 avril 1792. Pendant le peu de temps qu'il la remplit, il s'attacha à inculper la maison d'Autriche, et parvint à lui faire déclarer la guerre. Il échangea bientôt ce ministère contre celui de la guerre , où il entra le 13 juin , et donna sa démission au moment où Lafavette venait, au nom de son armée, se plaindre de tous les ministres. Il alla servir alors en qualité de lieutenant-général dans l'armée aux ordres de Luckner. Passé ensuite au commandement de l'armée du Nord, après le 10 août 1792, il eut à s'opposer aux Prussieus, Autrichiens et émigrés réunis, qui venaient de se rendre maîtres de Longwy, de Verdun, et qui s'avançaient vers la Champagne ; il prit poste à Grand-Pré; les arrêta à Valmy, et négocia ensuite avec le roi de Prusse : la retraite des Prussiens en fut le résultat. Il se rendit peu après dans la capitale, assista à la séance des jacobius, reçut le bonnet rouge et l'accolade fraternelle, et fut recherché par tous les partis. De retour à l'armée, il attaqua, le 6 novembre 1792, les Autrichiens retranchés dans leur camp de Jemmapes, et, malgré l'inégalité du nombre, et la résistance des impériaux, il remporta une victoire éclatante long-temps disputéc. Dès ce moment, il s'empara de la Belgique, poussa ses opérations jusqu'en Hollande, perdit ensuite la bâtaille de Nerwinde, se brouilla enfin avec les jacobins, dont il voulait détruire le pouvoir pour rétablir la constitution de 179†, en élevant au trône la maison d'Orléans. Le duc de Chartres, que la révolution de 1850 fit depuis roi des Français, était un de

sesaides-de-camp. La Convention, instruite que Dumouriez avait ouvert des négociations avec l'ennemi, le manda à sa barre pour y rendre compte de sa conduite. Mais le général fit arrêter les commissaires de la convention et le ministre de la guerre Bournonville, qu'il livra au prince Cobourg, en mars 1793. Il tenta vainement ensuite de marcher sur Paris avec son armée, fut abandonné par elle, et obligé de fuir avec une escorte de soldats étrangers. Le duc de Chartres l'accompagna dans sa fuite. Mis hors la loi par la Convention, "Dumouriez se retira d'abord à Bruxelles, puis à Cologne, où l'électeur lui refusa assez durement la permission de séjourner. Il se rendit alors en Suisse, passa de là en Angleterre, et se vit obligé de quitter presque aussitôt ce pays, d'après l'injonction de lord Grenville; il erra quelque temps incognito en Suisse, en Allemagne, et se fixa enfin sur les terres danoises, près Hambourg. Ne pouvant plus occuper le monde de lui par ses exploits, il reprit la plume, et donna l'histoire de sa vie. La dernière année du règne de Paul Ier, il fit, avec l'autorisation de Louis XVIII, un voyage à Saint-Pétersbourg pour communiquer à l'empereur un plan d'invasion que les intrigues du ministre Rastopchin empêchèrent d'être adopté. Il repassa alors en Angleterre, où dans ses écrits il se montra l'ennemi déclaré de Buonaparte. On dit qu'à l'époque de la guerre d'Espagne, il adressa même à la junte insurrectionnelle de Séville un plan de défense pour ce pays. Dumouriez resta en

de 1814. Fidèle aux faux principes de 1789, il y soutint de ses vœux les efforts des libéraux français, et fit passer aux révolutionnaires de Naples, comme il l'avait fait pour les légitimes défenseurs de Cadix, un plan de défense accommodé à leur position. Dumouriez, mort à 84 ans, fut enterré dans l'église de Sainte-Marie d'Henley. Véritable protée politique, royaliste et républicain à la fois, il n'est pas de faction, excepté la "montagne", pour laquelle il ne se soit tour-àtour déclaré; publiciste ou littérateur, il n'est pas une seule ligne de ses écrits qu'on ne puisse réfuter par une autre. Nous nous bornerons à citer les ouvrages suivants: | Cahiers d'un bailliage qui n'enverra point de deputés aux états-généraux, 1789; | Galerie des aristocrates militaires, et Mémoires secrets de la guerre de 1757, Paris, 1798, in-8°; | Correspondance du général Dumouriez avez Pache, ministre de la guerre pendant la campagne de la Belgique en 1792, Paris, 1793, in-8°; traduit en anglais, 1794, in-8°; |A| la convention nationale et à la nation française, Francfort, 1793, in-8°; | Mémoires du général Dumouriez, ecrits par lui-même, Hambourg et Leipsick, 1794, 2 vol. in-8°; traduits en allemand, en 172; en anglais, 1794, in-8°; puis les mèmes, augmentés d'un volume; sous ce titre : La vie et les Mémoires du général Dumouriez, Hambourg, 1795; | Coup d'œil politique sur l'avenir de la France; mars 1795, traduit en allemand et en anglais, Hambourg et Londres, 1795, in-8°; | Lettre du général Dumouriez au traduc-Angleterre, malgré la restauration teur de l'histoire de sa vie, pour

faire suite au Coup d'œil politique, etc., Hambourg et Londres, 1795, in-8°; | Examen impartial d'un écrit intitulé: "Déclaration de Louis XVIII", septembre, 1795, in-8°; | De la république, ou Coup d'œil politique sur l'avenir de la France, décembre 1796, in-8°; | Tableau spéculatif de l'Europe, 1798, in-8°, traduit en allemand et en anglais, 1799, in-8°; | Campagnes du maréchal Schomberg en Portugal, de 1662 à 1668, Londres, 1807; in-18; Jugement sur Buonaparte, adres-· se par un militaire à la nation française et à l'Europe, extrait de l'"Ambigu", journal français publié à Londres par Peltier, 10 avril 1807, réimprimo à Paris, 1814, etc., etc.

\*DUMOUSTIER (Pierre), lieutenant-général, né à Saint-Quentin le 17 mars 1771, mort à Nantes le 14 juin 1852, s'engagea comme simple soldat en 1792 dans le 6<sup>e</sup> de hussards, passa successivement par tous les grades, et fut nommé en 1804 colonel du 43° régiment de ligne, avec lequel il parut à Ulm, Austerlitz, Iena, Pultusk, Ostrolenka. Après cette sanglante campagne, il passa en Espagne, revint en 1809 en Allemagne, ou Buonaparte lui confia le commandement des chasseurs à pied de la garde, qu'il guida à Wagram. Il retourna en Espagne en 1810, à la tête de régimens de la jeune garde, et en 1811 fut fait général de division. En 1812 il combattit à Lutzen et à Dresde. Rentré dans ses foyers après la restauration, on le mit en surveillance. La révolution de 1830 vit reparaître ce général à la tête des gardes nationales de la 12<sup>e</sup> division, dont le gouvernement nouveau

confia le commandement. lui \*DUMUSTIER (Arthur), de l'ordre de St - François, vivait vers l'an 1650. Parmi ses ouvrages, on distingue son Martyrologe de l'ordre de Saint-François.

\*DUN (David Erskine, plus connu sous le nom de lord), né à Dun dans le comté d'Angus en 1679, fut d'abord avocat à la cour de session, ensuite juge à la même cour, et l'un des commissaires de la cour dite de justice ("of justiciary"); il mourut en 1755. On a de lui un ouvrage estimé ayant pour titre Lord Dun's advice (Conseils de lord Dan), Edin-

bourg, 1752, in-12.

DUNAAN, Juif de nation, roi des. Homérites, peuple de l'Arabie Heureuse, vivait au commencement du vie siècle. On dit qu'ayant été vaincu dans une grande bataille, il déchargea sa colère sur les chrétiens qui habitaient dans ses terres. Il y avait une ville nommée Nagran, qui en était remplie: il y exerça des cruautés incroyables contre les fidèles qui ne voulurent pas renier J.-C. Le martyre d'Arétas, et d'un enfant de 5 ans, est des plus remarquables pour la barbarie : le "Martyrologe" romain en fait mention le 24 octobre. Elesbaan, roi d'Ethiopie, à la prière du patriarche d'Alexandrie, vint venger les chrétiens, et fit mourir le Néron juif, après avoir défaitses troupes.

\*DUNAND (Joseph), capucin, plus connu sous le nom de "P.Joseph-Marie" né à Russey, et mort à Besançon en 1790, fut nommé aumônier de l'état-major, généalogiste et juge d'armes de la confrérie de Saint-Georges, et associé de l'académie des sciences de cette ville. On a de lui : | Lettre

historiqué et critique qui prouve que Henri, roi de Portugal, n'est pas de la maison de Bourgogne-Duché, mais de celle des contes de Bourgogne, mars 1758, insérée au "Mercure de France" d'avril 1738, etc.; | Bibliothèque des auteurs de Franche-Comté; | et beau-

coup de manuscrits.

DUNCAN (Martin), né à Kempen en 1505, curé de Delft en Hollande, se fit une grande réputation par son zèle à convertir les protestants; il en ramena un grand nombre dans le sein de l'Église, et mourut à Amersfort, l'an 1590. Il a laissé des Traités de l'Eglise, du Sacrifice de la Messe, du Culte des Images, etc., etc. Tous ces ouvrages, dont quelquesuns sont en latin et les autres en flamand, prouvent le vifattachement de l'auteur à la religion catholique.

DUNCAN (Marc), gentilhomme écossais, s'établità Saumur en Anjou, où il fut professeur de philosophie, et principal du collége des calvinistes. Il exerçait en même temps la médecine, et avec tant de réputation, que Jacques Ier, roi d'Angleterre, voulut l'attirer auprès de lui; mais Duncan, marié à Saumur, sacrifia sa fortune à son amour pour sa femme. Il mourut dans cette ville en 1640. On a de lui quelque souvrages de philosophie, et un Livre contre la possession des religieuses ursulines de Loudun, où il s'attache moins à l'examen des faits qu'aux moyens de les réfuter. (Voyez Mesnardière.) Cet écrit fit tant de bruit, que Laubardemont, commissaire pour l'examen de la possession de ces filles, lui en aurait fait une affaire, sans le crédit de la maréchale de Brézé, dont il

était médecin. (Voyez CERISANTES.)

DUNCAN (Daniel), autre médecin de la même famille que le précédent, membre de la faculté de médecine de Montpellier, né à Montauban en 1649, se retira en 1690 à Genève. Il en fut chassé, et passa à Berne, ensuite à La Haye, et enfin à Londres, où il mourut le 30avril 1735, à quatre-vingt-six ans. On a de lui : | Explication nouvelle et méthodique des fonctions animales; | Chimie naturelle, qu'il traduisit en latin et qu'il augmenta considérablement, sous ce titre: Chimiæ naturalis specimen; Avis salutaire contre l'abus des choses chaudes, et particulièrement du casé, du chocolat et du the, Rotterdam, 1685, in-8°; ouvrage traduit en anglais et rare. Tous ces écrits sont estimés par les maîtres de l'art.

\* DUNCAN (L'abbé François), né à Rome le 13 avril 1752, de Jacques Duncan, attaché au prétendant d'Angleterre, et qui embrassa la religion catholique, en 1737, suivit d'abord la carrière du barreau, prit ensuite les ordres ecclésiastiques, et devint, en 1800, un des premiers membres de l'académie de la "religion catholique". Juste appréciateur de ses talents, le cardinal de Piétro l'avait choisi pour auditeur et secrétaire lors de son voyage à Paris; mais une maladie força l'abbé Duncan de rester à Florence. Le grand-duc de Toscane, Ferdinand III, que les événements politiques avaient forcé de quitter l'Italie, et qui régnait alors à Wurtzbourg, le nomma précepteur de son fils Léopold, depuis grand - duc de Toscane. Arrivé dans cette ville, en 1806, il inspira à son élève l'amour de la

religion et le goût des lettres. Il donnait aussi aux archiduchesses, filles du grand-duc Ferdinand, des leçons de littérature italienne. L'abbé Duncan, attaqué d'une maladie à la vessie, mourut le 4 octobre 1811, âgé de cinquante-neuf ans. Son intime ami, Zamboni, prononca, en 1820, son "Eloge" dans la séance de l'académie de la "religion catholique"; il fit imprimer, dans la même année, un ouvrage de Duncan qu'il dédia à l'archiduc Léopold, avec le portrait de ce prince et celui de l'auteur; l'ouvrage est intitulé : Discorsi apologetici, etc., ou Discours apologétiques posthumes de l'abbé F. Duncan, accompagnés de "Notes" et de son "Eloge historique", par M. G.-F. Zamboni, Florence, 1820, in-4° de 223 pages. Ces *Dis*cours, au nombre de quatre, avaient été lus successivement à l'académie, de 1801 à 1804. Le premier traite de Dieu, considéré comme créateur de l'univers; le second a pour objet de démontrer que c'est en vain que les incrédules ont essayé de donner au monde une antiquité supérieure à celle que lui assigne la sainte Ecriture; le troisième développe les rapports des prophéties sur la passion et la mort du Messie, avec la passion et la mort du Sauveur; le dernier sert à prouver que les progrès des sciences mathématiques et physiques, loin d'être en opposition avec les vérités du christianisme, servent au contraire à les mieux établir.

\* DUNDAS (David), général anglais, ne à Édimbourg vers 1735, mort en 1820, membre du conseil privé, commandant du premier régiment des dragons de la garde, etc., remplissait les fonc-

rang de colonel, et s'était déjà acquis beaucoup de réputation comme tacticien, lorsqu'après la paix de 1783, il sollicita la permission de se rendre à Postdam pour assister à la revue générale que devait y passer le grand Frédéric. De retour en Angleteire, Dundas publia, en le dédiant au roi, son ouvrage intitulé: Principles of military movements, chiefly applied to infantry, 1788, in-8°; l'usage exclusif en fut ordonné pour toute l'armée, et on l'a plusieurs fois réimprimé sous le titre (en anglais) de Modèles et réglements pour la formation, l'exercice en campagne et les mouvements de troupes de S. M. Peu de temps après parurent les Réglements pour la cavalerie, du même auteur, qui sont également devenus classiques dans l'armée anglaise. Sir David Dundas obtint successive ment, en récompense de ses brillants services, plusieurs distinctions éminentes: ce fut lui qui, en 1809, succéda au duc d'Yorck dans le commandement en chef de l'armée, place qu'il conserva pendant deux ans.

DUNGAL, écrivain du 1xe siècle, mort vers 829 était vraisemblablement hibernois. Il vint en France, et l'on croit qu'il fut moine de St-Denis, ou du moins fort attaché à cette abbaye. Charlemagne le consulta, en 811, sur les deux éclipses de soleilqu'on disait être arrivées l'année, précédente. Dungal répondit à ce prince dans une Lettre assez longue, qui se trouve dans le tome 10 in-4° du "Spicilége" de dom Luc d'Acheri. On a aussi imprimé dans la "Bibliothèque des Pères" un Traité de Dungal pour la défense du Culte des Images, tions d'adjudant général avec le imprimé séparément, 1608, in-8°.

[Le Traité de Dungal est une réponse à celui de Claude, intitulé: "Apologeticus de cultu imaginum, et sanctorum", où ce prélat attaque le culte des images. On cite aussi de Dungal un Recueil de vers, parmi lesquels on trouve un Poème sur Charlemagne, que dom Martène a publié dans le 17° volume de son "Amplissima collec-

tio".

DUNOD DE CHARNAGE (François-Ignace), né à Saint-Claude le 30 octobre 1679, professeur en droit à Besançon, mort dans cette ville en 1752, y jouit d'une estime générale par ses lumières et sa probité. [Sa piété surpassait encore ses connaissances.] On a de lui: Histoire des Séquanois, ou Mémoires du comté de Bourgogne, 1735, 1737, 1740, 3 vol. in-4°; Histoire de l'église, ville et diocèse de Besançon, 1750, 2 vol. in-4°; | Traite des Prescriptions, 1730, in-4°; \ De la Main-morte et des retraits, 1733, in-4°. Il justifie par d'assez mauvaises raisons l'usage des seigneurs qui ont le droit de main-morte sur leurs vassaux.—Son fils, François-Joseph Dunod, avocatà Besançon, morten 1765, a laissé beaucoup d'observations manuscrites sur les ouvrages de son père. — Pierre Dunon, savant jésuite, de la même famille, donna, en 1697, un livre curieux, intitulé: La découverte de la ville d'Antré en Franche-Comté, avec des questions sur l'histoire de cette province.

DUNS (Jean), ainsi nommé parce qu'il était natif de Donston en Écosse, mais plus connu sous le nom de Scot, entra dans l'ordre de Saint-François. Il s'y distingua par sa subtilité à expliquer les grandes difficultés de la théolo-

gie et de la philosophie de son temps. C'est ce qui lui mérita le nom de "Docteur subtil", quoique quelques-uns pensent qu'on le lui donna pour avoir défendu avec force l'opinion de l'immaculée conception de la sainte Vierge. Jean Scot, après avoir étudié et enseigné la théologie à Oxford, vint en donner des leçons à Paris. Il se piqua de soutenir des sentiments opposés à ceux desaint Thomas. C'est ce qui produisit, dans l'école, les deux partis des thomistes et des scotistes. Duns, qui était à la tête de ce dernier, le soutint par un merveilleux talent pour les chicanes scolastiques. Il mourut à Cologne, où il était allé, en 1308, âgé de 30, 35 ou 55 ans: regardé comme un grand homme par tous ceux qui tenaient pour l'universel "a parte rei", et comme un homme opiniâtre et d'un caractère épineux, par ceux qui tenaient pour l'universel "a parte mentis". C'était le sentiment d'Occam, disciple de Scot, et son rival dans ces sottises célèbres; car tous les siècles ont les leurs : nous avons nos romans, nos vers galants, nos drames, nos encyclopédics, remplis de licence et d'irréligion. Les ouvrages du siècle de Scot, peut-être plus ennuyeux encore, étaient plus innocents: et, à force d'inutiles subtilités, ils formaient l'esprit à une logique exacte, dont les savants modernes paraissent oublier les premières règles. A propos d'une sottise, l'esprit s'exerce et se porte à de bonnes études. Ces sortes de disputes ressemblent à ces parties acides et volatiles qui existent dans les corps propres à la fermentation. Elles mettent en action toute la masse; dans le mouvement elles se dissipent et se pré-

cipitent : le moment de la dépuration arrive; et il surnage un fluide doux, agréable et vigoureux, qui sert à la nutrition de l'homme. (Voyez Occam.) Les ouvrages de Scot, de l'édition de Lyon, 1639, forment 12 grands volumes in-fol. On y trouve la "Vie" de l'auteur, écrite par Wadding, et les témoignages des auteurs qui ont parlé de cet homme célèbre. Plusieurs écrivains ont regardé Jean Duns comme l'auteur de l'opinion de "la Conception immaculée de la sainte Vierge"; mais il est sûr qu'elle était connue dès le milieu du x11e siècle, comme l'on voit par la lettre de saint Bernard au chapitre de Lyon, qui combat cette opinion. Il paraît même que dès le xie siècle elle était générale parmi les chrétiens d'Orient. (Voyez Mahomer.) Quoique Scot soutint ce sentiment avec éclat, il ne le donnait point comme un dogme certain. (Voyez SIXTE IV.)

DUNSTAN (Saint), né en 924, sous le règne d'Aldestan, roi d'Angleterre, dont il était parent, parut d'abord à la cour; les courtisans l'ayant desservi auprès da prince, il se bâtit une cellule, et se consola, dans les exercices de la religion, des injustices du monde. Edmond, successeur d'Aldestan, tira le saint homme de sa retraite, et se servit utilement de ses conseils pour gouverner son royaume. Dunstan avait rassemble depuis quelque temps un grand nombre de moines dans un monastère qu'il avait fait bâtir à Glaston. Les vertus et les lumières qui y brillèrent sous ce saint abbé firent de cette maison le séminaire des abbés et des évêques. Les sujets qui en sortirent contribuèrent

beaucoup, par leur piété et leur doctrine, au rétablissement de la religion en Angleterre. Dunstan recueillit le fruit de ses travaux. Il fut fait évêque de Worcester, ensuitearchevêque de Cantorbéry, reçut le "pallium" du pape, et fut légat du saint-siège dans toute l'Angleterre. Edwy étant monté sur le trône, et scandalisant ses sujets par ses déréglements, Dunstan lui parla plusieurs fois avec la liberté d'un homme apostolique. Il poussa un jour la fermeté jusqu'à entrer dans une chambre où le roi s'était enfermé avec une de ses concubines, et le tira par la force d'entre ses bras. Le roi, excité par cette malheureuse', envoya en exil le saint archevêque, qui passa en Flandre. Cet exil ne fut pas de longue durée : rappelé peu après par Edyaid, qui avait succédé à son frère Edwy, il mourut dans son archeveché en 988. Il fut le restaurateur des lettres en Angleterre, ainsi que de la vic monastique. Il reste de lui quelques écrits. [Sa "Vie" a été écrite par Eadmer en 1121, et par Osbren, précenteur de l'église de Cantorbéry, dans le xie siècle].

\* DUPARC (Jacques Lenoir), jésuite, professeur de rhétorique au collège Louis-le-Grand, né à Pont-Audemer le 15 novembre 1702, mort à Paris vers 1789, publia : | Observations sur les trois siècles de la littérature française adressées à M. P., Paris, 1774, in-12, avec deux Pièces de prose latine étrangères au sujet, qui avaient été imprimées séparément; Examen impartial de plusieurs ouvrages sur la littérature, 1779, in-8°. Il a aussi donné une nouvelle Edition des "Plaidoyers et Discours oratoires du P. Geoffroy,

1785, 2 vol. in-12, et une Édition des "Œuvres spirituelles" du P. Judde, 1781-82, 7 vol. in-12. La "France littéraire" de 1763 lui attribue un Eloge de Louis XIV.

**DUPATY** (Charles-Marguerite-Jean-Baptiste Mercien), président à mortier au parlement de Bordeaux, néà La Rochelle en 1744, mort en 1788, s'est fait un nom par l'ardeur avec laquelle il prit, en 1786, le parti de trois assassins condamnés justement à mort par le bailliage de Chaumont. Un Mémoire violent qu'il publia à ce sujet fut brûlé par arrêt du parlement de Paris, et l'auteur décrété d'ajournement personnel. « Défions-nous, a dit à cette occasion l'avocat - général Séguier, qui en fit justice par le plus logique de ses réquisitoires, de ces citoyens sensibles qui regardent avec indifférence l'assassinat de l'honnête homme, et remplissent de leurs clameurs les tribunaux, pour arracher au supplice le scélérat qui l'a commis; qui exaltent le prix de la vie d'un homme, et renversent la base sur laquelle reposent la sûreté et le bonheur de tous les hommes. » Dupaty publia, depuis son Mémoire, et dans le même sens, un Ecrit sur la nécessité de réformer la jurisprudence criminelle; c'était alors la mode. En dédommagement d'un voyage, pendant lequel il rédigeait les éléments d'une nouvelle constitution ou législation, chez les divers peuples du monde, il demanda 25,000 liv. de rente , que le gouvernement crut pouvoir mieux employer à autre chose. Peu de temps avant sa mort, il publia des Lettres sur l'Italie, pleines d'impostures, de mensonges atroces, et d'un fanatisme d'irréligion, qui ne permet pas de croire que sa tête fût bien saine. Un anonyme a publié son "Eloge" en 1789; et cet anony-

me est Robespierre.]

\*DUPATY (Charles Mercier), statuaire, membre de l'Institut, officier de la légion-d'honneur, professeur à l'école royale des beaux-arts, conservateur-adjoint de la galerie du Luxembourg, né à Bordeaux, le 29 septembre 1775, était fils du président Dupaty. Reçu avocat, au mois d'août 1790, il se sentit entraînévers une autre direction. Il commença par étudier le paysage chez Valenciennes; et, quoique depuis il se soit entièrement adouné à l'art statuaire, il conserva toujours un goût très-vif pour la peinture. Dupaty, enlevé par la réquisition, servit dans un régiment de dragons, fut employé comme dessinateur-géographe, puis, rappelé à Paris, près l'école nationale, il étudia la peinture historique chez Vincent, qu'il quitta pour suivre, sous la direction de Lemot, la carrière à laquelle il consacra le reste de sa vie. Il remporta le grand prix de sculpture à la fin de l'an vn; le sujet tait : Periclès visitant Anaxagore. Cependant il nourrissait un vif désir d'aller visiter l'Italie. Arrivé dans la métropole des arts, Dupaty composa un grand nombre d'ouvrages : | Philoctète blessé; | Venus genitrix ; | Cadmus terrassant le serpent de Castalie; une petite figure de Pomone; Biblis mourante. De retour à Paris, son principal ouvrage fut un Ajax poursuivi par la sureur de Neptune. C'est alors qu'il composa les Remords d'Oreste, qui n'a pas été exécuté en marbre; puis, l'Ajax foudroyé, dont il n'existe égale-

ment que le modèle. Nommé membre de l'Institut en 1816, il fut dès lors chargé de travaux importants, qu'il laissa inachevés: | la Statue équestre de Louis XIII, destinée à la place Royale; jet, conjointement avec Cartellier, le Monument à la mémoire du duc de Berry. Ces grandes entreprises ne l'avaient pas empêché de composer une figure: Vénus se découvrant aux yeux de Páris. Il existe aussi à Saint-Germain-des-Près une Vierge qui lui avait été commandée par la ville de Paris. Son dernier ouvrage est une Tete d'étude colossale qu'il n'a pas même coulée en platre; et sa main défaillante n'a pu qu'ébaucher un Jeune berger jouant avec un chevreau. Dupaty, qui avait beaucoup étudié l'antique, ne s'est pas assez abandonné à ses propres inspirations. Mais l'on trouve dans ses productions un sentiment de noblesse qu'il devait à l'étude même à laquelle il s'était livré avec tant d'ardeur, et au caractère particulier de son talent. A l'âge de cinquante-deux ans, Charles Dupaty avait épousé sa cousine, la fille du médecin Cabanis; il en cut un enfant. Cette union, dans laquelle il avait trouvé le bonheur ne fut pas de longue durée; il mourut le 12 septembre 1825, et M. Cortot, son ami, termina les ouvrages qu'il laissait inachevés.

\*DUPATY (Adrien), conseiller à la cour de cassation, frère du précédent, fut d'abord substitut près le tribunal de la Seine; puis il alla siéger, comme conseiller et comme président à la cour royale de Paris, à côté du fils de ce Séguier qui avait traité si cavalièrement son père. Devenu conseil-

ler à la cour de cassation, il était habituellement chargé, à la chambre criminelle, du rapport des affaires forestières, et il contribua à fixer la jurisprudence sur l'application de notre sixième Code. Dupaty, l'un des magistrats les plus aimables, sinon l'un des plus graves et des plus profonds de cette époque, mourut avant le temps au milieu du choléra. —Un autre fils du président Dupaty est encore l'un des plus féconds fournisseurs des petits théâtres de Paris.

\*DUPERAT (Isaac-Daniel-Jean Daniaud), maréchal-de-camp, né à Cognac, d'un homme de loi, mort le 12 octobre 1826, prit part à l'insurrection de la Vendée. Il fit ses premières armes à la prise de Thouars; aide-de-camp de Lescure à l'affaire de La Châtaigneraie, où il fut blessé, il se signala encore dans les déroutes du Mans et de Savenay. Puisaye et Sapinaud lui confièrent des commandements. Compris dans la pacification de La Jaunais, il se réunit aux chefs qui n'avaient pas posé les armes, tomba au pouvoir des républicains, fut condamné à être détenu jusqu'à la paix, et s'échappa pour se réfugier à Lyon, où il entra dans l'association des fils légitimes". L'amnistie des consuls lui permit de rentrer à Cognac. Cependant il renouait ses intelligences avec les Vendéens, et achetait du plomb. Arrêté à Saintes, condamné à une détention qu'il subit au Temple, à Vincennes et à Saumur, il ne recouvra la liberté qu'à la chute de Buonaparte. Nommé alors maréchal-decamp, il réorganisa en 1815 l'armée de la Vendée, succéda à Laroche-Jacquelein dans le comman-

dement du 4° corps, et traita enfin avec Lamarque. Au retour des Bourbons, Dupérat devint prévôt à Niort; on lui confia ensuite le commandement du département de la Vendée, où il mourut. Le courage et le désintéressement

formaient son caractère.

\* DUPERRET ( Claude-Romain-Louis), député des Bouches-du-Rhône à l'assemblée législative, puis à la Convention, s'attacha au parti de la Gironde. Dans la cause du roi, il vota l'appel au peuple, et le simple bannissement. Hostile aux jacobins, moins par ses discours que par son audace personnelle, il ne montait jamais à la tribune; mais, un membre de la "Montagne" l'avant menacé d'un pistolet, le 10 août 1793, Duperret mit l'épée à la main, et brava, dans cette attitude, ceux qui voulaient le faire conduire à l'abbaye. Duperret conduisit Charlotte Corday chez le ministre de l'intérieur, et le capucin Chabot profita de ce fait pour l'accuser de complicité dans l'assassinat de Marat. Duperret parvint cependant à se laver de cette accusation; mais, comme il avait rédigé la protestation de '73 de ses collègues, contre les violences des 31 mai et 21 juin, cette circonstance fut rappelée, ainsi que son entrevue avec Charlotte Corday, et on le traduisit devant le tribunal révolutionnaire, qui le condamna à mort; il fut exécuté avec deux de ses collègues, le 31 octobre 1793.

\* DUPETIT - THOUARS (Aristide), capitaine de vaisseau, né en 1760 près Saumur, fit ses premières armes dans la campagne navale de 1778, contre l'Angleterre. A la paix, plusieurs croisières lui fournirent les moyens de perfectionner les connaissances qu'il avait déjà acquises. Plus tard, il forma le projet d'aller à la recherche de La Pérouse que l'on disait avoir échoué sur une île déserte. Son frère, botaniste distingué, s'unit à lui, et tous deux vendirent leurs biens pour subvenir aux frais de cette expédition, à laquelle des souscriptions proposées n'avaient pu fournir des fonds suffisants. Après beaucoup de traverses, Dupetit-Thouars mit à la voile le 2 août 1792; mais, son bâtiment ayant été saisi par les Portugais sur les côtes du Brésil, il fut conduit à Lisbonne, où il subit une détention assez longue. Rendu à la liberté, il partit pour l'Amérique septentrionale, avec l'intention de se fixer aux Etats-Unis; mais, la tourmente révolutionnaire paraissant apaisée en France, à l'époque de l'établissement du gouvernement directorial, il prit le parti d'y revenir. Dès son arrivée le directoire lui proposa de rentrer au service: il accepta, reçut le commandement du "Tonnant", vaisseau de 80 canons, dans la flotte destinée à l'expédition d'Egypte, et termina sa carrière au combat d'Aboukir (1er août 1798). Dupetit-Thouars laissa quelques manuscrits, presque tous incomplets.

\* DUPETIT-THOUARS (Aubert-Aubert), membre de l'académie des sciences, des sociétés d'agriculture, d'horticulture, etc., chevalier de St-Louis, né au château de Boumois en Anjou, en 1756, mort à Paris le 12 mai 1832, dans sa 75° année, embrassa très-jeune encore la profession des armes. En 1792 il forma, de concert avec son frère, capitaine de vais-

seau, le projet d'un voyage de découvertes. Le capitaine s'embarqua d'abord à Brest, et lorsque Aubert-Aubert arriva dans cette ville, son frère en était parti. Il tenta inutilement de le rejoindre à l'île de France, où, faute de ressources, il s'arrêta. Ce fut dans cette colonie, où il resta dix ans, qu'il put se livrer entièrement à la botanique, science pour laquelle il éprouvait une véritable passion. Il passa quelques mois à Madagascar; et, riche en collections, en science et en travaux de toute espèce, il revint en France en 1802. Nommé directeur de la pépinière du Roule, en 1806, il la dirigea pendant vingt années avec zèle et habileté. La suppression de cet établissement lui causa un vif chagrin, qui altéra sensiblement sa santé. Il publia un grand nombre d'ouvrages remplis de vues neuves et originales sur toutes les parties de la botanique et de l'agriculture; c'était; en effet, l'homme le plus versé dans la connaissance des auteurs et des livres relatifs à ces sciences. Il laissa en manuscrit une foule de Mémoires et de Notes.

\* DUPIN (Claude - François-Etienne, baron), secrétairegénéral, administrateur du département de la Seine, commissaire du gouvernement près cette administration, ancien préfet des Deux-Sèvres, depuis l'origine de cette institution jusqu'en 1813, conseiller-maître à la cour des comptes, officier de la légiond'honneur, né à Metz, le 30 novembre 1767, mort à Paris, le 11 novembre 1828, était connu dans le monde politique par : | l'Almanach du républicain pour 1795; Galerie historique et républicaine

des hommes célèbres, 1793 (avec Jacquin), et un grand nombre d'ouvrages d'administration et de statistique. Dans le monde littéraire il se recommandait par des Traductions de l'allemand et d'autres langues. Membre de l'académie celtique, qui est devenue la "Société royale des antiquaires ", il lui donna plusieurs Mémoires, notamment sur le patois poitevin et sa littérature. Dupin laissa en manuscrit : | un ouvrage sur l'Ortgine et les Droits des communes; un Abrégé de l'Histoire de France, par provinces; une Traduction des Comédies de l'Arioste, | et une Légende austrasienne intitulée "Valdrée".

\* DUPIN (Antoine), membre de la Convention, était employé dans les fermes lorsque le département de l'Aisne le députa à cette assemblée, où, dans le procès du roi, il se prononça comme son collègue de députation, Condorcet, pour la peine la plus forte après la mort, c'est-à-dire pour la déportation. N'ayant point voté la mort dans le procès du roi, ni signé l'acte additionnel, il ne dut pas quitter la France par suite de la loi du 12 janvier 1816.

\*DUPLAN, (Jean-Maurice DE SUERE) prêtre licencié en droit, membre de l'académie des sciences de Rieux, sa patrie, a fait imprimer un Essai d'office en français. Il y a mis une Préface qui est pleine de citation des Pères de l'Église favorables à son projet. En 1786, il a donné un Psautier grec; et pour familiariser les jeunes gens avec cette langue, il leur a fait chanter des psaumes en grec. Il a joint à ce Psautier des Hymnes, des Cantiques et une Messe en grec. Ce qu'il y a de re-

marquable, c'est que l'auteur a fait imprimer à ses frais et distribuer gratis ces différens ouvrages. Encouragé par les succès que sa manière d'enseigner le grec avait eus, il a publié, en 1787, deux vol. de Discours grecs, qu'il a encore distribués gratuitement. En 1788, il a fait paraître une Edition de "Sophocle", 2 vol. in-12, et en 1789, un vol. in-12, sur les Racines de la langue latine. Le but bien louable de l'auteur a été de venir au secours des écoliers indigents, et de de leur inspirer l'amour de l'étude. Les sacrifices que ce vieillard a faits méritent la reconnaissance de ceux qui s'intéressent aux progrès de l'étude des langues anciennes.

\* DUPLANTIER (FRONTON), député suppléant de la Gironde à l'assemblée législative, puis député à la Convention, vota dans le procès de Louis XVI pour la mort sans appel ni sursis, donna sa démission en juin 1793, et resta ignoré pendant le règne de Robespierre. Nommé président de l'administration du département de la Gironde, après l'établisse. ment du directoire, il entra au conseil des cinq-cents dans le mois de germinal an vi. L'énergie avec laquelle il se prononça contre la révolution du 18 brumaire, le fit exclure du corps-législatif. Depuis cette époque il n'a point reparu sur la scène politique.

DUPLEIX (Scipion), naquit à Condom en 1569, d'une famille noble, originaire du Languedoc. Il vint à Paris, en 1605, avec la reine Marguerite de France, qui le fit depuis maître des requêtes de son hôtel. Il devint ensuite conseiller et historiographe de France, et travailla long-temps à

l'histoire de ce royaume. Comme ultramontain, il composa un savant Traité sur (ou plutôt contre) les libertés de l'église gallicane; mais, le chancelier Séguier ayant fait brûler en sa présence le manuscrit, pour lequel il demandait un privilége, il en mourut de chagrin, peu de temps après, à Condom, en 1661, à 92 ans. On a [de cet homme supérieur, qui faisait marcher toutes les sciences de front,] plusieurs ouvrages. Les principaux sont : | Mémoires des Gaules, depuis le déluge jusqu'à l'établissement de la monarchie française, 1650, in-fol., qui forment la première partie de son Histoire de France. Ils sont trèsestimés. On voit que l'auteur avait été aux sources. | Histoire de France, en 5, puis en 6 vol. infol. La narration de Dupleix [est simple et même entraînante : elle joint à la naïveté de Montaigne la force de Bossuet.]Les éloges qu'il donne au cardinal de Richelieu déplurent à Mathieu de Morgues et au maréchal de Bassompierre. Ils l'accusèrent l'un et l'autre d'ignorance et de mauvaise foi. Dupleix leur répondit avec avantage. | Histoire romaine, en 5 vol. in-fol.; | un Cours de Philosophie, en français, 3 vol. in-12. On trouve à la suite du Cours de Philosophie deux ouvrages, que Dupleix avait d'abord fait imprimer séparément, et intitulés : | Les causes de la veille et du sommeil, des songes, de la vic et de la mort ; \ La curiosité naturelle, redigée en questions. C'est le modèle des "Récréations mathématiques", etc., d'Ozanam, de Montucla, de l'abbé Guyot.] La liberté de la Langue française, contre Vaugelas.

\*DUPLEIX (Joseph-François), gouverneur général des établissements français dans l'Inde, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, entra en 1719 au service de la compagnie, dont son père, fermier général, était directeur, et fut nommé en 1720 premier conseiller au conseil supérieur de Pondichéry et commissaire des guerres; son zèle et sa capacité le firent bientôt remarquer par Lenoir, gouverneur de la colonic. Nommé en 1731 directeur général au Bengale et commandant à Chandernagor, il trouva nos établissements réduits à l'état le plus triste; pendant dix ans il travailla à les rétablir; ses succès furent tels que Chandernagor devint pour les Anglais un sujet de jalousie. Pendant son administration il s'v construisit 2000 maisons en briques, le commerce maritime prit un accroissement immense, et Dupleix parvint à former un nouvel établissement à Patno. En même temps qu'il enrichissait l'état, ses spéculations particulières furent tellement heureuses, qu'il se trouva à même d'avancer plusieurs millions, pour soutenir, en Asic, la gloire du roi et l'honneur de la France. La récompense d'une conduite si noble et de travaux si utiles fut le gouvernement de Pondichéry, auquel il fut appelé en 1742. Sa première pensée fut le rétablissement des fortifications; mais il reçut l'ordre de suspendre les travaux. Dupleix, craignant la guerre, désobéit; ses prévisions furent justifiées; la guerre éclata entre la France et l'Angleterre. La prise de Madras par Labourdonnaye fut un des plus beaux faits d'armes de l'épo-

que; mais Labourdonnaye avait consenti à rendre Madras moyennant une rançon: Dupleix, gouverneur général de toute l'Inde, cassa la capitulation, et conserva la place. On taxa sa conduite de jalousie; mais il n'avait agi qu'en . vertu des ordres secrets du ministre, et on regarda comme un service éclatant la conservation de Madras, dont le ministère tira un grand parti dans le traité d'Aixla-Chapelle. Peu de temps après, les Anglais voulurent prendre une revanche éclatante, et s'emparer de Pondichéry, qu'ils attaquèrent par terre et par mer. Après 45 jours de tranchée ouverte, l'amiral Boscawen fut obligé de lever le siége. Dupleix avait peu de troupes, son génie suppléa à tout; il fut à la fois général, artilleur, ingénieur. Le cordon rouge fut le prix de ce fait d'armes mémorable. Convaincu par l'expérience que, sans possessions dans l'Inde, le commerce était ruineux pour la compagnie, il conçut le plan que l'Angleterte suivit depuis avec tant de succès. Des alliances adroitement ménagées avec des princes indiens, un secours utile accordé à l'un d'eux, eurent pour résultat la concession de plusieurs provinces et le titre de nabab que lui conféra le grand Mogol; cette dignité mettait sous sa protection immédiate les établissements français dans l'Inde, et rendait les gouverneurs français égaux à ceux de la nation mogole, établis par l'empereur lui-même. Des succès aussi brillants portèrent ombrage à la compagnie anglaise, qui demanda le rappel de Dupleix. On craignait la guerre, le ministère céda, et le fit rem placer. Cette faute ruina notr

crédit dans l'Inde, et prépara la puissance actuelle des Anglais, qui exécutèrent à la lettre, depuis cette époque jusqu'à la ruine de l'empire de Misore, le plan tracé par Dupleix. Revenu en France, on lui disputa sa fortune entière, versée dans la caisse de la compagnie pour le service de l'état, et il mourut en 1763 avant d'avoir pu obtenir justice, dans une position voisine de la pauvreté.

\*DUPONT de Bigorre, avocat, député des Hautes-Pyrénées à la convention, y vota pour la mort de Louis XVI, « avec sursis jusqu'à ce que le territoire de la république eût été purgé des Bourbons ». Il mourut pendant

la session.

\* DUPONT (Jacob-Louis), membre de l'assemblée législative en 1792, passa ensuite à la convention; après s'être prononcé dans le procès du roi pour la peine de mort, sans appel ni sursis, il alla jusqu'à se déclarer athée en pleine séance. J.-L. Dupont mourut à Paris en 1813, dans un état d'aliénation mentale qui s'accrut périodiquement jusqu'à son dernier

jour.

\*DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel), économiste et philosophe, néà Paris en 1759, suivit l'état de son père, qui était horloger, et se mit à voyager. Ennuyé d'une vie errante, il revint à Paris, où il fit la connaissance de plusieurs économistes, tels que Quesnoy, l'abbé Beaudeau, Turgot, etc. Deux petits écrits sur le commerce des grains, qu'il publia en 1764, le firent choisir pour continuer les \* Ephémérides du citoyen\*, ou "Chronique de l'esprit national", rédigées par Mirabeau et Beaudeau, depuis 1765, et qui trai-

taient d'administration, de commerce, d'agriculture, etc. Ce recueil, qui parut jusqu'en 1772, contient 63 vol. in-12. Quand Turgot quitta la place d'intendant de Limoges, pour venir à Paris occuper celle de contrôleur-géné ral des finances, il donna à Dupont un emploi dans ses bureaux, et l'associa à ses projets de réforme. Sa disgrâce n'influa point sur lesort de Dupont, qui, nommé conseiller, avait le titre de commissaire auprès du ministre des finances, et qui devint un des principaux agents dans le traitéde commerce fait avec l'Angleterre en 1786. Dipout, après avoir amassé quelque fortune, avait acheté une terre près de Nemours, ce qui lui fit ajouter ce nom au sien propre. Député aux Etats-généraux par ce bailliage, il déclama contre le despotisme et principalement, contre le clergé. A l'assemblée constituante, il se prononça pour la suppression de toutes les dîmes et des ordres religieux, et combattit le projet de déclarer la religion catholique religion de l'état; s'étant uni au parti appelé "monarchien", il se déclara pour les deux chambres et le pouvoir limité du roi. Dans l'intervalle il s'était fait imprimeur. Parfois son enthousiasme révolutionnaire faisait place à des intervalles de raison: ainsi il combattit la création des assignats, et montra du courage, le 10 août 1792, en défendant Louis XVI. Cette conduite lui attira la haine des jacobins, qui voulurent le noyer au sortir d'une séance. Caché pendant la terreur, il reparut en 1795, fut député du Loiret au conseil des anciens, et prononça des Discours assez sages, qui prouvaient que

les excès de la révolution avaient un peu affaibli son enthousiasme démagogique. Après le 18 fructidor, il donna sa démission, passa à New-Yorck, où il s'établit comme négociant, revint en France sous le gouvernement consulaire, et, en 1805, fat nommé membre de la chambre de commerce. En 1814, il devint secrétaire du gouvernement provisoire; Louis XVIII le nomma conseiller-d'état, puis chevalier de la légion - d'honneur, mais, au retour de Buonaparte, il partit pour l'Amérique, où il mourut dans l'état de New-Yorck, à Elanklérion, près Wilmington, le 8 août 1817, à l'âge de 78 ans. Il nous reste à parler de ses ouvrages, dont la plupart renferment des idées aussi extravagantes qu'anti-chrétiennes. Nous citerons comme preuves de sa folie plusieurs Mémoires, lus à l'Institut, dont il était membre, et où il prétend qu'il existe un langage entre les oiseaux, leur attribuant la faculté de se comprendre mutuellement à l'égal des hommes. Affilié aux soi-disant philanthropes, il fut un des premiers membres de leur " comité de direction civile et religieuse "; mais il paraît qu'il n'embrassa pas entièrement leur opinion, parce que, dit-on, "il avait aussi un système particulier de théologie". Il le publia, notamment dans la Philosophie de l'univers, qui eut trois éditions, Paris, 1796, 1797, 1799, in-8°. Il y tourne en ridicule le paradis, les préceptes du christianisme, avec des expressions si insolentes, que nous nous abstenons de les répéter. Pour trouver matière à des reproches absurdes et à des triviales plaisanteries, il confond no-

tre religion avec les ridicules pratiques des Indiens. C'est dans ce même ouvrage qu'il essaie de poser les bases d'une nouvelle religion. Avec un système d'antithèses dicté par une imagination en délire, il nous peint le créateur de toutes choses, le Dieu des chrétiens, comme les païens pouvaient peindre leur Jupiter, soumis aux lois d'une "nature" et d'un " destin" plus puissants que lui. L'homme, à l'entendre, n'est plus cet être par excellence que la main de Dieu s'est plu à former à son image en lui accordant le privilége exclusif de l'intelligence; Dupont lui fait partager cet avantage avec les animaux les plus vils, et le cynique Diogène semble vaincu par ce nouveau champion de tous les systèmes qui avaient déjà longtemps avant lui fait la honte du philosophisme. Telle est la doctrine consignée dans les Mémoires qu'il eut l'impudence de lire à l'Institut, et que l'Institut eut le courage d'entendre dans les années 1804-5-6-7; le recueil fut imprimé sous le titre de *Mémoires* sur différents sujets, la plupart d'histoire naturelle, etc., Paris, 1807, 1 vol. in-8°; 2° édition, 1813. Voici les autres ouvrages de Dupont : ils ne sont guère plus lisibles que les précédens, car, quelque genre qu'il traitat, littérature ou économie politique, il ne s'élevait jamais audessus du médiocre. | Ephémérides du citoyen; | Tableau comparatif des demandes contenues dans les cahiers des trois ordres réunis, à messieurs les députés aux états-généraux, 1789, in-8°; | Le Pacte de famille et les Conventions subséquentes entre la France et l'Espagne, avec des observations sur chaque article, 1790, in-8°; | Plaidoyer de Cysias, (contre les membres des anciens comités de salut public et de sûreté générale); [ Trénée, ou Le bon Fils, 1808, in-8°; | Essai de traduction en vers de Roland Furieux, de l'Arioste, 1813, in-8°. Dupont fut éditeur des OEuvres de Turgot, sa triste idole, Paris, 1811, 9 vol. in-8°. donna d'ailleurs beaucoup 11 d'articles aux journaux, tels que les "Archives littéraires", le "Mercure", "le Publiciste", etc., etc.

\* DUPORT (Gilles), docteur en droit civil et canon, et protonotaire apostolique, né à Arles en 1625, entra dans la congrégation de l'Oratoire, enseigna les humanités au Mans, quitta les oratoriens en 1660, et mourut en 1690. Il est auteur des ouvrages suivants: Histoire de l'église d'Arles, de ses évêques et de ses monastères, 1690, 1691, in-12; c'est un abrégé de l'ouvrage latin du chanoine Saxi; La Rhétorique française, contenant les principes et les règles de la chaire, 1673, in-12, réimprimée en 1684, sous le titre suivant : L'Art de précher, contenant diverses méthodes pour faire des sermons, etc.; | Les Excellences, les Utilités et la Nécessité de la Prière, Paris, 1667.

\* DUPORT (Adrien), conseiller au parlement, était un des plus jeunes magistrats de sa compagnie, et dans la lutte qui s'établit en 1787 et 1788, entre ce corps et le gouvernement de Louis XVI, il fut un de ceux qui contribuèrent le plus à paralyser l'autorité royale. C'est dans sa maison que se rassemblaient, avant la réunion des états, les plus fougueux

adversaires du pouvoir monarchique. Député aux états-généraux par la noblesse de la ville de Paris, il protesta contre les délibérations de son ordre, et se réunit au tiers-état avec quarante-six de ses collègues. En arrivant à l'assemblée nationale, Duport se plaça parmi les plus ardents révolutionnaires, qui occupaient, au nombre de trente ou quarante, l'extrémité de la salle, à gauche du président, Il se lia, avec Barnave, dont les talents servaient ses projets; avec La Borde-Mérinville, le plus riche propriétaire de France; avec le duc d'Aiguillon, se faisant ainsi un parti capable de combattre la cour. Les choses en étaient arrivées au point que l'assemblée devait être dissoute par la force, ou asservir l'autorité royale. Les révolutionnaires ne virent d'autre moyen d'échapper au danger qui les menaçait, qu'une insurrection générale. Pour y parvenir et donner le change au gouvernement, il fallait paraître, aux yeux du peuple, prendre les intérêts du monarque, et Duport imagina de faire courir la nouvelle que des brigands, ennemis du roi, arrivaient de tous les points pour dévaster la France. Les brigands ne parurent pas; mais on s'arma de tous côtés pour les repousser; et dans plusieurs provinces ces nouveaux soldats, qui avaient pris les armes pour combattre les brigands imaginaires, devinrent eux-mêmes des brigands trop réels. La tribune retentissait tons les jours des plaintes partées contre ces bandes armées. Duport proposa de former un comité de quatre membres seulement, qui serait chargé de rendre compte de tou-

tes ces affaires, espérant qu'il pourrait diriger ce comité à son gré, et qu'ainsi il maîtriserait les délibérations de l'assemblée. Mais le député Dandré, conseiller au parlement d'Aix, sut déjouer ses projets. Duport, sans être déconcerté par cet échec, parut au premier rang dans la muit du 4 août, où il se montra favorable aux curés de campagne. Lors des funestes événements des 5 et 6 octobre 1789, il déploya la même ardeur. On préparait à Paris une nouvelle insurrection, et la cour de son côté organisait à Versailles les moyens de la déjouer. Les gardes-du-corps, pour fraterniser avec le régiment de Flandre, qu'on avait fait venir à Versailles, lui donnèrent un repas. Duport dénonça ce banquet, la populace se souleva avec fureur, et l'on vit Duport, qui avait organisé l'insurrection, parcourir les rangs du régiment de Flandre, et haranguer les soldats, qui ne tardèrent pas à se réunir aux factieux. Il était tellement enthousiaste de l'égalité politique, qu'il demanda que le bourreau même pût jouir de tous les droits de citoyen. Il vota contre la sanction royale, " même suspensive", et fut au nombre des députés charges de recevoir les déclarations du roi après son retour de Varennes. Mais la bonté de ce prince et sa triste situation firent sur lui une telle impression, qu'il changea tout à coup de système avec ses amis. Il n'était déjà plus en pouvoir de fermer l'abîme qu'il avait aidé à creuser. Président du tribunal criminel de Paris, il occupa cet emploi jusqu'au 10 août. Sous l'assemblée législative, Duport fut appelé chez le roi avec

Barnave, pour l'aider de ses conseils; mais le prince écoutait en même temps d'autres avis, et ces discours, inspirés par des intérêts opposés, firent prendre au roi de fausses mesures. On prétend que Duport donna au roi, avant la révolution du 10 août, des conseils qui l'eussent peut-être sauvé, et que ce monarque rejeta, effrayé de leur violence, aimant mieux être la victime de ses sujets que de faire verser le sang de quelques-uns d'entre-eux. Après la journée du 10 août, Duport prit la fuite, et fut arrêté à Melun. Danton, qui lui avait des obligations, organisa une émeute contre les prisonniers, pour favoriser son évasion, et il parvint à s'échapper. De retour à Paris, Duport fut encore obligé de prendre la fuite. Après la journée du 18 fructidor, les événements le forcèrent de se retirer chez l'étranger, et il mourut sous un nom supposé à Appenzell, en Suisse, au mois d'août 1798. Il avait fait une Traduction de Tacite qui ne s'est pas retrouvée.

\*DUPORT-LAVILETTE, habile avocat de Grenoble, où il mourut en 1827, dans un âge avancé, acquit dans sa province un crédit qui le fit nommer à la chambre des "cent-jours"; il y fut aussi nul que Laromiguière, fameux avocat de Toulouse. Duport-Lavilette laissa, dit-on, sous le nom de Questions de droit", de volumineux factum, à la Merlin, qu'on n'a point publiés.

\* DUPORTAIL, ministre de la guerre sous Louis XVI en 1790, avait servi dans l'arme du génie, et y avait acquis la réputation d'un habile officier. Il était maréchal-de-camp lorsque le roi

l'appela au ministère, sur la recommandation du marquis de La Fayette, avec lequel ila vait d'Américampagnes tait les que, dans la guerre de l'indépendance des colonies anglaises; mais il dut partager la disgrâce de son protecteur quand celui-ci perdit sa popularité. Mandé à la barre de l'assemblée législative en 1791 pour répondre à une dénonciation des administrateurs du district de Château-Thierry, qui lui reprochaient des mesures prises inconstitutionnellement, Duportail, après avoir essayé une justification maladroite, se vit forcé de donnersa démission. Plus tard, pour se soustraire à la hache révolutionnaire, il alla chercher un asile en Amérique. Buonaparte, 1<sup>er</sup> consul, le fit rayer de la liste des émigrés; et il revenait en France lorsque la mort le frappa pendant la traversée, en 1802.

\* DUPOUGET-Duclaux (Antoine), supérieur général du séminaire de Saint-Sulpice, docteur de Sorbonne, grand-vicaire de Paris, né le 8 novembre 1749, à Cieurac, près Souillac, dans le diocèse de Cahors, mourut le 5 décembre 1827. Après avoir étudic à Cahors, il vint à Paris. Maître de conférences au séminaire de Saint-Sulpice, il fut le quatrième de sa licence, et devint docteur en 1778. Chargé de professer la théologie à Nantes, puis à la Solitude", il fut nommé directeur du séminaire d'Angers, d'où il revint à "la Solitude". A l'époque de la révolution, il resta presque continuellement dans la maison d'Issy; arrêté en 1795 et enfermé dans la prison de Saint-Lazare, il ne recouvra sa liberté qu'au 9 thermidor. Il reprit aussitôt l'excr-

cice de son ministère, et se joignit à l'abbé Emery pour diriger le nouveau séminaire. Elu pour lui succéder (1814), il gouverna cet établissement avec sagesse, et c'est à ses soins que le clergé français doit ses membres les plus distin-

gués.

\* DUPUGET (Edme-Jean-Antoine), inspecteur général des colonies pour la partie militaire, correspondant de l'Institut, et membre de la société d'agriculture de Paris, né à Joinville en 1743, mort cu 1801, avait long-temps servi dans le corps royal d'artillerie. On lui doit de précieuses recherches sur les bois utiles à la marine. Bon minéralogiste, il a enrichi le muséum d'histoire naturelle de plusieurs morceaux curieux, et a tourni des Mémoires intéressants au "Journal des mines".

\*DUPRAT jeune (J.), d'Avignon, député des Bouches-du-Rhône à la Convention, parla en ces termes, lors du jugement de Louis XVI: « Je condamne à » mort Louis le traître. » S'étant jeté dans le parti de la Gironde, il fut décrété d'accusation le 3 octobre 1793, traduit au tribunal révolutionnaire, et condamné à

mort le 29 du même mois.

\*DUPRE (Adrien), attaché dès sa jeunesse aux emplois consulaires, mort à Smyrne en 1831, visita les diverses contrées de l'Orient, et publia: | Voyages qux ruines de Nicopolis et de l'Epire; | Essai historique et commercial sur les bouches du Cattaro; | Voyage en Perse.

DUPUI (Germain), prêtre de l'Oratoire, curé de Chartres, chanoine de l'hôpital St-Jacques de Paris, archidiacre et théologal de la cathédrale de Luçon, se retira chez les PP. de l'Oratoire de Niort, où il mourut en 1715, âgé de 70 ans. Il a traduit en vers français quelques "Poésies latines " de Santeuil, et laissé quelques écrits contre les jansénistes.

\*DUPUIS (Mathias), religieux de l'ordre des frères précheurs, né au xvii siècle, envoyé en 1644 comme missionnaire à la Guade-loupe et dans les autres possessions françaises aux Antilles, et mort à Orléans vers 1660, est auteur d'une Relation de l'établissement d'une colonie française dans l'île de la Guadeloupe, et des mœurs des sauvages, Caen, 1652, in-8°.

\*DUPUIS (Charles), graveur, né à Paris en 1685, mort en 1742, membre de l'académie de peinture, a gravé, pour le cabinet de Crozat, beaucoup de tableaux des galeries de Versailles et du Palais-Royal. On estime ses estampes de | La Terre et l'Air, d'après L. de Boulongne; | Saint Jean dans le désert, d'après Carle Maratte; | et Le Mariage de la Vierge, d'après Vanloo.

\*DUPUIS (Alexis-Nicolas), religieux de l'ordre de Cîteaux, né à Paris, est auteur des ouvrages suivants: | Historia abbatiæ saviniacensis, dans le nouveau "Gallia Christiana"; Arrêt du conseil de Momus qui supprime l'écrit anonyme intitule: "l'Année merveilleuse", 1748; | Nouvel almanach de Paris, ou Calendrier des Parisiens illustres, 1757, in-4°; | Lettre critique sur l'histoire du pontificat d'Eugène III; | Pensées de l'abbé Prévost, avec l'abrégé de sa Vie, 1762, in-12; | L'Esprit de J.-J. Rousseau, avec une Préface, 1764, in-12; | L'Esprit des monarques philosophes, MarcAurèle, Julien, Stanislas, Frédéric; avec des Préfaces, 1764, in-12.

\* DUPUIS (Charles-François), membre de l'Institut, et l'un des impies les plus décriés de ces derniers temps, né le 26 octobre 1742 à Trie-le-Château, entre Gisors et Chaumont, mourut à Is-sur-Till le 29 septembre 1809. Son père, qui était instituteur, lui apprit les mathématiques et l'arpentage. Il avait déjà fait dans cette partie des progrès rapides, lorsque le duc de la Rochefoucault lúi fit oblenir une bourse au collége d'Harcourt. Car c'est une chose remarquable, que la plupart des sophistes et des Jacobins aient été les protégés des grands seigneurs, leurs ennemis nés. Les succès qu'il obtint dans ses nouvelles études lui méritèrent d'être nommé, à 24 aus, professeur de rhétorique au collège de Lizieux. Il employait le temps que n'exigeaient pas ses fonctions à l'étude du droit, et il se fit recevoir avocat au parlement le 11 août 1770. Chargé par l'université de faire l'Eloge funèbre de Marie-Thérèse d'Autriche, c'est là que commença sa réputation littéraire. Il s'appliqua de nouveau aux mathématiques, et suivit pendant quelques années le cours d'astronomie de Lalande, avec lequel il se lia etroitement. Quelques Mémoires qu'il publia sur l'astronomie le firent remarquer plus particulièrement, et Condorcet le proposa à Frédéric II pour remplir la chaire de littérature au collège de Berlin. Dupuis allait s'y rendre lorsque ce monarque vint à mourir. Mais il obtint bientôt après la chaire d'éloquence latine au collège de France, restée vacante par la

mort de Béjot. Il fut admis en 1788 à l'académie des inscriptions et belles-lettres, et nommé ensurte un des quatre commissaires de l'instruction publique chargés de faire l'inventaire des contrats, bourses et bâtiments des collèges de la capitale. Lorsque les orages de la révolution commencerent, Dupuis alla chercher un asile à Evreux. En 1792, le département de Seine-et-Oise le députa à la Convention. Par une belle inconséquence à ses principes, lors du procès de Louis XVI, il vota pour la détention comme mesure de sûreté, ensuite pour le sursis, et, en refusant aux députés la qualité de juges, il eut le courage de dire à l'assemblée : « Je souhaite que l'opinion qui obtiendra la majorité des suffrages fasse le bonheur de tous mes concitoyens; et elle le fera si elle peut soutenir l'examen sévère de l'Europe et de la postérité, qui jugeront le roi et ses juges. » Il fut élu membre du conseil des cinq-cents en l'an rv; et envoyé par le département de Seine-et-Oise au corps législatif, dont il devint président. Enfin le tribunat et le corps législatif le nommèrent candidat au sénat. Ici se termine sa carrière politique. Ses ouvrages sont : | Mémoires sur l'origine des constellations et sur l'explication de la fable par l'astronomie, Paris, 1781, in-4°; où Dupuis essaie de s'approprier un système que l'on retrouve dans les ouvrages de plusieurs auteurs de l'antiquité, et particulièrement dans les "Saturnales de Macrobe; | Origine de tous les cultes, ou la religion universelle, Paris, 1794, 3 vol. in-4° et un Atlas, ou 12 vol. in-8°. Le Père Brunet fait bien connaître

l'absurdité et l'insolence de cette production dans son 'Parallèle des Religions". On la trouve aussi solidement réfutée dans un écrit intitulé: "La vérité et la sainteté du christianisme vengées contre les blasphèmes et les folles erreurs du livre de "l'Origine de tous les cultes". L'ouvrage de Dupuis produisit des chrets très-différents: d'un côté, les hommes religieux lui reprochèrent avec justice de saper les fondements de la religion chrétienne, et les amis de l'érudition se joignirent à eux pour le réfuter; de l'autre, les incrédules le défendirent avec ardeur, croyant trouver dans ses absurdités des arguments irréfragables en faveur de leur incrédulité. De cette manière, ce livre devint un livre de parti, qui, réfuté et défendu de deux côtés, finit par tomber dans l'oubli. Dupuis chercha à le relever en publiant un Abrégé de l'histoire des oultes, 1798, 1 vol. in-8°. Mais cet Abrege lui-même est fait sans discernement, sans méthode et sans goût. L'ouvrage que Dulaure a publié sous ce titre : "Des cultes qui ont précédé l'idolatrie, peut être considéré comme le second volume de Dupuis. Ce dernier aimait à traiter les sujets nouveaux, quelque extravagants qu'ils fussent. C'est d'après ce principe qu'il lut à la troisième classe de l'Institut un long Mémoire sur le phénix. Il avait cru voir dans cet oiseau imaginaire le symbole de la grande année, composée de 1460 années vagues, et appelée période solthiaque ou caniculaire, parce que la canicule en ouvrait et en fermait la marche. Nous avons encore de lui : | Mémoire sur le zodiaque de Denderah.

DUPUY, secrétaire au congrès

de Ryswick, a publié, de 1693 à 1731, plusieurs ouvrages de littérature et de morale, parmi lesquels nous citerons seulement:

| Dialogue sur les plaisirs, sur les passions et sur le mérite des femmes, 1717, in-12; | Instructions d'un père à sa fille, tirées de l'Écciture sainte, 1707, in-12, 3° édition; | Instructions d'un père à son fils, 1731, in-12. Les "Réflexions sur l'amitié", 1728, in-12, qui lui ont été souvent attribuées, sont de l'abbé de Varennes.

DUPUY (Louis), archéologue et savant français, né dans le Bugey en 1709, mort à Paris en 1795, secrétaire perpétuel de l'académie des inscriptions et belles-lettres, a publié en cette qualité 6 vol. des "Mémoires de l'académie " (de 36 à 41). Il a donné pour le "Théâtre des Grecs" du P. Brumoy, la Traduction de quatre tragédies de Sophocle: "Ajax", "les Trachiniennes", "OEdipe à Colonne" et "Antigone", Paris, 1762, in-4°, ou 2 vol. in-12. Dupuy unissait la convaissance des mathématiques à celle des langues et des usages anciens; on lui doit | des Observations sur les infiniment petits, etc., et une Edition du Fragment d'Anthemius sur des paradoxes de mécanique"; texte grec, et traduction française en regard, Paris, 1777, in-4°.

DUPUY (André-Julien, comte), pair de France, né à Brioude en 1753, mort à Paris le 7 janvier 1832, était, en 1775, conseiller au châtelet de Paris, fonctions qu'il remplit avec intégrité. Nommé en 1789 intendant de justice, police, finances, guerre et marine, des îles de France et de Bourbon, avec des pouvoirs fort étendus, il contribua, parsen administration,

à conserver ces colonies à la France; mais l'altération de sa santé le rappela sur le continent. En octobre 1801, Buonaparte, premier consul, lui confia les fonctions de la légation française au congrès d'Amiens, l'appela ensuite au conseil d'état, puis au sénat en 1806. Dupuy repartit pour l'Inde, en qualité de gouverneur civil des établissements français; il justifia à Pondichéry la confiance qu'on avait en lui. De retour en France, il siégeait à la chambre des pairs, lorsqu'au sortir d'une séance pénible, il expira à 78 ans.

DUPUY (J.-B.-C.-H.), homme de loi et juge-de-paix à Montbrison, député de Rhône-et-Loire à l'assemblée législative, et ensuite à la convention, y vota la mort de Louis XVI sans appel ni sursis. La convention l'envoya à Lyon en 4793; mais sa mission dans cette ville, que les Couthon, les Collot-d'Herbois, les Fouché inondèrent du sang de ses meilleurs citoyens, ne fut point marquée par de semblables forfaits. Après la session conventionnelle, Dupuy n'occupa plus de fonctions publiques. Frappé par la loi du 24 juil-

let, il fut obligé de sortir de

France.

\*DUPUY des Islets (Le chev.), ancien chevau-léger de la garde du roi, auteur de Poésies fugitives, qu'on trouve dans l'Almanach des Muses, mort en 1831, émigra en 1791, fit les campagnes de l'armée de Condé, se rendit en Angleterre, et rentra en France après le 18 brumaire. Parent de l'impératrice Joséphine, ilcélébra les victoires de Buonaparte, la naissance du roi de Rome, etc. Nommé, à la rentrée des Bourbons, major de cavalerie et chevalier de

Saint-Louis, il chanta ses nouveaux bienfaiteurs. Indépendamment de ses *Poésies fugitives*, Dupuy des Islets, publia les "OEuvres poétiques de Boileau" avec des "Notes de Lebrun", et celles de "J.-B. Rousseau" avec les "Notes" du

même critique.

\*DUQUESNE (Arnaud-Bernard D'ICARD), docteur de Sorbonne, et vicaire-général de Sois-, sons, naquit à Paris vers 1732. S'étant engagé dans l'état ecclésiastique, il se concilia bientôt l'estime générale par la pureté de ses mœurs, son assiduité au travail, sa piété, son zèle pour la religion; et il sut gagner la confiance de Beaumont, archeveque de Paris, qui le consulta plusieurs fois sur les affaires qui concernaient la religion. Nommé aumônier de la Bastille, il trouva dans cet emploi l'occasion d'exercer envers les prisonniers sa charité et son zèle. Il se lia d'une étroite amitié avec le chevalier de Launay, qui en était gouverneur, et qui périt ensuite à la prise de cette forteresse. L'abbé Duquesne a plusieurs fois attesté que les prisonniers renfermés dans ce lieu y étaient traités avec une humanité qui allait souvent jusqu'à des égards. Cet excellent ecclésiastique mourut le 20 mars 1791, âgé de 59 ans, laissant plusieurs bous ouvrages; il y en a dont il n'est que l'éditeur : L'Evangile médité et distribué pour tous les jours de Pannée, 1775, 13 vol. in-12; 1778, 8 vol. iu-12. Il y a eu encore plusieurs autres éditions depuis cette dernière. Le P. Giraudeau avait rassemblé les principaux matériaux de cet ouvrage; mais, sa santé ne lui ayant pas permis de les rédiger, de Beaumont confia ce soin à

l'abbé Duquesne. Ce livre jouit d'une réputation bien méritée; il est également utile aux simples fidèles et aux pasteurs chargés de les instruire. | L'Ame unie à Jésus-Christ dans le saint-sacrement de l'autel"; ouvrage posthume de madame Poncet de La Rivière, veuve Carcado; il y joignit un Eloge de la vie de l'auteur. L'année apostolique, ou Méditations pour tous les jours de l'année, tirées des Actes et des Epîtres des apôtres, et de l'Apocalypse de saint Jean, pour servir de suite à "l'Evangile médité", Paris, 1791, 12 vol. in-12; Liége, 1804 : cette édition est la plus correcte. Le succès qu'avait obtenu l'Evangile médité" fit désirer à des personnes pieuses qu'on fit sur les Epîtres et les Actes des Apôtres le même travail qu'on avait fait sur les Evangiles: Duquesne se détermina à cette longue et pénible entreprise. Ce second ouvrage est, comme le premier, rempli de solidité et de sentiments affectueux; mais lestyle y est en général peu soigné. On a traduit en italien ces deux ouvrages. | Les grandeurs de Marie, 2 vol. in-12. L'abbé Duquesne, qui sentait tous les jours sa santé s'affaiblir, désirait beaucoup de pouvoir terminer ce trayail : il en demanda la grace à Dieu, et il tut exaucé. Le second volume et la préface furent achevés la veille de sa mort.

\*DUQUESNOY (E.-D.-E.-J.), député à l'assemblée législative et à la convention, né à Bouvigny-Boveffles en 1748, mort le 16 juin 1795, avait embrassé l'état monastique; mais sa vie scandaleuse avait forcé son supérieur à le renvoyer. Il contint son audace jusqu'au 10 août; dès que le trône fut

renversé, on le vit provoquer l'odieuse loi des suspects, que Merlin son compatriote fit rendre treize mois après pour la désolation de la France. En octobre 1792, Duquesnoy fut envoyé dans le Nord pour y élever les esprits à la "hauteur de la nouvelle révolution. Lors du procès de Louis XVI, sa rage fut telle contre ce prince, que la majorité de la convention crut devoir lui imposer silence, pour avoir osé insulter quelquesuns des membres qui voulaient qu'on accordat du moins au roi la faculté de préparer sa défense. Il demanda que les votes sur les trois questions posées dans cet infâme procès fussent prononcés à haute voix, afin, disait-il, qu'on pût connaître les amis du "tyran". Il vota la mort sans appel et sans sursis. Envoyé à l'armée du Nord, il marqua son passage par les plus horribles massacres; Lebon luimême, dont le nom seul effraie encore les villes de l'Artois et de la Picardie, passait pour être moins cruel que lui. Il dénonça aux jacobins, après le 9 thermidor, ceux qui avaient fait tomber Robespierre, les accusant de ne l'avoir renversé que pour le remplacer. Cependant, voyant qu'il était sur le point d'être dénoncé lui-même comme complice de ce monstre, il sembla tout à coup vouloir se ranger du parti de ceux qui l'avaient abattu; mais il eut la maladresse de figurer à l'insurrection du premier prairial (20 mai 1795), fut arrêté avec les principaux chefs de cette émeute, livré à une commission militaire, et condamné à mort le 16 juin 1795. Dès qu'il entendit son arrêt, il dit avec sang-froid: «Je désire que le sang que je vais répandre soit le dernier sang in-

nocent qui sera versé. » Aussitôt, tirant un poignard, il s'en frappa à plusieurs reprises, en criant « Vive la république! » On le transporta à la prison, où il expira peu de temps après. — Duquesnoy eut un frère, général pendant la révolution, qui rivalisa avec lui de cruauté. Il servit d'abord à l'armée de Sambre-et-Meuse, et fut envoyé dans la Vendée, où il faisait massacrer les femmes et les enfants. Après le 9 thermidor (27 juillet 1794), il fut destitué, puis admis, par suite de ses nombreuses blessures, à l'hôtel des Invalides, où il mourut en 1796.

\*DUQUESNOY (Adrien), député aux états-généraux de 1789 par le tiers-état du bailliage de Barle-Duc, fit d'abord partie de ce que l'on appelait le Palais-Royal, et parut y suivre les impressions données par Mirabeau à plusieurs de ses collègues. Après s'être opposé à la division de l'assemblée législative en deux chambres, Duquesnoy contribua puissamment à faire rappeler le duc d'Orléans de son exil, et fut d'avis qu'on exigeat du roi de sanctionner la loi sur la constitution civile du clergé. Son nom ayant élé cependant trouvé dans l'armoire de fer, parmi ceux des deux cents députés qui avaient promis de prendre les intérêts de la cour, et que l'on crut pensionnés par elle, Duquesnoy fut mis en jugement et acquitté. Arrêté une seconde fois pour avoir coopéré à la dissolution du club de Nanci, il ne dut son salut qu'à la mort de Robespierre. Il se fit peu remarquer depuis cette époque jusqu'au 10 brumaire, qu'il remplit une place de confiance près de Lucien, alors ministre de l'intérieur; il fut depuis maire d'un des arrondissements de Paris, et mourut à Rouen, en janvier 1808. On a de lui: |
Recueil de ménioires sur les hospices et les établissements d'humanité, trad. de plusieurs langues étrangères, Paris, 1799, 1804, 39 numéros formant 15 vol. in-8°; |
Aperçu statistique des états de l'Allemagne, trad. de l'allemand de Hoeck, ibid., an ix (1801), in-fol.; | Histoire des pauvres, de leurs droits et de leurs devoirs, trad. de l'anglais de Th. Ruggles, ibid., an x (1802), 2 vol. in-8°.

\*DURAMEAU (Louis), professeur à l'académie de peinture, peintre de la chambre et du cabinet du roi, et garde des tableaux de la couronne, né à Paris en 1733, mort à Versailles, le 4 juin 1796, cultiva la peinture historique; ses tableaux, quoiqu'on y retrouve le mauvais goût qui semblaitalors égarer nos meilleurs artistes, méritent d'être encore cités de nos jours. Les meilleurs sont: la Continence de Bayard; | un Passage de l'Histoire de saint Louis; Herminie sous les armes de Clorinde; le Retour de Bélisaire dans sa famille.

DURAND, né au Neubourg, dans le diocèse d'Evreux, moine de Fécamp, et abbé de Troarne, au xi° siècle, est auteur d'une savante Épltre sur l'Eucharistie, contre Bérenger, qui est à la suite des "OEuvres" de Lanfranc, Paris, 1648, in-fol. Guillaume-le-Conquérant, duc de Normandie, faisait grand cas de ses conseils, et lui donna des marques publiques de son estime. Il mourut en 1089.

DURAND (Guillaume), surnommé "Speculator", né à Puimoisson dans le diocèse de Riez, vers 1232, disciple de Henri de

Suze, prit le bonnet de decteur à Bologne, et passa de la à Modène pour y professer le droit canon. Le pape Clément IV lui donna la charge de son chapelain, et d'auditeur du palais. Il fut ensuite nommé légat de Grégoire X au concile de Lyon, tenu l'an 1274, et enfin évêque de Mende en 1287. Il refusa depuis l'évêché de Ravenne, que Nicolas IV lui offrit, et mourut en 1296, à 64 ans. On lui donna le nom de "Père de la pratique", à cause de son habileté dans les affaires. On a de lui différents ouvrages: | Speculum juris, Rome, 1474, in-fol., qui lui mérita le nom de "Speculator"; Repertorium juris, Venise, 1496, in-fol., moins connu que le précédent; | Rationale divinorum offictorum, qui parut pour la première fois à Mayence en 1459. Cette édition est très-rare et fort recherchée des connaisseurs. Ce livre a été ensuite réimprimé en divers endroits. Commentaria in canones concilii lugdunensis.

DURAND (Guillaume), neveu du précédent, et son successeur dans l'évêché de Mende, mourut en 1328. On a de lui un excellent traité: De la manière de célébrer le concile général, divisé en 3 parties et imprimé à Paris en 1671, dans un Recueil de plusieurs ouvrages sur le même sujet, donné au public par Faure, docteur de Sorbonne. On le trouve plus facilement séparé. Il y en a une édition faite à Paris en 1554, in-8°. Durand composa son ouvrage a l'occasion du concile de Vienne, auquel il fut appelé en 1310 par le pape Clément V. Il a été trèsutile dans les temps des assemblées convoquées pour réformer les mœurs des chrétiens, particulièrement celles des ecclésiastiques et

des religieux.

DURAND DE SAINT-POURÇAIN, (connudans les écoles sous le nom de Durandus), né dans la ville de ce nom, au diocèse de Clermont, tut dominicain, docteur de Paris, maître du sacré palais, évêque du Puy en 1318, et enfin de Meaux en 1326. Il mourut l'an 1333. Son siècle lui donna le nom de "docteur très-résolutif", parce qu'il décidait les questions d'une manière tranchante et souvent neuve; sans s'assujettir à suivre un écrivain en tout, il prit des uns et des autres ce qui lui convint davantage. Il a laissé des | Commentaires sur les quatre livres des Sentences, Paris, 1550, 2 vol. in-fol.; un Traité sur l'origine des juridictions, in-4°; et d'autres Traités où il montre plus desagacité que n'en avaient la plupart des écrivains de son temps. Il est fameux dans les disputes de théologie et de philosophie, pour ayoir nié le "concours immédiat"; mais il paraît que c'était une affaire de mots, puisque Durand ne . niait pas la "conservation", qui est une espèce de « création continuelle", de la créature et de toutes ses facultés, et qui, dès lors, est le concours le plus immédiat qu'on puisse imaginer.

\* DURAND (Laurent), aumônier des religieuses bernardines de La Ciotat et du Bon-Pasteur de Toulon, né à Ollioules près Toulon, en 1629, mort à La Ciotat en 1708, est connu par ses Cantiques de l'âme dévote, divisés en douze livres, Marseille, 1695, in-12, très-souvent réimprimés. Il laissa en manuscrit Maximes chrétiennes, avec des réflexions morales sur la passion de J.-C.

DURAND BEDACIER (Madame

Catherine), vivait au commence ment du xviii siècle, et mourut en 1736. Elle avait de l'esprit et le génie romanesque. Nous avons d'elle plusieurs ouvrages de ce dernier genre, qui n'est pas le meilleur de la littérature. Les principaux sont : La Comtesse de Mortagne. Les événements en sont singuliers, quoique naturels; les caractères sont bien soutenus et bien marqués; mais le style est lâche et diffus. | Les Mémoires de la cour de Charles VII; \ Le Comte de Cardonne, ou la Constance victorieuse; Les belles Grecques, on Histoire des plus fameuses courtisanes de la Grèce, Toutes ces productions sont faibles, et aucune n'est placée au premier rang, ni même au second. Nous avons encore de cette dame bel-esprit des Comédies en prose, qui ne valent pas mieux que ses romans; et des Vers français inférieurs aux uns et aux autres. [En 1701, l'académie ayant proposé, pour une ode, le sujet suivant: Le roi n'est pas moins distingué par les vertus qui font l'honnête homme, que par celles qui font les grands rois", madame Durand remporta le prix, quoique son Ode fût bien médiocre. Elle osa, outre les ouvrages déjà cités, publier une Histoire (galante) sur Grégoire VII, le cardinal de Richelieu, la princesse de Condé et la marquise d'Ursé, qui a été réfutée par Bayle lui-même, dans son "Dictionnaire historique", à l'article de Grégoire VII.]

\*DURAND (Léopold), religieux bénédictin, né l'an 1666, à Saint-Mihiel en Lorraine, mort à St-Avold en 1749, a laissé un Traite des bains et des eaux de Plombières, que dom Calmet fit imprimer avec des additions, Nanci, 1749, in-8°.

\* DURAND (David), ministre protestant, né vers 1680, à Saint-Pargoive, en Languedoc, fut reçu ministre à Bâle, et appelé ensuite en Hollande pour être chapelain d'un régiment de Languedociens réfugiés dans ce pays. En Espagne, quelques paysans, ayant découvert qu'il était hérétique, le dénoncèrent, et il fut mis en prison. On ignore les relations qu'il avait eues auparavant avec le duc de Berwick, établi en Espagne après les guerres de la succession; mais ce seigneur s'intéressaau sort de Durand, qui lui dut sa liberté. Comme il courait encore des dangers, il sortit, non sans peine, de l'Espagne, arriva à Montpellier, d'où il passa à Genève, puis à Rotterdam, où il fit la connaissance du trop fameux Bayle. En 1714, s'étant rendu à Londres, il fut nommé ministre de l'église française de Savoie, publia plusieurs écrits qui le firent admettre comme membre de la société royale de Londres, et mourut dans cette ville, le 16 janvier 1763, à l'âge de quatre-vingt-trois ans. Durand a écrit sur plusieurs matières. Nous indiquerons ses principaux ouvrages: | Histoire de la peinture ancienne, extraite du 35° livre de l'Histoire naturelle de Pline, avec le texte latin, corrigé et éclairei par des remarques nouvelles, Londres, Bowyer, 1715. Falconet a travaillé ensuite à ce même ouvrage. | Histoire naturelle de l'or et de l'argent, extraite du 33º livre de Pline, etc., avec des remarques nouvelles, etc., Londres, Bowyer, 1729. Ce livre est suivi d'un Poème sur la chute de l'homme, et sur les ravages de l'or et de

l'argent. | C. Plinii Historiæ na. turalis ad Titum imperatorem Præfatio ex manuscriptis et veteri editione recensita, et notis illustrata, Londres, Robert, 1728, in-8°. Durand en publia, en 1734, une Traduction française. | La religion des mahométans, tirée du latin d'André Roland, avec une profession de foi mahométane, La Haye, 1721, in-12; | Sermons choisis sur divers textes de l'Ecriture sainte, Rotterdam, 1711; Londres, 1728, in-8°; Histoire du seizième siècle, avec la vie de de Thou, Londres, 1725, 1732, 7 vol. in-8°; | Onzième et douzième livres de l'histoire de l'Angleterre, par Rapin Thoyras, La Haye, 1734; Paris, 1749, in-4°; | "Académiques" de Cicéron, traduites en français avec le texte latin, Londres, 1740, in-8°; un Eloge de Perizonius; | une Notice sur Pierre de Valentin ; une édition des "Aventures de Télémaque", avec la "Vic de Fénelon", et les "Imitations des poètes latins et grecs "; Fabricius fournit ces dernières, Hambourg, 1751, 2 vol. in-12. Durand a joui d'une certaine réputation de savoir; mais elle est de beaucoup diminuée. — \* Durand (David-Henri), neveu du précédent, né en 1731 à Neuchâtel en Suisse, mort en 1808, à Londres, fit ses études théologiques à Genève, vint à Londres en 1756, y exerça les fonctions de pasteur, d'abord dans les trois églises françaises alors réunies, puis dans celle de Savoie. Ses Sermons ont été publiés et recueillis sous le titre de Choix des sermons de Durand, Londres, 1815, in-8°.

DURAND (Ursin), né à Tours, religieux de la congrégation de

Saint-Maur, en 1701, a donné avec D. Martenne: | Thesaurus novus anecdotorum, 1717, 5 vol. in-fol.; | Collectio veterum scriptorum, 1724-1733, 9 vol. in-fol.; | Voyage littéraire, publié avec D. Martenne, 1724-1727, 2 vol. in-4°; | L'Art de vérifier les dates, 1750, in-4°, et. 1769, in-fol. (Voyez Antine et Clémencet.) Nous ignorons l'année de sa mort; il vivait encore en 1770, et il était à cette époque à la 88° année de son âge.

DURAND, prêtre, a publié: |
Sermons nouveaux pour les principales solennités chrétiennes,
Paris, 1776, 3 vol. in-8°; | Année évangélique, ou Sermons pour tous les dimanches et fêtes de l'année, Lausanne, 1780, 7 vol. in-8°; | Le Francklinisme réfuté, ou Remarques sur la théorie de l'électricité, à l'occasion du système de plusieurs physiciens modernes sur

\*DURAND (Antoine-Joseph), religieux de la Trinité, docteur de Sorbonne, nommé en 1745 prieur-curé de la paroisse de Saint-Remi à Meaux, mourut en 1798, privé de cette place par suite de son opposition au décret qui imposait le serment civique à tous les fonctionnaires civils et ecclésiastiques. L'abbé Durand a publié, sous ce titre: Je veux être heureux, etc., Paris, 1782, deux vol. in-12, ouvrage aujourd'hui complétement oublié.

\*DURAND-(Jean-Baptiste-Léonard), administrateur français, né à Limoges, mort en Espagne vers la fin de 1812, fut d'abord consul de France à Cagliari, et la compagnie du Sénégal le chargea en 1785, de gérer ses affaires en Afrique. Il publia: Voyage

au Sénégal dans les années 1785 et 1786, Paris, 1807, in-4°, et 2 vol. in-8°, avec un Atlas dont les cartes sont peu estimées, mais qui contient les traités conclus entre Durand et les Maures, en français et en arabe: cette dernière partie a été revue et enrichie de notes par le baron Sylvestre de Sacy.

DURAND (Jacques-François), ministre protestant, né de parents pauvres dans un village de la Normandie, en 1737, apprit d'abord avec succès les lettres et l'Ecriture sainte à Paris, où il eut quelque temps pour maître le célèbre abbé Poulle, et se rendit en 1755 à Lausanne, pour y embrasser la prétenduc réforme. J.-F. Durand se fit bientôt connaître par la publication de différents ouvrages; et, sa réputation s'étant rapidement accrue, il fut appelé à Berne (1768) comme directeur d'un nouveau séminaire. Après avoir exercé le ministère évangélique dans cette ville, pendant dix-sept ans, il fut nommé professeur d'histoire ecclésiastique à Lausanne, y remplit successivement diverses chaires académiques, et mourut en 1813, professeur de morale chrétienne. Ses principaux ouvrages sont: Abrégé des sciences et des arts, 1762: livre qu'on a souvent réimprimé avec des changements pour le faire servir à l'instruction de la jeunesse dans quelques pays catholiques;

L'Esprit de Saurin, 1767, 2 vol. in-12, ouvrage que l'abbé Pichon reproduisit l'année suivante avec des additions et des suppressions sous ce titre: "Principes de la religion et de la morale", etc.; Année évangélique, etc., Berne, 1780, 7 vol. in-8°, trad. en anglais et en allemand: l'auteur publia en 1792 deux vol. de Supplément à cet ou-

vrage; Statistique élémentaire de la Suisse, Lausanne, 1795, 4 vol. in-8°. Durand est encore auteur d'un roman ingénieux intitulé: le Bon fils, ou la Pisté filiale, qui parut en 1805. M. Armand-Delille, pasteur de l'église réformée de Valence, a publié les Sermons nouveaux de Durand, avec une "Notice sur sa vie, Valence, 1809, 2 vol. in-8°.

\* DURAND - MAILLANE, Casuiste, etc., naquit à Saint-Remi, vers 1760, et suivit la carrière du barreau. Le tiers-état de la sénéchaussée d'Arles le nomma député aux états-généraux, qui s'ouvrirent le 5 octobre 1789. Il s'y montra modéré. En 1792, il fut élu par le département des Bouches-du-Rhône, membre de la convention, où il se déclara contre les jacobins. Aussi dans le jugement inique de Léuis XVI, fut-il, avec Duperret, (qui périt ensuite sur l'échafaud,) le seul de son département qui ne vota pas la mort de Louis XVI, opinant pour l'appel au peuple, et le bannissement à la paix : il se trouvait malade lors du vote du sursis. Les jacobins tâchèrent de l'envelopper dans la proscription des députés de la Gironde. Malgré leurs efforts, il resta à la convention, et proposa des mesures justes et sévères. Maislepartidémagogique ayant pris encore le dessus dans l'assemblée, Durand-Maillane fut rappelé du midi pour n'avoir pas empeché le massacre des terroristes. Réélu au conseil des anciens, il parla contre le serment républicain de " haine à la royauté". Par suite de la journée du 18 fructidor, on le mit au Temple comme complice des royalistes, et comme ayant favorisé la rentrée des émigrés. Le tribunal criminel de la Seine lui rendit la liberté par jugement

du 25 février 1798. Après la révolution du 18 brumaire, il devint membre de la cour d'appel d'Aix, où il était juge honoraire en 1811. Il mourut à Saint-Remi, en novembre 1814, agé de près de soixante ans. Il laissa: | Dietionnaire du droit canonique, Lyon, 1761, 2 vol. in-4°; 1770, 4 vol. in-4°; 1776, 5 vol.; | Les Libertés de l'Eglise gallicane, ibid., 1770, 1776, 5 vol. in 4°; | Du droit canonique, ibid., 1770, 10 vol. in-12; Le parfait Notaire apostolique, 1795, 2 vol. in-4°; | Histoire du comité du clergé aux états-géneraux, Paris, 1791, in-8°. Cette Histoire est intéressante. Durand-Maillane était un casuiste savant; mais, en exaltant les libertés de l'Eglise gallicane, il attaque les

droits du saint-siège.

\*DURAND(Jean-Baptiste-Vizcent, baron), lieutenant-général, né à Besançon, mort à Serre près cette ville, le 21 octobre 1829, servit dans l'artillerie. Lieutenant à l'époque de la guerre d'Amérique, il servit comme volontaire dans l'armée française que ie gouvernement envoyait au secours des insurgés, se signala aux siéges d'Yorcktown et de St-Christophe, s'embarqua sur le vaisseau amiral "la Ville de Paris", prit sa part de sept combats, reçut une blessure, et fut fait prisonnier. Rentré en France, il émigra, et fit les campagnes de 1792 et 1793. Au combat de Berstheim (2 décembre 1793), il disposait une batterie, lorsqu'un boulet de canon lui emporta la main gauche et deux doigts de la main droite; il resta jusqu'à la fin de l'affaire, et alors sculement il se fit panser. Nommé colonel du régiment qui porta son nom, il ne cessa de com.

battre pour la cause royale; mais le licenciement de l'armée de Condé le ramena dans ses fovers. A la restauration, il commanda un moment la ville de Besançon, et prit sa retraite peu d'années avant de mourir.

\* DURANDE (Jean - François), médecin, professeur de chimie et de botanique à Dijon, où il naquit, et où il mourut le 23 janvier 1794, laissa, outre de savants *Mémoires* insérés dans le "Recueil de son académie : Notions élémentaires de Botanique, 1781, in-8°; Flore de Bourgogne, 1783, 2 vol. in-8°; | Moyen de multiplier les arbres étrangers; | Eléments de chimie, 1778, in-8°. Son fils, médecin comme lui, fut long-temps maire de Dijon.

DURANT (Gilles), sieur de La Bergerie, avocat au parlement de Paris, né à Clermont vers 1550, fut, à ce qu'on croit, un des neuf avocats commis par la cour pour travailler à la réformation de la Coutume de Paris. Le temps que lui laissait la jurisprudence, il le donnait à la poésie. Il faisait des vers plaisants au milieu des guerres de la Ligue. Les gens qui peuvent encore lire du gaulois connaissent ses Vers à sa commère sur le trépas de l'ane ligueur, qui mourut de mort violente durant le siége de Paris, en 1590. Cette pièce se trouve dans le premier volume de la "Satire Ménippée", de l'édition de 1714, in-8°. On a de ce poète d'autres productions, dont quelques-unes sont d'une licence qui en interdit la lecture aux personnes sages. - Il y eut un DURANT rompu vif, le 16 juillet 1618, avec deux frères florentins, de la maison des patrices, pour un libelle qu'il avait fait contre le roi.

L'abbé d'Artigny l'a confondu avec Gilles Durant, mais à tort.] Ses ouvrages ont été imprimés en 1594. Ses Imitatations, tirées du latin de Jean Bonnesons, etc., 1717, in-12, sont recherchées des curieux.

\*DURANT (Dom Marc), religieux de l'ordre des chartreux, né à Aix dans le xvi siècle, est auteur d'un poème en cinq chants, dont le but est d'exciter les pécheurs à la pénitence; il est intitulé: La Magdaliade..., Tours,

1622, in-12.

\*DURANTE (François), compositeur italien, né à Naples en 1693, mort en 1755, fut élève du fameux Alexandre Scarlatti au conservatoire de Saint-Onuphre. Après avoir habité Rome pendant quelque temps pour se perfectionner, il retourna dans sa patrie, qu'il ne quitta plus. On le regarde comme le fondateur de cette école moderne qui a produit les Pergolèse, les Traetta, les Paesiello, etc. Il se livra presque uniquement à la musique d'église. Son style est sévère, son harmonie pure, et ses modulations savantes et naturelles.

DURANTI (Jean-Etienne), fils d'un conseiller au parlement de Toulouse, fut capitoul en 1505, ensuite avocat - général, enfin, nommé premier président du parlement par Henri III, en 1581. C'était dans le temps de la Ligue, Duranti y était fort opposé. Après avoir échappé plusieurs fois à la mort, en voulant calmer le peuple, il fut tué d'un coup de mousquet le 10 février 1589. On se jeta sur lui, on le perça de mille coups, et on le traîna par les pieds à la place de l'échafaud. Il avait fait des établissements utiles, et composé un savant traité De ritibus Ecclesiæ, faussement attribué à Pierre Danès, évêque de Lavaur, et imprimé à Rome, in-fol., en 1591.

\*DURANTI (Le comte DuRANTE), rateur et poète italien,
né en 1718, à Brescia, mort en
Savoie l'an 1780, a publié plusieurs Oraisons funèbres et Eloges
qui sont admirés des amateurs de
la belle prose italienne. Ses Poésies lyriques, qui avaient eu un
grand succès, ont été réunies sous
le titre de Rime del conte Durante
Duranti, patrizio bresciano, etc.,
Brescia, 1755, in-4°. Il s'était essayé avec moins de bonheur dans

la littérature dramatique.

\*DURANTON (A.-B.), né à Massidon en 1736, fut avocat à Bordeaux avant la révolution, et procureur-syndic du département de la Gironde, lors de la première formation des nouvelles administrations. Les députés de ce département le firent nommer ministre de la justice sous Louis XVI, à la place de Duport-Dutertre. Pendant le peu de temps qu'il fut chargé de ce portefeuille, il montra plus de modération que ses collègues. Contraint bientôt de quitter le ministère, il se retira à Bordcaux. Les terroristes, après avoir renversé les girondins, n'oublièrent pas Duranton. Il fut arreté chez lui, et livré à la commission militaire de Bordeaux, qui le condamna à mort le 20 décembre 1793, « comme convaincu d'avoir, pendant son ministère, partagé les principes contre-révolutionnaires de Louis XVI ». Cette accusation faisait houneur à sa mémoire. On a de lui une Lettre circulaire sur le serment à préter

par les ecclésiastiques, Bordeaux, 1792. Elle est empreinte des passions du temps

sions du temps.

DURAS (Jacques-Henri DE DURFORT, duc DE), naquitle 9 octobre 1626, d'une famille illustre originaire des provinces de Guienne et de Foix, [C'était la plus illustre de la Guienne. Un de ses membres épousa la nièce du pape Clément V, qui lui apporta la terre de Duras. Plusieurs seigneurs de ce nom se distinguèrent sous les rois d'Angleterre, devenus maîtres de la Guienne. Un Durfort fut le digne compagnon d'armes du brave Bayard, et mourut à la bataille de Pavie; deux autres guerriers du même nom périrent aussi dans la même journée. Le duc de Duras, qui fait le sujet de cet article, servit dans les guerres de Louis XIV, terminées par la paix des Pyrénées, et se distingua tellement à la conquête de la Franche-Comté, que le roi l'en fit gouverneur. Il eut le bâton de maréchal de France en 1675, après la mort de son oncle, le maréchal de Turenne, dont il était un des meilleurs élèves. Ses services et son expérience lui firent donner le commandement de l'armée d'Allemagne sous le dauphin, en 1688 et 1689. Il mourut en 1704, à 74 ans. Sa terre de Duras avait été érigée en duché en 1689. (Voyez Lor-GES.)

\*DURAS (La duchesse DE), fille de l'amiral comte de Kersaint, député à l'assemblée législative et à la convention, où il vota contre la mort du roi, passa le temps de nos troubles à l'étranger, ne rentra en France que pour vivre dans la retraite, et émit sous la restauration les opinions qu'elle avait puisées dans la société de M<sup>me</sup> de Staël. Passionnée pour la méthode de Lancaster, elle fonda même une école d'enseignement mutuel à Paris. M<sup>me</sup> de Duraspublia plusieurs romans: | Ourika, Paris, 1814, in-12, traduit deux fois en espagnol; | et Edouard, 1825, 21 vol. in-12. On est fâché qu'avec son talent elle se soit adonnée au genre de littérature le plus inutile, quand il n'est pas le plus méprisable. Elle mourut à Nice le 16 janvier 1828.

\*DURAZZO (François), jésuite génois, vivait au commencement du xviii° siècle. Il a publié: | Della passione del figliuol di Dio, in-4°; | Grandezze della SS. Eucaris-

tia, in-4°.

\* DURDENT (R.-J.), né en 1775 à Paris, où il mourut le 2 juin 1819, se consacra d'abord à la peinture, qu'il abandonna ensuite entièrement, pour ne plus s'occuper que de littérature. On a de lui plusieurs romans, et des livres d'histoire; les principaux sont: | Austerlitz, ou l'Europe préservée des barbares, poème historique en deux chants, 1806, in-8°; | Sésostris époux et père, poème pour la naissance du fils de Buonaparte, 1811, in-4°; Beautés de l'histoire grecque, 1812, in-12; | Galerie des peintres français, et salon de 1812, in 8°; | Campagne de Moscou en 1812, 1814, in-8°; | Epoques et faits mémorables de l'histoire de France, 1814, in-12; | Beautés de l'histoire des Espagnes, 1814, in-12; | Époques et faits mémorables de l'histoire d'Angleterre depuis Alfred-le-Grand jusqu'à nos jours, 1815, in-12; | Epoques mémorables de l'histoire de Rus-

sie, 1815, in-12; | Beautés de l'histoire du Portugal, 1816, in-12; | Beautés de l'histoire de Turquie, 1816, in-12; | Beautés de l'histoire des trois royaumes du Nord, (Suède, Danemarck et Norwege, 1816, in-12; | L'Histoire de Louis XVI, suivie d'un Appendice contenant la liste des régicides, avec de courtes notices sur la plupart d'entre eux, 1817, in-8°. Durdent a composé quelques Notices pour la "Biographie universelle", et a été un des rédacteurs de la "Gazette de France". Ce n'était qu'un compilateur.

\*DUREAU DE LAMALLE (Jean-Baptiste-Joseph-René), né le 21 novembre 1742, à Saint-Domingue, dont son grand-père avait été nommé gouverneur, mort dans sa terre du Perche, le 19 septembre 1807, fut conduit en France, à 5 ans, et entra au collége du Plessis. Il s'appliqua à l'étude des principales langues de l'Europe, et, en les comparant les unes avec les autres, il acheva de développer en lui le goût et la connaissance des langues savantes. Il se lia avec tout ce que Paris comptait alors d'hommes célèbres dans les sciences et dans les lettres; Delille surtout fut l'un des premiers et des plus honorables amis de Dureau de Lamalle. On a de celui-ci: | Traité des bienfaits de Sénèque, 1 vol. in-12, 1776; | Traduction de Tacite, 1790, 1808, 5 vol. in-8°, avec le texte latin: elle jouit d'une estime méritée; une Traduction de Tite-Live, 15 vol. in-8°. La mort l'empêcha de terminer cet ouvrage; mais il trouva un continuateur dans Noël. La première décade, les trois premiers livres de la troisième et la

quatrième sont de Dureau; le reste appartient à Noël. Dureau de Lamalle quitta quelquefois ses travaux littéraires pour des fonctions civiles. Il fut place à la tête du conseil général de son département, et nommé membre du corps législatif en 1802, et de l'institut en 1804.

DURER, ou Dure (Albert), naquit à Nuremberg le 20 mai 1471. Après avoir voyagé en Flandre, en Allemagne et à Venise, il mit en lumière ses premières estampes. Il devint si habile dans le dessin, qu'il servit de modèle aux peintres de son temps, aux Italiens mêmes. L'empereur Maximilien I<sup>er</sup> le combla de bienfaits. Il lui donna lui-même pour les armoiries de la peinture, trois écussons, deux en chef et un en pointe. Ce prince dit un jour, en parlant à un gentilhomme : « Je puis bien d'un paysan faire un noble; mais je ne puis changer un ignorant en un aussi habile homme qu'Albert Durer. » Les tracasseries de sa femme, véritable furie, le firent mourir de chagrin à 57 ans, en 1528. Durer ne lui ressemblait en rien; il était plein de douceur, de modération, de sagesse. On a de lui un grand nombred' Estampes et de Tableaux dans lesquels on admire une imagination vive et féconde, un génie élevé, une exécution ferme, et beaucoup de correction. On souhaiterait qu'il eût fait un meilleur choix des objets que lui présentait la nature, que ses expressions fussent plus nobles, que son goût de dessin fût moins raide, sa manière plus gracieuse. Ce maître n'observait guère le costume; il habillait tous les peuples comme des Allemands. On mourut en 1586, à 59 ans. Il était

a encore de lui quelques Ecrits sur la géométrie, la perspective, les fortifications, les proportions des figures humaines, etc. Son estampe de la Mélancolie est son chef-d'œuvre. Ses Vierges sont encore d'une beauté singulière. En 1778, Husgen a donné en allemand un "Catalogue raisonné de toutes les estampes gravées sur le cuivre ou sur le fer de la main propre d'Albert Durer", Francfort et Leipsick, 1 vol. in-8°. Il en a omis plusieurs.

DURET (François), jurisconsulte, qui vivait sur la fin du xvie siècle, est auteur d'un ouvrage publié à Lyon en 1574, sous le titre de Harmonie et Conférence des magistrats romains avec les officiers français. Il y compare les emplois et usages de la magistrature de Rome avec ceux de la magistrature de France. Ces comparaisons sont assez souvent vicieuses; cependant l'idée de l'ou-

vrage était bonne.

DURET (Louis), ne en 1527, d'une famille noble à Beaugé-la-Ville, dans la Bresse, qui appartenait alors au duc de Savoie, était un des plus célèbres médecins de son temps, et exerça son art à Paris avec une grande réputation, sous les règnes de Charles IX et de Henri III, dont il fut médecin ordinaire, et non premier médecin, comme l'a dit Teissier, copié ensuite par beaucoup d'autres. Henri III, qui l'aimait et l'estimait singulièrement le gratifia d'une pension de 400 écus d'or, reversible sur la tête des cinq fils qu'il avait; ce prince voulut assister au mariage de sa fille, à laquelle il fit des présents considérables. Duret \ fort attaché à la doctrine d'Hippocrate, et traitait la médecine dans le goût des anciens. De plusieurs livres qu'il a laissés, le plus estimé est un Commentaire sur les Coaques d'Hippocrate, Paris, 1521, in-fol., grec et latin.

\* DURET (Jean), carme déchaussé, dont le nom de religion était "Michel-Ange de Ste-Françoise, né à Lyon en 1641, mort dans cette même ville en 1725, a publié: | Vie de sœur Françoise de St-Joseph, carmélite, Lyon, 1688, in-4°. — \* Durer (Pierre-Claude), petit-neveu du précédent, mort en 1729, est auteur de: la Vie de Ste Thérèse, Lyon, 1718, in-12; la Vic de St Jean de *la Croix*, ibid., 1727, in-12. On lui attribue: Voyage de Marseille à Lima et dans les autres lieux des Indes occidentales, par le seur D\*\*\*, Paris, 1720, in-8°, ouvrage pillé dans la "Relation de Marseille au Pérou", par le P. Feuillée. — \*Dunet (Noël), de la même famille, religieux cordelier et professeur de théologie à Paris, est auteur de : Admiranda opera ordinum religiosorum in universa ecclesia Dei militantium, Le Puy, 1647, in-fol.

DURÉT (Edme-Jean-Baptiste), bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, né à Paris le 18 novembre 1671, mourut le 23 mars 1758. Il traduisit | le deuxième volume des "Entretiens d'une âme avec Dieu", par Hamon; | et la "Dissertation théologique" d'Arnauld, sur une proposition de

saint Augustin.

DUREUS, ou DUREUS (Jean), jésuite, écrivit, au xvi siècle, contre la "Réponse" de Witaker aux vingt raisons de Campien, Paris, 1582, in-8°.

DUREUS (Jean), théologien protestant du xvii° siècle, natif d'Ecosse, travailla avec beaucoup de zèle, mais en vain, à la réunion des luthériens avec les calvinistes. Il publia à ce sujet plusieurs ouvrages, depuis 1634 jusqu'en 1674, in-8° et in-4°, et mourut quelque temps après, avec la réputation d'un homme qui joignait à un esprit éclairé un caractère conciliant.

\*DURICA (Fortunat), religieux barnabite, né l'an 1730, à Turnau en Bohème, mort dans la même ville en 1802, fut un des principaux collabora eurs de la dernière édition de la "Bible bohémienne", donnée à Prague par les moines de son ordre. Il publia en outre plusieurs ouvrages sur la philologie sacrée; entre autres : | Dissertatio de slavo-bohemicá sacri codicis versione, Prague, 1777, grand in-8°; | Bibliotheca slavica antiquissimi dialecti communis et eccles. Slavorum gentis, Vienne, 1795, grand in-8°.

DURING (Le comte), [gouverneur du fils d'Uladislas, prince de Lutzen en Misnie, vivait au commencement du 1x° siècle. Néclam, prince de Bohème, ayant vaincu et dépouillé Uladislas de ses états, le lâche During coupa la tête à son élève, et la porta au vainqueur. Néclam, loin de le récompenser comme il s'y attendait, le fit pendre à un arbre.]

DURINGER (Melchior), professeur d'histoire ecclésiastique à Berne, passa toute sa vie dans la misanthropie. Le feu ayant pris à sa maison le 1<sup>er</sup> janvier 1723, il tomba d'un troisième étage, et mourut une heure après, dans sa 76<sup>e</sup> aunée. Le célèbre Scheuchzer, auteur de la "Physica sacra", ayait

profité des lumières de Duringer. \* DURIVAL (Nicolas Luton), membre de l'académie de Nanci, né à Commerci le 12 novembre 1723, mort le 21 septembre 1795, à Heillecourt, près Nanci, fut secrétaire de l'intendance de Lorraine, greffier du conseil d'état du roi Stanislas, et enfin lieutenant de police à Nanci. Lorsqu'il fut placé dans les bureaux de l'intendance, frappé de l'imperfection des ouvrages qui existaient sur la topographie de Lorraine, et du peu d'exactitude des notices qu'on avait sur cette belle province; il publia: | Mémoires sur la Lorraine et le Barrois, suivis de la table alphabétique des villes, bourgs, etc., Nanci, 1753, in-4°; | Introduction à la description de la Lorraine et du Barrois, Nanci, 1774, in-8°; [ Description de la Lorraine et du Barrois, Nanci, 1778-79-83, 4 vol. in-4°.C'est son meilleur ouvrage: Sa place de lieutenant de police ayant été supprimée en 1790, il fut nommé administrateur municipal.

\* DUROC (Michel), duc de l'atout, grand-maréchal du palais de Buonaparte, né à Pont-à-Mousson en 1772, entra auservice en 1792 comme lieutenant en second dans un régiment d'artillerie. Son nom fut cité avec distinction dans les bulletins de l'armée d'Italie.Choisi pendant cette campagne par Buonaparte, pour être un de ses aidés-de-camp, il le suivit dans l'expédition d'Egypte en qualité de chef de bataillon: le succès de la bataille de Salahieh fut dû en partie à sa bravoure. Il ne se signala pas moins au siége de Jaffa, à celui de St-Jean-d'Acre, à la bataille d'Aboukir, fut promuau

grade de chef de brigade, et revint en France avec son maître. Créé grand-maréchal du palais, lors de la formation de la cour impériale en 1805, Duroc fut chargé d'une mission diplomatin que en Prusse. Il en avait déjà rempli plusieurs avant cette époque près des cours de St-Péters. bourg, de Stockholm et de Copenhague, Il commanda une division de grenadiers à Austerlitz, contribua au succès des batailles de Wagram et d'Essling, fut chargé de réorganiser la garde impériale en 1812, et mourut atteint d'un boulet de canon à Wurtchen en Allemagne le 23 mai 1813. Napoléon donna une preuve non équivoque de l'attachement qu'il conservait pour la mémoire de ce fidèle serviteur lorsqu'en 1815, au moment de s'embarquer à bord du "Bellérophon" il demanda qu'il lui fût permis de vivre en Angleterre sous le nom de colonel Duroc.

DUROCHIER (Agnès), fille unique d'un riche marchand de Paris, se fit recluse, n'ayant encore que 18 ans, près de l'église Sainte-Opportune, le 5 octobre 1402. La cérémonie de la réclusion se fit solennellement par l'évêque de cette capitale, qui scella lui-même la porte de la petite chambre où elle s'enferma. Cette pieuse solitaire y vécut ans, et y mourut en odeur de sainteté.

\*DUROSOY (Barnabé FARMAIN DE Rosoy, connu sous le nom de), né à Paris en 1745, exerça tourà-tour sa plume sur la morale, la métaphysique, l'histoire, la tragédie; mais « il traita tous ces genres, dit l'abbé Sabatier de Castres, avec les derniers excès du mauvais goût. » Ce jugement,

quelque sévère qu'il soit, est juste. Le 12 mai 1770; il fut mis à la Bastille pour deux ouvrages qui étaient, dit on, "les Jours" et le Nouvel ami des hommes (le premier est de l'abbé Remy); il en sortit le 21 juillet de la même année. S'il n'a pur obtenir la réputation d'homme savant, il prouva que la médiocrité d'esprit n'était pas incompatible avec la noblesse du caractère. Il rédigeait la "Gazette de Paris" (qu'il ne faut pas confondre avec le "Journal de Paris"), et qui était entièrement opposée à celle que dirigeaient Carra, Camille-Desmoulins, etc. Lorsque Louis XVI, ramené de Varennes, eut été constitué prisonnier dans son propre palais, Durosoy eut l'idée d'engager les sujets fidèles au roi à s'offrir pour ses otages. Il s'en présenta un grand nombre qui offraient de se constituer prisonniers et cautions solidaires de Louis XVI, à condition que ceprince obtiendrait la liberté. Mais les révolutionnaires n'oublièrent pas leurs noms; après le 10 août, plusieurs d'entre eux furent arrêtés, et Durosoy, luimême, fut traduit devant le tribunal révolutionnaire, condamné à mort, le 25 août 1792, et exécuté le même jour aux flambeaux. Il mourut en priant le ciel que sa mort figurile à son roi et à sa patrie. Ceux de ses ouvrages qui méritent quelque attention, sont : | Annales de la ville de Toulouse, 1771 et suivantes, 4 vol. in-4°: écrites avec exactitude ; | Le Génie, le Goût et l'Esprit, poème en 4 chants, 1766, in-8°; | Le joyeux Avénement, poème, 1764, in-8°; | OEuvres mélées (en vers et en prose), 1769, 2 vol. in-8°;

plusieurs Tragédies, plusieurs Opéras, comme les Mariages samnites, en 3 actes, musique de Grétry, 1776, joué avec succès, etc. L'abbé Sabatier attribue encore à Durosoy la Dissertation sur Corneille et Racine, suivie d'une épître en vers, 1773, in-8°. Barbier lui attribue pareillement les Vrais amis des hommes, Amsterdam, 1772, in-12, réimprimé à Riom, 1796, in-8°, comme ouvrage posthume de Thomas.

\* DUROSOY (Jean-Baptiste), jésuite, docteur et professeur de théologie au collège royal de Colmar, né à Belfort en 1726, mourut le 22 avril 1804, dans le canton de Soleure en Suisse, où il s'était retiré lors de la persécution dirigée contre les prêtres insermentés. Ses vertus et sa science l'avaient fait appeler aux fonctions de conseiller de l'évêque de Bale. Durosoy publia, sous le titre de Philosophie sociale, ou Essai sur les devoirs de l'homme et du citoyen, 1785, in-12, une réfutation remarquable de la philosophie, qu'on peut appeler "antisociale", et qui devenait de plus en plus menaçante à cette époque. Il se proposait de faire paraître plusieurs autres ouvrages; mais ils furent détruits pendant la révolution. Il aida beaucoup le président de Bourg dans le «Recueil des édits, déclarations, lettres-patentes, arrêts du conseil d'état et du conseil souverain d'Alsace », Colmar, 1775. C'est par ses soins et d'après ses corrections qu'on a donné l''Histoire généalogique de la maison de Vigier " in-fol., et la "Vie de madame Marguerite-Gertrude de Sury, épouse de M. de Bézenval ", capitaine au régiment des gardes

suisses du roi de France, puis banneret de l'état de Soleure.

\*DUROURE (Louis-Henri-Scipion-Grimoard Beauvoir), né à Marseille en 1763, mort à Londres en 1822, figura successivement parmi les membres les plus enthousiastes du club de 1789, de celui des cordeliers, où domina plus tard le fameux Danton; enfin de celui du " Manége " (1799). Après avoir été chargé par la commune d'examiner la conduite ministérielle de Roland (novembre 1792), puis d'écrire l'histoire des événemens du 31 mai 1793, auxquels il avait pris part comme officier municipal, Duroure fut assez heureux pour échapper aux diverses proscriptions qui frappèrent tour à tour tant de victimes. Fidèle à ses principes, il végéta dans la retraite depuis le 18 brumaire, s'occupant de la législation et de la langue anglaises, dans lesquelles il était trèsversé. Outre divers articles insérés dans le "Journal des hommes libres' (notamment ceux intitulés: Aux hommes libres), on lui doit une 3º édition, revue, corrigée et augmentée du "Maître anglais, ou Grammaire raisonnée, etc. \*, de W. Cobett, 1805, in-8°, qui fut deux fois réimprimée; il traduisit aussi divers actes du parlement anglais, et fournit des Notes dans la Traduction française donnée par M. Comte (Paris, 1819, in-8°) du 'Traité des pouvoirs et des obligations des Jurys", de sir Richard Philips.

\*DUROY, avocat, néen Normandie vers 1760, devint juge au tribunal du district de Bernay lors de la nouvelle formation de l'ordre judiciaire d'après la constitution de 1791. Il fut ensuite nommé député à la convention. Ayant voté la mort du roi sans délai, il resta fidèle au parti de Robespierre après le 9 thermidor, et fut un de ceux qui se mirent à la tête de l'insurrection du 1er prairial an 111 (mai 1795). Arrêté avec plusieurs de ses collègues, et traduit à une commission militaire qui le condamna à mort, il se poignarda lorsqu'on lui lut son arrêt, mais ne put se tuer. On le conduisit tout sanglant à l'échaffaud, et il y montra le plus grand calme en recevant le coup fatal.

\*DURPAIN, ou Durpin (Jehan), moine de Citeaux, dans l'abbaye de Notre-Dame de Vaucelles, né dans le Bourbonnais en 1502, et mort en 1372, a laissé: | L'Évangile des femmes, écrit en vers alexandrins, imprimé dans la nouvelle édition de Barbazan, Paris, 1808, in-8°; | Le Vertueux champ de bonne vie, appelé Mandevie, Chambéry, 1485, in-fol., et Paris, in-4° sans date, espèce de satire dans laquelle il passe en revue tous les états, même les rois

et les papes.

DURRIUS (Jean-Conrad), né a Nuremberg, en 1625, fut successivement professeur en morale, en poésie et en théologie à Altorf, où il mourut en 1677. On a de lui: | une Lettre dans laquelle il raconte à un de ses amis que les premiers inventeurs de l'imprimerie furent accusés de magie par quelques moines, affligés de ce que l'invention de cet art leur enlevait les gains qu'ils étaient accoutumés de faire en copiant les manuscrits. Mais cette anecdote est de l'invention de Durrius; il est bien vrai que la grande ressemblance des épreuves a fait d'abord élever le soupçon de magie;

mais ce ne sont pas les moines qui ont adopté ni répandu ce soupçon. Durrius ne réfléchit pas que, dans ce conte, il fait l'éloge du travail, du savoir et de l'utilité des moines, qui étudiaient et instruisaient, tandis que le reste du monde croupissait dans l'ignorance. | Compendium theologiæ moralis; [De recondita veterum frequentia in poetis, réimprimé avec Institutiones Ethicæ, 1665; | Ethica paradogmatica, Iena, 1670, in-8°. Les ouvrages de Durrius ont été imprimés plu-

sieurs fois.

DURSTUS, 2º roi d'Ecosse, selon Buchanan, quoique fils d'un père très-vertueux, s'abandonna au vin et aux femmes, et chassa son épouse légitime, fille du roi des Bretons. Les nobles ayant conspiré contre lui, il feignit de changer de conduite, rappela sa femme, assembla les principaux de ses sujets, fit un serment solennel pour la réforme de l'état, pardonna à des criminels publics, et promit qu'à l'avenir il ne ferait rien sans l'avis de la noblesse. Cette réconciliation fut célébrée par des réjouissances publiques; il invita les nobles à souper, et, les avant tous rassemblés dans un lieu, il envoya des scélérats qui les égorgèrent. Cette trahison irrita tellement ceux qui ne s'étaient pas trouvés à cette fête, qu'ils levèrent des troupes, lui livrèrent bataille, et le tuèrent vers l'an 95 avant J.-C.

\* DUSCH (Jean-Jacques), né à Zell, dans le pays de Lunebourg, en 1725, mort le 18 décembre 1785, professa successivement, au collége d'Altona, les belles-lettres, les langues auglaise et allemande, la philosophie

et les mathématiques. Il s'exerça avec succès sur plusieurs genres de poésie, excella surtout dans le genre didactique, par la pureté de sa diction, et l'art par d'égayer la sécheresse des sujets tirés de la physique, de la morale, etc. Tous ses ouvrages sont en allemand. Voici les principaux : Mélanges dans les différents genres de poésie, Iéna, 1754, in-8°. On y remarque surtout les Sciences, poème didactique en huit chants; Lettres pour former le cœur, Leipsick, 1758, 2 vol. in-8°, réimprimées, ibid., 1772. Cet ouvrage a été traduit en français, hollandais, danois, hongrois et suédois; | Lettres pour former le goût d'un jeune homme, Leipsick et Breslau, 1764-1773, 6 vol. in-8°; | *OEuvres* complètes en vers, 1er et 3e vol. in-8°, 1765 et 1767. Les 2°, 4° et 5° vol. n'ont point paru.

DUSMES (Mustapha), autrement "Mustapha Zelebis", était fils de Bajazet Ier, empereur des Turcs, ou, selon d'autres, un imposteur qui prit ce nom vers l'an 1425, sous le règne d'Amurat II. Les Turcs soutenaient que Mustapha Lelebis avait été tué dans une bataille contre Tamerlan; les Grecs assuraient, contraıre, que Dusmes était véritablement fils de Bajazet. Ce prince, vrai ou prétendu, s'étant formé un parti, marchait déjà vers Andrinople, la capitale de l'empire ottoman. Le sultan Amurat envoya contre lui le bacha Bajazet, à la tête d'une puissante armée; mais ce traître se rangea du côté de Mustapha, qui le fit son visir ou premier ministre. Uu faux bruit ayant répandu l'alarme dans son armée, il se vit

abandonné tout à coup, et obligé de prendre la fuite. Amurat le poursuivit sans relâche, le prit près d'Andrinople, et le fit pendre aux créneaux des murailles de la villé.

\*DUSSAULT (Jean-Joseph), homme de lettres, né à Paris en 1769, y mourut en juillet 1824. Il était attaché à la rédaction de quelques journaux, lorsque la révolution éclata. La feuille intitulée l'Orateur du peuple", qu'il rédigea sous la direction de Fréron, après le 9 thermidor, révéla suffisamment sa politique. Plus tard, il travailla au "Véridique", ce qui le fit condamner à la déportation après le 18 fructidor. Employé depuis à la rédaction du "Journal des Débats", il coopéra d'une manière remarquable au succès de cette feuille, dans laquelle on distinguait ses articles signés par la lettre Y. Dussault publia sous le titre d'Annales littéraires, en 4 forts vol. in -8°, le recueil de ses articles. M. de Châteaubriand avoua plusieurs fois devoir sa renommée à leur auteur. Dussault, à la fin de sa vie, désabusé des célébrités qu'il avait faitcs, donna une bonne édition des "Mémoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme \*, avec un Eloge de l'abbé Barruel, et une belle édition des " Oraisons funèbres de Bossuet et de Fléchier. Borderies, qui mourut évêque de Versailles, lui apporta au lit de mort les consolations de la religion.

\*DUSSAULX (Jean), littérateur, né à Chartres, le 28 décembre 1728, d'une famille de robe, mort le 6 avril 1799, sit, en qualité de commissaire de gendar-

merie, plusieurs campagnes sous le maréchal de Richelieu, dans la guerre de sept ans. De retour à Paris, il se consacra entièrement aux lettres. Il avait déjà comparé une Traduction des "Satires" de Juvénal, dont le manuscrit lui avait ouvert, à l'âge de 21 ans, les portes de l'académie de Nanci; il retoucha ce travail, et le publia en 1770. Dussaulx, nommé secrétaire ordinaire des commandements du duc d'Orléans, fut encore appelé à Versailles par le P. Menou, qui voulait lui faire confier l'éducation de jeunes princes destinés à régner; mais il montra une telle simplicité de mœurs, que ce jésuite, qui s'aperçut qu'il ne pourrait sa façonner aux manières empruntées d'une cour, le renvoya, en l'exhortant à ne pas perdre cette belle simplicité pour des honneurs dangereux. Avec un tel caractère, Dussaulx était peu propre à figurer dans les troubles de la révolution; cependant il en embrassa le parti. Il fut, en 1792, nommé député suppléant de Paris, à l'assemblée législative, et ensuite membre de la convention. Dans la séance du 5 janvier 1795, il vota en ces termes: « Du fond de ma conscience je vote l'appei au peuple..... Je demande que le ci-devant roi soit détenu pendant la guerre et banni à la paix.» Il opina pour le sursis; Après le 31 mai, Dussaulx, qui s'était opposé à la proscription des girondins, fut accusé par Billaud-Varennes et arrêté le 5 octobre; mais cette accusation n'eut pas de suite, et il rentra à la convention avec soixante-treize deputés proscrits. Quelque temps après, le comité de salut public voulut l'envoyer à la mort, et il est assez re-

marquable que ce fut Marat qui le sauva. Dussaulx eut, en 1796, la présidence du conseil des anciens, et en sortit au mois de mai 1798, On a de ce littérateur : | " Satires de Juvénal<sup>\*</sup>, traduites en français, Paris, 1799; 4° édition, 1803, 2 vol. in-8°, avec le texte latin. C'est la meilleure Traduction que nous ayons de ce poète. | De la passion du jeu depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, 1779, in-8°, traduit en hollandais, 1791, in-8°. Cetouvrage renferme d'utiles réflexions; mais le style y est peu soigné, et le plan manque entièrement d'ordre et de méthode. Il a composé encore : un Discours et des Lettres sur la même matière. Voyage à Barège et dans les Hautes-Pyrénées, fait en 1788, Paris, 1796, 2 vol. in-8°; | De mes rapports avec J.-J. Rousseau, et de notre correspondance, suivie d'une Notice très-essentielle, Paris, an vii (1798), in-8°. On y trouve des anecdotes assez piquantes, et Dussaulx juge quelquefois le [citoyen de Genève avec 1mpartialité. On a des "Mémoires sur la vie de Dussaulx " publiés par sa veuve, Paris, Didot, 1821, in-8°.

\* DUSSERRE-Figon (Joseph-Bernard), jésuite, connu sous le nom de du Serre, ou sous celui de Figon, naquit à Avignon, en 1728, et mourut à Florence, en Toscane, le 22 mai 1800, âgé de plus de 72 ans. Il était attaché à la paroisse Saint-Roch, de Paris, avant la révolution. On a de lui plusieurs ouvrages qui ont joui, dans le temps, d'une certaine célébrité. En voici les titres: | Panégyrique de madame de Chantal, prononcé dans l'église de la Visitation, à Paris, à St-Denis et à

Meaux, pour la cérémonie de la canonisation, l'an 1772, Paris, Berton, 1780, in-8°, avec des notes. | Panégyrique de sainte Thérèse, prononcé dans l'église des carmelites, de Saint-Denis, Paris, Lesclapart, 1785, in-8°, avec des notes; | Discours pour la fête séculaire de la maison de Saint-Cyr, prononcé le 27 juillet 1786, avec des notes; Paris, Berton, 1786, in-8°; Oraison funèbre de Louise-Marie de France, Paris, Onfroy, 1788, in-8°, avec des notes; Discours pour la fête de la Rosière, prononcé dans l'église de Surêne, le 30 août 1789, Paris, Onfroy, 1789, in-8°. On remarque dans tous ces Discours un écrivain correct et élégant. L'abbé Dusserre-Figon a composé, en Italie, avant sa mort, des Discours qui obtinrent des succès mérités, et qui ne se ressentaient nullement de l'âge de l'auteur. — Son frère, aussi jésuite, demeurait à Avignon en 1808.

\*DUSAUSSOY (André-Claude), chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu de Lyon, né le 30 novembre 1755, mourut le 12 décembre 1820. Il est auteur des deux ouvrages suivants: | Dissertation sur la Gangrène des hôpitaux, avec les moyens de la prévenir et de la combattre, Genève et Lyon, 1787, in-8°; | Cure radicale de l'Hydrocèle par le caustique, 1787, in-8°; traduit en allemand, Léipsick, 1790, in-8°.

\*DUSSEK (Jean-Louis), compositeur et pianiste, né à Czaslau, dans la Bohème, en 1760, mort à à Paris en 1812, avait annoncé de bonne heure ses heureuses dispositions, en composant, dès l'âge de 15 ans, une Messe solennelle Accueilli en Hollande par le sta-

thouder, il y resta quelques années, parcourut ensuite le nord de l'Europe, vint à Paris, fut forcé de quitter cette ville à l'époque de la révolution, y revint en 1800, et s'y fixa tout-à-fait. Dussek publia 60 OEuvres pour le piano et une Méthode pour le même instrument, écrite d'abord en allemand, puis traduite et augmentée par l'auteur. On a de lui plusieurs Oratorio en allemand. Il prouva dans quelques concerts donnés à l'Odéon, peu de temps avant sa mort, qu'il était aussi habile pour l'exécution que pour la

composition.

\* DUSSIEUX (Louis), né à Angoulème en 1744, d'une famille noble, fut un des fondateurs du " Journal de Paris ". Bien que lié avec les coryphées du parti philosophique, il se prononça avec tant de chaleur, à l'époque de la révolution, contre toute innovation, que Champfort l'appelait \* Dussieux le féodal \*. En 1797, député d'Eure-et-Loir au conseil des anciens, il vota constamment avec le parti accusé de vouloir rétablir la royauté. Cependant il échappa à la proscription du 18 fructidor, se retira dans le Perche après la session, et mourut le 21 août 1805. Ses principaux ouvrages sont: | Histoire abrégée de la découverte et de la conquête des Indes par les Portugais, 1770, in-12; | Le Décaméron français, ou Anecdotes historiques et amusantes, 1772 et 1784, 5 vol. in-8°, fig.; | Nouvelles espagnoles, 1772, 2 vol. in-12; Roland furieux, traduction nouvelle, 4 vol. in-8°.

\*DUSSOSOY (Jean-François), né à Paris le 30 janvier 1737, se consacra à la poésie, avec assez de suc-

cès. On a fait la remarque que ses meilleurs vers sont précisément ceux qu'il a composés vers la fin de sa carrière, c'est-à-dire lorsqu'il avait déjà dépassé sa quatrevingtième année, étant mort à quatre-vingt-six ans, le 21 décembre 1822. Il était membre de l'ancienne société libre des lettres, sciences et arts de Paris. Dussosoy a laissé: Les deux Circassiennes, poème, 1771; Le Sultan indécis, anecdote suivie de Contes en vers; | Epître aux détracteurs des femmes, suivie du Portrait de l'homme, 1799, 1817; Réponse à la satire intitulée La fin du xvm° siècle, 1799, in-12; | Le Bois de Boulogne, poème, 1800, in-8°; | Le Sérail de Zadir, poème, 1814; Le Luxe, poème, 1817; | Epître à la mémoire de mon père, 1817; | Epître aux aristarques modernes, 1818; | Epître aux petits savants de société, 1818; | Mongeron, poème, 1819. Outre ces ouvrages, Dussosoy a fourni des Vers, des Romances, des Chansons, à divers almanachs, journaux, chansonniers ou recueils poétiques.

\* DUTEMS (Jean-François, Hugues, plus connu sous le nom de), né à Reugney, en Franche-Comté, le 6 août 1745, embrassa l'état ecclésiastique, et vint faire ses cours de théologie en Sorbonne. Après sa licence, il fut admis dans cette maison en qualité de membre de la société qui la composait, et bientôt après il fut reçu docteur. Le prince Ferdinand de Rohan , archevêque de Bordeaux, et ensuite de Cambrai, le nomma son grand-vicaire, et lui donna un canonicat dans son église; il obtint ensuite au collége royal

une chaire dont il prit possession en 1782. Il était à Paris lors des massacres de septembre, et les dangers qu'il courut alors le déterminèrent à quitter la France. Arrêté à Dôle comme ecclésiastique insermenté, et quelques jours après déporté en Suisse, il se retira en Italie. Il revint à Paris à la fin de 1801; et, quoiqu'il fût entièrement dénué de ressources, il ne voulut demander ni accepter aucune place. Tout entier à son travail, il ne voyait qu'un petit nombre de personnes, et on le rencontrait quelquefois seul à la promenade, vêtu plus que modestement. Il mourut le 19 juillet 1811, après avoir supporté avec la plus touchante résignation une maladie aussi longue que douloureuse. On lui doit : | Eloge de Pierre du Terrail, appelé le chevalier sans peur et sans reproche, Paris, 1770, in-8°; | Panégyrique de saint Louis, prononcé devant les membres de l'académie française, Paris, 1781, in-8°; | Le Clergé de France, ou Tableau historique et chronologique des archevéques, évéques, abbés et abbesses du royaume, Paris, 1774-75, 4 vol. in-8°. Ce n'est pas simplement un abrégé du Gallia christiana "; Dutems a corrigé plusieurs erreurs échappées aux auteurs de ce grand ouvrage, et l'a continué jusqu'à 1774, en ajoutant sur quelques métropoles des pièces encore inédites. Il est à regretter qu'il n'ait pas eu le temps de terminer ce beau travail. | Histoire de Jean Churchill, duc de Marlborough, Paris, imprimerie impériale, 1808, 3 vol. in-8°, avec figures, plans et cartes; ouvrage remarquable par la pureté du style, la facilité

du récit et surtout par l'impartialité de l'auteur; | Histoire de Henri VIII, restée manuscrite. Dutems a fait en outre un grand nombre d'articles pour le "Journal des Débats" et le "Répertoire

de jurisprudence".

\* DUTENS (Louis), diplomate et littérateur français, né a Tours en 1730, mort en 1812, à Londres, membre de la société royale de celte ville, historiographe de la Grande-Bretagne, associé libre de l'académie des inscriptions et belles-lettres, est l'éditeur ou l'auteur de 18 ouvrages de philologie, d'histoire, d'archéologie, etc., publiés de 1769 à 1798. Les plus importants sont : G.-H.Leibnitzii opera omnia, nunc primum collecta, etc., Genève, 1769, 6 vol. in-4°; Recherches sur l'origine des découvertes attribuées aux modernes, 1766, 1776 et 1812, 2 vol. in-8°; | Poésies, 1767, in-12; 1777, in-8°; Explications de quelques médailles grecques et phéniciennes, 1773, in-4°; | Itinéraire des routes les plus fréquentées...., 1775 et 1777, in-8°; Mémoires d'un Voyageur qui se repose, Paris, 1806, 3 vol. in-

DUTREMBLAY (Antoine-Pierre, baron), administrateur, né à Paris le 27 avril 1745, mort à Rubelles près Melun, obtiut une place d'auditeur à la chambre des comptes, et devint ensuite maître des comptes. En 1791 il fut nommé membre du directoire de Paris, et peu de temps après commissaire de la trésorerie. De simple commis devenu l'un des administrateurs de la loterie, il le fut ensuite de la caisse d'amortissement, dont on le créa directeur-général. Le roi lui accorda

le titre de baron en 1817, au moment où il prenait sa retraite. Allié à la famille de La Fontaine, Dutremblay voulut marcher sur ses traces, et composa un grand nombre de Fables, recueillies pour la première fois en 1801, sous le voile de l'anonyme, puis réimprimées en 1822 avec des additions, des suppressions et une "Notice sur l'auteur". Dutremblay, en fait d'œuvres légères, donna encore des Comédies-vaudevilles, et laissa en manuscrit un Recueil de contes en vers. Il avait composé pour son usage un Code des règles de l'administration domaniale, etc., en 9 vol., qu'il déposa en 1781 au comité des domaines de l'assemblée nationale; il avait même commencé un Dictionnaire analytique par ordre de matières, des actes les plus importants de la législation française depuis les établissements de saint Louis: ce travail, fort avancé quand la révolution vint suspendre Dutremblay, se continue maintenant au ministère des finances, où il a été déposé.

\* DUVAL (Pierre), précepteur du dauphin, fils de François Ier, puis évêque de Secz, né à Paris au commencement du xvie siècle, assista au concile de Trente, et mourut à Vincennes en 1564. On a de ce prélat, l'un des plus savants hommes de son temps: Le Triomphe de vérité, où sont montrés infinis les maux commis sous la tyrannie de l'Antéchrist, tiré de Mapheus Vegeus, et mis en vers, Paris, 1552, in-12; | De la Grandeur de Dieu, etc., Paris, 1553 et 1555, in-8°; | De la Puissance, sapience et bonté de Dieu, Paris, 1558, in-8°; 1559, in-4°.

\* DUVAL (Robert), prêtre, né à Rugles en Normandie, vers la fin du xv° siècle, mort dans cette même ville en 1567; est auteur. d'un ouvrage d'alchimie intitulé De Veritate et antiquitate artis chemicæ, Paris, 1561, in-4°. Il a donné en outre un Abrégé de Pline, Chartres, 1520, in-4°, et publié le livre de Morien Romain Transfiguratione metallo-

rum", Paris, 1559, in-4°.

DUVAL (André), né à Pontoise en 1564, docteur de la maison et société de Sorbonne, fut pourvu le premier de la chaire de théologie nouvellement établie par Henri IV en 1598. Il . méritait cette place par ses lumières et son zèle pour l'orthodoxie. Il fut un des grands adversaires de Richer et du richérisme. Le judicieux docteur connut toutes les conséquences du démocratique système de ce novateur syndic, et combien il tendait à une destruction totale de l'Eglise. (Voy. RI-CHER.) On le choisit pour être un des trois visiteurs généraux des carmélites en France. Il était sénieur de Sorbonne, et doyen de la faculté de théologie, lorsqu'il mourut en 1638, à 74 ans. On a de lui : | un Commentaire sur la "Somme" de saint Thomas, en 2 vol. in-fol.; | des *Ecrits* contre Richer; un ouvrage contre le ministre Dumoulin, avec ce titre singulier: Le seu d'Elie pour tarir les eaux de Siloé; les Vies de plusieurs saints de France et des pays voisins, pour servir de suite à celles de Ribadénéira. Il s'était occupé à traduire en français les ouvrages de ce jésuite espagnol. | De suprema romani pontificis in Ecclesiam potestate, 1614, in-4°.

DUVAL (Pierre), géographe du roi, né à Abbeville en 1618, de Pierre Duval et de Marie San-·son, sœur da célèbre géographe de ce nom, enseigna la même science que son oncle avec beaucoup de succès. Il mourut à Paris en 1638, à 65 ans. Il est auteur de plusieurs Traités et Cartes de géographie, qui ne sont presque plus d'aucun usage. Le plus connu est celui qui porte ce titre: La Géographie française, contenant les descriptions, les cartes et les blasons de France, avec les acquisitions failes sous Louis XIV. Elle manque d'exactitude.

DUVAL (Guillaume), né à Pontoise, docteur en médecine, doyen de la faculté, et professeur de philosophie grecque et latine, était cousin d'André. dia le latin, le grec, la philosophie, la médecine, les belles-lettres, et publia des Poèmes, des Odes et des Discours en vers et en prose. Ce fut lui qui commença à enseigner au collége royal l'économie politique et la science des plantes : celle-ci en 1610, celle -- là en 1607. Il introduisit aussi dans les écoles de médecine, pendant son décanat, l'usage de réciter les courtes litanies des saints et des saintes qui ont exercé la médecine. Il est mortà Paris le 22 septembre 1646. [Ses principaux ouvrages sont: | une Histoire du Collége royal, in-4°, 1644. Il y a quelques faits curieux, mais le style est au-dessous du médiocre. | Aurea catena sapientiæ; | Schediasma intrologium de voce; | Phytologia sive philosophia plantarum, etc.] Il a donné une édition grecque et latime de toutes les OEuvres d'Aristote, 2 vol. in-fol., 1619, accompagnée d'un Synopsis analytica, sur tous les traités de cet auteur. Cette édition est estimée.

\*DUVAL (Jean), évêque de Babylone et savant orientaliste français, né à Clamecy en Nivernais, l'an 1597, mort à Paris en 1669, a laissé manuscrits |un|Dictionnaire des langues grecque, arabe, turque, persane, etc., |et 30 vol. de Sermons, conservés dans la bibliothèque du séminaire des Missions Étrangères, dont il fut l'un des principaux fondateurs.

\* DUVAL (Jean), ecclésiastique, né à Paris au commencement du xvue siècle, mort dans cette ville en 1680, s'est attiré une grande réputation par ses prédications, ses ouvrages de théologie et par quelques pièces de vers dirigées contre le cardinal Mazarin. Nous citerons seulement: | Soupirs français sur la paix italienne, Paris, 1649, in-4°; Le Parlement burlesque de Pontoise, Paris, 1652, in-4°; Le Calvaire profané, ou Le mont Valérien usurpé par les jacobins réformés de la rue Saint-Honoré, adressé à eux-mêmes, Paris, 1664, in-4°; Cologne, 1670, in-12.

DÚVAL (Valentin Jamerai), né de parents pauvres, au village d'Arthenai en Champagne, fit le métier de pâtre, et, suivant son génie pour l'astronomie et la géographie, il acheta de ses petites épargnes des cartes et des instruments. C'est de ce genre d'étude, auquel il selivrait au milieu d'un troupeau de vaches, que les deux jeunes princes de Lorraine, Léopold et François, le trouvèrent occupé, le 15 mai 1717, en chassant près de Lunéville. Frappés de la nouveauté de ce spectacle, ils se

chargèrent de son éducation, et l'envoyèrentfaire ses études à Pontà-Mousson. Le jeune Valentin y fit en peu de temps de grands progrès. En 1737, il fut appelé à Florence pour être bibliothécaire du grand-duc, qui, devenu depuis empereur, le fit venir en 1748 à Vienne, où il le chargea de la direction de son cabinet de médailles. Il mourut dans cette capitale de l'Autriche en 1775, âgé de 81 ans. Duval était modeste et circonspect, rien moins que décisif; il répondait souvent aux questions qu'on lui faisait: «Je n'en sais rien»; sur quoi on raconte l'anecdote suivante. Un ignorant lui dit un jour, « L'empereur vous paie pour le savoir. -« L'empereur, répliqua Duval, me paie pour ce que je sais; s'il me payait pour ce que j'ignore, tous les trésors de l'empire ne suffiraient pas. » Mais, comme une pareille réponse a été donnée par Abou-Joseph, on peut tenir l'anecdote pour suspecte, à moins de supposer que Daval ait voulu répéter le bon mot du docteur mahométan. Ses OEuvres ont été publiées en 1784, par Koch, ami intime de Duval, 2 vol. in-8°. Elles contiennent des Mémoires sur sa vie, un grand nombre de Lettres, dont l'éditenr eût dû certainement faire un triage plus sévère: il y a bien · des petitesses dont la suppression n'eût point affaibli la réputation du célèbre médailliste. Les Mémoires devaient être également élagués et dépouillés de détails inutiles, ennuyeux, et quelquefois même peu convenables.

\* DUVÂL (L'abbé Pierre), professeur de philosophie, administrateur du collége d'Harcourt, ancien recteur de l'uni Paris, né en Normai 1730, mort dans un v la même province en laissé un Essai sur différe de philosophie, Paris, 12; | Réflexions sur le sy la nature, 1770; | La Nou losophie à vau-l'eau, 17

\*DUVAL (C.-F.-M.
à La Guerche, ensuite justional du district de ce ne puté d'Ille-et-Vilaine à la tion, y vota la mort de Lo C'est sous son nom que "Journal des Hommes consacré à la propagation cipes jacobins, appelé d'Journal des Tigres". D'tint depuis une place droits réunis.

\* DUVAL-PYRAU, ec. que, né vers 1730, dans de Liége, mort dans nières années du xvill<sup>e</sup> conseiller de la cour du lai et prince de Hesse-Hon membre de plusieurs ac et sociétés littéraires, n'es que comme auteur de différe vrages au moyens desquele tendait propager l'esprit rance et les principes d'hu chez les nations voisines citerons entre autres: | Aci la religion et des rangs, fort, 1775, in-8°; | Catéchi Phomme social, Francfort Mein, 1776, in-8°, traduit mand la même année; | A et Agiatis, Yverdun, 1777 e ces deux ouvrages, qui fo chacun 1 vol. in-8°, sont éc prose; ils ont été comparés lisaire", auquel ils sont infe sous le rapport du style, qu'ils surpassent par rappo solidité des raisonnemens. 1 Duval-Pyrau a aussi publié les Éloges historiques de Nicolas Sahlgren, Francfort-sur-le-Mein, 1778, in-4°, et de Jonas Alstro-

mer, Berlin, 1784, in-8°.

\* DUVAU (Auguste), botaniste, né à Tours le 14 janvier. 1771, mortle 8 janvier 1831, à sa terre de La Farinière, émigra et parcourut l'Allemagne jusqu'en 1802. C'est alors qu'il publia la Traduction des "Nouveaux dialogues des dieux" de Wicland, 1796, et de "la Macrobiotique ou l'Art de prolonger la vie" d'Hufeland, 2 vol. in-8°, 1798. Précepteur du jeune Perregaux, il le guida dans ses voyages en Suisse, passa l'année 1804 à Genève, rentra définitivement dans sa patrie l'année suivante, et vint s'établir près de Tours, d'où M. Mounier, qui avait été son disciple à Weimar, l'appela en 1810 pour être attaché au cabinet de Buonaparte. Duvau fut depuis secrétaire-géneral de l'intendance des bâtiments, jusqu'en 1830. On doit à cet écrivain un grand nombre de Mémoires sur l'histoire naturelle, sur la botanique en particulier, la plupart des Notices sur les savants allemands, et plusieurs Articles concernant les botanistes dans la "Biographie universelle" de Michaud.

\* DUVAUCEL (Charles), astronome, né à Paris le 5 avril 1734, mort à Evreux en 1820, âgé de 86 ans, fut l'ami de Lalande, avec lequel il travailla long-temps. Louis XV ayant témoigné le désir de savoir l'époque où l'on aurait à Paris une éclipse totale de soleil, Duvaucel, sur l'invitation de Lalande, entreprit ce travail; mais, de 1767 à 1900, il ne trouva pas une éclipse

totale de soleil à Paris. On a inséré la dernière partie de ces calculs dans l'"Art de vérifier les dates" (édition de 1785). Pendant plusieurs années, Duvaucel a composé les cartes des éclipses pour la "Connaissance des temps". En 1790, il fut élu maire d'Evreux; mais deux ans après, il se démit de cette place. Le 24 mai 1796, if devint correspondent de l'académie des sciences, et le 27 novembre il fut admis avec le même titre à l'Institut, section d'astronomie. Il présenta à la première de ces sociétés sayantes des Mémoires de mathématiques et de physique, qu'on trouve dans les "Mémoires présentés" (de l'académie, t. 5, Paris, 1798, in-4°).

\* DUVAUCEL (Alfred), voyageur-naturaliste, gendre et élève du célèbre Cuvier, mort à Madras vers la fin d'août 1824, servit d'abord dans l'armée française, et partit en 1818, comme naturaliste du roi, pour Calcutta, contrée qu'il explora de concert avec Diard. De précieuses collections, fruit de ses recherches dans différentes parties de l'Inde, enrichirent le Museum pendant les années 1820 et 1821. Duvaucel avait résolu de visiter le Naupaul; mais les événements politiques le contraignirent à borner ses excursions, durant les années suivantes, au territoire de Benarès et de Katmendos. Il poursuivait ses infatigables recherches au milieu de périls inouïs, lorsqu'il fut atteint d'une fièvre des bois au Sylhet, dont il avait franchi les frontières pour visiter la caverne de Bhunava, où nul Européen n'avait encore pénétré. Victime de son zèle, il termina sa carrière à l'âge de 31 ans. On trouve dans la "Revue encyclopédique, tome 10, page 475, et tome 21, page 257, sa savante Description de la caverne de Cossya, et des extraits de ses Lettres. Une Notice a été consacrée à Duvaucel dans le "Journal asiatique", mai 1825, et il en a été publié un Extrait séparé, Paris, 1824, in-8° de 24 pages.

\* DUVERGIER DE HAURANNE, membre de la chambre des députés et de la commission supérieure de l'établissement des invalides de la marine, mourut à Paris le 20 août 1831. Pendant quinze années que Duvergier représenta dans nos assemblées législatives le département de la cine-Inférieure, il se fit remar-Guer par l'empressement avec lequel il intervint dans les discussions sur les finances, l'administration et l'économie politique. On lui doit | quelques Réflexions sur l'organisation municipale; de l'Ordre légal en France et des abus d'autorité, 2 vol. in-8°, etc. Il a laissé un fils qui représente à la chambre des députés les opinions libérales de son père.

\* DUVERNET (T.-J.), ecclésiastique français, mort à la maison des Carmes à Paris, vers 1796, publia un écrit anonyme dans lequel il poursuivait de sarcasmes Linguet, d'Espréménil, l'abbé Sabatier et autres. Cette brochure, qui parut en 1781, sous le titre de Dispute de M. Guillaume, et dans laquelle le gouvernement n'était pas ménagé, lui attira d'abord une détention de trois semaines à la Bastille. Loin de renoncer à son humeur mordante, Duvernet se fit mettre de nouveau à la Bastille pour avoir critiqué le ministère de Maurepas : cette fois il y fit un plus long séjour,

pendant lequel il rédigea une Vie de Voltaire. Cet ouvrage, dont le lieutenant de police Lenoir avait cru devoir empêcher publication, en gardant le manuscrit, parut pour la première fois en 1786, in-12, et fut contrefait sous différents formats. Sa grande vogue ayant donné l'éveil aux évê-. ques, le clergé de France porta plainte au roi par l'organe du garde-des-sceaux. « Je ne veux point me mêler de cela, répondit Louis VXI; si Duvernet -a tort, on doit le réfuter : c'est l'office des évêques. » Louis XVI ne songeait pas apparemment que le roi est l'évêque du dehors. La Vie de Voltaire a été refondue par l'auteur; mais la mort le surprit avant qu'il cût livré son livre à l'impression : il ne parut qu'en 1797, in - 8°. On doit encore à Duvernet une très-mauvaise Histoire de la Sorbonne, Paris, 4790, 2 vol. in-8°.

DUVOISIN (Jean-Baptiste), évêque de Nantes, né à Langres le 16 octobre 1744, mort à Nantes, le 9 juillet 1813, fit avec succès ses premières études dans le collège des jésuites de savillenatale. Montmorin, frappé du talent que le jeune Duvoisin fit paraître dans une thèse qu'il soutint à 14 ans, le plaça à ses frais à la petite communauté de Saint-Sulpice à Paris, pour y faire ses cours de philosophie et de théologie. Lorsqu'il les eutachevés, il fut jugé capable d'en. seigner ces deux sciences au séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Après avoir soutenu sa thèse, il fut agrégé à la maison et société de Sorbonne. En 1768, à peine agé de 23 ans, il commença son cours de licence. Il le fit avec tant de succès, qu'il fut

nommé "premier de licence", honneur disputé par des rivaux du plus grand mérite. Avec une telle réputation, l'abbé Duvoisin ne pouvait manquer d'être bientot employé. On lui donna une chaire de Sorbonne, et il fut nommé successivement promoteur de l'officialité de Paris, censeur royal, chanoine d'Auxerre et grand-vicaire de Laon. Il était dans cette dernière ville lorsque les troubles de la révolution commencèrent. Il passa en Angleterre en 1792, et de là il vint rejoindre l'évêque de Laon à Bruxelles. Obligé de quitter cette ville lors de l'invasion de la Belgique par les troupes françaises, il se retira à Brunswick, où il trouva dans ses talents les moyens de subsister d'une manière honorable. Rentré en France en 1801, au moment où le concordat venait d'être conclu, l'abbé Duvoisin fut nommé à l'évêché de Nantes, où ses vertus et la sagesse de sa conduite éteignirent bientôt les divisions. Napoléon, qui ne tarda pas à connaître son mérite, eut en lui la plus grande confiance; il le nomma conseiller d'état en 1812. Duvoisin fut un des quatre évêques nommés pour résider près du pape pendant sa captivité à Savone et à Fontainebleau; il fit aussi partie d'une commission composée de cardinaux et d'évêques chargés de donner leurs avis sur des questions relatives à la discipline ecclésiastique. Mais il n'est pas vrai qu'il ait trahi, dans cette assemblée, ainsi que dans le concile, les intérêts de la religion, et qu'il ait approuvé la persécution du chef de l'Église. Ce prélat a laisse: | Dissertation critique sur lavision de Constantin, Paris, 1774,

in-12; L'autorité des livres du Nouveau-Testament contre les incredules, Paris, 1775, in-12; L'autorité des livres de Moïse établie et défendue contre les incrédules, Paris, 1778, in-12; Essat polémique sur la religion naturelle, Paris, 1780, in-12. Le but de cet ouvrage est de démontrer l'insuffisance de la raison et la nécessité d'une révélation; De vera religione, ad usum theologiæ candidatorum, Paris, 1785, 2 vol. in-8°. Ce sont les leçons qu'il avait dictées lorsqu'il professait en Sorbonne. | Examen des principes de la révolution française, 1795, in-8°; | Défense de l'ordre social contre les principes de la révolution française, Londres, 1799, in-8°. Ce livre a été réimprimé en France depuis la restauration. C'est l'ouvrage où l'abbé Duvoisin montre le mieux son talent et sa logique pressante. Les principes qui ont servi d'éléments à la révolution y sont discutés avec autant de sagacité que d'impartialité. | Démonstration évan*gélique*, in-12, imprimée deux fois à Brunswick en 1800, réimprimée à Paris en 1802 et 1805. On trouve à la suite de cette dernière édition un Traite sur la tolérance. On remarque dans tous les ouvrages de l'évêque de Nantes un écrivain exercé, un habile logicien et un théologien profond. Son style, quoique simple, est cependant aussi élégant que le comporte le sujet, et ne manque pas de chaleur. Il avait été chargé, avant la révolution, par le clergé de France, de compulser tous les conciles et synodes tenus dans les Gaules, pour en extraire ce qui concernait la discipline de l'Eglise gallicane. On ignore jusqu'où ce

travail a été poussé; du moins il

n'en a rien paru.

\* DUVOISIN - Calas (Alexandre), petit-fils par sa mère du fameux Calas , mort subitement, à Chartres, le 20 février 1832, était arrivé dans cette ville le 17 pour faire représenter une pièce de sa composition, intitulee : La Veuve Calas chez Voltaire, ou un Déjeuner à Ferney en 1765. Il avait même joué le principal rôle de cette pièce, froidement accueillie par le public. Le chagrin qu'il en ressentit

paraît avoir hâté sa mort.

DYNTER (Edmond), ainsi nommé du village de ce nom, dans la mairie de Bois-le-Duc, fut successivement secrétaire d'Antoine, de Jean IV, de Philippe I<sup>er</sup> et de Philippe-le-Bon, ducs de Bourgogne et de Brabant. Dégoûté de la vie de cour, il embrassa l'état ecclésiastique, fut pourvu d'un canonicat de Saint-Pierre à Louvain, se retira ensuite chez les chanoines réguliers de Corsendonck, près Turnhout, et mourut à Bruxelles le 17 février 1448. Il a laissé : | une Chronique des ducs de Lorraine et de Brabant, depuis 1281 jusqu'en 1443, en latin. On en conserve l'original à Corsendonck, et plusieurs copies dans différentes maisons des Pays-Bas, entre autres une avec des notes de Le Mire. Cette Chronique mérite de voir le jour, à cause du grand nombre de pièces originales qu'elle renferme, et des particularités que l'auteur rapporte, et dont il a été témoin ; | Genealogia ducum Burgundiæ , Brabantice, etc., Francfort, 1529, et

dans les "Rerum germanicarum scriptores " de Fréhérus, tom. 111, et dans ceux de Struvius, tome nr. Cette généalogie est peu ex-

\*DYZES (Comte d'Arène), procureur-syndic du département des Landes, dès le commencement de la révolution, fut député par ce même département, en 1791, à l'assemblée législative. Peu remarqué dans cette assemblée, il fut néanmoins nommé à la convention, au mois de septembre 1792. Dans le procès de Louis XVI, il vota la mort, sans appel ni sursis. Entré au sénat après la révolution du 18 brumaire au viii, il ne cessa d'en faire partie que lorsqu'en 1814 ce corps cessa d'exister.

\*DZEHEBY (Mohamed-Ben-Ahmed), turcoman d'origine, né à Damas le 6 octobre 1274, (5.de rebi 2°, 673), a été l'un des écrivains les plus célèbres de l'islamisme. Après avoir fait ses études à Damas, et voyagé dans l'Orient, il dirigea l'école des traditions, fondée par Thakeo. Dzéhéby mourut la Damas en 1347. Parmi les nombreux ouvrages qu'il a laissés, on remarque particulièrement une Chronique de l'islamisme; c'est un Dictionnaire historique des écrivains musulmans, divisé par siècles : il commence à l'an 1er de l'hégire, et finit en 744 de la même ère. Deux volumes de cet-ouvrage sont conservés à la Bibliothèque royale parmi les manucrits arabes; et celle de l'Escurial, en Espagne, possède une copie de l'ouvrage avec le Supplément fait par le cadhi Khohbah.

## EAD

\*EACHARD (Jean), théologien anglais, né vers 1636, mort en 1697, était principal du collége de Sainte-Catherine-Hall à Cambridge. Auteur médiocre, mais original et plein de gaieté, il a publié: |en 1670, des Recherches sur les causes du mépris pour le clergé et la religion; | en 1671, un Examen de l'état de nature de Hobbes et des Considérations sur quelques opinions de ce philosophe. Les OEuvres d'Eachard ont paru en 1774, 3 vol. in-12, avec une "Notice" sur sa vie.

ÉACIDE, roi d'Epire, fils d'Arymbas, fut long-temps privé de son royaume par les intrigues de Philippe, roi de Macédoine, et ne le recouvra qu'après la mort de ce prince. Dans la guerre de la Macédoine, il donna asile à Aridée, ce qui lui attira avec Cassandre une guerre pendant laquelle il mourut, l'an 313 avant J.-C.

EADMER, ou Edmer, Anglais de naissance, d'abord moine du Bec, puis de Cantorbéry, devint l'ami et le confident de saint Anselme, qu'il accompagna dans son exil. On lui offrit l'évêché de Saint-André en Ecosse. Les uns disent qu'il le refusa, les autres prétendent qu'il l'accepta. S'il est vrai qu'il ait été évêque, il faut qu'il ait abdiqué l'épiscopat; car il mourut prieur de Cantorbéry en 1137. On a de lui : | une Vie de saint Anselme, divisée en 2 livres. On la trouve dans les éditions des OEuvres de saint Anselme, ainsi

## EAN

que dans Surius et Bollandus. L'Histoire des nouveautés, c'est-àdire de ce qui s'est passé de plus considérable dans l'église britannique, depuis l'an 1066 jusqu'à l'an 1122 : elle est divisée en 6 livres. Le père Gerberon a publié cette Histoire avec les notes de Jean Selden ; le *Livre de l'excel*lence de la sainte Vierge; le Traité des quatre Vertus (la justice, la prudence, la force, la tempérance) qui ont été dans Marie; | le Traité de la Béatitude, composé d'après ce qu'Eadmer avait entendu dire à saint Anselme sur l'état des bienheureux dans le ciel; | le Traité des Similitudes. Le fond en est aussi de saint Anselme; | les Vies de plusieurs saints d'Angleterre. Il y a encore d'autres ouvrages, d'Eadmer qui n'ont point été imprimés. (Voy. Wharton, "præf. in tom 2 Angl. sacr.") Les étrits d'Eadmer sont estimés pour l'ordre et l'exactitude; le style en est facile et naturel. (Voy. Ceillier, tom. 21, pag. 349.) — Il ne faut pas le confondre avec EADMER ou EALMER, prieur de Saint-Alban, mort en 980, auquel on attribue des Lettres, des Homélies, et 5 livres d'Exercices spirituels. (Voy. FA-BRICIUS, "Biblioth. latin.", tom. 2, pag. 214.)

\* EANDI (Joseph - Antoine-François-Jérôme), prédicateur, né à Saluces, en 1735, mort en 1799, se forma à l'étude des sciences physiques et mathématiques, sous le célèbre Beccaria, professa la physique expérimentale à Tu **26**5

des sciences et de la société d'agriculture de cette ville, et de plusieurs corps savants d'Italie. Outre les Sermons qu'il prononça, il composa plusieurs ouvrages scientifiques et religieux: | Physicæ experimentalis lineamenta ad Subalpinos, qu'il fit en société avec Vassali, Turin, 1793, in-8°; il en existe une contrefaçon faite en 1800; | Ragione e religioni; des Discussions de principes politiques; \ des Notices historiques sur les études du Père Beccaria; des Mémoires historiques, adressés à Babbe, légataire des manuscrits de ce Père. "Les Mémoires de l'académie de Turin " contiennent de lui plusieurs Mémoires intéressants. Vassali, son neveu et son élève, publia dans le tome VI de ces "Mémoires", une "Notice sur sa vie et ses ouvrages", Turin, 1801, in-4°.

EAQUE (Eacus), fils de Jupiter et d'Egine, régna dans l'île d'OEnone, à laquelle il donna le nom de sa mère. La peste ayant dépeuplé son pays, il obtint de son père que les fourmis seraient changées en habitants, qu'on nomma Myrmidons. Son intégrité et sa prudence le rendirent si recommandable, que Pluton l'associa à Minos et à Rhadamante

pour juger les morts.

\*EARLE (John), prélat anglais, né à Yorck en 1601, mort en 1665, fut d'abord chapelain et précepteur du prince de Galles, depuis Charles II; puis, à l'époque de la restauration, évêque de Worcester, d'où il passa, en 1663, au siége de Salisbury. On a de lui: | une Traductionlatinedel Εἰχών βασιλική sous le titre d'Imago regis Caroli in illis suis ærumnis et solitudine,

rin, devint membre de l'académie. La Haye, 1649, in-12; et un ouvrage anglais intitulé Microcosmographia, etc., Londres, 1628, in-8°: Philip Bliss en a publié une 6° édition, Oxford, 1811, in-8°.—\*Earle (Jabez), ministre anglais non conformiste, né en 1676, mort en 1768, est auteur d'un Traité des sacrements, 1707, in-8°; | de plusieurs Sermons, | et d'un Recueil de poésies anglaises et latines. — Earle (William-Benson), philantrope anglais, né en 1740, mort en 1796, laissa des legs considérables au bourg de Shaftesbury, comté de Dorset, sa patrie, pour la dotation de plusieurs établissements de charité et pour l'encouragement de l'agriculture et des arts. Il publia aussi une nouvelle édition d'un ouvrage fort rare, intitulé Relation exacte du fameux tremblement de terre et de l'éruption de l'Etna arrivés en 1699 », avec une Lettre de lui à lord Lyttleton, renfermant une Description de la dernière éruption du même volcan en 1766.

\*EARLOM (Richard), dessinateur et graveur anglais, né dans le comté de Sommerset, vers 1718, mort à la fin du xvinc siècle, gravait à la manière noire. Son *OEu*vre, très-considérable, est recherchée des amateurs, surtout les épreuves avant la lettre. Ses principales gravures sont: | La Vierge au lapin; | Le Sacrifice d'Abraham; La Madeleine chez le pharisien | une Sainte famille, | La Vierge dite la Zingarina.

\*EBBA, abbesse de Coddingham, vivait sur la fin du ixe siècle. Voyant le couvent prêt à tomber entre les mains des Danois, elle prit un couteau, se fendit le nez, se coupa les lèvres, et engagea les autres religieuses à en faire autant. Dans cet état elles attendirent les vainqueurs, qui, surpris d'un tel spectacle, et pour se venger, mirent le feu au couvent, et firent périr dans les flammes toutes ces vertueuses filles.

\*EBBESEN (Niels ou Nicolas), surnommé le "Brutus danois", vivait au xive siècle, et était seigneur de Tœrreriis dans le Jutland. A cette époque, le royaume de Danemarck, presque tout démembré, avait perdu son existence politique. Il semblait que l'excommunication, lancée par le pape Jean XXII à l'occasion de l'emprisonnement d'un évêque par le roi, avait excité contre ce royaume la colère divine. Quelques-unes des provinces danoises étaient hypothéquées : le comte Gérard de Holstein avait en gage le Jutland et la Fionie, où il régnait comme souverain, et tenait prisonnier le fils aîné de Christophe II, qui avait en vain essayé de reprendre le pouvoir suprême. Au milieu de cette anarchie, Niels Ebbesen, attaché à la dynastie de ses maîtres légitimes, mit le siège devant les châteaux du comte Gérard. Celuici, ayant réuni une armée de dix mille combattants, mande Ebbesen, en lui accordant un saufconduit. Il se présente, et Gérard lui ordonne de lui prêter foi et hommage. « Je ne vous crains pas, lui répond Ebbescn; je vous déclare la guerre, et je vous jure que je vous combattrai personnellement partout où je vous trouverai. » Le comte, étonné de ce courage, laissa partir libre Ebbesen. Peu de temps après celui-ci revient pendant la nuit, à la tête de soixante hommes, et s'introduit seul dans l'appartement du comte,

qui, éveillé en sursaut, reconnaît son ennemi. Il appelle au secours; au même instant Ebbesen lui plonge son épée dans le cœur. Les gardes se jetteut sur le meurtrier; mais le peuple, ayant appris la mort du comte Gérard, immole tous les satellites de l'usurpateur. Ebbesen court assiéger Skanderberg, un des plus forts châteaux de Gérard : les fils de celui-ci viennent le défendre avec une puissante armée. Ils sont tués par Ebbesen; mais lui-même périt dans le combat. Cependant il avait frayé à Waldemar, fils de Christophe II, le chemin au pouvoir suprême. Il ne fut pas difficile à ce prince d'expulser les autres tyrans, et il régna sous le nom de Waldémar IV, dit le "Restaurateur". doute l'action d'Ebbesen eutpourrésultat de mettre fin à la guerre civile, et de rendre à un prince légitime le domaine de ses aïeux : mais la religion ne doitelle pas gémir d'un meurtre, quelque excusables que semblent ses motifs, alors surtout que la mort est donnée, non dans un combat où les périls sont égaux, à un ennemi sans défense? Plusieurs poètes danois ont célébré l'action d'Ebbesen; elle a fourni le sujet d'une tragédie à Sander, et Malte-Brun lui a consacré une Ode, en 1812.

EBBON, né d'une famille obscure, devint frère de fait et condisciple de Louis-le-Débonnaire, qui le fit son bibliothécaire, et le plaça sur le siège de Reims. Ebbon conçut le dessein de travailler à la conversion des peuples du Danemarch, et fit approuver sa résolution au pape Pascal, qui le nomma son légat. Sa mission ayant été infructueuse, il revint en France

267

ce, et se mit à la tête des factioux qui déposèrent Louis-le-Débonnaire. Il prononça lui-même la sentence qui déclarait la déchéance de ce malheureux prince, et lui arracha les marques de la dignité royale. Ce monarque étant remonté sur le trône, Ebbon fut enfermé dans le monastère de Fulde. Conduit, en 835, au synode de Thionville, il eut la noble franchise de se déclarer coupable envers son roi légitime, et indigne de continuer ses fonctions dans l'épiscopat. Après la mort de Louis, il fut rétabli sur son siège par le crédit de Lothaire: mais, ayant été cité au concile de Paris, l'an 847, et ayant refusé d'y comparaître, il encourut l'indignation de ce prince, et fut obligé de se retirer auprès de Louis, roi de Bavière, qui lui donna l'évêché de Hildesheim, où il mourut en 851. C'était un prélat difficile à définir par ses qualités opposées. Il fut successivement courtisan assidu, missionnaire zélé, et eutin chef de parti.

EBED-Jesu, patriarche de Muzal en Assyrie, vint à Rome en 1562 abjurer la doctrine de Nestorius, et le pape Pie IV l'honora du " pallium", après l'avoir engagé à faire observer les décisions du concile de Trente dans les pays

de sa juridiction.

\*EBELING (Jean-Thierri-Philippe-Christophe), médecin, né à Lunebourg en 1753, mort en 1795, a traduit en allemand les "Voyages de Sonnerat en Guinée", Leipsick, 1777, in-4°; | les "Voyages de Béniouwki", et un grand mombre d'autres ouvrages.-\*Esz-MING (Jean-Juste), son frère, mort en 1783, surintendant à - Lamebourg, a laissé quelques primés, savoir : Græcismus de

écrits théologiques. — On cite encore Eseling (Christian), professeur à Rinteln, mort en 1716. ainsi qu'un autre Ebeling (Frid.), pasteur à Halberstadt, mort en 1785, comme auteurs d'écrits théologiques peu importants. — \* Ebeling (Jean-Georges), maitre de chapelle à Berlin, a composé plusieurs Pièces de musique, imprimées à Berlin et à Stettin de 1662 à 1669.

\*ÉBELING, littérateur allemand, né à Carmissen en 1741. mort à Hambourg en 1817, est auteur d'une Histoire de la poésie allemande; d'une Histoire et géographie de l'Amérique; | d'une Description du royaume de Majorque; | de plusieurs Essais de poésie, insérés dans différents écrits périodiques, et de plusieurs

Traductions de Voyages.

\* EBER (Paul), théologien protestant, pasteur de l'église de Wittemberg, né à Ritzingen en Franconie, l'an 1511, fut le secrétaire intime de Melanchton, assista en 1541 au colloque de Worms, et mourut en 1569. On a de lui: | Expositio Evangeliorum dominicalium; Calendarium historic, Wittemberg, 1551, in-49; l un ouvrage latin qui a été traduit en français sous ce titre: Etat de la religion et république du peuple judaïque depuis son retour de Babylone à Jérusalem, Genève, 1561, 1563, in-8°; et des Hymnes en allemand.

\*EBERHARD ou Evrard, surnommé "Græcista", du titre d'un de ses ouvrages, né à Béthune en Artois vers 1124, est auteur de plusieurs ouvrages de grammaire et de controverse. dont deux seulement ont été imfiguris et octo partibus orationis, sive grammaticæ regulæ versibus latinis explicatæ, Lyon, 1483 ou 1493 et 1490, in-4°, Paris, 1487, in-fol.; Anti-hæresis, inséré dans le "Recueil" de J. Gretser, "Trias scriptorum adversus valdensium sectam", Ingolstadt, 1614, in-4°, dans le tome 12 des "J. Gresterii opera omnia", et dans la Bibliotheca Patrum', édition de Lyon et de Cologne. — Plusieurs autres écrivains du nom d'Eberhard ou Eberhandus sont mentionnés dans l'ouvrage de J.-A. Fabricius sur les auteurs du moyen âge.

\*EBERHARD de Fresingen, écrivain du xmº au xmº siècle, est auteur d'un traité de Mensura fistularum, que Gerbert a inséré dans le 2º vol. de sa "Collection" des écrivains ecclésiastiques sur la musique. Ce traité est suivi d'un fragment intitulé Regula ad fundendas notas, id est organica tininnabula. C'est ce qu'on connaît de plus ancien sur la construction

des carillons.

\*EBERHARD (Christophe), aumônier-général des armées russes en 1711, mort en 1730, présenta au tzar Pierre une méthode nouvelle pour la détermination des iongitudes. Il consigna cette méthode dans un ouvrage intitulé: Specimentheoriæmagneticæ, etc., Leipsick, 1720, in-4°, figures. On a encore de cet auteur un écrit en allemand sur l'état des prisonniers suédois en Russie. Il avait été chargé par le tzar Pierre d'aller reconnaître les côtes de l'Amérique; mais la mort de ce prince arrêta l'exécution de cette entreprise. — \*EBERHARD (Jean-Paul); fils du précédent, habile architecte, né en 1725 à Altona, mort en 1795, professa les mathématiques

à Gottingue, et laissa: | Description d'une nouvelle planchette, en allemand, Halle, 1753, in-8°, avec 4 planches; | de Transportatore novoque ejusdem usu, Gottingue, 1754, in-4°; | Description des environs de Gottingue, 1760, in-8°, avec deux cartes; et une Traduction en allemand d'un ouvrage français intitulé Essais sur l'art de la guerre, et Recherches sur les causes de la supériorité de l'attaque sur la défense, Gottingue, 1757, grand in-8°,

avec 8 planches.

\*EBERHARD (Jean-Henri), professeur de droit public et féodal à Herborn et à Cothen, bibliothécaire au gymnase de Cobourg, né en 1743, mort en 1772, publia en allemand : | un Dictionnaire critique de jurisprudence, Francfort, 1769, 1771, in-8°; | Des notices hebdomadaires de Cothen, du 1er juillet 1769 au 12 mai 1771, in-4°; | et divers Opuscules de circonstance. Trois Dissertations, qu'il avait écrites pour l'éclaircissement du droit germanique, furent imprimées après sa mort,

Francfort, 1775, in-8°.

\*EBERHARD (Jean-Pierre), professeur de mathématiques, de physique et de médecine à l'université de Halle, né en 1727, mort en 1779, est auteur d'un assez grand nombre d'ouvrages en allemand; les principaux sont : | Traité sur l'origine d**es perles**, Halle, 1750, in-8°; | Principes élémentaires de Physique, ibid., 1753, in-8°; Mélanges d'histoire naturelle, de médecine et de morale, ibid., 1769, 3 vol. in-8°, et divers Traités de Mathématiques, appliqués à l'optique, à la gnomonique, à la construction des moulins et des machines né.

ami Nicolai. mande \* de son \*EBERLE (Adam), peintre, né à Aix-la-Chapelle, en 1805, mort le 18 avril 1832, fut d'abord apprenti coutelier; mais, dominé par le sentiment des beaux-arts, il obtint de son père d'être envoyé à l'académie de Dusseldorf. Ce fut là qu'il attira l'attention de Cornélius, directeur de cet établissement. Sa première production fut un Christ au tombeau, composition pleine de profondeur. Lorsque Cornélius fut nommé directeur de l'académie de Munich, en 1825, son élève le suivit, s'appliqua avec succès à la peinture à fresque, et peignit le Plafond du nouvel "Odeum" de cette ville. Il exécuta aussi une des grandes fresques qui décorent les arcades des jardins du palais, et dont le sujet est Maximilien investi de la dignité d'électeur. Mécontent lui-même de ce dernier ouvrage, Eberle devint triste, soucieux, et entreprit, en 1829, pour dissiper sa mélancolle, un voyage à Rome, où il continua ses études, mais avec si peu de satisfaction pour lui-même, qu'il détruisit ses ouvrages. Cornélius le pressait vivement de revenir dans sa patrie, pour décorer le salon du nouveau palais de cette ville, lorsque la mort l'enleva.

EBERMANN (Vite), jésuite, né à Rentweisdorff, dans l'évêché de Bamberg, en 1597, enseigna avec réputation les belles-lettres, la philosophie et la théologie à Mayence et à Wurtzbourg, fut recteur du séminaire de Fulde, et mourut à Mayence le 8 avril 1675. Il a publié Bellarmini controversiæ vindicatæ, Wurtzbourg, 1661, in-4°. Il y montre que la manière des hérétiques, en répondant à Bellarmin, est de tronquer les preuves de ce célèbre controversiste, et d'isoler des propositions pour pouvoir les combattre avec une espèce d'avantage. Ebermann a encore publié d'excellents ouvrages de controverse contre Georges Caliste, Hermann Coringius, Jean Museus, professeur

d'Iéna, etc.

EBERT (Théodore), professour à Francfort-sur-l'Oder, dans le xvii<sup>a</sup> siècle, s'est fait un nosm par ses ouvrages. Les principaux sont : | Chronologia præcipuorum linguo sancta doctorum; Elogia juriseonsultorum et politicorum centum illustrium, qui hebræam linguam et reliquas orientales excoluerunt, Leipsick, 1628, in-8; Poetica hebraica, ibid., 1628, in-8°. Ces livres renferment beaucoup de choses savantes, et peu agréables, excepté pour les hébraïsants.

\*EBERT (Jean-Arnoldt), à l'institut carolin professeur à Brunswick, né à Hambourg en 1723, mort le 19 mars 1795, est auteur de plusieurs Traductions allemandes: | Traduction des "Nuits d'Young", estimée, avec des Notes, Leipsick, 1790, 1793, 5 vol. in-8°; | Traduction de la tragédie anglaise de "Léonidas" de Glover, Hambourg, 1778, in-8°; Il a aussi donné des Morceaux de poésie lyrique, et quelques Epltres, parmi lesquelles on distingué celle à Conrad Arnold Schmidt, imprimée séparément, Brunswick, 1772, in-8°:

\* EBERT (Jean-Jacques), prosesseur de philosophie et de mathématiques à Wittemberg, né à Breslau en 1737, mort le 18 mars 1805, a publié les ouvrages suivants: Leçons de Philosophie et de mathématiques pour les hautes clas-

es, Francfort, 1775, in-8°, 4° ediion , 1790; Abrege des principes de Logique, 5° édition, 1790; Abrégé des principes de Physique, 4º édition, 1803; Leçons de Physique pour la jeunesse, Leipsick 1793, 2º diaon, 3 vol. in 8º; Eléments des principales parties de la Philosophie pratique, Leipsick, 1784, in-8°; | Entretiens sur les principales merveilles de la nature, 1el vol., Leipsick, 1784, in-8°; Loisirs d'un père, consacrés à l'instruction de sa fille, Leipsick, 1795, in-8°; Journal pour l'instruction des jeunes dames, 1794, a 1801. Son enseignement et ses ouvrages, tous consa-

composa son evangile. ] Les disciples d'Ebion mélaient les pueceptes de la religion chrétienne avec le judaisme. Ils observaient également le samedi et le dimanche. Ils célébraient tous les ans leurs mystères avec du pain azyme. Ils se baignaient tous les jours comme les Juifs, et révéraient Jérusslem comme la maison de Dieu. Ces hérétiques ne connaissaient point d'autre évangile que celui de saint Mathieu, qu'ils avaient en hébreu, mais corrompu et mutilé. Ils rejetaient le reste du Nouveau-Testament, et surtout les Epitres de saint Paul, regardant cetapôtre comme un apostat de la loi. Ils honoraient les anciens patriarches; mais ils méprisaient les prophètes. La vie des premiers ébionites fut, dit-on, asser sage, celle des derniers fort déréglée. Ceux-ci permettaient la dissolution du mariage et la pluralité des fe<del>mmes</del>. Les ébionites reconnaissaient J.-G. pour le messie : ils voyaient donc en lui les principaux caractères sous lesquels il avait été annoncé par les prophètes. On ne les accuse point d'avoir révoqué en doute les miracles de J. - C., mi sa mort, ni sa résurrection. Saint Epiphane atteste, au contraire, qu'ils admettaient tous ces faits essentiels. Ils étaient cependant nés dans la Judée, avant la destruction de Jérusalem : plusieurs avaient été sur le lieu où ces faits sétaient passés; ils avaient eu la facilité de les vérifier.

\*EBIPAN, savant prélat arménien' au vu' siècle, est auteur | d'une Histoire d'Ephèse; | de Commentaires sur les Psaumes de David et les Proverbes de Salomon; | d'une Histoire du monastère de Clag; | de deux Homélies sur la

hérétique et contre son premier

naissance et le bapteme de J.-C., et d'un Discours sur la divinité de J.-C., ouvrages conservés en manuscrit partie dans la bibliothèque ambroisienne de Milan, partie dans celle du Vatican.

Clotaire III et de Thierri Ier, homme ambitieux, fier, entreprenant, parvint à ce poste par ses intrigues et par son hypocrisie. Les espérances que ses vertus apparentes avaient données se démentirent bientôt. Demeuré seul maître, par la retraite de la reine Bathilde, il ne contraignit plus son orgueil, son avarice, sa perfidie. Il ravissait les biens, il ôtait les charges, il chassait les grands qui étaient à la cour, et défendait aux autres d'y venir sans sa permission. Après la mort de Clotaire, en 670, il mit Thierri sur le trône; mais la haine que les seigneurs avaient pour le ministre rejaillit sur le roi. Ils donnèrent la couronne à Childéric II, firent sondre Thierri et Ebroin, et les enfermèrent dans des monastères. On cût fait mourir Ebroin sans la puissante médiation de saint Léger, qui ne se souvint plus de l'inimitié qu'il s'était attirée de la part de ce méchant homme en blâmant ses injustices. Childéric étant mort en 675, Thierri fut replacé sur le trône, et prit Leudèse pour maire du palais. Ebroin, s'étant échappé de son monastère, fit assassiner Leudèse, supposa un Clovis, qu'il disait être fils de Clotaire III, força les peuples de lui prêter serment de fidélité, et ravarea les terres de ceux qui lui résistèrent. La ville d'Autun fut assiégée. L'évêque Léger eut les yeux crevés par ordre d'Ebroin, à qui il avait sauyé la vic, et fut

mis dans un monastère. Ebroin contraignit ensuite, les armes à la main, Thierri à le recevoir pour son maire du palais. Il gagna les grands de Neustrie et de Bourgogne, et renvoya son faux Clo-EBROIN, maire du palais de vis, dont il n'avait plus besoin. Sa tyrannie n'eut plus de bornes; tous les gens de bien en furent les victimes. Les Neustriens, accablés de son joug affreux, désertaient leur pays; l'Aquitaine se détacha de la France; l'Austrasie refusa de le reconnaître, et se nomma deux maires du palais, qu'Ebroin eut le bonheur de vaincre à la bataille de Leucofas. Enfin un seigneur, nommé Hermanfroi, qu'il menaçait de la mort, après l'avoir dépouillé de ses biens, tua le tyran en 681, les uns disent dans son lit, les autres à la sortie de son palais. C'est sous ce ministre que commença l'usage ou plutôt le monstrueux abus de donner à titre de précaire les biens ecclésiastiques à des seigneurs laïques, sous l'obligation du service militaire.

ECCARD, [ou plutôt Eckhard] (Jean-Georges n'), né le 7 septembre 1674 à Duingen, dans le duché de Brunswick, fut ami de Leibnitz. Il devint, par le crédit de cet homme célébre, professeur en histoire à Helmstadt. Après la mort de ce philosophe, il eut une chaire à Hanovre; mais les dettes qu'il contracta dans ce nouveau séjour l'obligèrent de le quitter en 1723. L'année d'après, il embrassa la religion catholique à Cologne. [Le pape Innocent XIII ressentit une si vive joie pour la conversion de ce savant, qu'il donna ordre à son légat auprès de l'empereur de lui procurer une place. On lui donna le choix de Vienne,

Passeau ou Wurtzbourg; et Eccard préféra cette dernière ville.] Il y remplit.avec distinction les charges de conseiller épiscopal, d'historiographe, d'archiviste et de bibliothécaire. Il y mourut en 1730, à 56 ans, après avoir été anobli par l'empereur. On doit à Eccard: | Corpus historicum medii ævi, a temporibus Caroli magni imperatoris ad finem seculi xv, Leipsick, 1723, 1 vol. in-fol. a Cette collection, qui vient, dit l'abbé Lenglet, d'un des plus habiles et des plus honnêtes hommes qu'il y ait dans l'empire, est trèscurieuse et bien dirigée, chose rare dans les écrivains allemands: et ce qui est encore plus rare, il ne répète point ce qui est dans les autres. » Leges Francorum, salicæ et Ripuariorum, cum additionibus regum et imperatorum variis, Francfort, 1720, in-fol.; recueil non moins estimé que le précédent : | De origine Germanorum eorumque vetustissimis migrationibus ac rebus gestis, publié a Gættingen en 1750, in-4°, par les soins de Sheridius; | Historia studii etymologici linguæ germanicæ, etc., in-8°, estimé; | Origines Habsburgo-Austriacæ, Leipsick, 1721, in-fol. Ce savant a abandonné les anciennes idées sur l'origine de la maison d'Autriche: il s'est attaché à prouver que les maisons de Lorraine et d'Autricheviennent de la même souche. | Commentarii de rebus Franciæ orientalis etepiscopatus Wiceburgensis, in quibus regum et imperatorum Franciæ Germaniæque gesta exponuntur, Wurtzbourg, 1729, 2 vol. in-fol.; | Animadversiones historicæ et criticæ in Scannati diœcesim et hierarchiam fuldensem, 1727, in-fol.;

Historia genealogica principum Saxoniæ superioris, Leipsick, 1722, in-fol., etc.

ECCHELLENSIS (Abraham), savant maronite, professour des langues syriaque et arabe au collége royal à Paris, où le célèbre Le Jay l'avait appelé, était né à Eckel. Le Jay lui donnait par an six cents écus d'or, pour présider à l'impression de sa grande Bible polyglotte. La congrégation "de propaganda fide, l'agrégea, vers l'an 1636, aux traducteurs de la Bible en arabe. Ecchellensis passa de Paris à Rome, après avoir obtenu en cette ville une chaire de langues orientales. Il y mourut en 1664. Ce savant était profondément versé dans la connaissance des livres écrits en syriaque et en arabe; et. quoique d'autres lui aient été supérieurs dans la connaissance de ces deux langues, il faut avouer qu'il les possédait très-bien. On a de lui : | la Traduction d'arabe en latin des 5°, 6° et 7° livres des "Coniques" d'Apollonius. Ce fut par ordre du grand-duc Ferdinand II qu'il entreprit cet ouvrage, dans lequel il fut aidé par Jean Alphonse Borelli, mathématicien célèbre, qui l'orna de commentaires. Cette Version fut imprimée à Florence, avec le livre d'Archimède "De assumptis", en 1661, in-fol.; | Linguæ syriacæ sive chaldaicæ perbrevis institutio, Rome, 1628, in-12; | Synopsis philosophiæ Orientalium, Paris, 1641, in-4°; | Versio Durrhamani de medicis virtutibus animalium, plantarum et grammarum, Paris 1647, in-8°; c'est la traduction de l'extrait d'un ouvrage de Sogouby; | des Ouvrages de controverse contre les protestants, imprimés à Rome; | Eutychius vindicatus,

contre Selden, et contre Hottinger, auteur d'une Histoire orientale, 1661, in-4°; | des Remarques sur le Catalogue des écrivains chaldéens", composé par Ebed-Jesu, et publié à Rome en 1653. Elles sont précieuses aux amateurs de la littérature orientale. | Une Edition des OEuvres de saint Antoine, abbé; | Concordia nationum christianarum orientalium in fideicatholicæ dogmatibus, Mayence, 1665. Il tache de concilier les sentimens des Orientaux avec ceux de l'Eglise romaine, et il y réussit ordinairement très - bien. Léon Allatius a travaillé de concert avec Ecchellensis à ce même ou-

vrage.

\*ECCKARTAUSEN, né à Munich, où il mourut en 1803 à 55 ans, exerça d'abord la profession de jurisconsulte, ce qui ne le conduisit ni à la fortune ni à la renommée. Pour y parvenir, Ecckartausen se fit chimiste, physicien, philosophe hermétique, moraliste, illuminé, journaliste et même dramatiste. Il avait l'art stérile d'enfanter chaque mois un volume: aussi ses écrits se montent-ils à près de 100. On ne connaît en France que Dieu l'amour le plus pur, et la Nuce sur le sanctuaire, le premier naturalisé par M. de Stassart, le second traduit par M.Coëssin.Les traductions valent encore moins que les originaux. Les autres ouvrages d'Ecckartausen sont: | Discours sur l'influence de la religion sur les sciences, et des sciences sur la religion, lu à l'académie en présence de Pie VI, en 1782. C'est le moins imparfait des écrits de l'auteur, précisément parce qu'il est le premier. Découvertes sur la lumière, l'air, le feu, 1798-1802. | Nouvelle

chimie, 1800. Ces découvertes et cette chimie sont aussi vieilles que le monde; | un grand nombre d'écrits équivoques sur la Magie, 1788-1791; | beaucoup de Comédies à la façon allemande.

ECEBOLE, sophiste de Constantinople, maître de rhétorique de l'empereur Julien, fut toujours de la religion du souverain. Sous Constantin, il se signala par ses invectives contre les dieux des païens; il déclama depuis pour les mêmes dieux, sous Julien son disciple. A la première nouvelle de la mort de ce prince, il joua le rôle de pénitent. Enfin il mourut sans reconnaître d'autre religion que l'intérêt présent : digne maître du prince hypocrite et apostat qui, sous les mêmes rapports, fut

son très-digne disciple.

ECHARD (Jacques), domininicain, né à Rouen le 22 septembre 1644, mourut à Paris le 15 mars 1724. Il contribua à illustrer son ordre par la Bibliothèque des ecrivains qu'il a produits, 2 vol. in-fol., à Paris, le 1er en 1719, le 2°, en 1721. Le P. Quetif avait travaillé avant lui à cet ouvrage; mais il en avait à peine fait un quart. Cette Bibliothèque est fort estimée par tous les bibliographes. On y prend une idée juste de la vie et des ouvrages des écrivains dominicains, de leurs différentes éditions, et des bibliothèques où on les garde en manuscrits. Tout est appuyé sur de bonnes preuves. L'auteur donne le titre de grands hommes à des personnes très-médiocres; mais l'exagération est le défaut de tous les ouvrages de cc genre. Le P. Echard avait toutes les qualités d'un savant vertueux. [ A la suite de la Bibliothèque des derivains de son ordre, le père

par la grande victoire navale remportée sur les Turcs par Juan d'Autriche.

ÉCHION, roi de Thèbes. Ses deux filles se laissèrent immoler pour apaiser les dieux, qui affligeaient la contrée d'une sécheresse horrible. Il sortit de leurs cendres deux jeunes hommes couronnés, qui célébrèrent la mort généreuse de ces princesses. — Il y a eu un autre Échion, qui fut un de ceux qui aidèrent Cadmus à bâtir Thèbes; et c'est de son nom que les Thébains ont été appelés "Echionides".

ECHIUS, ou Eckius (Jean), né en Souabe l'an 1486, professeur de théologie dans l'université d'Ingolstadt, signala son savoir et son zèle dans ses conférences contre Luther, Carlostad, Mélanchton. etc. Il se trouva en 1538 à la diète d'Augshourg, et en 1541, à la conférence de Ratisbonne, et brilla dans l'une et dans l'autre. Il joua le rôle principal dans toutes les disputes publiques des catholiques avec les luthériens. Il avait de l'érudition, de la mémoire, de la facilité, de la pénétration, une logique précise et vigoureuse. Ce savant théologien mourut à Ingolstadt en 1543, à 57 ans. On a de lui : | deux Traités sur le sacrifice de la Messe; | un Commentaire sur le prophète Aggée, 1638, in-8°; des Homélies, 4 vol. in-8°, et des Ouvrages de controverse. On conserve avec une sorte de respect, dans le muséum du collége d'Ingolstadt, la chaire où il était assis en donnant ses leçons.—Il ne faut point le confondre avec Léonard Echius, jurisconsulte célèbre, mort vers l'an 1550: ce dernier jouissait d'une si grande réputation, et était si aime de Charles-Quint,

que ce prince disait que « ce qui était conclu sans l'avis d'Eckius était conclu en vain».

ECHO, fille de l'Air et de la Terre. Cette nymphe habitait les bords du fleuve Céphise. Junon la condamna à ne répéter que la dernière parole de ceux qui l'interrogeaient, parce qu'elle avait parlé d'elle imprudemment, et qu'elle l'avait amusée par des discours agréables, pendant que Jupiter était avec ses nymphes. Écho voulut se faire aimer de Narcisse; mais, s'en voyant méprisée, elle se retira dans les

grottes, dans les montagnes, dans les forêts, où elle sécha de douleur, et fut métamorphosée en

rocher.

\* ECKART, abbé d'Urangen, diocèse de Wurtzbourg, vers l'an 1160, est cité pour la mégularité de sa conduite et l'étendue de son savoir. On lui attribue : | un livre sur l'Expédition sacrée de Jérusalem, inséré dans l'"Amplissima collectio veterum scriptorum", tom. V; | un traité intitulé Laterna monacorum, cité par Thrithème; | une Chronique, imprimée par Browar; | des Homélies, | des Sermons, | et des Lettres adressées à des personnages célèbres du temps. — Plusieurs moines de Saint-Gall ont porté le nom d'Eckart. L'un d'eux, qui vivait en 1040, est auteur d'un poème héroïque intitulé: Gesta Waltharii, et d'un ouvrage de Çasibus monasterii sancti Galli. —Un autre, qui vivait du temps d'Innocent III et de Frédéric II, a écrit la Vie de Notkèr-le-Bègue. - Deux autres Eckart étaient del'ordre de Saint-Dominique.-Un troisième, chanoine régulier de Saint-Victor, a écrit plusieurs ouvrages de spiritualité que le P. Gourdan a traduits.

\* ECKART (Jean-Godefroy), né à Augsbourg en 1734, mort à Paris en 1809, avait acquis par son talent sur le clavecin une grande célébrité en Allemagne, lorsqu'il vint à Paris en 1758. Les succès qu'il obtint dans cette ville le déterminèrent à y fixer sa résidence. Il s'appliqua vers le même temps à l'étude de la miniature.

\* ECKEBERT ou ECHEBERT (Ekbertus Sconaugiensis), abbé du couvent des bénédictins de Schonau, diocèse de Trèves, au xII° siècle, mort en 1145, a écrit quelques Opuscules, dont 2 se trouvent dans le tom. 7 de la Bibliothèque ascétique de dom

Bernard Pez, bénédictin.

\* ECKHARD (Tobie), philologue et littérateur saxon, né en 1662, mort en 1737, fut recteur du gymnase de Quedlimbourg. Il composa un grand nombre d'ouvrages dont nous ne citerons que les principaux : | de Disputationibus academicis, Wittemberg, 1691, in-4°; | Notices des bibliothèques publiques de Quedlimbourg, en allemand, 1715, in-4°; | Non christianorum de Christo testimonia, Quedlimbourg, 1725, in-4°; Observationes philologicæ ex Aristophani Pluto, ib., 1723, in-4°.

\* ECKHARD (Christian-Henri), né en 1716, professeur d'éloquence, de poésie et de jurisprudence à Iéna, où il mourut en 1751, a publie : | Vita Tobiæ Eckhardi, Iéna, 1739, in-4°; Introductio in rem diplomat., præcipuè germanicam, ib., 1742 et 1750, in-4°: | Commentatio de C. Asinio Pollione iniquo optimo-

rum latinitatis auctorum censore,

ibid., 1743, in-4°; etc.

\* ECKHARD (Paul-Jacques), ministre protestant, né à Juterbock, en 1693, morten 1753, a laissé une Description de quelques armes antiques et de médailles sclavones en argent, trouvées dans sa ville natale en 1728 et en 1732; des Recherches historiques sous le titre de Duo perantiqua ex agro Juirebocensi erula monumenta, Wittemberg, 1754, in-4°; une Histoire ecclésiastique des Wendes (ou Sclavons de Lusace), ibid., 1739, etc.

\* ECKHARD (Georges-Louis), peintre de portraits, né à Hambourg en 1769, mort en 1794, a publié, en allemand, une Notice des artistes de Hambourg, comme Supplément au "Dictionnaire de Fuessli, Hambourg, 1794, in-8°.

" ECKHARD (Jean-Frédéric), philologue saxon, né en 1723, mort en 1794, fut recteur du collége de Frankehausen en 1748, directeur et bibliotliécaire de celui d'Eisenach depuis 1758 jusqu'en 1793. Le Dictionnaire de Meusel cite de cet auteur 92 ouvrages ou programmes académiques, et dissertations philologiques et littéraires; les principaux sont : \ de Edificatione et ornatione sepulchrorum a scribis et pharisæis instituta, Iena, 1746, in-4°; | de Elegantiorum litterarum studiis inter christianos tempore Juliani, Eisenach, 1764, in-4°; | Notice d'un livre rare intitule: "Summa Magistrutia" ou "Pisanella", ibid., 1771, in-4°; | Notices sur des livres rares du xv° siècle, de la Bibliothèque d'Eisenach, en allemand, ibid., 1775, in-8°; sur les Batteries flottantes employées par César dans la guerre civile, ibid., 1785, in-4°, en allemand; et 1784, avec un Supplément; | sur J.-P. Erick, savantlittér. d'Eisenach, ib., 1789, in-4°, en allemand; | des Bibliothèques chez les Romains, ibid.,1790, in-4°, en allemand; | Exercitatio critica de editione librorum apud veteres, ibid., 1777, in-4°; | Flavius Josephus de Joanne Baptista testatus, ibid., 1785, in-4°; la Vie de cet historien traduite du grec en allemand, Leipsick, 1780, in-8°., Eckhard a fourni des articles à quelques journaux littéraires allemands.

\*ECKHELL (Joseph-Hilaire), célèbre numismate, né le 13 janvier 1737, à Entzesfeld, dans l'Autriche supérieure, fit ses études dans un collége de jésuites, et entra dans cette société. Il cultiva avec succès les langues savantes, et, après avoir enseigné pendant quelque temps le latin et la rhétorique, il fut nommé professeur d'éloquence à l'université de Vienne. Un goût décidé l'entraîna vers les études de l'antiquité, et particulièrement vers la numismatique. Le cabinet des médailles des jésuites, dont il eut la garde après la mort du P. Khell, Pun de ses confrères, et surtout la riche collection de la bibliothèque impériale, lui offrirent les moyens de faire des recherches. A la fin du xviii siècle, on n'avait pas encore osé réduire l'étude de la numismatique à un seul système, et la renfermer dans un seul corps de doctrine. Le grand nombre des monuments numismatiques qui nous sont parvenus, la diversité des siècles et des nations auxquels ils appartiennent, rendaient cette entreprise presque insurmontable.

Ajoutonsà cela la difficulté qu'offrait ce mélange des monuments apocryphes avec les monuments authentiques; car, outre que les peuples anciens eurent aussi leurs faux monnayeurs, l'appât du gain porta plusieurs habiles graveurs de l'Europe à contrefaire les monuments numismatiques, lorsque le goût de l'antiquité commença à revivre chez les peuples modernes. Le P. Eckhell ne fut pas découragé par ces obstacles; nourri de la lecture de Jobert, du P. Zaccaria, de Spanheim et des trois célèbres antiquaires français Vaillant, Pellerin et l'abbé Barthélemy, il entreprit de former une collection complète de monuments numismatiques, et de la réduire à un seul corps de doctrine. Pour acquérir sur cette matière des connaissances plus vastes que celles que lui avaient fournies son pays, il obtint de ses supérieurs la permission de faire, en 1772, un voyage en Italie, où il visita les nombreux cabinets qui s'y trouvent épars. Le grand-duc Léopold, à Florence, lui fit ouvrir le cabinet des Médicis, où le docteur Cocchi, directeur de la galerie de cette ville, s'empressa de faciliter au savant jésuite les moyens de faire l'essai de son nouveau classement sur une des plus belles et des plns riches collections de l'Europe. Pendant son sejour à Florence, le grandduc Léopold avait écrit à sa mère, l'impératrice Marie - Thérèse, pour lui recommander le père Eckhell. A son retour à Vienne, en 1774, il fut nommé directeur du cabinet des médailles et professeur d'antiquités. Son ordre ayant été supprimé dans les états de l'impératrice, le P. Eckhell se fixa à Vienne, où il se consecra tout entier à son étude favorite. On a de lui : | Nummi veteres anecdoti, Vienne, 1775, 2º partie in-4°. Dans cet excellent recueil, il fait connaître plus de quatre cents médailles inédites, la plupartautonomes, accompagnées d'explications savantes, moins abondantes et moires détaillées, à la vérité, que celles inscrites dans les médaillons de Ph. Buonarotti; mais le P. Eckhell y fait preuve d'une critique plus sure et d'une connaissance plus profonde des langues anciennes que le numismate florentin. | Doctrina nummorum, Vienne, 1792 à 1798, 8 vol. Cet ouvrage, où l'auteur présente la numismatique tout entière disposée dans le meilleur ordre, et soumise à une critique sure et ingénieuse, mit le comble à sa gloire; mais la mort, qui l'enleva peu de temps après la publication du 1er volume, le 16 mai 1798, l'empêcha d'en jouir. Le P. Eckhell a en outre publié différents opuscules, parmi lesquels on distingue: | Sylloge prima nummorum anecdotorum thesauri cæsarei, Vienne, 1786, grand in-4°. Cet ouvrage n'est qu'un appendice du Nummi veteres anecdoti : | Traité élémentaire de Numismatique allemande, à l'usage des écoles, écrit en allemand, 1786, in-8°; | Odas dua cum Josephus II et Josepha Bavariæ princeps nuptiis jungerentur, Vienne, 1765, in-4°; | un Poème en allemand sur le départ de la princesse Marie-Charlotte, et un Discours dans la même langue, sur le voyage de Joseph II en Italie.

ÉCLUSE (Charles DE L'), "Clusius", né à Arras le 18 février

1535, parcourut une grande partie de l'Europe en herborisant. Il s'était fait une loi de ne se fier qu'à ses propres yeux pour les descriptions des plantes : aussi l'exactitude la plus scrupuleuse règne dans ses descriptions et dans ses figures. Les empereurs Maximilien II et Rodolphe II lui confièrent leur jardin des simples. Las des assujettissements de la vie de courtisan, il se retira à Francfort-sur-le-Mein, ensuite à Leyde, où il mourut en 1609, à 84 ans, professeur de botanique. Ses ouvrages ont été recoeillis en 5 vol. in-fol., à Anvers, 1601, 1605 et 1611, avec figures. Ils roulent sur la science qu'il avait cultivée. (Voyez Belon.)

\*ECLUSE des Loges (Pierre-Mathurin de L'), docteur de Sorbonne, né à Falaise en 1715, mort à Paris vers l'an 1785, est connu par son édition des "Mémoires de Sully", Londres, 1745, 5 vol. in-4°, ou 8 vol. in-12, réimprimée à Londres, 1778, 10 vol. in-12, et à Paris, 1814, 6 vol. in-8°. On reprochait à ces "Mémoires" de manquer d'ordre; le style enavait d'ailleurs vieilli. L'abbé de L'Écluse les mit en meilleur français et en meilleur ordre.

\*EDDY, géographe, américain, né à New-Yorck en 1784, mort le 22 décembre 1817, publia plusieurs Cartes estimées, entre autres celle de l'état de New-Yorck. Il s'occupa d'un Atlas complet de toute l'Amérique. On a encore de lui un grand nombre d'Essais sur la géographie, la botanique et sur d'autres branches d'histoire naturelle.

\* EDELCRANZ (Abraham-Nicolas, baron), poète lyrique et dramatique, né à Abo en Suède, l'an 1754, mourut à Stockholm le 15 mars 1821. Après avoir fait des Odes et des Pièces de théâtre, il devint en 1781, secrétaire et caissier particulier du roi de Suède, et directeur des spectacles. En 1790 et 1791 il voyagea en Angleterre pour le compte de son gouvernement, et fut appelé ensuite à la chaucellerie. Le roi lui fit faire un nouveau voyage en Allemagne, en Hollande, en France et en Angleterre pour examiner plusieurs procédés mécaniques industriels. A son retour, il fut appelé à l'intendance des musées royaux, et aux comités pour les améliorations des objets d'industrie et d'agriculture. La Suède lui est redevable de plusieurs machines importantes, entre autres des "Télégraphes", sur lesquels il publia un Traité en 1796 : il fit aussi une Machine Pneumatique que sa construction rend propre à divers usages. Le roi, en récompense de ses services, le nomma baron.

EDELINCK (Gérard), né à Anvers en 1649, y apprit les premiers éléments du dessin et de la gravure; mais ce fut en France qu'il déploya tous ses talents. Louis XIV l'y attira par ses bienfaits. Il fut choisi pour graver deux morceaux de la plus grande réputation, le tableau de la "Sainte Familie" de Raphaël, et celui d'"Alexandre visitant la famille de Darius", de Lebrun. Edelinck se surpassa dans les "Estampes" qu'il exécuta d'après ces chefs-d'œuvre; les copies furent aussi applaudies que les originaux. [Ses autres estampes, non moins appréciées de nos jours, sont uneMadeleine, le Christ aux Anges, Saint Charles-Borromée, Moise, le Combat de quatre che-

valiers. Il n'a été égalé, sinon surpassé, que par Morghen, dans sa "Transfiguration" de Raphaël. On admire dans les ouvrages d'Edelinck un burin brillant et moelleux, une touche large et savante, un dessin coulant et correct. Chez lui la pureté et la régularité des hachures ne nuisent point à leur souplesse, et ses Estampes ont une suavité et un accord si parfait, qu'elles semblent des tableaux. Il a réussi également dans les *Portraits* qu'il a faits de la plupart des hommes illustres de son siècle. Cet excellent artiste mourut le 2 avril 1707, dans l'hôtel royal des Gobelins, où il avait un logement, avec le titre de graveur ordinaire du roi, et de conseiller dans l'académie royale de peinture.

\*EDELMANN (Jean-Christian), écrivain athée, né en Saxe l'an 1698, s'abstint long-temps de manger de la chair, disant que l'âme des animaux, ainsi que celle des hommes, est une portion de la divinité. Il développa sa doctrine dans plusieurs ouvrages, dont les principaux sont : | Moïse démasqué, 1740, in-4°; | Christ et Bélial, 1741, in-8°; | La Divinité de la raison, 1742, tous écrits en allemand. Il mourut en 1767 à Berlin, où on lui avait permis de se retirer et de vivre tranquille à condition qu'il n'écrirait plus. J.-Henri Praktje a donné une " Notice sur la vie, la doctrine et les ouvrages d'Edelmann , Hambourg, 1753, in-8°, en allemand.

\*EDELMANN(Jean-Frédéric), compositeur de musique, né en 1749 à Strasbourg, se fit connaître de bonne heure comme pianiste, et publia un grand nombre de So**2**81

nates et de Concertos pour le clavecin. En 1782 on joua à l'Opéra l'acte du Feu dans le ballet des \*Eléments, et Ariane abandonnée dans l'île de Naxos, qui avaient été composés l'un et l'autre par Edelmann. On a de lui 14 OE uvres pour le clavecin. Il laissa en manuscrit l'Oratorio d'Esther, les Opéras d'Alcione et de Mérope. A la révolution, il porta la démence jusqu'à devenir dénonciateur public; ses délations, qui envoyèrent à la mort une foule de victimes, atteignirent son bienfaiteur, le baron Dietrich. Par un juste retour, il périt sur l'échafaud avec son frère, en 1794, après la mort de Robespierre.

\*EDENIUS (Jordan), docteur en théologie et professeur à Upsal, né eu 1624, mort en 1666, voyagea en Angleterre, et se lia avec les littérateurs les plus distingués de ce pays. On a de lui: Dissertationes theologicæ de veritate christianæ religionis, Abo, 1664; | et un Epitome historiæ ecclesiasticæ, ibid., 1681.

EDER (Georges), né à Freisinger en 1524, se fit un nom vers la fin du xvi siècle par son habileté dans la jurisprudence. Il fut honoré par les empereurs Ferdinand Ier, Maximilien II et Rodolphe II, de la charge de leur conseiller, et laissa plusieurs écrits sur le droit, dont le meilleur est son OEconomia Bibliorum, seu Partitionum biblicarum libri quatuor, Cologne, 1568, in-fol., plusieurs fois réimprimé. Eder mourut le 19 mai 1586.

EDGAR, roi d'Angleterre, dit \* le Pacifique \*, fils d'Edmond, succéda à son frère Eduin en 959; il vainquit les Ecossais, et imposa à la province de Galles un tri-

but annuel d'un certain nombre de têtes de loups, pour dépeupler l'île de ces animaux carnassiers. Il subjugua une partie de l'Irlande, poliça ses états, contribua à la réforme des mœurs des ecclésiastiques, et mourut en 975 [à l'âge de 33 ans], après un règue de 16 ans. Quelques auteurs l'appellent "l'amour et les délices des Anglais". Sa modération lui mérita le surnom de " Pacifique ", et son courage égala son amour de la paix. Sa vertu ne fut point exempte de faiblesse; mais la pénitence qu'il en fit répara bien le scandale qu'il avait donné. « Ce prince, dit Fleury, étant allé à un monastère de filles, situé à Vilton, fut épris de la beauté d'une personne noble qui y était élevée parmi les religieuses, sans avoir reçu le voile, et l'enleva... L'archevêque de Cantorbéry, saint Dunstan, vint trouver le roi, qui s'avança à son ordinaire, lui tendant la main pour le faire asseoir sur le trône. L'archeveque retira sa main, et lui dit: « Vous osez toucher la main qui immole le Fils de la Vierge, avec votre main impure, après avoir enlevé à Dieu une vierge qui lui était destinée... Je ne veux pas etre ami d'un ennemi de J.-C.» Le roi se jeta aux pieds du prélat, qui, l'ayant disposé à toute satisfaction, lui imposa une pénitence de 7 ans, pendant lesquels il ne porterait point la couronne, il jeunerait deux jours de la semaine, et ferait de grandes aumônes. Le roi accomplit exactement sa pénitence; après les 7 ans, il assembla les seigneurs, les évêques et les abbés de ses états, et, en leur présence, saint Dunstan lui remit la couronne sur la tête. avec une allégresse publique, C'était l'an 973. » On trouve dans la Collection des conciles plusieurs lois qui font honneur à la sagesse de son gouvernement. — Il ne faut pas le confondre avec EDGAR, roi d'Écosse, fils de sainte Marguerite et neveu d'Édouard-le-Confesseur; dont il est parlé dans l'article suivant.

EDGAR, ATHELING[c'est-à-dire " vraiment noble "], légitime héritier du royaume des Anglais, [fut traité avec tendresse par Guillaume-le-Conquérant; néanmoins se sauva en Ecosse avec sa mère Agathe et ses sœurs Marguerite et Christine. Marguerite fut mariée au roi Malcolm, dont elle eut six fils et deux filles. Trois de ses fils, Edgar, Alexandre et David, furent rois. (Voyez MARGUERITE.) [Edgar, qui s'était réfugié en Ecosse à l'instigation de quelques seigneurs ennemis de Guillaume-le-Conquérant, étant de retour en Angleterre, ce monarque combla de richesses et de titres le fugitif repentant, et l'employa dans plusieurs missions. Edgar était neveu d'Edouard-le-Confesseur, qui avait nommé Guillaume pour son successeur. Dans Edgar finit la ligne masculine des rois anglo-saxons. Henri Ier, fils de Guillaume, se maria avec Mathilde, fille de Marguerite, reine d'Ecosse, et sœur d'Edgar.]

\*EDGEWORTH DE FIRMONT (Henri Essen), dernier confesseur de Louis XVI, né en Irlande, l'an 1745, d'un ministre protestant qui passa en France avec sa famille, vers 1650, après avoir abjuré la réforme, vivait retiré aux Missions Étrangères lorsque, vers 1777, il fut agréé pour confesseur par Madame Elizabeth de France.

Cette qualité lui procura le douloureux honneur d'assister dans ses derniers moments l'imfortuné roi auquel il adressa sur l'échataud cette mémorable exh**orta**tion: « Fils de saint Louis, montez au ciel. » Quoique exposé aux plus grands dangers, le vénérable confesseur resta en France tant que vécut Madame Elizabeth, avec laquelle il correspondait secrètement, et qu'il soutint jusqu'au dernier jour par ses pieux conseils. Il se rendit ensuite auprès des princes, et mourat à Mittau en 1807, victime de son dévouement pour des Français blessés que Louis XVIII avait recommandés à ses soins, et auprès desquels il gagna une maladie épidémique. Le roi, qui l'honorait du titre d'ami, se chargea de composer l'épitaphe qui devait orner la tombe de ce vertueux ecclésias. tique. " Son Oraison funèbre ", prononcée à Londres par l'abbé de Bouvens, fut imprimée à Paris, en 1814, in-8°. On a publié: Mémoire de M. l'abbé Edgeworth de Firmont, dernier confesseur de Louis XVI, rectifié par C. Sneyd Edgeworth; et traduit de l'anglais (par M. Dupont), Paris, 1816, in-8°; | Lettre de l'abbé Edgeworth, etc., avec des Mémoires sur sa vie, par le révérend Thomas R\*\*\*, traduits de l'Anglais, par Madame Elizabeth de Bon, Paris, 1818, in-8°.

\*EDGEWORTH (Richard Lowell), membre du parlement d'Irlande, proche parent de l'abbé Edgeworth, né en 1743, mort le 13 juin 1817, s'adonna aux sciences exactes; il publia plusieurs écrits, parmi lesquels on distingue les Essais sur l'éducation relativement aux diverses professions.

Il s'était occupé des moyens de détourner le cours du Rhône, et avait publié à ce sujet quelques ouvrages qui lui avaient mérité le titre de citoyen de la ville de

Lyon.
\* EDGEWORTH (William), ingénieur, fils du célèbre Richard Lowell Edgeworth, et frère de miss Edgeworth, mourut en 1829 à Edgeworth'S Town en Irlande. On lui doit entre autres les projets d'une ligne de route de Belfast à Antrim, qui sera l'une des plus belles voies de communication de l'Irlande.

EDMOND, ou Edme (Saint), naquit au bourg d'Albington, près de la Tamise, à environ 2 lieues d'Oxfort, d'un père qui entra dans le cloître, et d'une mère qui vécut saintement dans le monde. Il fit ses études à Paris, et y enseigna ensuite les mathématiques et les belles-lettres. Son nom ayant pénétré jusqu'à Rome, le pape Innocent III lui donna ordre de précher la. croisade. Le pape Grégoire, voulant récompenser le zèle avec lequel il remplit cette fonction, le désigna pour remplir le siège de Cantorbéry, vacant depuis long-temps. Le chapitre l'élut d'une voix unanime, et l'élection fut confirmée par le souverain pontife; on eut beaucoup de peine à faire consentir Edme à accepter l'épiscopat; mais, l'autorité de l'évêque de Salisbury ayant vaincu sa résistance, il fut sacré le 2 avril 1234. Il continua toujours son premier genre de vie, sans craindre de s'exposer à la censure de quelques évêques, qui n'étaient pas animés, comme lui, de l'esprit de Dicu. Sa principale occupation était

de connaître l et corporels afin de pourv autres. Il ava culier des jeu vaient point pour les met à l'abri du de curait un éta sait une gue vices; il mai ne avec une apostolique; officiers de ju remplissent a fonctions de qu'ils n'abusa autorité pou faibles. Le zè à la reforme d tira des ennem même de son tous les jours c il ne voulut poi tir à des abus q primer, passa France, et mo novembre 1242 chevêque de Ca Innocent IV le Il nous reste de intitulé : Spc dans la Bibliot lublivre de *Coi* en 36 canons, édition est cell donnée daus sa " ciles d'Anglete jet plusieurs ma des Prières, des les sept péchés, sur les sept sacr "Vie" de saint 1 nuscrits de l'abl Auxerre, 1793, Ch., curé de G EDMOND (S

glais orientaux

sa piété, qui le fit mettre dans le catalogue des saints. Ce prince, ayant, en 870, voulu livrer bataille aux Danois, fut vaiucu et contraint de prendre la fuite. Il crut pouvoir se cacher dans une église; mais, ayant été découvert, il fut meué à Ivar, chef des Danois, qui était à Helisdon. Le vainqueur lui offrit d'abord de lui 'laisser son royaume, pourvu qu'il le reconnût pour son souverain, et lui pavât un tribut. Edmond avant refusé ce parti, Ivar le fit attacher à un arbre et percer de flèches, après quoi il lui fit couper la tête le 20 novembre 870. Le tête d'Edmond ayant été trouvée quelque temps après, fut enterrée avec le corps à Saint-Edmondsbury, ville qui a reçu son nom de ce roi. Les historiens du temps en font l'éloge le plus complet. Ils relèvent surtout sa piété, sa douceur et son humilité. Les d'Angleterre l'honoraient comme leur principal patron, et le considéraient comme un modèle accompli de toutes les vertus royales. Son nom, malgré la réforme, se trouve dans la liturgie anglicane.

EDMOND Ier, neuvième roi d'Angleterre, fils d'Edouard le Vieux, monta sur le trône l'an 941. Il soumit le Northumberland, mit l'ordre dans son royaume, et donna de grands priviléges aux églises. Afin d'empêcher que les rebelles du Northumberland n'introduisissent les étrangers dans le cœur du royaume, il transféra dans d'autres contrées une colonie de Danois établis dans cinq villes de Mercie. Par le même motif, il ôta le Cumberland aux Bretons, et le donna à Malcolm, roi d'Ecosse, à condition de lui en faire

hommage, et de protéger le Nord contre les incursions des Danois. Au moment où ses sujets et luimême allaient jouir de la paix qu'il avait procurée à l'état, un événement aussi affreux qu'inattendu vint terminer ses jours. Un jour qu'il célébrait une fète à Glocester, il aperçut assis à une table un scélerat, nommé Leot, banni pour ses crimes: il lui donna l'ordre de sortir; Leot s'y étant refusé, Edmond se jeta sur lui, et en reçut un coup de poignard qui le tua à l'instant même, l'an 946.

EDMOND II, dit "Côte de fer", quinzième roi des Anglais, après son père Ethelred, commença de régner en 1016. Le royaume était alors extrêmement divisé par les conquêtes de Canut, roi de Danemarck. Le nouveau roi prit les armes, se rendit maître d'abord de Glocester et de Bristol, et mit ses ennemis en déroute. Il chassa ensuite Canut de devant Londres, qu'il assiégeait, et gagna deux sanglantes batailles. Mais, ayant laissé à son ennemi le temps de remettre de nouvelles troupes sur pied, il perdit Londres et fut défait en plusieurs rencontres. La mort de tant de fidèles sujets le toucha. Pour les épargner, il défia Canut, qui accepta. Ces rois se battirent avec chaleur et à forces égales. Ils terminèrent leurs différends en partageant le royaume en l'an 1017. Un mois après, Edric, surnommé "Stréon", duc de Mercie, beau-frère d'Edouard et son ancien ennemi, corrompit deux valets de chambre d'Edmond, qui l'assasinèrent, et portèrent sa tête à Canut, qui resta seul alors maître de l'Angleterre,

EDMOND PLANTAGENET, de Woodstock, comte de Kent, était

fils cadet du roi d'Angleterre, Edouard I<sup>er</sup>. Le roi Edouard II. son frère aîné, l'envoya l'an 1324 en France, pour y défendre contre Charles IV les pays qui appartenaient à l'Angleterre; mais il ne fut pas heureux dans cette expédition. Il soutint le parti de ceux qui déposèrent Edouard II son frère, pour mettre son fils Edouard III sur le trône. Il se chargea du gouvernement du royaume, avec onze autres seigneurs, pendant la minorité de son neveu; mais il s'aperçut bientôt que la mère du jeune roi, de concert avec son amant Roger Mortimer, ne lui en laissait que le titre. Il travailla dès lors à faire remonter son frère sur le trône. Cette tentative ne lui ayant pas réussi, la reine fit si bien que, dans un parlement tenu à Winchester, il fut condamné à mort. On le conduisit sur l'échafaud; mais l'exécuteur s'étant évadė, iky demeura depuis avant midi jusqu'au soir, sans qu'on pût trouver un homme qui voulût faire l'office de bourreau. Enfin, vers le soir, un garde de la maréchaussée se chargea de cette triste exécution. Ainsi mourut ce prince, à l'age de 28 ans.

EDMONDES (Sir Thomas), Anglais, né à Plimouth en 1563, joua un rôle dans les affaires politiques sous les règnes d'Élizabeth, de Jacques I<sup>er</sup> et de Charles I<sup>er</sup>. Il fut envoyé en qualité d'ambassadeur en France et dans les Pays-Bas, et mourut en 1639. On a publié ses Lettres sur les affaires d'état, Londres, 1725, 3 vol. in-8°. Le recueil que le docteur Bach a publié en 1749, in-8°, sous le titre de "Vue historique des négociations entre les cours d'Angleterre, de France et de Bruxelles,

de 1592 à 1617, e d'extraits de 12 vol. sir Thomas Edmonde

EDOUARDLE VIE roi d'Angleterre, su père Alfred, l'an 9 Constantin, roi d'Écoles Bretons du pays d remporta deux victo Danois. Il fit ensuite évêchés, fonda l'un Cambridge, protégea et mourut en 925.

EDOUARD LE Je néen 962, fils d'Edgar gleterre, parvint à l dès l'âge de 13 ans, plupart des grands du reconnurent pour leur ques-uns s'y opposère Elfride, sa belle-mère lait faire régner son fil le fit assassiner en 9 âge de 15 ans. L'Égli l'honore comme mart bre sa fête le jour de le 18 mars.

**EDOUARD** (Saint Confesseur », ou « le Dé 🕕 fils d'Ethelred II, fut Angleterre après la n 1 frere Elfred, successeu II, mais assassinė a 🖂 dans le royaume. Edc. alors en Normandie, o sions des Danois l'ava de se retirer. Il fut cou 1041.Le comte Goc était allé le chercher ei die, lui donna sa fillee 🗆 et gouverna sous son ne néral remporta d'ass avantages sur les ennc tat. Le roi laissa avilir par sa faiblesse; il par n'avoir apporté sur le la piété, et une douce faisait dire qu'il eût n

passer ses jours dans une condition obscure et privée, que d'acheter une couronné par l'effusion du sang humain; mais, dès qu'il fut instruit des vexations ct des cruautés de Godwin, il confisqua les biens de ce ministre indigne de sa confiance, le déclara ennemi de l'état, et gouverna par lui-même. Aucun roi ne termina plus heureusement les guerres qu'il eut à soutenir; dans les temps de paix, il s'appliqua à rendre son peuple heureux. Il fit un Recueil des plus belles lois portées par ses prédécesseurs, et ordonna qu'elles fussent observées par tous ses sujets sans exception, ce qui leur fit donner le nom de Lois communes; elles furent constamment respectées par les Anglais, même dans les grandes révolutions. On vit alors ce que peut un roi qui est véritablement le père de ses sujets. Tous ceux qui approchaient de sa personne essayaient de régler leur conduite sur la sienne. On ne connaissait à sa cour, ni l'ambition, ni l'amour des richesses, ni aucune de ces passions qui malheureusement sont si communes parmi les courtisans, et qui préparent peu à peu la ruine des états. Edouard paraissait uniquement occupé du soin de rendre ses peuples heureux; il diminua le fardeau des impôts, et chercha tous les moyens de ne Jaisser personne dans la souffrance. Comme il n'avait point de passions à satisfaire, tous ses revenus étaient employés à récompenser ceux qui le servaient avec fidélité, à soulager les pauvres, à doter les églises et les monastères. Il fit un grand nombre de fondations, dont le but était de faire chanter à perpétuité les louanges

de Dieu. Mais les divers établissements qu'il fit ne furent januais. à charge au peuple. Les revenus. de son domaine lui suffisaient pour toutes les bonnes œuvres qu'il entreprenait. On ne connaissait point alors les taxes, ou l'on n'y avait recours qu'en temps. de guerre, et dans des nécessités très-pressantes. Les grands. du royaume, s'imaginant qu'il avait épuisé ses finances par ses. aumônes, levèrent une somme considérable sur leurs vassaux, sans l'en prévenir, et la lui apportèrent comme un don que lui faisalent ses peuples pour l'entretien des troupes, et pour les autres frais occasionés par les dépenses publiques. Edouard, ayant appris ce qui s'était passé, remercia ses sujets de leur bonne volonté, et voulut que l'on rendît l'argent à tous ceux qui avaient contribué à former la somme. Il laissa par testament sa couronne à. Guillaume-le-Conquérant, quoiqu'il ne fût pas son plus proche parent : le prince Edgar, qui devait naturellement lui succéder, prit la fuite, et se sauva en Ecosse par la crainte de ce terrible concurrent. Edouard mourut le 5 janvier 1066, après un règne de 25 ans. Il fut canonisé par le pape Alexandre III.

EDOUARD Ier du nom [dans. la dynastie normande (car la ligne saxonne des monarques anglais offrait déjà trois Edouards), ]
roi d'Angleterre; naquit à Winchester en 1240, du roi Henri III
et d'Éléonore de Provence. N'étant encore que prince royal, il
se distingua par le courage avec
lequel il soutint les droits de son
père contre les intrigues et les
attaques du séditieux comte de

Leycester, Après une longue alternative de bons et de mauvais succès, celui-ci fut enfin défait et pris avec deux de ses fils, à la bataille d'Evesham, le 4 août 1625. Ces troubles pacifiés, Edouard se croisa avec le roi saint Louis contre les infidèles. Il partageait les travaux ingrats de cette expédition malheureuse, lorsque la mort du roi son père le rappela en Europe, l'an 1272. Au retour de l'Asie, il débarqua en Sicile, et vint en France, où il fit hommage au roi Philippe III, des terres que les Anglais possédaient dans la Guienne. L'Angleterre changea de face sous ce prince. Il sut contenir l'humeur remuante des Anglais, et animer leur industrie. Il fit fleurir leur commerce autant qu'on le pouvait alors. Il s'empara du pays de Galles sur Léolin, après l'avoir tué, les armes à la main, en 1285. Il fit un traité l'an 1286, avec le roi Philippe IV, dit "le Bel", successeur de Philippe III, par lequel il régla les différends qu'ils avaient pour la Saintonge, le Limousin, le Querci et le Périgord. L'année suivante, il se rendit à Amiens, où il fit au même prince hommage de toutes les terres qu'il possédait en France. La mort d'Alexandre III, roi d'Ecosse, arrivée en 1286, ayant Jaissé sa couronne en proie à l'ambition de douze compétiteurs, Edouard eut la gloire d'être choisi pour arbitre entre prétendants. [Cette circonstance fit naître en lui l'ambition de s'emparer de ce royaume. ] Il exigea d'abord l'hommage de cette couronne; ensuite il nomma pour roi Jean Bailleul, qu'il fit son vassal. [Alors, pour assurer un prétexte à l'envahissement qu'il méditait, il accabla tellement d'humiliations le nouveau-roi, qu'il le força à se révolter. C'était ce que désirait l'artificieux Edouard, et il allait entrer dans son royaume, les armes à la main, pour le conquérir, lorsque] une querelle peu considérable entre deux mariniers, l'un Français, l'autre Anglais, ayant allumé la guerre en 1293, entre les deux nations, le força de suspendre ses projets; il entra en France avec deux armées, l'une destinée au siège de La Rochelle, et l'autre contre la Normandie.Cette guerre fut terminée par une double alliance en 1298, entre Edouard et Marguerite de France, et entre son fils Edouard et Isabelle, l'une sœur et l'autre fille de Philippe-le-Bel. Le souverain anglais tourna ensuite ses armes contre l'Ecosse. Berwick fut la première place qu'il assiégea. Il la prit par ruse. Il feignit de lever le siège, et fit répandre par ses émissaires qu'il s'y était déterminé par la crainte des secours qu'attendaient les assiégés. Quand il se fut assez éloigné pour n'être pas aperçu, il arbora le drapeau écossais, et s'avança vers la place: La garnison, séduite par ce stratagème, s'empressa d'aller audevant de ceux qu'elle croyait ses libérateurs. Elle était à peine sortie, qu'elle fut coupée par les Anglais qui entrèrent précipitamment dans la ville. Ce succès en amena d'autres. Le roi d'Ecosse fut fait prisonnier, confiné dans la tour de Londres, et forcé à renoncer, en faveur du vainqueur, au droit qu'il avait sur la couronne. Ce fut alors que commença cette antipathie entre les Anglais et les Ecossais, qui

dure encore aujourd'hui, malgré la réunion des deux peuples. Le fameux Vallace, chef écossais, à la tête d'une poignée de braves, lui ravit le fruit de cette conquête; par des prodiges de valeur, il rendit la liberté à son pays, et fit proclamer roi Robert Bruce, celui des prétendants au trône d'Ecosse dont les droits paraissaient le plus légitimes. Edouard mourut le 7 juillet 1307, âgé de 68 ans, après un règne de 34. « Les historiens de diverses nations out parlé si différemment de ce prince, dit l'auteur de l'"Histoire du parlement d'Angleterre, qu'il est difficile de s'en former une juste idee. Les satires sont venues des Ecossais, et les éloges des Anglais.» [L'abbé Velly l'a trop noirci, et le P. d'Orléans l'a trop flatté.] On ne peut lui refuser beaucoup de courage, des mœurs pures, une équité exacte; mais ces qualités furent ternies par la cruauté et par la soif de la vengeance et de l'argent. Il s'empara de tous les prieurés, n'assignant à chaque religieux que 18 deniers par semaine, et affectant le surplus à ses finances. Il fit ensuite enlever tout l'argent des monastères d'Angleterre, et saisir leurs fonds et ceux des évechés. De plus, il mit tous les ecelésiastiques hors de sa protection, tellement qu'on pouvait les insulter impunément, car ils n'étaient plus sous la sauvegarde des lois. C'est à cette conduite que Henri Spelman, protestant anglais, dans son Traité de la fatalité des sacriléges", attribue la perte de l'Ecosse et les malheurs arrivés à son fils. Ce fut sous ce prince que le parlement d'Angleterre prit une nouvelle forme,

telle à peu près que celle d'aujourd'hui. Le titre de pair et de baron ne fut affecté qu'à ceux qui entraient dans la chambre haute. Il ordonna à tous les shérifs d'Angleterre, que chaque comté ou province députât au parlement deux chevaliers, chaque cité deux citoyens, chaque bourg deux bourgeois. La chambre des communes commença par là à entrer dans ce qui regardait les subsides. Edouard lui donna du poids, pour pouvoir balancer la puissance des barons. Ce prince, assez ferme pour ne les point craindre, et assez habile pour les ménager, forma cette espèce de gouvernement, qui rassemble les avantages de la royauté, de l'aristocratie et de la démocratie, mais qui, ayant aussi les divers inconvénients de tous les trois, peut difficilement subsister même sous un roisage.

EDOUARD II, fils et successeur d'Edouard Ier, couronné à l'âge de 23 ans, naquit à Caernavan le 25 avril 1284. Il abandonna les projets de son père sur l'Ecosse, pour se livrer à ses maîtresses et à ses flatteurs. Le principal d'entre eux était un nommé Gaveston-Pierce, gentilhomme gascon, qui joignait aux caprices d'un favori la dureté d'un ministre. Il maitraita si cruellement les grands du royaume, qu'ils prirent les armes contre leur souverain, et ne les quittèrent qu'après avoir fait couper la tête à son indigne favori. Edouard , malheureux au dehors, ne fut pas plus heureux dans sa famille. Isabelle sa femme, irritée contre lui, se retira à la cour du roi de France, Charlesle-Bel, son frère. Ce prince encouragea sa sœur à lever l'étendard

reine, secourue par le comte de Hainaut, repassa la mer avec environ 3,000 hommes en 1336. Edouard, livré à l'incertitude dans laquelle il avait flotté toute sa vie , se réfugia avec son favori Spencer dans le pays de Galles, tandis que le vieux Spencer s'enfermait dans Bristol pour couvrir sa fuite. Cette ville ne tint point contre les efforts des illustres aventuriers qui suivaient la reine. Les deux Spencer moururent par la main du bourreau. Edouard fut condamné à une prison perpétuelle, et son fils mis en sa place. Esclave sur le trône, pusillanime dans les fers, il finit comme il avait commencé , en lâche. Après quelque temps de prison, on lui enfonça un fer rouge dans le fondement, par un tuyau de corne, de peur que la brûlure ne parût. Ce fut par ce cruel supplice qu'il perdit la vie, le 21 septembre 1327 , après un règne de 20 ans.

EDOUARD III , fils du précédent, et d'Isabelle de France, naquit le 15 novembre 1313 , à Windsor, Mis sur le trône à la place de son père, par les intrigues de sa mère, en 1327, il ne lui fut pes pour cela plus favorable. Il fit enlever son favori Mortimer jusque dans le lit de cette princesse, et le fit périr ignominieusement. Isabelle fut elle-même renfermée dans le château de Rising, et y mourut après 38 ans de prison. Edouard, maître, et bientôt maître absolu , commença par conquérir le royaume d'Ecosse, dont le roi Robert Bruce était mort. Edouard III voulut ensuite retirer les places de la Guienne , dont le roi Philippe de Valois était en possession. Les Flamands, princes, entrèrent dans son parti. Les premiers exigèrent seulement qu'Edouard prit le titre de roi de France, en conséquence de ses prétentions sur cette couronne. parce qu'alors, sans contrevenir au sens littéral des traités qu'ils avaient faits avec les Français, ils ne feraient que suivre le roi de France. Edouard, suivant Rapin de Thoiras, approuva ce moyen de les faire entrer dans la Ligue. Voilà l'origine de la jonction des fleurs de lis et des léopards. Edouard se qualifia dans un manifeste, roi de France, d'Angleterre et d'Irlande. Il commença la guerre par le siége de Cambrai, qu'il fut obligé de lever. La fortune lui fut ensuite plus favorable. Il remporta une victoire navale, counue sous le nom de Bataille de l'Ecluse". Cet avantage fut suivi de la bataille de Créci en 1346, Les Français y perdirent 30,000 hommes de pied, 1,200 cavaliers et 80 baunières. On attribua en partie le succès de cette journée à six pièces de canon, dont les Anglais se servaient pour la première fois, et dont l'asage était inconnu en France. Le lendemain de cotte victoire, les troupes des communes de France furent encore défaites. Edouard, après deux victoires remportées en deux jours, prit Calais, qui resta aux Anglais 210 années. [Ce fut à l'occasion de la reddition de cette place, que six de ses habitants, et à leur tête Eustache de Saint-Pierre, s'immortalisèrent par un acte de dévouement dont l'histoire et la poésie ont à l'envi exalté l'héroïsme.] La mort de Philippe de Valois, en 1350, raliuma la guerre. Edouard la continua contre le roi Jean, son

sils, et gagna sur lui, en 1357, la bataille de Poitiers. Jean fut fait prisonnier dans cette journée, et mené en Angleterre, d'où il ne revintquequatreansaprès. Edouard, prince de Galles, fils du roi d'Angleterre, qui commandait les troupes dans cette bataille, donna des marques d'un courage invincible. A son entrée dans Londres, il parut sur une petite haquenée noire, marchant à côté du roi Jean, qui montait un beau cheval blanc superbement harnaché. Dans un siècle barbare, cette modestie du vainqueur est bien remarquable. Après la mort de Jean, en 1364, Edouard fut moins heureux. Charles V confisqua les terres que les Anglais possédaient en France, après s'être préparé à soutenir l'arrêt de confiscation par les armes. Le roi de France remporta de grands avantages sur eux; et le monarque anglais mourut [dans le château de Sheen, le 21 juin] 1377, avec la douleur de voir les victoires de sa jeunesse obscurcies par les pertes de ses vieux jours. Il avait en de plus le chagrin de voir périr d'une maladie de langueur le prince de Galles, son fils, surnommé " le Prince-Noir ", auquel il avait dû la plus grande partie de ses conquêtes en France.] Sa vieillesse fut encore ternie par le crédit de ses favoris, et surtout par son amour pour une certaine Alix, qui l'empêcha même de recevoir les sacrements de l'Eglise dans sa dernière maladie. Son règne aurait eu un éclat infini sans ces taches. L'Angleterre n'avait point eu encore de souverain qui cut tenu dans le même temps deux rois prisonniers, Jean, roi de France, et David, roi d'Ecosse. Les entreprises de ce monarque

coûterent beaucoup à l'Angleterre; mais elle s'en dédommagea par le commerce : elle vendit ses laines, Bruges les mit en œuvre. Ce fut Edouard qui institua l'ordre de la "Jarretière", vers l'an 1349. L'opinion vulgaire est qu'il fit cette institution à l'occasion de la jarretière que la comtesse de Salisbury; sa maîtresse, laissa tomber dans un bal, et que ce prince releva. Les courtisans s'étant mis à rire, et la comtesse ayant rougi, le roi lui dit: "Honni soit qui mal y pense", pour montrer qu'il n'avait point eu de mauvais dessein; et jura que tel qui s'était moqué de cette jarretière, s'estimerait heureux d'en porter une semblable. Cette origine de l'ordre de la jarretière n'est rien moins que sûre. Larrey dit que l'on tient pour une fable que la devise, "Honni soit qui mal y pense", ait été prise des amours de ce prince avec la comtesse de Salisbury. « On prétend, ajoute-t-il, qu'elle ne fut employée par le fondateur que pour marquer la bonne intention qu'il avait dans l'établissement d'un ordre qui obligeait ceux qui le recevaient à se tenir inséparablement unis, et qui demandait d'eux un attachement inviolable à la vertu. » Le P. Papebrock, dans une Dissertation sur l'ordre de la Jarretière, dit que cet ordre n'est pas plus connu sous le nom de la Jarretière, que sous celui de Saint-Georges; que quoiqu'il n'ait été institué que par Edouard III, il avait pourtant été projeté avantlui par Richard Ier dans son expédition de la Terre-Sainte, si l'on en croit un auteur qui ecrivait sous Henri VIII; aureste, ilne saitpoint sur quoi se fonde cet auteur en avançant cela; il ajoute que quelques auteurs placent l'époque de cette institution par Edouard III, à l'an 1350; mais qu'il aime mieux suivre Froissard, qui la met à l'an 1344, la 18° du règne d'Edouard; que cette époque convient mieux à l'histoire de ce prince, qui parle d'une grande assemblée de chevaliers qu'il fit

cette aunée-là.

EDOUARD IV, fils de Richard, duc d'Yorck, né en 1441, enleva en 1461 la couronne d'Angleterre à Henri VI. Il prétendait qu'elle lui était due, parce que les filles en Angleterre ont droit de succéder au trône, et qu'il descendait de Lionel de Clarence, deuxième fils d'Edouard III, par sa mère Anne de Mortimer, femme de Richard, au lieu que Henri descendait du troisième fils d'Edouard III, qui était Jean de Lancastre, son bisaïeul paternel. Deux victoires remportées sur Henri firent plus pour Edouard que tous ses droits. Il se fit couronner à Westminster, le 20 juin de la même année 1461. Ce fut la première étincelle des guerres civiles entre les maisons d'Yorck et de Lancastre, dont la première avait pour devise la rose blanche, et la dernière la rose rouge. Ces deux partis firent de toute l'Angleterre un théâtre de carnage et de cruautés; les échafauds étaient dressés sur les champs de bataille, et chaque victoire fournissait aux bourreaux quelques victimes à immoler à la vengeance. Cependant Edouard IV s'affermit sur le trône par les soins du célèbre comte de Warwick; mais, dès qu'il fut tranquille, il fut ingrat. Il écarta ce général de ses conseils, et s'en fit un ennemi irréconcihable. Dans le temps que Warwick négociait en France le mariage de ce prince avec Bonne de Savoie,

sœur de la femme de Louis XI, Edouard vit Elizabeth Wodvill, fille du baron de Rivers, en devint amoureux, et n'en put jamais obtenir que ces paroles: « Je n'ai pas assez de naissance pour espérer d'être reine, et j'ai trop d'honneur pour m'abaisser à être maîtresse. » Ne pouvant se guérir de sa passion, il épousa et fit couronner Elizabeth, sans en faire part à Warwick. Le ministre outragé chercha à se venger. Il arma l'Angleterre ; il séduisit le duc de Clarence, frère du roi; et enfin renversa celui-ci du trône sur lequel il l'avait fait monter. Edouard, fait prisonnier en 1470, se sauva de prison, et l'année d'après, 1471, secondé par le duc de Bourgogne, il gagna deux batailles. Le comte de Warwick fut tué dans la première. Edouard, fils de ce Henri qui lui disputait encore le trône, ayant été pris dans la seconde, perdit la vie; et bientôt après Henri luimême fut égorgé en prison. La faction d'Edouard lui ouvrit les portes de Londres. Ce prince, libre de toute inquiétude, se livra entièrement aux plaisirs; ils ne furent que légèrement interrompus par la guerre contre Louis XI, qui obtint de lui, à force d'argent, une trève de neuf ans. Ses dernières années furent marquées par la mort de son frère le duc de Clarence, sur lequel il avait conçu des soupçons. Il lui permit de choisir le genre de mort qui lui paraîtrait le plus doux; et on le plongea dans un tonneau de malvoisie, où il finit ses jours comme il l'avait désiré. Edouard le suivit de près. Il mourut en 1485, à 41 ans, après 22 ans de règne. Ce monarque avait commencé son règne en

héros, il le finit en débauché. Son affabilité lui gagna tous les cœurs, mais la volupté corrompit le sein. Il attaquait toutes les femmes par esprit de débauche, et s'attachait pourtant à quelques-unes par des passions suivies. Trois de ses maîtresses le captivèrent plus long-temps que les autres. « Il était charmé, disait-il, de la gaieté de l'une, de l'esprit de l'autre, et de la piété de la troisième, qui ne sortait guère de l'église que lorsqu'il

la faisait appeler.»

EDOUARD V, roi d'Angleterre, fils du précédent, ne survécut à son père que deux mois. Il n'avait que 11 ans lorsqu'il monta sur le trône. Son oncle Richard, duc de Glocester, tuteur d'Edouard et de Richard son frère, et jaloux de la couronne du premier et des droits du second, résolut de les faire mourir tous deux pour réguer. Il les fit enfermer dans, la tour de Londres, et leur fit donner la mort l'an 1483. Après s'être défait de ses neveux, il accusa leur mère de magie, et usurpa la couronne. Depuis, sous le règne d'Elisabeth, la tour de Londres se trouvant extrêmement pleine, on fit ouvrir la porte d'une chambre murée depuis long-temps. On y trouva sur un lit deux petits squelettes avec deux cordes au cou: c'étaient ceux d'Edouard V et de Richard son frère. La reine, pour ne pas renouveler la mémoire de ce forfait, fit remurer la porte; mais sous Charles II, en 1678, elle fut rouverte, et les squelettes transportés à Westminster, sépulture des rois.

ÉDOUARD VI, fils de Henri VIII et de Jeanne de Seymour, naquit le 12 octobre 1538, monta sur le trône d'Angleterre à l'Age de

10 ans, en 1547, et ne vécut que jusqu'à l'âge de 16 ans. Le rôle qu'il joua fut court et sanglant. Il laissa entrevoir du goût pour la vertu et l'humanité; mais ses ministres corrompirent cet heureux naturel. L'archeveque de Cantorbéry, Crammer, fut un de ceux qui y contribuèrent le plus. Ce fut par ses insinuations que la messe fut abolie, les images brisées, la religion.romaine proscrite, et le sang des catholiques largement répandu. « On pilla et saccagea les églises, dit le prosestant Heylin, sans que le roi en profitat en aucune manière. Car, quoiqu'il en cût tiré des richesses inexprimables, ainsi que de la vente des terres, nonseulement il fut accablé de dettes, mais encore les revenus de la couronne diminuèrent considérablement sous son règne.» On prit quelque chose de chacune des différentes sectes de Zuingle, de Luther et de Calvin, et l'on en composa un symbole qui forma la religion anglicane; composition monstrueuse, édifice du caprice et du scepticisme, digne fruit et effet tout naturel de la séparation d'avec la véritable Eglise. Le règne d'Edouard fut flétri par une autre injustice, que le goût de la réforme et les insinuations de ses ministres lui arrachèrent : il écarta du trône Marie et Elizabeth, ses deux sœurs, eu les faisant déclarer illégitimes, et v appela Jeanne Grav sa cousine. II mourut en 1553.

ÉDOUARD, prince de Galles, surnommé "le Prince Noir", fils d'Édouard III, roi d'Angleterre, remporta la victoire de Poitiers sur les Français, et mourut avant son père en 1376, à l'âge de 46 ans.

(Voyez Edouard III.)
EDOUARD PLANTAGENET, le

nom, comis de varwick, naquit en 1445. Il eut pour père Georges, duc de Clarence, frère d'Edouard IV et de Richard III, rois d'Angleterre. Henri VII, étant monté sur le trône, et le regardant comme un homme dangereux qui pouvait lui disputer la couronne, le fit enfermer très-étroitement à la tour de Londres. Le fameux Perkin Waërbeck, qui s'était fait passer pour Richard, le dernier des fils de Richard III , était alors dans la prison. Il concerta avec Warwick, en 1490, les moyens d'en sortir, Leur complet fut découvert, et on crut que le roi le leur avait fait insinuer, pour avoir un prétexte de les sacrifier à sa súreté. Ce qui confirma ce soupçon, fut que, dans le même temps, le fils d'un cordonnier, séduit par un moine augustin, se donna pour le comte de Warwick. Henri VII voulait faire penser par cette ruse ( anna donte concertée avec ce religieux , puisqu'il ent sa grâce) que le comte de Warwick donnait occasion à de nouveaux troubles. Ce fut sous ce prétexte qu'on le fit décapiter en 1499. Il était le seul måle de la maison d'Yorck : voilà son véritable crime.Pendant 🗪 longue détention, un certain Lambert Simpel, différent du fils du cordonnier, se fit aussi passer pour comțe de Warwick, sous le nom " d'Edouard Plantagenet ". Il fut couronné à Dublin par une faction en 1487 ; mais, ayant été battu quelques jours après, el fait prisonnier, le roi, tranquille sur son compte, lui laissa la vie par pitié; toute la vengeance qu'il en tira fut de lui donner l'office ridicule de marmiton dans sa cuisine.

EDOUARD (Charles), petit-file

VII.

ie or decembre 1120, etsuccedant aux droits de la maison de Stuart, sur le trône d'Angleterre, se distingua par les efforts qu'il fit pour le recouvrer. Les tentatives qu'il fit en 1745 le rendront à jamais mémorable dans les annales de la Grande - Bretagne. Il aborde en Ecosse, publie un manifeste dans lequel il rappelle ses droits au trône d'Angleterre, et promet un gouvernement sage et modéré. Un morceau de taffetas, lié à un bâton, est le drapeau sous lequel il rassemble 10,000 moutagnards écossais. Avec cette petite troupe , il s'empare d'Edimbourg, bat les Anglais sous les murs de cette ville, le 2 octobre, entre en Angleterre, prend la ville de Carlisle; et pénètre jusque dans le centre du royaume. Le duc de Cumberland : est envoyé contre lui ; le prétendant se retire , et son arrière-garde est défaite à Clifton. La bataille de Falkirk , qu'il gagne le 28 janvier 1746, relève ses espérances, mais celle de Culloden, qu'il perd le 27 avril , le ruine absolument. Vaiocu, poursuivi, fugitif, et errant de forêt en forêt, d'île en lle, obligé quelquefois de se cacher dans des antres, toujours prét à tomber entre les mains de ses ennemis, il se vit exposé aux plus cruels revers de la fortune : il les supports avec une égalité d'ame qui intéressa toute l'Europe à son sort. Il s'échappa enfin de l'Écosse le 17 septembre 1746, et aborda en France, sur un vaisscau de Saint-Malo, après avoir traversé, sans être aperçu, une escadre anglaise, à la faveur d'un brouillard épais. Si, dans la suite, son âme, aigrie par de longs

malheurs, éprouvés chez des amis et des ennemis, a paru éprouver situations violentes. quelques c'est qu'abandonné à des compagnies qu'il ne connaissait point assez, trop long-temps éloigné des exemples et des leçons de son vertueux père, il lui a été difficile d'assortir toujours sa conduite à la dignité de sa naissance et à ses prétentions royales. Il mourut à Rome le 31 janvier 1788. Il avait épousé, le 17 avril 1772, la princesse Louise-Maximilienne de Stolberg-Gedern; ils n'ont point en d'enfants; de sorte que la ligne masculine de la famille royale des Stuart fut réduite au seul cardinal d'Yorck, après avoir donné des rois à l'Ecosse pendant 3 à 400 ans, et, par les princesses de cette maison, des souverains à la plus grande partie de l'Europe. Édouard a laissé une fille née hors du mariage, qu'il a prétendu légitimer comme roi d'Angleterre; mais cette légitimation n'a point été reconnue. [Le cardinal d'Yorck, frère du prince Edouard, est mort à Rome en 1787.]

EDRIC, duc de Mercie, surnommé "Stréon" (c'est-à-dire acquisiteur), homme d'une naissance fort obscure, sut, par son éloquence et par toutes sortes de ruses et d'intrigues, s'insinuer fort avant dans les bonnes grâces d'Ethelred II, roi d'Angleterre. Ce prince le fit duc de Mercie, et lui donna sa fille Edgithe en mariage. Par cette alliance, il mit dans sa maison un perfide, venda aux Danois, qui ne laissa jamais passer une occasion de trahir les intérêts du roi et du royaume. Edmond, son beau-frère, décou-Vrit sa perfidie, et se sépara dè lui. Edric, se voyant démasqué,

quitta le parti d'Ethelred pour prendre celui de Canut. Quelque temps après, il rentra dans le parti d'Edmond, qui avait succédé à Ethelred, et qui eut la générosité de lui pardonner. Ce fourbe lui fit voir bientôt à la bataille d'Asseldun tout ce dont il était capable. Pendant que les deux armées étaient aux mains, il quitta tout à coup son poste, et alla se joindre aux Danois qui remportèrent la victoire. La paix s'étant faite entre Edmond et Canut, Edric craignit que l'union des deux rois ne lui fût tatale. Il mit le comble à toutes ses perfidies en faisant assassiner Edmond par deux de ses propres domestiques, en 1017. Canut conserva à Edric le titre de duc de Mercie; mais ce ne fut pas pour longtems: ce monstre eut un jour l'insolence de lui reprocher publiquement, « qu'il n'avait pas récompensé ses services, et particulièrement celui qu'il lui avait rendu, en le délivrant d'un concurrent aussi redoutable que l'était Edmond. » Canut lui répondit tout en colère, a que puisqu'il avait la hardiesse d'avouer publiquement un crime si noir, dont jusqu'alors il n'avait été que soupçonné, il devait en porter la peine. » En même temps, sans lui donner le loisir de répliquer, il commanda qu'on lui coupât la tête sur-le-champ, et qu'on jetat son corps dans la Tamise. On dit qu'il fit mettre cette tête sur le lieu le plus élevé de la tour de Londres. On prétend que c'est ce scélerat qui introduisit le tribut que les Anglais furent obligés de payer aux Danois sous le nom de " Danegeit ".

EDUSA, EDUCA, EDUIAA, OU

ce qu'on donnait à manger aux enfants, comme Potina on Potica, à ce qu'on leur donnait à boire.

\*EDWARDS (Bryan, ou Brian), écrivain anglais, né à Westburg, dans le Wiltshire, en 1745, mort le 16 juillet 1800, fut d'abord placé dans une école de Bristol; mais ses études furent pen étendues. Etant ensuite passé à la Jamaïque, Bryan y trouva un oncle qui lui fit recommencer son éducation. Il resta pendant qualque temps data cette colouie, où il pomédnit une plantation de sucre; révenu en Angleterre, il devint membre du parlement, et publia: Histoire civile et commerciale des colonies anglaises dans les Indes occiden*tales*, Londres , 2 vol. in-4°, dédiée au roi d'Angleterre. Le stylu de cette *Histoire* est élégant et animé, et l'auteur l'y montre tour à tour naturaliste, politique, commerçant et philosophe. Il y a aussi introduit quelques morceaux de poésie. Cette Histoire a été réimprimée en 1801, et on a ajouté dans cette édition : Destription de Saint-Domingue, ou Voyage dans les diverses lies des Barbades, Saint-Vincent, Antigos , Tabago et la Grenade , dans les années 1791 et 1793, par sir William Young; et les trois premiers chapitres d'une *Histoire de* la guerre dans les Indes occidentales, depuis son origine, en février 1795. La mort, qui surprit Edwards, l'empêcha de continuer cet ouvrage, où il traite avec la plus grande sévérité la nation française. La \*Description de St-Domingue" a été traduite en frauçais, Paris, Planchard , 1815, in-ਾਂ ਗੋਰ présente le tableau des

benreux pays depuis 1769.

EDWARTS (Georges), ne à Stratfort, dans le comté de Sussex, en 1695, a publié une Histoire naturelle des oiseaux animaux et insectes, en 210 planches coloriées, avec la description en français, Londres, 1745-48-50 et 51, 4 parties in-4°; ouvrage magnifique et intérement. On a encore de lui: Géanures d'Histoire naturelle, 1758, 1760 et 64, 5 parties in-4°. Ce sont des figures de quadrupèdes, d'oiseaux, d'insectes, de plantes, avec des explications en anglais et en français. Edwarts mourat le 23 juillet 1778.

EDZARDI (Sébastien), professeur en philosophie à Hambourg, où il était né en 1075, mort le 10 juin 1736, a publié plusieurs ouvrages estimés, entre autres : De Verbo substantiali, Hambourg, 1700, contre les unitaires. [On trouve le catalogue de ses ouvrages dans le "Dictionnaire des envants" de Thiessen, à Hambourg, tom. 1", page 148. Conq de ses productions ont été brâlées à Berlin, par la main du bourreau.]

ÉFFIAT ( Antoine Correcte Ruze, dit le maréchal p'), petitfils de Gilbert II, chevalier de Fordre du roi,qui s'était distinguéà la bataille de Cerisoles , en 1544 , et fut tué à celle de Mastcourt, fils de Gilbert III, lieutenant du rol dans la Bame-Auvergne, tué à la bataille d'Isoire, en 1589, naquit en 1581, fat surintendant des 5nauces, en 1626, général d'armée en Piémont, l'an 1630, enfin maréchal de France, le premier janvier 1631. Mécontent d'avoir étà oublié dans la promotion précédente, il s'était retiré à sa terre de Chilli , à quatre lieues de Paris;

mais le cardinal de Richelieu le rappela, et lui donna le bâton de maréchal; il n'en jouit pas longtemps, et mourut le 27 juillet 1632, à Luzzelstein, proche de Trèves, en allant commander en Allemagne. En moins de cinq à six ans, il avait acquis de la réputation dans les armes par sa valeur; au conseil, par son jugement; dans les ambassades, par sa dextérité; et dans le maniement des finances, par son exactitude et sa vigilance. Il était père du marquis de Cinq-Mars. (Voyez ce nom.) Il mourut fort riche. Ses biens passèrent dans la maison Mazarin, par La Meilleraye, son gendre. Ils lui venaient en partie de son grand-oncle maternel, qui les lui avait laissés à condition qu'il porterait le nom et les armes de Ruzé. Cet oncle, nommé Martin Ruzé, fils de Guillaume Ruzé, . receveur des finances à Tours,. était un homme de mérite, qui fut secrétaire d'état, sous Henri III et Henri IV. [Il nous reste.du marquis d'Effiat divers ouvrages écrits pour l'histoire, tant militaire, que financière et politique, du règne de Louis XIII. | L'état des affaires des finances, présenté en l'assemblée des notables, par le marquis d'Effiat, surintendant d'icelles, 1626, tom. 12 du "Mercure français"; | Lettres du marquis d'Esfiat sur les finances; Les heureux progrès des armées de Louis XIII en Piémont, de*puis juillet* 1630, dans le "Recueil de diverses révolutions", Bourgen-Bresse, 1652; | Mémoires concernant les dernières guerres d'1talie, depuis 1625 jusqu'en 1632, 1 vol. in-12; 1669, 1682, 2 vol. in-12, etc.]

\* EFIMIEF (Dmitri-Vladimi-

rovitz), colonel d'artillerie russe, mort en 1804, s'est fait connaître par trois Comédies représentées à St-Pétersbourg, avec succès : Le Joueur criminel, on la Sœur vendue parsonfrère; Suite de la Sœur vendue par son frère; Le voyageur, ou L'Education sans succès. La 1<sup>re</sup> de ces pièces seule a été imprimée,

St-Pétersbourg, 1788.

EGBERT, frère d'Eadbert, prince de Northumberland, fut élevé, dès son enfance, dans un monastère, devint archevêque d'Yorck en 732, et mourut l'an 765. Nous avons de lui : | Dialogus ecclesiasticæ institutionis, publié à Dublin, l'an 1664, in-8°, par Jacques Waræus; | Tractatus de jure sacerdotali, et excerpta 144 ex dictis et canonibus Patrum, dans les "Conciles" du P. Labbé, tom. 6; | Poenitentiale, libris 4 distinctum; manuscrit que l'on conserve dans quelques bibliothèques d'Angleterre.

EGBERT, roi de Westsex et premier roi d'Angleterre, se distingua par ses vertus et son courage. Il était à Rome, à la cour de Charlemagne, [auprès duquel il s'était retiré pour se soustraire aux embûches de Brithvic, qui avait usurpé le trône de Westsex, ] quand les députés anglais vinrent lui apporter la couronne. Charlemagne, le voyant prêt à partir, tira son épée, et, la lui présentant, «Prince, dit-il, après que votre épée m'a si utilement servi, il est uste que je vous prête lamienne.» il soumit tous les petits rois de l'Angleterre, dont les royaumes formaient ce qu'on appelaitla heptarchie, et régna paisiblement et glorieusement jusqu'à sa mort, arrivée en 837. Ce fut lui qui ordonna qu'on donnerait à l'avenir

de la Grande-Bretagne qu'avaient

occupée les Saxons. \* EGEDE (Jean), fondateur des missions danoises , au Groënland, né en Danemarck , en 1686, mort le 5 novembre 1758, était pasteur de Voyen, en Norwége, lorsqu'ayant appris que le Groënland, qui, autrefois, avait été peuplé par des colonies norwégiennes, n'était plus habité que par des sauvages, il conçut le projet d'aller porter la foi dans ce pays. Il dressa un plan d'instruction et de conversion, et envoya son *Mémoire* aux évêques de Drontheim et de Bergen. S'étant embarqué, en 1721, il resta quelque temps au Groënland, où il fit des prosélytes; il revint à Copenhague, en 1736, laissant, pour son successeur, au Groënland, son fils Paul, non moios zélé que son père. Il fut nommé, en 1740, surintendant des missions du Groënland, et chargé de proposer au collège de la propagation de la foi les sujets convenables pour cette mission. Vers la fin de sa vie , il se retira à l'île de Falster, et laissa en danois : | Nouvelle recherche de l'ancien Groenland, ou Histoire naturelle, etc., de l'ancien Groënland, Copenhague, 1729, in-4°. Il en parut une nouvelle édition, augmentée des observations de Paul Egède, fils de l'auteur, Copenhague, 1741, in-4°, fig. Cet ouvrage a été traduit en différentes langues et en français, par Parthenay des Roches, sous ce titre : " Description et histoire naturelle du Groënland\*, Copenhague et Genève, 1765, in-12; Journal tenu durant la mission au Groënland, Copenhague,

1738, in 8°; traduit en alle-

manu , rramnomR ' 1140, III-4 EGÉE, roi- de l'Attique, et mari d'Ethra, dont il eut Thésée, envoya son fils en Crète, pou être la proie du Minotaure. Il avait ordonné aux matelots que quand ils reviendraient ils déployassent les voiles blanches si Thésée sortait du labyrinthe; mais, comme ils étaient transportés de joie à la vue de leur patrie , ils oublièrent d'exécuter les ordres d'Egée , qui , pénétré de douleur, et croyant son fils mort, se précipita dans la mer, qu'on appela

depuis la mer "Egée".

\* EGENOD (Henri-François), doyen de l'ordre des avocats de Besançon, né en 1697, mort en 1785, est auteur de plusieurs Mémoires sur la couturne de Franché-Comté, tels que: | Dissertation sur celle question : si la coutume du comté de Bourgogne est souchère en successions, Besançon, 1723, in-12. Dans cet écrit il combat quelques principes émis per Dunod dans un "Commentaire" sur cette matière; | *Mémoire* où l'on examine quel a été le gouvernement politique de Besançon sous l'empire d'Allemagne, étc. : ce *Mémoire* fut couronné en 1761 par l'académie de Besançon;'[ Dans quel temps les abbayes de Saint-Claude, de Luxeuil et de Lure, ont-elles joui des droits rëguliers, et jusqu'où s'étendaient ces droits? Recherches sur l'Histoire de Besançon, en manuscrit.

braire à Francfort dans le xvi siècle, publia en 1556 une collection de 380 figures de plantes de l'Allemagne dessinées d'après nature et gravées sur hois, sous le titre de Herbarum imagines viva,

ment les planches de Fuchs, de Tragus et Mathiole. Cette collection servit aux éditions de Dorsten, en 1540; de Lonicer, en 1551, 1560, et à la Version latine de Dioscoride, par Ruel, en 1549. Egenolf est auteur d'un opuscule intitulé: Adversus illiberales Fuschii calumnias responsio, Francfort, 1544, in-4°.

EGEON, ou Briarée, fils de Titan et de la Terre. C'était un géant d'une force extraordinaire, qui avait cinquante têtes et cent bras. Il vomissait des torrents de flammes, et lançait contre le ciel des rochers entiers qu'il avait déracinés. Junon, Pallas et Neptune, ayant résolu d'enchaîner Jupiter dans la guerre des dicux, Thétis gagna Égéon pour Jupiter, qui lui rendit son amitié, et lui pardonna sa révolte avec les géants.

EGERIE, nymphe d'une beauté singulière, que Diane changes en fontaine. Les Romains l'adoraient comme une divinité, et les dames lui faisaient des sacrifices, pour obtenir des accouchements heureux. Numa feignit d'avoir des entretiens secrets avec cette nymphe, afin de donner plus d'autorité à ses lois, justement persuadé que le ciel seul pouvait sanctionner la législation humaine, mais inexcusable d'avoir employé l'imposture pour accréditer la sienne.

ÉGERTON (Thomas), gardedes-sceaux d'Angleterre, sous la reine Élizabeth, et chancelier sous Jacques ler, fut surnommé le "Défeuseur incorruptible des droits de la couronne". [Il fut employé à diverses missions, et plus particulièrement à conclure le traité avec la Hollande, en 1598. Ami du comte d'Essex, il chercha en vain à lui faire abandonner une rébellion qui le conduisit au supplice. Il refusa d'apposer le grand sceau au pardon que le roi Jacques I<sup>er</sup> était disposé à accorder au comte de Sommerset, convaincu d'avoir fait empoisonner sir Thomas Overbury. ] Il mourut le 15 mars 1617, à 70 ans, après avoir publié quelques ouvrages de jurisprudence.

vrages de jurisprudence. \*EGERTON (François), duc de Bridgewater, marquis de Brackley, baron d'Ellesmire, né en 1726, mort le 8 mars 1863, fut le premier de sa famille qui prit le nom de Bridgewater. Egerton possédait, dans ses terres de Worsley, de riches mines de houille; mais, l'exploitation en devenant fort désavantageuse à cause de la difficulté des transports, il demanda au parlement l'autorisation d'ouvrir un canal navigable de Salford près Manchester jusqu'à Worsley. Le projet de construire un aquéduc qui, partant de Bartonbridge, serait prolongé jusqu'à l'Irwenel et s'éleverait à 40 pieds au-dessus du niveau de cette rivière, fut généralement regardé comme chimérique; mais la résolution d'Egerton était inébranlable, et il fit construire le canal qui porte son nom. La fortune d'Egerton devint considérable : il suffit de dire qu'il payait à l'état pour sa taxe de contributions annuelles 110,000 livres sterling. Se carrière politique n'offre rien de remarquable; il siègeait à la chambre des pairs. En 1800, la Société d'encouragement des arts et du commerce de Londres lui décerna une médaille d'or en reconnaissauce des services qu'il avait ren-

dus à son pays; la même année il lui fat voté des remerciemens pour un ouvrage intitulé Description du plan incliné des souterrains de Bridgewater, dont il parut une Traduction française, à Paris, en 1812, in-8°, avec figures : on peut reprocher à l'auteur de n'avoir pas rendu à Brindley, dans cet ouvrage, toute la justice qu'il

méritait.

\*EGERTON (François-Henri, sir), comte de Bridgewater, membre de la Société royale de Lon-. dres, prébendaire de Durham, et recteur de Witchurch dans le comté de Salop, était le dernier fils de Jean Egerton, évêque de Durham, et d'Anne-Sophie, fille de Henri Grey, duc de Kent; frère du riche duc de Bridgewater, il en fat l'héritier, et mourut à Paris le 12 février 1829. Il avait publié différents ouvrages, notamment: une Description des travaux souterrains exécutés à Walkdenmoor, dans le comté de Lancastre par le dernier duc de Bridgewater; | une magnifique édition de l'Hippolyte' d'Euripide, grec-latin, avec Notes, Oxford, 1776, in-4°: un exemplaire de cet ouvrage a été vendu 149 francs; | "Fragments et Odes de Sapho", grec-latin, avec des Notes, Paris, 1815, in-8°; | \*Comus, masque de Milton, traduction littérale française et italienne, Paris, 1812, in-4°; | une édition de la Traduction du même ouvrage pour Caetano Palidorida-Bientina, Paris, 4812, in-4°. On lui doit d'autres écrits relatifs à l'illustration de sa famille. Egerton aimait à encourager les publications utiles; ainsi il donna le montant de 20 souscriptions, en se faisant placer sur la liste des

abonnés à l'"Hermes romanus" de Barbier-Vémars. Il s'occupa enfin de faire reproduire avec profusion son portrait et celui des membres illustres de sa famille, dont la lithographie répandit à ses frais

une foule d'exemplaires.

\* EGG (Jean-Gaspard), agronome suisse, né en 1738, mort en 1794, greffier du district d'Ellikon (canton de Zurich), est connu par plusieurs institutions qui avaient pour objet et l'avantage de sa commune, dont il fit dresser un plan géométrique, et les progrès de l'agriculture et de l'industrie. Nous citerons la culture des biens-fonds communaux négligés jusqu'alors, l'assurance contre l'épizootie, et enfin, l'Instruction pour la culture de la vigne, à laquelle la société économique de Zurich décerna le premier prix. Sa "Vie" fut écrite en allemand par son fils, et publiée par la Société de physique de Zurich, 1795, in-6°.

EGGELING (Jean-Henri), né à Brème, le 23 mai 1639, parcourut la plupart des royaumes de l'Europe, dans la vue de perfectionner son gout pour les antiquités grecques et romaines. De retour dans sa patrie, il fut nommé secrétaire de la république; emploi qu'il exerça avec distinction jusqu'à sa mort, arrivée le 15 février 1713, à 74 ans. On a de lui des Explications de plusicurs médailles et de quelques monuments antiques; Mysteria Cereris et Bacchi, dans les "Antiquités grecques" de Gronovius; et De miscellaneis Germania antiquitatibus, Bremæ, 1694, 1700, cinq parties in-4°; ouvrage plein de recherches.

\*EGGERS (Jacques, baren b'),

général suédojs, commandeur de l'ordre de l'Epéc, né en 1704, servit successivement en Suède, en Saxe et en France, fit la guerre de Finlande, et fut envoyé au siège de Berg-op-Zoom en 1747. Ses connaissances dans l'art militaire, particulièrement dans la partie des fortifications, lui valurent l'houneur de donner des leçons de tactique aux princes Xavier et Charles de Saxe. Il mourut en 1773, dans le commandement de la ville de Dantzick.On a de lui : | Journal du siége de Berg-op-Zoom, Amsterdam et Leipsick, 1750, in-12; | un Dictionnaire du génie, de l'artillerie et de la marine, en allemand, Dresde, 1757, 2 vol. gr. in-8°; et un Catalogue raisonné d'une grande quantité de livres sur l'art militaire, qui composaient sa bibliothèque. On lui doit aussi une Edition, corrigée et augmentée, du "Dictionnaire militaire" d'Aubert de La Cannaye, Dresde, 1752, 2 vol. in-8°. L'«Eloge» d'Eggers a été publié en Allemagne, Dantzick, 1773, in-4°.

\*EGGERS (Henri-Frédéric d'), né à Meldorf en 1721, mort en 1798, professa la philosophie au gymnase de Brunswick, et remplit diverses charges dans la magistrature et l'administration des états de Holstein et de Danemarck. Il laissa quelques ouvrages, dont les principaux sont : | Epistola gratulatoria... de rebus consulendi, Jéna, 1742, in-4°; [. Dissertatio inauguralis logico-mathematica, ib., 1745, in-4°; | Commentatio philosophica de sapienti justitiam administrandi ratione Sinensibus usitata, ibid., in-4°.

\*EGGESTEYN (Henri), imprimeur à Strasbourg au xve siècle, a publié diverses éditions recher-

chées comme monuments chronologiques de la typographie; les principales sont : | "Gratiani decretum cum apparatu Barth. Brixiensis", 1471, in-fol.; | "Clementis V constitutiones cum apparatu J. Andræ", 1471, in-fol.; [ "Justiniam instituta juris cum glossa, accedunt consuetudines feudo-

rum", 1472, in-folio.

\* EGGS (Richard), jésuite, né à Rhinfeld en 1621, d'une famille noble, fit ses études sous les jésuites, et entra dans cette société lorsqu'elles furent terminées. Dès sa première jeunesse il montra du talent pour la poésie; à peine agé de 14 ans, il avait fait sur le martyre de saint Ignace, évêque d'Antioche, un Poème en vers latins, qui mérita les éloges des PP. Balde et Biderman, ses professeurs. Ses supérieurs l'employèrent à l'enseignement, et il professa les belles lettres avec distinction à Munich et à Ingolstadt. A l'époque des concours, il faisait représenter par ses élèves de petits Drames qu'il composait, et dans lesquels il jouait lui-même le principal rôle avec un talent merveilleux. Quand on considère sa profession, cela peut paraître surprenant; mais cette coutume était admise il y a undemisiècle en Allemagne et en Flandre. Parmi les petites pièces qu'il composa à cette occasion, les biographes allemands regardent comme un chef-d'œuvre la tragédie de Léonide, père d'Origène. Son ardeur pour l'étude lui causa une phthisie dont il mourut en 1659, agé de 36 ans. On remarque parmi ses manuscrits: | Poemata sacra; | Epistolæ morales; | Comica varii generis.

\* EGGS (Jean-Ignace), capucin, connu sous le nom de dans cette ville, en 1618, mort à Lauffenbourg, le 1er février 1709, fut choisi par ses supérieurs pour travailler aux missions de l'Orient. Aumonier d'un des vaisseaux de la flotte vénitienne qui prit sur les Turcs les îles Métélin et de Stalimène, il travailla avec tant de zèle à instruire les mabométans qui avaient été faits prisonniers, qu'il eut le bonheur d'en convertir un grand nombre. Le P. Eggs se rendit ensuite dans l'Asie mineure, d'où il partit pour la Terre-Sainte. A son retour à Jérusalem , il fut reçu chevalier du Saint-Sépulcre. Il notait dans ses voyages tout ce qu'il trouvait de curieux et de remarquable, et il emportait même des échantillons de tous les monuments qui pouvaient intéresser. Ainsi il revint en Enrope avec de bons mémoires, des médailles et des reliques, dont il enrichit les bibliothèques et les églises de son ordre. Il consacra le reste de 🗪 vie à l'étude et à la conversion des protestants. On a de lui en allemand : Relation du voyage de Idrusalem, et Description de toutes les missions apostoliques de *l'ordre des capucins* , Constance , 1 vol. in-4°. Cet ouvrage intéresent eut un débit si considérable, qu'il fut réimprimé à Fribourg, en Brisgaw, en 1666, et A Augsbourg, 1699.

- er c - op-

\*EGGS (Léon ou Léonce), parent de Richard, et jésuite comme lui, né à Rhinfeld le 19 août 1666, cultiva avec succès la poésie, et composa des Pièces de thédre en allemand, en latin et en français, qui furant jouées dans différentes villes d'Allemague. Il était très-versé dans la

.n \_\_ 0-/ 70,00 fessé pendant quelque temps la poésie et la rhétorique dans les colléges de la société. Il accompagna au siège de Belgrade, en qualité d'aumônier, les fils de l'électeur de Bavière , et mourut, le 16 août 1717 , au camp devant cette ville. Il a laissé : | Compositiones morales et asceticæ; ce sont des morceaux choisis, tirés d'ouvrages français et latins. Il en a été fait plusieurs éditions. | Opers moralia ; | OEstrum ephemericum poeticum, Munich, 1713. Cet ouvrage, publié sous le nom de "Genesius Gold", qui est l'anagramme du sien , est formé d'autant d'élégies qu'il y a de jours dans l'année, et le sujet en est pris des psaumes de David. | Epigrammata, Elogia, Inscriptiones, Exercitationes scolastica theatrales. Ces opuscules sont restés manuscrits. Il a aussi composé la Vie du P. Richard Eggs,

\* EGGS (Georges-Joseph), né à Rhinfeld vers 1670, appartenait à la même famille que les deux précédents.Il fut docteur en théologie , et chanoine doyen de l'église collégiale de Saint-Martin de Thinfeld. Il est connu par les ouvragessuivants: | Pontificium doc*tum et purpura docta* , Munich , 1714, 4 vol. in-fol. C'est la vie des évéques et cardinaux célèbres par leurs écrits. | Tractatus de quatuor novissimis ; Tractatus de morte sancta obeunda; Elogia præclarorum virorum Rhythmi de passione Christi ; | 🖼 Vies, en latin , des PP. Ignace et Léonce Eggs. Il mourut vers 1750.

\*EGHIVARTETZY (Moyae), évêque et puis patriarche d'Arménie, né l'an 498, unconcile dès la 1" année de son catholicat, rassembla à Thovin, ville de la Grande-Arménie, et établit la nouvelle ère arménienne, adoptée depuis l'an 552 de J. C. Il mourut en 593, laissant un Discours sur le devoir des évéques, manuscrit. \*EGHIVARTETZY(Machdotz), savant arménien, né en 831, fut élu grand-patriarche d'Arménie, et mourut 8 mois après. Il laissa: | un Recueil de lettres; | Etudes de la jeunesse; | Commentaire des Proverbes et de lu sagesse de Salomon. Tous ces ouvrages sont inédits.

\*EGHPAR, savant évêque arménien, né l'an 403 de J.C., mort vers l'an 467, a laissé manuscrits: | Les lieux oratoriques; | Eloges sur les actions et les vertus du roi Tiridate; | Commentaires des qua-

tre Evangiles, etc.

ÉGIALEE, sœur de Phaéton, à force de verser des larmes sur le malheur de son frère, fut métamorphosée avec ses sœurs en peuplier. On croit que c'est la

même que Lampétie.

\*EGIDIO de Viterbe, devint patriarche de Constantinople, évêque de Viterbe, et ensuite cardinal. Ce fut lui qui fit l'ouverture du concile de Latran, convoqué en 1512. Ce prélat mourut à Rome en 1532. Ses ouvrages sont:

| Alcune osservazioni sopra i tre primi capitoli della Genesi; | Dei commentari-sopra alcuni salmi; | des Dialogues, des Lettres et des Poésies.

\*EGILL, nom d'un guerrier scandinave au vii ou viit siècle, à qui on attribue une aventure presque semblable à celle de Guillaume Tell, lorsque celui-ci abattit une pomme placée sur la tête de son fils. Malte-Brun, qui a remarqué un trait pareil rapporté

par Saxo, écrivain danois, antérieurement à l'époque où vivait Guillaume Tell, pense que ce fait, conservé chez trois peuples différents, pourrait bien se rattacher à leur histoire primitive et à l'époque où, sous le nom de Suèves, ils ne formaient qu'une seule nation.

EGINARD, ou Eginhard, historien célèbre du 1x° siècle, élevé à la cour de Charlemagne, fut disciple du savant Alcuin, et fit. des progrès si rapides dans les lettres, que Charlemagne le nomma son secrétaire. Il lui donna, diton, sa fille Imma en mariage. [Cependant, dom Bouquet a réuni les raisons les plus fortes pour prouver qu'Imma ou Emma n'était point fille de Charlemagne; et ce qu'il dit est assez vraisemblable.] A ces bienfaits, le prince joignit encore la charge de surintendant de ses bâtiments. Après la mort de Charlemagne, Eginard se consacra à la vie monastique. Il se sépara de sa femme, et ne la regarda plus que comme sa sœur. Louis-le-Débonnaire lui donna plusieurs abbayes, dont il se défit pour se fixer à Selingenstadt, monastère qu'il avait fondé. Il en fut le premier abbé, Eginard mourut saintement dans sa retraite, l'an 839. Nous avons de cet homme célèbre: une Vic de Charlemagne, très-détaillée; et des Annales des rois de France Pépin, Charlemagné et Louisle-Pieux, depuis 741 jnsqu'en 829. Dom Bouquet a inséré ces deux ouvrages curieux dans sa grande \*Collection des historiens de France". On a encore de lui LXII Lettres, Francfort, 1714, in-fol., importantes pour l'histoire de son siècle. On les trouve aussi dans le Recueil des historiens de France", de Duchesne; Eginard était l'écrivain la plus poli de son temps. Nous avons composé cet article d'après l'idée commune que le plus grand nombre des historiens donne d'Eginard. Dans l'édition de Bossuet, connue sous le nom de Dom Deforis, on lit dans une note sur la "Défense de la déclaration du clergé de France", qu'il est difficile de croire qu'Eginard ait vécu du temps de Charlemague, L'auteur de cette note s'appuie sur ce qu'Eginard, dans la "Vie" de ce prince, s'excuse de ce qu'il ne parle point de sa naissance et de son enfance; « parce qu'il n'y a plus, dit-il, d'homme vivant qui en ait connaissance. » Cela yeut dire, tout su plus, à ce qu'il paraît (et c'est le sentiment des auteurs de l'Histoire littéraire de France"), qu'Eginard n'exécuta son dessein que plusieurs années apres la mort de son héros.

EGINE, fille d'Asope, roi de Béotie, fut si tendrement aimés de Jupiter, que ce Dieu s'enveloppa plusieurs fois d'une flamme de feu pour la voir. Il eut d'elle

Eague et Rhadamanthe.

\*EGINTON (François), peintre anglais sur verre, mort le 20 mars 1805, a beaucoup contribué à perfectionner son art; cependant, les productions modernes de ce genre sont loin d'égaler, soit par la beauté, soit par la vivacité des couleurs, les ancieus morceaux qu'on remarque encore les Eglises. On sait quels ouvrages des premiers artistes, composés de verres de différentes couleurs rassemblés, formaient une espèce de motaïque : la méthode suivie maintenant, et qui consiste à appliquer sur le verre

des couleurs métalliques qui sont ensuite incorporées par l'action du feu, a été inventée par les peintres frauçais. Parmi les ouvrages d'Eginton, on remarque: Le Ban. quet donné à la reine de Saba, d'après un tableau d'Hamilton : deux *Résurrections* sur le dessin de sir Jos. Reynolds, que l'on voit à Eichfield et à la cathédrale de Salisbury; | Le Christ portant sa croix, d'après Moralès : Saint Paul converti etrecouvrant la vue; l'Ame d'un enfant en présence du Tout-Puissant, d'après un tableau de Péters. On compte à peu près 50 ouvrages de cet artiste.

EGISTHE, fils de Thyeste et de Péloppée, a été célébré par les poètes, qui en rapportent beaucoup de choses, que les savants croient moins appartenir à l'his-

toire qu'à la fable.

\*EGIZIO (Mathieu), antiquaire napolitain, né en 1674, mort en 1743, fut agent des fiefs du prince Borghèse, auditeur général, secrétaire de la ville et du duché de Matalona, enfin bibliothécaire de la bibliothèque royale & Naples. En 1735 il était venu en France en qualité de secrétaire d'ambassade, avec le prince della Lorella, et avait reçu de la munificence de Louis XV une médaille et une chame d'or. On a de lui : Lettera in disesa dell' inscrisione per la statue equestre di Kilippo V, Naples, 1706, in-4°; Memoriale cronologico della storia *ecclesiastica* , traduit du français de G. Marcel, Naples, 1713; Opere varie di Sertorio Quattromani, con Annotazioni, ibid., 1714, in-8°; | Serie degl' imporadori romani, 1736; | Lettre... à M. l'abbé Lenglet du Fresnoy, Paris, 1738, in-8°; traduite en

italien, Naples, 1750, in-8°; des Opuscules, Naples, 1751, 1 vol. in-4°, | et un savant Commentaire sous le titre de Senatus-consulti de Bacchanalibus sive æneæ vetustæ tabulæ Musæi Cæsarei vindobonensis Explicatio, Naples, 1729, grand in-4°. L'"Éloge" d'Egizio se trouve dans l'"Histoire littéraire d'Italie", par Tiraboschi.

\*EGLIN (Tobie), en latin "Iconius", ministre du saint Evangile dans le canton de Zurich, mort en 1574, a composé des Poésies qui ont été publiées par son fils, dont l'article suit. — \*Eglin (Raphaël), appelė aussi "Iconius", professeur de théologie protestante, naquit en 1559 à Frauenfeld en Turgovie. Il organisa les écoles de Sonders, fit établir à Zurich l'asage des disputes ecclésiastiques et du chant de l'église. En 1605 des dettes contractées pour faire des recherches dans l'alchimie le forcèrent à quitter sa patrie; il mourut à Marpurg en 1622. Ses écrits consistent en poésies, dissertations théologiques sur la prédestination, brochures, livres de grammaire et de logique; le plus curieux est celui où, sous le titre de Conjectura halieutica, Zurich, 1598, in-4° Hanau, 1611, in-4°, il cherche à expliquer de prétendus caractères mystérieux qu'on avait cru voir sur deux harengs pechés en Norwége, et sur un troisième pêché en Poméranie.

\*ÉGLINGER (Samuel), médecin suisse et professeur de mathématiques à Bâle, né dans cette ville en 1638, mort en 1673, a laissé quelques Dissertations médicales. — Un autre Eglinger (Nicolas), probablement de la même famille, médecin suisse,

né à Bâle en 1645, mort en 1711, a laissé également plusieurs *Dis*sertations médicales, ainsi que son fils Christophe, mort en 1733, professeur de médecine et de rhétorique à Râle

torique à Bâle.

EGMONT (LAMORAL, comte n'), un des principaux seigneurs des Pays-Bas, né en 1522, d'une maison illustre de Hollande, se distingua dans les armées au service de l'empereur Charles V, qu'il suivit en Afrique en 1544. Nommé général de cavalerie sous Philippe II, il se signala à la bataille de Saint-Quentin eu 1557, et à celle de Gravelines en 1558. Mais, après le départ de Philippe pour l'Espagne, il favorisa les troubles qui s'élevèrent dans les Pays-Bas, et se ligua avec les chers de la rébellion. Le duc d'Albe, qui y fut envoyé pour les pacifier, lui fit trancher la tête à Bruxelles, le 5 juin 1568; aussi-bien qu'à Philippe de Montmorency, comte de Horn. Lorsque le capitaine Salinas demanda à d'Egmont son épée; le comte répondit d'abord fièrement : "Eh quoi! capitaine Salinas, m'ôter cette épée qui a si bien servi le roi!» Puis, se radoucissant tout d'un coup, et la donnant : « Puisque telle est la volonté du roi, dit-il, prenez-la. » Ce malheureux conite avait 46 ans; il mourut avec résignation et dans la commuuion de l'Eglise catholique. L'ambassadeur de France écrivit à sa cour qu' « il avait vu tomber cette tete qui avait deux fois fait trembler la France».

EGNAZIO (Jean-Baptiste), naquit vers 1478 à Venise, fut disciple d'Ange Politien, maître de Léon X, et élevé avec ce pontife sous les yeux de cet homme habile.

férence dans la fortune de ces deux disciples, il n'y en eut point dans leur goût pour les belles-lettres. Eguazio les professa à Venise sa patrie avec le plus grandéclat. La vicillesse l'ayant mis hors d'état de continuer, la république lui accorda les mêmes appointements qu'il avait ens lorsqu'il enseignait, et affranchit ses biens de toutes sortes d'impositions. Egnazio mourut au milieu de ses livres, ses seuls plaisirs, le 4 juillet 1553, à l'âge de 75 ans. Ses écrits sont au-dessous de la réputation qu'il s'était acquise par une heureuse facilité de parler, et par une mémoire toujours fidèle. Il était extrémement sensible aux éloges et aux critiques. Robortel ayant censuré ses ouvrages, il répondit, dit-on, par un coup de baïonnette dans le ventre, qui penn emporter le critique. Les principaux ouvrages d'Egnazio sont : | un *Abrégé de la vie* des empereurs , depuis César jusqu'à Maximilien Iet, en latin, Francfort, 1588, in-8°. Cet ouvrage, un des meilleurs que nous ayons sur l'histoire romaine, a été traduit pitoyablement par le trop fécond abbé de Marolles , dans son "Addition à l'Histoire romaine", 1664, 2 vol. in-12; | Traité de l'origine des Turcs, publié à la demande de Léon X; il se trouve dans le 2º tome des "Gesta Dei per Francos'; | un Panagyrique latin de François I'r, en vers héroïques Venise, 1540. Comme il y avait plusieurs passages injurieux à Charles Quint, l'empereur s'en plaignit à Paul III, alors ennemi de la France; ce pontife fit agir si fortement contre le panégyriste, qu'il pensa étre accablé. De sa-

**vantes** Remarques sur Ovide; |

de Ciceron, et sur Suetone; [ De exemplis illustrium virorum venetæ civitatis et alianum gentium lib. 1x, Venise, 1554, in-4°.

\*EGUIARA y Eccuza (JuanJosé n'), chanoine, professeur de
théologie et recteur de l'université de Mexico au xviu siècle, est
auteur d'un ouvrage intitulé Bibliotheca Mexicana, imprimé à
Mexico en 1775, in-fol. : c'est un
dictionnaire historique, où l'ou
trouve des recherches curieuses
sur la littérature des anciens Mexicains, la biographie des auteurs et
l'indication de leurs ouvrages. On
ignore l'époque de la mort de ce
savant ecclésiastique.

EGYPTUS, fils de Neptune et de Libye, et frère de Danaüs, avait 50 fils qui épousèrent les 50 filles de son frère, appelées "Danaïdes". (Voyez Danaïdes.) Ce prince mérita par sa sagesse, sa justice et sa bonté, que le paya dont il était souverain prit de lui le nom d'Egypte. Il régnait environ 320 ans avant la guerre de

Troie.

\*EHINGER (Elias), religieux, a donné un catalogue fort rare de la bibliothèque d'Augsbourg. Il a pour titre: Catalogus bibliothecæ amplissimæ augustanæ, etc., Augustæ-Vindelicorum, 1685, infolio, de 944 colonnes. On croit que cet ouvrage n'a été imprimé qu'à 100 exemplaires. Il est recherché. La bibliothèque publique d'Augsbourg avait commencé à se former en 1357 par les soins de Xystus Betuleius.

\* EHLERS (Martin), né à Nortorf dans le Holstein, fut recteur dans différentes villes d'Allemagne, et ensuite professeur de philosophie à Kiell, en 1760. Il mou-

rut dans cette ville le 9 janvier 1800. Il avait publié plusieurs ouvrages dans le but de perfectionner l'éducation et l'enseignement dans les universités d'Allemagne. Nous citerons: Recueil de petits traités sur l'enseignement des écoles publiques et l'éducation en général, Strasbourg, 1776, in-80; | Quelques portraits pour les bons princes et veux qui se consacrent à l'éducation des enfants des rois, Kiell et Hambourg, 1786, 2 vol. in-8°; Considérations sur la moralité de nos jouissances et de nos plaisirs, Heusbourg, 1790, 9 vol. in-8°. Tous ces ouvrages sont écrits en allemand. Son style est facile et agréable, on y reconnaît partout un écrivain qui n'est guidé que par le désir de faire connaître la verité.

\*EHRARD, ou Erhard (Dom Thomas-d'Aquin), savant bénédictin allemand de la congrégation des Saints - Anges, qui vivait au commencement du xv° siècle, jouissait d'une grande réputation d'érudition, et prit part à la dispute qui eut lieu entre les bénédictius et les chanoines réguliers au sujet du livre de l'Imitation". On connaît de lui : | une Edition latine de l'"Imitation", accompagnée d'une préface apologétique pour Gersen, Augsbourg, 1724; une Défense de la même opinion, intitulée: Polycrates gersennensis, in qua quatuor libri de Imitatione vindicantur; c'est la réfutation du "Scutum kempense" d'Amort, Augsbourg, 1729; | Ars memoriæ, etc., Augsbourg, 1715, 2 vol. in-8°; Gloria sanctissimi protoparentis Benedicti, in terris adumbrata, etc., Augsbourg, 1719, 6 vol. in-4°; | Isagoge et commonurius in universam sacram

Bibliam vulgatæ editionis, etc., Augsbourg, 1729, 1735, 5 vol. in-8°, et plusieurs autres onvrages sur la Bible.—\*Ennand (Dom Gaspard), bénédictin de la même congrégation, en Bavière, a publié: Dulcis memoria in sancta evangelia, etc., Augsbourg, 1719, 1 vol. in-8°.

\* EHRENHEIM (Le baron D'), ancien président de la cliancellerie de Saède, mort en 1828, se retira des affaires après la chute de Gustave-Adolphe. Il put alors s'occuper exclusivement d'études scientifiques; on cite de lui un ouvrage estimé, qui traite de la Physique générale et de la Méléorologie. Ce qui vaut encore mieux pour sa réputation, c'est un trait de bienfaisance qui mérite d'être connu. Un traité venait d'être conclu entre l'Angleterre et la Suède; comme il avait coopéré à sa conclusion, il devait recevoir, suivant l'usage, un riche cadeau de l'Angleterre. Il apprit qu'une somme de mille livres sterling allait être employée à l'achat de la boste qu'on lui destinait, et, quoique abosiument sans fortune, il fit prier Canning, par le ministre de Suède à Londres, de lui envoyer ce présent en argent, afin de l'employer au soulagement de la province de Bohus, dont les habitans étaient en proie à une grande disette de bles. Le ministre anglais joignit au montant du cadeau donné par le cabinet de Londres, le prix de la tabatière que le gouvernement subdois lui offrit à lui-même.

\*EHRENSTRAL (David-Cloc-KER D'), peintre de Charles XI, roi de Suède, né à Hambourg, en 1629, mort en 1698, fut envoyé en Italie par la reine Marie. Eléonore, veuve de Gustave-Adolphe, pour étudier la peinture sous Pierre de Cortone. Indépendamment d'un grand nombre de Portraits, Dessins, Figures d'animaux, cet artiste publia, en suédois, une Description de ses tableaux. Les principaux sont : | Le Couronnement de Charles XI, | et un Jugement dernier qui décore l'église de Saint-Nicolas à Stockholm.

\* EHRET (Georges-Denis), né dans le margraviat de Bade vers 1710, mort en Angleterre vers 1770, s'est rendu célèbre par son habileté à peindre les plantes. On lui doit une suite de papillons et de plantes méiés ensemble, gravés par lui-même, imprimés sous ce titre: | Plantæ et papiliones rariores depictæ, etc., 1748, infol. Il a peint aussi les Plantes les plus rares de l'Angleterre, que Trew fit graver et paraître par décuries, grand in-folio, 1750 à 1773. On doit encore à Ehret les *Figures* de la Flore de la Jamaïque", de l''Hortus cliffortianus", et de plusieurs Mémoires, qui parurent dans les "Transactions de la société royale".

\*EHRHARDT (Sigismond-Just), théologien protestant, né à Gemund dans l'évêché de Wurtz-bourg en 1735, mort pasteur de Beschina en Silésie en 1793, a écrit, tant en allemand qu'en latin, un assez grand nombre d'ouvrages, dont il suffira de citer les principaux: | Histoire abrégée et apologie de l'ordre des francs-macons, Cobourg, 1752, in-8°; | Dissertation sur l'origine et les antiquités de la ville de Smalkalde, Schleusing, 1756, in-4°; | Relation historique de la persécution exercée par le prince-évêque de

IV urtzbourg contre les luthériens, Halle, 1763, in-4°; | Le vieux et le nouveau Custrin, fragment historique, Glogau, 1769, in-4°; Nouveaux mémoires diplomatiques pour éclaireir l'histoire et l'ancien droit de la Basse-Saxe, Breslau, 1772, 1774, in 4°, en 5 numéros; Presbytérologie de la Si*lésie évangélique* , Liegnitz, 1780 , 1790, 4 parties in-4°. Il a laissé en manuscrit des matériaux pour servir à l'Histoire du luthéranisme. La Gazette littéraire universelle de Iéna, plusieurs autres journaux et ouvrages périodiques renferment un grand nombre d'articles qu'il leur a fournis.

\* EHRHART (Balthasar), méet botaniste allemand, n'est connu que par le commerce d'herbiers qu'il vendait à un prix très-bas, et par différents ouvrages relatifs à la science qu'il cultivait. Il publia le Catalogue de ses herbiers avec l'indication des procédés qu'il employait pour dessécher et conserver les plantes; ce qui donna lieu à l'ouvrage intitulé : "Mantissa botanologiæ juvenilis", Ulm, 1732, in-8°; augmenté et publié sous le titre de "Continuatio syllabi plantarum quarum specimina sicca botanophilis offerum tur", Memmingen, 1746, in-fol., où l'on trouve 36 plantes alpines assez rares. Parmi ses autres ouvrages, on remarque sa Thèse inaugurale intitulée De Belemnilis suevicis, Leyde, 1724, in-4°, et Augsbourg, 1727, avec figures; un Ménioire inséré dans les "Transactions de la société royale de Londres", an 1739, contenant les plantes qu'il avait rencontrées dans le Tyrol; | une Instruction sur l'histoire des plantes usuelles, 1752, in-4°.; Histoire economis

que des plantes, classées suivant l'ordre des mois de leur apparition, et leurs lieux de naissance. Cet ouvrage, dont il publia seulement les 4 premiers vol., fut continué par Gmelin, et forme 12 vol., 1653 à 1761. | Un *Mémoire* sur la manière d'agir du gui, dans les "Ephémérides des curieux de la nature"; | un autre Mémoire dans l'"OEconomische Nachricht", contenant des éclaircissements sur 78 plantes données par Orthius comme nuisibles. | Une Edition de l'"Hortus sanitatis" avec de nombreuses additions. Ce savant botaniste est mort en 1756.

\* EHRHART (Frédéric), botaniste, né en 1747, à Holdarbane (canton de Berne), où son père était curé, mourut en 1795. Elève de Linné, il publia | dfférents Herbiers recherchés pour leur netteté et leur précision; | 7 vol. de Fragmens sur l'Histoire naturelle, etc., in-8°, en allemand, qui contiennent une grande quantité d'excellentes notices et d'observations, surtout pour la partie de la botanique, et des Catalogues annuels des plantes cultivées dans jardins de Herrenhauser, dont la direction lui avait été confiée par le gouvernement de Hanovre. On lui doit encore l'Edition du supplément du "Système végétal" de Linné. Les "Annales de botanique" d'Usteri, tome 19, renferment des "notices" sur sa vie. Thumberg donna son nom à un genre de la famille des graminées que l'on connaît sous la dénomination d'"Ehrarta".

\*EHRMANN (Frédéric-Louis), professeur de physique, né en Alsace vers 1730, inventa les Lampes à air inflamnable, et laissa les ouvrages suivants: | La Description et l'usage des lampes (de son invention), 1782, in-8°. Il traduisit cet ouvrage en allemand. Des Ballons et de l'art de les faire, 1764, in-8°; Mémoires de Lavoisier (traduits en allemand), 1797; Essai d'un art de susion à l'aide de l'air et du feu, en allemand (traduit en français par Dollard), 1787, in-8°, fig. L'auteur y décrit le procédé par lequel, et au moyen d'une lampe d'émailleur excitée par le gaz oxygène, on fond les métaux les plus durs, et on brûle le diamant. | Eléments de physique; ce livre est très-utile, et contient une Notice sur les principaux ouvrages relatifs à cette science. Ehrmann est mort à Strasbourg, en mai 1800, à l'âge d'environ 70 ans. — Un autre Ehrmann (Jean-Chrétien), médecin à Strasbourg, publia l'"Histoire des plantes de l'Alsace", par Mappi, 1742. Cet ouvrage posthume, dont l'auteur était mort en 1702, était resté inédit depuis 40 ans.

\* EICHHOF (Cyprien), connu par la publication d'Itinéraires ou Guides des voyageurs, qu'il fit paraître sous le titre de *Délices*, vivait à la fin du xvīr sièle et au commencement du xviii. Ses ouvrages sont accompagnés de petites cartes dont la suite forme un Atlas complet; les principaux sont: \ Deliciæ Italiæ, seu index viatorius ab urbe Roma ad omnes Italiæ civitates, Ursel, 1604, in-4°; | Deliciarum Germaniæ tam superioris quam inferioris index, etc., in-4°, oblong; Deliciæ Hispaniæ et index viatorius, indicans ilinera ab urbe Toleto ad omnes in Hispania civitates, etc., 1604, in-4°, oblong. | Liber insignium aliquot itinerum, cum ex Augusta-Vindelicorum, tum ex aliis Euro-



ta, une Sphère armillaire suivant le sytème de Copernic, et dont il donna la Description en

latin.

\*EINARI (Martin), évêque de Skalholt, est auteur d'une Collection d'Hymmes publiée à Copenhague en 1555. - \* EINARI (Gissur), premier évêque luthérien de Skalholt, en Islande, contribua à y introduire la réforme, et traduisit en norvégien les "Proverbes" de Salomon, Hola, 1580, in-8". \* --- Einari (Othon), évêque de Skalholt, né en 1559, mort en 1639, était fils d'Einar Sigurdson, poète islandais. Il composa un grand nombre d'ouvrages ascétiques et historiques; la plupart furent brûlés dans l'inceudie de son palais épiscopal, en 1630. Il ne reste de ses écrits que une Traduction norvegienne des Ordonnances de Christian IV pour les églises de Danemarck et de Norwège, Hola, 1655; | des Sermons sur la Passion, ibid., 1670 ; | et une Traduction en islandais du "Recueil des prières" de Jean Habermann ou Avenarius, ibid., 1576.—Un cinquième Einani (Jean), recteur de l'école le Skalholt et de Hola, mort en 1707, a traduit en prose et en vers islandais les "Primitiva græca " de G. Pasor, l'"Argenis " de Barclay, et quelques autres ouvrages. — \* Einari, ou plutôt Einarson (Halfdan), littérateur islandais, mort en 1787, se livra à des recherches savantes sur les poésies nationales de son pays, et en traduisit un grand nombre. On a de lui un ouvrage utile pour l'histoire littéraire de l'Islande; il a pour titre : Sciagraphia hist. litter. islandicæ, Copenhague, 1777, in-8°. Einari écrivit en

outre un Abrégé d'histoire ecclésiastique en islandais, et un Catalogue chronologique de tous les anciens poètes scandinaves jusqu'à la fin du xıve siècle.

EISEN (Charles), habile dessinateur, né à Paris en 1711, mort à Bruxelles le 4 juillet 1777, cût pu mieux employer ses talents qu'à dessiner des sujets licencieux, tels que les figures qui ornent les "Contes de La Fontaine", 1762, 2 vol. in-8°, et ceux des "Métamorphoses" d'Ovide, 1767, 4 vol. iu-46. Il a aussi fait les dessins des figures de la " Henriade", 2 vol. in-8°.

\*EISEN (Jean-Georges), pasteur en Livonie, aumônier d'un régiment russe de dragons, professeur de sciences économiques Mittau, mort en 1779, est principalement connu par la découverte d'une méthode économique de sécher les légumes pour les transporter au loin, publiée à Riga en 1772, sous le titre de l'Art de sécher les légumes. Ce livre, écrit en allemand, fut traduit dans toutes les langues du nord, en auglais et en espagnol. Eisen composa aussi quelques ouvrages théologiques; le plus connu a pour titre: Le christianisme d'après la saine raison et la Bible, Riga, 1777, in-8°, en allemand. — \* Eisen (Jean-Godefroi), frère du précédent, fut aussi aumônier d'un régiment de dragons russes, et mourut en 1795. Il avait écrit en àllemand plusieurs ouvrages de théologie et de morale, parmi lesquels on distingue le Parallèle des églises et des maisons de force, sous le rapport de l'amélioration des hommes, Nuremberg, 1778, in-8°.

EISENGREIN (Guillaume),

chanoine de Spire, sa patrie, s'acquit beaucoup de réputation au xvie siècle, par sa science et par sa piété. Son principal ouvrage est intitulé: le Catalogue des témoins de la Vérité, Catalogus testium veritatis, qu'il faut bien se garder de confondre avec un ouvrage de Flaccius Illyricus, qui porte le même titre; car Flaccius entend, par les "Témoins de la Vérité", ceux qu'il prétend avoir soutenu la doctrine des protestants, au lieu qu'Eisengrein entend, par ce terme, les catholiques attachés à la foi de l'Eglise romaine. Cet écrivain est mort vers 1570.

EISENHART (Jean), jurisconsulte, né à Erxleben, dans le Brandebourg, en 1643, fut professeur en droit et en morale à Helmstadt, dans le duché de Brunswick, où il mouruten 1707, après avoir publié: | Institutio juris naturalis et moralis; | Commentatio de regali metalli fodinarum jure, etc.; | De fide historica, Helmstadt, 1702; ouvrage qui prouve qu'il avait plus de connaissance du droit que des preuves de l'histoire.

EISENSCHMID (Jean - Gaspard), docteur en médecine, naquit à Strasbourg le 15 novembre 1656. Dans un voyage qu'il fit à Paris, il se lia avec plusieurs savants, et particulièrement avec Duverney et Tournefort. Il fut associé à l'académie des sciences au rétablissement de cette société. et mourut le 4 décembre 1712, à Strasbourg, où il s'était fixé au rétour de ses voyages. On a de lui: | un Traite des poids, des mesures de plusieurs nations, et de la valeur des monnaies des anciens, Strasbourg, 1737, en latin;

| un Traité sur la figure de la terre, elliptico-sphéroïde. [«C'est, dit Lalande, cet ouvrage qui occasiona la dispute sur le prétendu allongement de la terre, laquelle n'a cessé qu'en 1756. »] Eisenschmid cultivait les mathématiques, la géographic, sans négliger la médecine. On a encore de lui : | Carte de l'empire d'Allemagne, en quatre grandes feuilles, d'une parfaite exactitude.

\*EKAMA (Cornelius), professeur d'astronomie, mort le 24 février 1826, laissa quelques recherches historiques sur les géomètres frisons, et particulièrement sur l'astronome Gemma Frisius.

\*EKKEHARD, dit "l'ancien", doyen de Saint-Gall, mort en 677, était, dit-on, de la maison des nobles de Jonschweil. On a de lui quelques écrits, | des Hymnes | et des Epigrammes. On lui attribue encore le Lydien Carloman, où il censure la conduite de Carloman, fils de Charles-le-Chauve.—On connaît deux autres moines de Saint-Gall, du même nom : l'un dit le "jeune", mort en 1071, continua l'Histoire deson monastère, commencée par Ratpert; l'autre, dit "minimus", écrivit vers 1220, la Vie de Notker-le-bègue, religieux de Saint-Gall.

ELA, roi d'Israël, fils de Baasa, succéda à son père, l'an 950 avant J.-C., et, la 2° année de son règne, il fut assassiné dans un festin par Zamri, un de ses efficiers. — Il y a eu du même nom un prince iduméen, successeur d'Olibama; un autre, père de l'insolent Séméi; et quelques autres moins connus.

ELAD, fils de Suahala, s'étant rendu secrètement dans la ville de Geth avec son frère, pour la surprendre, fut découvert par les habitants, qui les égorgèrent.

\* ELAGUINE (Ivan-Perfilievilsch), conseillé privé, grandmaître de la cour de Catherine II, et directeur de la musique du théâtre de la cour, né en 1728, mort en 1796, est auteur de Traductions qui sont oubliées maintenant. On cite | l'"Impie", tragédie allemande de Brave, St-Pétersbourg, 1771; | "Aventures du marquis de G...., ibid", 1776, et le "Misantrope", Moscou, 1788. Il avait aussi composé une Histoire de Russie, qui ne fut pas publiée de son vivant: on en imprima le commencement après sa mort, Moscou, 1803, mais l'on ne fut pas tenté d'achever cette publication.

son partage le pays qui était à l'orient du Tigre et de l'Assyrie. Il fut père des peuples connus sous le nom d'Elamites ou Elaméens. Chodorlahomor, qui vainquit les cinq petits rois de la Pentapole, et qui fut défait par Abraham, était souverain de ces peuples. La capitale était Elymaïde, où l'on voyait le temple de Diane, qu'Antiochus voulut piller, et où il fut tué. L'Ecriture fait mention de quelques autres personnages de ce nom.

\*ELBEE (GIGOT D') général vendéen, né en 1752 à Dresde, où son père s'était fixé après son mariage avec une Saxonne, vint en France, entra dans un régiment de cavalerie, se maria, se retira ensuite avec le grade de lieutenant, dans une campagne

près Beaupréau, en Anjou, et émigra en 1791. La loi qui ordonnait aux émigrés de rentrer en France ramena d'Elbée dans son paisible asile; mais, l'insurrection de Saint-Florent, dont les habitants avaient refusé d'être enrôlés dans l'armée, s'étant propagée jusqu'à Beaupréau, les paysans vinrent le 13 mars 1794 prier d'Elbée de se mettre à leur tête. A sa troupe se réunirent bientôt celles de Bonchamp, de Cathelineau et de Stofflet, qui chassèrent du pays les soldats républicains. Une colonne ennemie sortie d'Angers, ayant battu à son tour les royalistes, les força à reculer. Cependant La Roche-Jacquelin, victorieux aux Aubiers, s'étant réuni à eux, ils marchérent sur Bressuire, où ils délivrèrent Lescure, qui était prisonnier. Tout le pays s'étant soulevé, l'armée vendéenne compta plus de 40,000 combattants; mais elle n'avait pas de commandant qui put combiner ses opérations. Quant à d'Elbée, s'il manquait des talents nécessaires à un général, il avait une valeur à toute épreuve, et une extrême confiance en Dieu. Dans les moments de repos, il entretenait ses troupes de l'observance des préceptes de la religion; lorsqu'il livrait un combat, il allait toujours en avant, et disait à ses soldats : « Mes enfants, la Providence vous donnera la victoire: » Quand de Bressuire l'on marcha sur Thouars, cette ville se rendit à la colonne de d'Elbée. A l'attaque de Fontenay, qui ne réussit point, ce chef, blessé à la cuisse, fut contraint de se séparer de l'armée pendant quelques semaines. La seconde attaque sur Fontenay eut un plein

phe les royalistes arrivèrent jusqu'à Saumur, dont ils s'emparèrent. On a'apercut alors qu'on avait besoin d'un chef suprême : mais il était déjà trop tard ; les républicains avaient en le temps d'augmenter leurs forces. Cathelineau ayant été nommé généralissime , d'Elbée, qui rejoignit l'armée deux jours après cette nomination, y donna son assentiment. Après la prise de Saumur, l'armée se dirigea par Angers sur Nantes. Elle reçut un échec terrible à l'attaque de cette ville, et Cathelineau mourut des blessures qu'il reçut dans cette action. Il fut remplacé par d'Elbée, à qui son nouveau titre ne donna pas une grande influence sur les autres chefs ; mais, depuis ce moment, l'armée royaliste n'éprouva plus que des défaites. On marcha, à la fin de juillet, vers le Bas-Poitou, et l'on perdit la bataille de Luçon. Toutes les armées vendéennes, se réunissant alors, allèrent, le 12 avril, attaquer de nonveau Luçon; elles furent obligées de se retirer après avoir souffert une grande perte. Le mois de septembre leur fut encore plus funeste ; l'armée royale , après une défense héroïque, essuya une entière défaite à Chollet. où d'Elbée, qui s'était battu en héros, fut blessé à mort, ainsi que Bouchamp et Lescure. Ces deux chets, couchés dans des charriots, suivirent l'armée : d'Eibée, vu son état de souffrance, fut transporté à Beaupréau, où il resta caché quelques jours. Poursuivis par les troupes républicaines, les Vendéeas repassèrent la Loire. Un frère de Cathelineau ayant rasremblé quinze cents hommes, put avec cette escorte, conduire à l'ar-

femme, et les officiers blessés. Charrette venait de s'emparer de l'île de Noirmoutier, où il envoya les malades, qui restèrent trois mois dans ce tranquille refuge. Au bout de ce temps les républicains prirent Noirmoutier, ou parmi d'autres blessés ils trouvèrent d'Elbée, qui était encore entre la vie et la mort... « Oui, dit-il aux soldats ennemis qui entrèrent dans sa chambre, oui, voila d'Elbée, votre assez grand ennemi; si j'avais eu plus de force pour me battre, vous n'auriez pas pris Noirmoutier, ou vous l'auriez du moins chèrement acheté. » Les républicains l'accablèrent d'outrages, et le gardèrent cinq jours. Dans un long interrogatoire que d'Elbée eut à subir, ses réponses furent pleines de modération. 🛽 Je jure sur mon honneur, dit-il, que, quoique je désirasse un gouvernement monarchique, je n'avaisancun projet particulier, et j'eusse vécu en citoyen paisible sous tout gouvernement qui eut assuré ma tran-quillité, et le libre exercice de la religion que je professe. » Il affirma même qu'à cette condition il s'efforcerait de pacifier le pays. Trop faible pour se tenir debout ; « Messieurs, dit-il à ses juges, il est temps que cela finisse.... faitesmoi mourir... » L'ayant placé sur un fauteuil, on le transporta sur la place publique, où il fut fusillé. Sa femme, qui l'aimait tendre-ment, et qui avait pu se sauver, ne voulut point le quitter; elle s'évanouit quand elle vit qu'on le conduisait au supplice. Un officier républicain , moins farouche que les autres, étant accouru à son secours, ses chefs le menacèrent de faire tirec sur lui s'il ne l'abandounait à son sort: elle fut aussi fusillée. D'Hauterive et de Boissy, l'un frère et l'autre beau-père de madame d'Elbée, périrent également. Les exécutions ne finirent pas avec eux. On arrêta environ quinze cents autres fugitifs et habitants de l'île, dont on remplit une rue; tous furent massacrés impitoyablement, et leurs bourreaux marchèrent dans leur sang et sur leurs membres mutilés. Cet horrible massacre eut lieu au commencement de janvier 1794. D'Elbée

a laissé un petit-fils.

ELBENE, ou plutôt Delbènz (Alphonse D'), évêque d'Albi, né à Lyon, vers 1538, de Barthélemi d'Elbène, patrice de Florence, que les troubles qui agitaient cette ville avaient forcé d'en sortir, mort le 8 février 1608, embrassa l'état ecclésiastique. Il était docteur en droit, et avait étudié sous Cujas. Aux connaissances acquises sous ce maître habile, et à celles qui convenaient à son état, il avait joint une profonde étude de l'histoire. Le duc de Savoie le fit son historiographe, et lur donna l'abbaye d'Haute-Combe, située dans ses états. Il attacha meme en sa faveur au titre d'abbé d'Haute-Combe, celui de sénateur-né du sénat de Savoie, et voulut que ce titre passát aux abbés ses successeurs. Par la suite, d'Elbène permuta avec Sylvestre de Saluces l'abbaye d'Haute - Combe pour celle de Mézières, diocèse de Chalons-sur-Saône. Henri III le nomma à l'évêché d'Albi. D'Elbène aimait la poésie, qu'il avait cultivée dans sa jeunesse; il était en correspondance avec les beauxesprits de son temps. Ronsard, alors le prince de la poésie, lui avait dédié son "Art poétique", ct Juste-

Lipse son "Auctuarium veterunt inscriptionum". Il était de l'académie florimontane d'Annecy. On a de lui : | De principatu Sabaudia el vera ducum origine, a Saxoniæ principibus simulque regum Galliæ e stirpe Hugonis Capeti deducta, liber primus, Haute-Combe, 1581 in-4°, rare, et cité par Lenglet du Fresnoy, t. 3, page 316 de sa "Méthode pour étudier l'histoire"; De gente et familiæ Hugonis Capeti origine, justoque progressu ad dignitatem regiam, Lyon, 1595, et 1605, cité par le même auteur, ibid., tom. 4, page 48 et 340; | De regno Burgundice transjuranæ et Arelatis libri tres, Lyon, 1602, in-4°; Tractatus de gente et samilia marchionum Gothiæ, qui postea comites sancti Ægidii et Tolosates Victi sunt, Lyon, 1592, 1607, in-8°. C'est la généalogie des comtes de Toulouse. De familice cistercianæ nec non Alte-Combæ sancti Sulpitii ac Stamedii cœnobiorum origine; | l'Amédéide, poème historique. On trouve quelques Vers du même, imprimés avec le "Tombeau d'Adrien Turnèbe", 1565, in-4°. On lui attribue des "Lettres à d'Epernon"; mais elles ne sont pas de lui.

\*ELBENE (Alphonse d'), neveu du précédent et son successeur sur le siège d'Albi, accusé d'avoir eu part aux troubles du Languedoc, en 1632, et d'être entré dans la révolte du duc de Montmorency, fut obligé de sortir de France. Il revint après la mort du cardinal de Richelieu, fut rétabli sur son siège en 1645, et fait conseiller d'état. Il mourut à Paris le 9 janvier 1651, à 71 ans, et futenterré

dans l'église du Temple.

\* ELBENE (Alphonse d'), évé-

que d'Orléans, et neveu du précédent, était le cinquième évêque de sa famille; il y en avait eu un de Nîmes, deux d'Albi et un d'Agen. Alphonse d'Elbène, nommé au siège d'Orléans en 1646, sacré en 1647, fit en 1648 son entrée solennelle dans sa ville épiscopale, et signala cette entrée par la délivrance de 568 prisonniers. En 1651, il assista à l'assemblée générale du clergé. Dans un de ses synodes, il défendit la lecture de l'apologie des casuistes; et, dans celui de 1664, il publia pour son diocèse des Statuts synodaux, qui sont regardés comme un modèle en ce genre. Il acheva à ses frais la construction du palais épiscopal, et mourut le 20 mai 1665.

ELBOEUF (René de Lorraine, marquis D'), 7º fils de Claude, duc de Guise, qui vint s'établir en France, fut la tige de la branche des ducs d'Elbœuf, et.mourut èn 1566. Charles II, son petit-fils, mort en 1657, avait épousé Catherine-Henriette, fille de Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, qui mourut en 1663. Ils eurent part l'un et l'autre aux intrigues de la cour sous le ministère du cardinal de Richelieu. Leur postérité masculine finit en leur petit-fils, Emmanuel-Maurice, duc d'Elbœuf, qui, après avoir servi l'empereur dans le royaume de Naples, revint en France en 1719, et finit sa longue carrière en 1763, dans sa . 86° année:, sans postérité. Ce titre est passé à la branche d'Harcourt et d'Armagnac, qui descendait d'un frère de Charles II.

LELEAZAR, fils d'Aaron, son successeur dans la dignité de grand-prêtre, l'an 1452 avant J.-C., suivit Josue dans la terre

de Chanaan, et i douze ans de pontifi

ELEAZAR, fils d'Isaïe, est un des tr traversèrent avec ii camp des ennemis Dieu, pour aller c David de l'eau de était proche de la p léem. Une autre fois saisis d'une frayeur's de l'armée nombreu tins, prirent lächen et abandonnèrent D seul arrêta la fureur et en fit un si grand son épée se trouva col l'an 1047 avant J.-C

**ELEAZAR**, fils frère de Simon-le-J à son frère dans la s crificature des Juifs. envoya 72 savants ( Ptolémée-Philadelpl gypte, pour trædu saints d'hébreu en g 277 avant J.-C. ( ${m 
u}_i$ C'est la version qu'on Septante", et qui, s marque des Pères, a nations un moyen p struction et de prép doctrine de l'Evang y cut une version ant moins accréditée et : due, dont Eusèbe; "Préparation".) J.-C. citent cette version c à l'hébreu, soit parce d'un plus grand usas néralement connue Juifs mêmes, au mo I'on appelait "hello parce que le momei où les nations qui ne l'hébreu allaient re avidité l'instruction ( de ces livres divin

avantage inappréciable de la version des "Septante", c'est la détermination des véritables leçons et du vrai sens, faite dans un temps où l'hébreu était une langue vivante et bien connue , où la tradition était dans toute sa force, où le respect que l'on portait à ces divins oracles, l'étude assidue qu'on en faisait, les interprétations réfléchies et traditionnelles des docteurs de la loi, mettaient ce dépôt sacré à l'abri de la légèreté et de la témérité des esprits. Encore aujourd'hui, la version des "Septante" est la terreur des hermeneutes hétérodoxes, qui, par le moyen des points massorétiques, invention moderne et sans autorité (Voy. Cappel et Masclef), et d'autres subtilités grammaticales, dénaturent les livres saints, les dépouillent de tout ce qu'ils ont de surnaturel et de divin, et en font le jouet de l'imagination et du caprice.

ELEAZAR, venerable vieillard de Jérusalem, fut un des principaux docteurs de la loi, sous le règne d'Antiochus-Epiphanes, roi de Syrie. Ce prince ayant voulu lui faire manger de la chair de porc, il aima mieux perdre la vie que de transgresser la loi. Quelques gentils ou Juifs apostats, de ses anciens amis, touchés pour lui d'une fausse compassion, le supplièrent de trouver bon qu'on lui apportat des viandes dont il était permis de manger, afin qu'on pût feindre qu'il avait mangé des viandes du sacrifice, selon le commandement du roi, et par ce moyen le sauver de la mort; mais Eléazar ne voulut jamais y consentir. « Il est indigne de l'age où nous sommes, dit-il, d'user de cette fic-

tion; elle serait cause que plusieurs jeunes gens, s'imaginant qu'Eléazar, à l'âge de 90 ans, aurait passé de la vie des Juifs à celle des païens, seraient euxmêmes trompés par cette feinte, dont j'aurais usé pour conserver un petit reste de cette vie corruptible. Par là j'attirerais une tache honteuse sur moi, et l'exécration des hommes sur ma vieillesse. Car, encore que j'échappasse présentement aux supplices des hommes, je ne pourrais néanmoins fuir la main du Tout-Puissant, ni pendant ma vie, ni après ma mort. En mourant courageusement, je paraîtrai digne de la vieillesse où je suis, et je laisserai aux jeunes gens un exemple de termeté en souffrant avec constance et avec joie une mort honorable pour le culte sacré de nos lois très-saintes. »

ÉLÉAZAR, le dernier des cinq fils de Mathathias, et frère des Machabées, les seconda dans les combats livrés pour la défense de leur religion. Dans la bataille que Judas-Machabée livra contre l'armée d'Antiochus-Eupator, il se fit jour à travers les ennemis pour tuer un éléphant, qu'il crut être celui du roi. Il se glissa sous le ventre de l'animal, et le perça à coups d'épée; mais il fut accablé sous son poids, et reçut la

mort en la lui donnant.

ÉLÉAZAR, magicien célèbre sous l'empire de Vespasien, qui, par le moyen d'une herbe enfermée dans un anneau, délivrait les possédés en leur mettant cet anneau sous le nez. Il commandait au démon de renverser une cruche pleine d'eau, et le démon obéissait. C'est l'historien Josèphe qui rapporte ces particularités;

mais on sait quelle est la crédulité de cet historien à l'égard de faits ou faux ou très-incertains, tandis qu'il répand des doutes sur les prodiges les mieux constatés des livres saints. Du reste, si Eléazar était réellement un magicien, les jeux qu'il exerçait de concert avec le démon n'ont rien d'incroyable. (Voy. Le Brun, Delrio,

etc.)

ELEAZAR, capitaine juif, se jeta dans le château de Macheron, et le défendit très-vigoureusement après le siège de Jérusalem. Cette place n'aurait pas été prise si aisément, sans le malheur qui arriva à Eléazar. Il s'était arrêté au pied des murailles, comme pour braver les Romains, quand un Egyptien l'enleva adroitement et le porta au camp. Le général, après l'avoir fait battre de verges, fit élever une croix comme pour le crucifier. Les assiégés avaient conçu pour lui une si haute estime, qu'ils aimèrent mieux rendre la place, que de voir périr un homme si digne de vivre, par son courage et son zèle patriotique. (Flavius Josèphe, "Hist., liv. 7, chap". 25.)

ELEAZAR, autre officier juif, voyant la ville de Masséda, dans laquelle il s'était jeté, réduite aux abois, persuada à ses compagnons de se tuer eux-mêmes, plutôt que de tomber entre les mains des Komains. Ils le crurent, et s'égorgèrent les uns les autres. (Flavius Josèphe, "Hist., liv. 7,

chap". 35.)

ELECTRE, fille d'Agamemnon et de Clytemnestre, et sœur d'Oreste, porta son frère à venger la. mort de leur père, tué par Egisthe. — Il y eut aussi une nymphe de ce nom, fille d'Atlas. Elle fut

aimée de Jupiter, dont elle eut Dardanus, qui fonda le royaume de Troie.

ELECTE, fut une des premières femmes qui se convertirent à J.-C. C'est celle à qui l'apôtre saint Jean écrivit, pour la conjurer de s'éloigner de la compagnie des hérétiques Basilide et Cé-

rinthe.

ÉLÉONORE, duchesse de Guienne, succéda à son père Guillaume IX, en 1138, à l'âge de quinze ans, dans ce beau duché qui comprenait alors la Gascogne, la Saintonge, le comté de Poitou,[le pays des Basques, et qui était connu alors sous le nom d'"Aquitaine".] Elle épousa, la même année, Louis VII, roi de France. Ce monarque raccourcit ses cheveux, et se fit raser la barbe, sur les représentations du célèbre Pierre Lombard, qui lui dit, d'après saint Paul, qu'il n'était pas séant qu'un homme s'amusat à nourrir avec soin une longue chevelure. Eléonore, princesse vive, légère et badine, railla le roi sur ses cheveux courts, et son menton rasé. Une femme qui commence à trouver son mari ridicule ne tarde guère à le trouver odieux, surtout si elle a quelque penchant à la galanterie. Louis ayant mené son épouse à la Terre-Sainte, elle se dédommagea des ennuis que lui causait ce long voyage avec le prince d'Antioche et un jeune Turc, nommé Saladin. Le roi aurait dû ignorer ces affronts, ou y remédier tout de suite. A son retour en France, il lui en fit des reproches très-piquants. Eléonore y répondit avec beaucoup de hauteur, et finit par lui proposer une séparation. Leurs querelles s'aigrirent de plus en plus; et enfiu ils

firent casser leur mariage, sous prétexte de parenté, en 1152. Eléonore, dégagée de ses premiers liens, en contracta de seconds, six semaines après, avec Henri II, duc de Normandie, depuis roi d'Angleterre, à qui elle porta en dot le Poitou et la Guienne. De là vinrent ces guerres qui ravagèrent la France pendant 300 ans. Elle eut à souffrir de la part de son nouvel époux, plus jeune qu'elle, les mêmes infidélités dont elle s'était rendue coupable envers Louis VII. Pour s'en venger, elle fit assassiner, dans le château de Wodelstork, la belle Rosemonde, maîtresse de Henri II, divisa la famille royale, et mit en feu l'Angleterre et l'Aquitaine. Voulant se soustraire à la vengeance de son époux, elle allait partir pour la France, déquisée en homme; mais elle fut. aprêtée et enfermée dans une prison. Son fils, Richard-Cœur-de-Lion, lui rendit la liberté quand il monta sur le trône, et la nomma régente du royaume, quand il partit pour la Terre-Sainte. Emprisonné à son retour, par le perfide archiduc d'Autriche, il dut, en grande partie, sa liberté aux instances réitérées de sa mère. Quelques années après, Eléonore se retira à l'abbaye de Fontevrauld, où elle mourut en 1203, âgée de plus de 80 ans. Elle avait eu de Henri II quatre fils et une fille. Larrey publia une "Histoire romanesque de cette princesse, à Rotterdam, en 1692, in-12.

ÉLÉONORE de Castille, reine de Navarre, fille de Henri II, dit "le Magnifique", roi de Castille, fut mariée en 1375, à Charles III, dit "le Noble", roi de

Navarre. S'étant brouilfée avec son époux, elle se retira en Castille, où elle excita quelques séditions contre le roi Henri III, son neveu. Ce prince fut contraint de l'assiéger dans le château de Roa, et la renvoya au roi Charles son mari, qui la reçut avec beaucoup de générosité; elle en eut huit enfants, et mourut à Pampelune, en 1416, avec la réputation d'ine femme d'esprit, mais d'un carac-

tère inquiet.

ELEONORE D'AUTRICHE, reine de Portugal et de France, était fille de Philippe Ier et de Jeanne de Castille, et fut sœur des deux empereurs Charles-Quint et Ferdinand Ier. Elle naquit à Louvain, en 1498, et épousa, en 1519, Emmanuel, roi de Portugal. Après la mort de ce prince, elle épousa en 1530, François Ier, qui avait perdusa première femme en 1524. Sa bonté naturelle, ses grâces, lui gagnèrent, pendant quelque temps, le cœur de son époux, et elle ménagea une entrevue entre lui et Charles-Quint, pour terminer leurs divisions. Mais les galanteries de l'rançois donnérent bientôt à ce prince d'autres conseillères. Eléonore vécut dans la retraite au milieu de la cour, ne s'occupant que des exercices do piété. Après la mort du roi, elle se retira d'abord aux Pays-Bas, et ensuite en Espagne, où elle mourut à Talavera, le 18 février 1558, sans avoir donné d'enfants à François I<sup>er</sup>.[On trouve des détails curieux sur les premières années de cette princesse, dans Hubert Thomas, "Annales de vita Frederici II, palatini".]

ELEUTHERE (Saint), natif de Nicopolis, d'abord dlacre du pape Anicet, fut ordonné prêtre,

et ensuite élu pape, après la mort de Soter, l'an 177. Il combattit, avec beaucoup de zèle, les erreurs des Valentiniens, pendant son pontificat, que rendent célèbre la mort glorieuse des martyrs de Lyon, et l'ambassade qu'il reçut de Lucius, roi de la Grande-Bretagne, pour demander un missionnaire qui lui enseignât la religion chrétienne. Saint Éleuthère mourut en 192, après avoir gouverné l'Église pendant qua-

torze ans environ. ELEUTHERE (Saint), célèbre évêque de Tournai, naquit en cette ville de parents chrétiens. Sa famille avait été convertie par saint Paul, 150 ans auparavant. Depuis la mort de leur saint apôtre, les chrétiens de Tournai avaient beaucoup dégénéré, ct leur foi a'éteignait de jour en jour par le commerce des paiens, et les désordres des rois de France, encore idolâtres, qui y faisaient alors leur résidence. Tel était l'état de l'église de cette ville, lorsque saint Eleuthère en fut fait évêque. Il fut sacré, en 486, dix ans avant le baptême de Clovis. Il arracha un grand nombre de Français aux superstitions du paganisme, et défendit victorieusement le mystère de l'incarnation, attaqué par les hérétiques. Son zèle à maintenir le dépôt de la foi lui coûta la vie. Des scélérats obstinés dans l'erreur lui portèrent à la tête un coup dont il mourut le 1er juillet 532. On trouve dans la "Bibliothèque des Pèrcs" plusieurs Sermons attribués à ce saint évêque; mais il n'est pas certain qu'ils soicht de lui, si on p'en excepte trois: l'un sur l'incarnation, l'autre sur la naissance de J.-C., et le troisième sur l'annonciation.

Sa "Vie" a été écrite dans le 1x° siècle, par conséquent long-temps après sa mort. L'auteur se trompe en le faisant contemporain saint Médard, et en plaçant sa naissance sous le règne de Dioclétien. Un auteur, postérieur de quelques années, donna plus d'étendue à cette "Vie", et y ajouta l'Histoire de la translation des reliques" du saint, faite en 897. Enfin un troisième auteur y a inséré depuis, l'histoire de ses miracles, et de la translation de ses reliques, qui se fit à Tournai en 1164.

ELEUTHERE, exarque d'Ipour l'empereur Héraclius, ne fut pas plus tôt arrivé à Ravenne, qu'il y fit le procès aux meurtriers de Jean, son prédécesseur. Il se rendit ensuite à Naples, où, ayant assiégé Jean Conopsin, qui lui avait fermé les portes, il le contraignit de se rendre à discrétion, et le fit mourir. Mais Eleuthère, après avoir puni les révoltés, tomba lui-même dans la rébellion. L'empire était agité au dedans et au dehors. Il profita de ces circonstances pour se rendremaître de ce qui appartenait à l'empereur dans l'Italie. Après la mort du pape Dieu-Donné, en 617, il crut que le saint-siège sérait vacant long-temps, et que, tandis que le peuple serait occupé a elre un nouveau pontife, il lui serait aisé de se saisir de la ville. Dans cette vue, il traita son armée encore plus favorablement qu'il n'avait fait, lui fit distribuer beaucoup d'argent, et lui promit de grands avantages; mais les soldats et les officiers, détestant sa rébellion, se jetèrent sur lui, l'assommèrent, et lui coupèrent la tête, qu'ils envoyèrent à Héraclius, vers la fin de décembre 617.

ELEUTHERE (Augustin), luthérien allemand, dont on a un petit traité singulier, et devenu rare : De arbore scientiæ boni et mali, Mulhausen, 1560, in-8°.

\*ELFRIC, archevêque de Cantorbéry, acquit dans le x<sup>e</sup> siècle, une grande réputation parmi les Anglo-Saxons. Il traduisiten leur langue | les premiers livres de l'Ecriture-Sainte; | une Histoire ecclésiastique; | 180 Sermons; une Grammaire, | et un Dictionnaire.

\*ELGER (Ottomar), peintre, né à Gottembourg en 1632, excellait à peindre les Fleurs et les Fruits. Appelé à la cour de Berlin, il eut la qualité de premier peintre de l'électeur Frédéric-Guillaume, et fut comblé de ses bienfaits. Ses Tableaux sont re-

cherchés en Allemagne.

\*ELIA de Cortone, fut le compagnon, puis le successeur de saint François. Un Traité d'Alchimie, inséré dans les "Commentaires " de Crescimbeni sur la poésie vulgaire, lui a été attribué; mais il paraît qu'on a confondu Elia de Cortone avec un philosophe de ce nom, auteur d'un traité semblable dont le manuscrit, intitulé "Opusculum acutissimi celeberrimique philosophi Æliæ Canossæ messinensis in arte alchymica, 1434, se trouvait dans la bibliothèque de Ch. P. Affo.

ELIAB, le troisième de ces vaillants hommes qui se joignirent à David, quand il fuyait la persécution de Saül, rendit à ce prince des services très-considérables dans toutes ses guerres.

ÉLIACIM, grand-prêtre des Juifs, sous le roi Manassès. Ce prince, étant devenu un modèle de pénitence depuis sa prison, ne s'appliquait qu'à réparer les maux qu'il avait faits à la religion et à l'état; et pour cela, il ayait mis toute sa confiance dans Eliacim, et ne faisait rien sans son conseil. Gelui-ci se trouvait ainsi chef de la religion, et ministre d'état. Il est quelquefois nommé "Joakim"; plusieurs savants croient qu'il est auteur du livre de "Judith"... ---Il y avait encore de ce nom un sacrificateur qui revint de Babylone avec Zorobabel, et un fils d'Abiud, parent de J.-C. selon la chair.

\*ELIÇAGARAY (Dominique), prêtre, et membre du conseil de l'instruction publique, né vers 1760, dans le diocèse de Bayonne, mort le 21 décembre 1822, professa la philosophie à Toulouse; en 1790, il était official de la Basse-Navarre. Il publia, à cette époque, en faveur des droits de l'Eglise, un écrit qui lui valut l'estime du cardinal Maury. Ce prélat lui envoya de Montefiascone, dont il était évêque, des léttres de grand-vicaire pour ce diocèse; et lorsqu'il fut nommé à l'archeveché de Paris, il invita l'abbé Eliçagaray à venir auprès de lui; mais celui-ci s'excusa, fai-. sant entendre au cardinal que ses principes ne lui permettaient pas de prendre part à son administration. Peu de temps après la publication de l'écrit dont nous avons parlé, il passa en Espagne, dont il était originaire, et ne revint en France que lorsque les orages politiques furent calmés. On le nomma recteur de l'académie de Paris. L'évêque d'Hermo-

polis, attaché à l'abbé Eliçagaray, l'indiqua pour son successeur, quand il quitta le conseil d'instruction publique. Dans cette place, comme en toute occasion, l'abbé Eliçagaray défendit avec zèle les intérêts de la religion. On ne sait quels désagréments il eut à essuyer dans une tournée qu'il fit dans le midi de la France; mais il y fut d'autant plus sensible que l'autorité, loin de se prononcer en sa faveur, sembla predre le parti de ses adversaires. Sa santé s'altéra; enfin, épuisé par plusieurs attaques, il y succomba.

ELICHMAN (Jean), Danois, selon quelques-uns, et selon d'autres, Silésien, pratiqua la médecine à Leyde, et mourut en 1639. Il était savant dans les langues orientales, et nous a laissé des Remarques sur la langue perse, qui ont servi à Louis de Dieu, pour composer sa "Grammaire perse". Il prétend que la langue allernande a une origine commune avec la langue perse. On a encore de lui : | De usu linguæ arabicæ in medicina, Iena, 1636; | De termino vitæ secundum mentem Orientalium, Leyde, 1639, in-4°. (Voyez Ramus, "Panegyr., ling. orient.", p. 12.)

ELIE, prophète d'Israël, originaire de Thesbé, ou Thisbé, ville du pays de Galaad, située au-delà du Jourdain, vint à la cour du roi Achab, l'an 912 avant J.-C. Il annonça à ce prince impie les menaces du Seigneur, et lui prédit le fléau de la sécheresse et de la famine. Dieu lui ayant ordonné de se cacher, il se retira dans un désert, où des corbeaux lui apportaient sa nourriture. Il passa de cette solitude à Sarepta,

ville des Sidoniens, et il fit un miracle en faveur de la veuve qui le reçut, et ressuscita son fils. Achab rendait à l'idole de Baal un culte sacrilége. Le prophète vint en sa présence pour le lui reprocher. Il assembla le peuple, donna le défi aux prêtres de Baal; et, sa victime ayant été seule consumée par le feu tombé du ciel, il les fit mettre à mort. Menacé par Jezabel, femme d'Achab, irritée du châtiment des faux prophètes, il s'enfuit dans le désert: un ange l'y nourrit miraculeusement. Il se retira ensuite à Horeb, où Dieu lui apparut, et lui ordonna d'aller sacrer Hazaël roi de Syrie, et Jéhu roi d'Israël. Les miracles d'Elie n'avaient point changé Achab. Le prophète vint encore le trouver pour lui reprocher le meurtre de Naboth, qu'il avait fait mourir, après s'être emparé de sa vigne. Il prédit peu de temps après à Ochosias qu'il mourrait de la chute qu'il avait eue, et fit tomber le feu céleste sur les envoyés de ce prince. Le ciel l'enviait à la terre; il fut enlevé par un chariot de feu, vers l'an 895 avant J.-C. Elisée, son disciple, recut son esprit et son manteau. On fait la fête de l'enlèvement d'Elie dans l'église grecque. On croit qu'il fut transporté, non dans le séjour de la divinité, mais dans quelque lieu au-dessus de la terre, ou sur la terre même, mais écarté et inconnu. Nous disons "on croit"; car, dans des questions aussi délicates, il n'est pas permis de décider, et de vouloir pénétrer ce que Dieu s'est plu à nous cachier, mais comme l'Ecriture nous apprend qu'Elie reparaîtra sur la terre avant le dernier avénement du fils de Dieu,

il est naturel de croire qu'il n'est pas mort, et que la mission qui lui reste à remplir est celle d'un homme voyageur qui n'est pas arrivé encore au terme de la félicité.

— On sait que les carmes ont long-temps regardé Élie comme leur fondateur. (Voyez saint Albert, patriarche de Jérusalem, et Papebroch.)

\*ÉLIE, archevêque de Crète vers l'an 587, a donné des Commentaires grecs sur S. Grégoire de Nazianze, qu'on trouve dans la dernière édition des ouvrages

de ce saint.

ELIE, ou Elias Levita, rabbin du xvi siècle, natif d'Allemagne, [selon quelques-uns, et d'Italie, selon d'autres, mort à Venise en 1549, à l'âge de 77 ans,] passa la plus grande partie de sa vie à Rome et à Venise, où il enseigna la langue hébraïque à plusieurs savants de ces deux villes, et même à quelques cardinaux. C'est le critique le plus éclairé que les juifs modernes, presque tous superstitieux, aient eu. Il a rejeté comme des fables ridicules la plupart de leurs traditions. On lui doit: | Lexicon chaldaïcum, Isny, 1541, in-fol.; | Traditio doctrinæ, en hébreu, Venise, 1538, in-4°; avec la version de Munster. Bale, 1539, in-8°; | Collectio locorum in quibus chaldæus paraphrastes interjecit nomen Messice Christi, latine versa a Genebrardo, Paris, 1752, in-8°; plusieurs Grammaires hébraïques, in-8°, nécessaires à ceux qui veulent approfondir les difficultés de cette langue; | Nomenclatura hebraïca, Isny, 1542, in-4°; | Idem en hébreu et en latin, par Drusius, Francker, 1681, in-8°.

\*ELIE, ÉLIAS OU HÉLIE (Paul),

théologien danois et carme d'Elseneur, né vers l'an 1480, fut élevé dans la foi catholique; mais les écrits de Luther le séduisirent, et il montra, dans des leçons publiques sur l'Ecriture sainte, qu'il penchait vers la religion prétendue réformée. Ses principes lui ayant attiré des persécutions, il parut abjurer son erreur; mais on croit que ce fut pour peu de temps, et qu'il mourut en professant le luthéranisme à Roskild, vers 1536. Il écrivit quelques ouvrages de controverse peu remarquables, et traduisit en danois: le "Livre de la vertu", par saint Athanase, 1528, in- $8^{\circ}$ ; | les "Psaumes de David", 1528, in-8"; et l'Institution d'un prince chrétien", par Erasme, Roskild, 1534, in-8°. Sa " Vie " a été écrite en latin par Christian Olivarius, Copenhague, 1744, in-8°.

ELIEN (Claudius Ælianus), rhéteur et philosophe, vit le jour a Preneste, aujourd'hui Palestrine. Quoique né en Italie, et n'en étant presque jamais sorti, il fit de si grands progrès dans la langue grecque, qu'il ne le cédait pas aux écrivains athéniens pour la pureté du langage. Il enseigna d'abord la rhétorique à Rome, sous les règnes d'Héliogabale et d'Alexandre-Sévère; mais, dégoûté bientôt de cette profession, il se mit à composer plusieurs ouvrages. Ceux que nous avons de lui, sont: 14 livres intitulés, Historiæ variæ, qui ne sont pas venus entiers jusqu'à notre siècle. La meilleure édition est celle qu'Abraham Gronovius publia à Amsterdam, en 1731, 2 vol. in-4°, avecde savants "Commentaires." La variété de ces Histoires est effectivement fort grande. On y ap-

prend des choses tout-à-fuit incroyables, quelquefois plaisantes par l'excès d'absurdité. [Ces Histoires diverses, avec Héraclide de Pont, et Nicolas de Damas, ont été imprimés sous le titre de "Prodamus", Paris, 1805, in-8°, par Firmin-Didot.] Une Histoire des animaux, en 17 livres, Londres, 1744, 2 vol. in-4°. L'auteur, à quelques observations curieuses et vraies, en mêle plusieurs autres triviales ou fausses. Il estaussi menteur que Pline; mais Pline. avait une imagination qui embellissait ses fables, et les lui fait pardonner. Ces deux ouvrages sont certainement d'Elien. On y voit le même génie dans l'un et dans l'autre. Elien, selon l'usage des philosophes, débitait de très-belles maximes; il peignait la cour des princes comme le séjour de la corruption, et l'écueil de la sagesse. Il publia un livre contre Héliogabale, dans lequel il se déchaînait vivement contre la conduite insensée de ce prince, sans le nommer. Elien florissait vers l'an 222 de J.-C. Il était, selon Suidas, grand-prêtre d'une divinité dont nous ignorons le nom. Il mourut âgé de 60 ans sans avoir été marié. On a publié à Paris, en 1772, in-8°, une bonne Traduction française de ses Histoires diverses, avec des notes utiles, par Dacier. Il avait fait aussi un Traité sur la Providence, dont Suidas rapporte beaucoup de fragments.

ELIEZER, originaire de la ville de Damas, était serviteur d'Abraham. Ce patriarche le prit tellement en affection, qu'il lui donna l'intendance de toute sa maison; il le destinait même à être son héritier ayant la nais-

sance d'Isaac. Ce fut lui qu'Abraham envoya en Mésopotamie chercher une femme pour son fils.

ELIEZER, rabbin, que les juifs croient avoir existé du temps de J.-C., mais qui, selon le P. Morin, n'est que du viie ou viiie siècle. On a de lui un livre intitulé : Les Chapitres, ou Histoire sacrée, que Vorstius a traduits en latin, avec des notes, 1644, in-4°. Il est fameux parmi les hébraïsants. Cependant ses Chapitres sont remplis de fables grossières; il est dit, par exemple, au chapitre 6, que le soleil et la lune ont été créés dans la même forme et la même splendeur; mais que, s'étant querellés sur leur excellence, le soleil l'emporta, en devint plus grand et plus brillant, etc.

ELINAND, ou Hélinand, moine cistercien, de l'abbaye de Froidmont, sous le règne de Philippe-Auguste, est auteur d'une plate Chronique en 48 livres. On n'en a imprimé que quatre, qui renferment les événements principaux depuis l'an 934 jusqu'en 1200. Outre cette maussade compilation, on a de lui de mauvais Vers français, et de plus mauvais Sermons. Il était de Pron-le-Roi, en Bauvaisis. Il mourut vers l'an

1227.

\*ÉLIO (François-Xavier), général espagnol, né dans la Vieille-Castille vers 1770, fit ses premières campagnes dans la guerre contre la république française (1795-1796), se distingua ensuite dans la guerre contre Napoléon (de 1809 à 1813), et y obtint le grade de lieutenant-général. L'esprit de révolte s'était déjà manifesté dans les deux Amériques, lorsque Élio fut nommé capitaine-général des

provinces de Rio de la Plata. A peine arrivé dans sa résidence, en 1810, il eut à combattre Linières, Artigas, et autres chefs d'indépendants. Assiégé dans Monte-Video par ce dernier, puis par le général Rondo, Elio obtint des secours de la cour de Portugal, alors établie dans le Brésil, et les indépendants acceptèrent les conditions de paix qui leur étaient offertes; mais ce traité, conclu en novembre 1811, fut rompu onze mois après par les insurgés, qui ' vinrent de nouveau assiéger Monte-Video. Sur ces entrefaites, le général Vigodet remplaça Elio, qui, retourné en Espagne, continua de servir contre les Français, jusqu'à la restauration de Ferdinand VII. Ce général fut un de ceux qui se déclarèrent contre les "cortes" établies pendant la captivité de Ferdinand à Valence. Elles furent abolies pour faire place à l'ancien gouvernement, et Elio fut nommé capitaine-général du royaume de Valence. Cependant les partisans des cortès tramaient leurs complots dans le secret : il en éclata un à Valence, dirigé par le colonel Vidal; mais Elio, resté maître du terrain, fit mettre en jugement Vidal et ses complices, qui furent mis à mort le 21 janvier 1813. Un an à peu près s'était écoulé, lorsque éclata la conjuration de Quiroga; et les cortès furent de nouveau proclamées à Cadix, au commencement de 1820. A l'imitation de quelques provinces, celle de Valeuce parut y adhérer, d'autant plus que le roi venait de prêter serment à la constitution. Elio se disposait à imiter cet exemple, lorsque le peuple mutiné, ne voulant point recevoir la con-

stitution par son intermédiaire, choisit un autre capitaine-général. Elio, conduit à la citadelle, fut alors accusé de la mort de Vidal. Son procès traînait en longueur, quand, à l'occasion d'une révolte parmi, les artilleurs de la citadelle, en faveur du gouvernement absolu, il fut encore accusé d'être l'auteur de cette sédition. Les haines se réveillant, on viola les formalités, et un conseil choisi parmi la milice constitutionnelle ou garde nationale de Valence, le condamna, à l'unanimité, au supplice de la "garrote" (strangulation). Les trois jours qu'on accorde, en Espagne, aux condamnés pour se préparer à la mort, furent employés par Elio à remplir tous les devoirs d'un chrétien. Monté à l'échafaud avec le même courage, on l'exécuta le 5 septembre 1822. Mais, dès que Ferdinand VII eut été délivré par les armées françaises, un décret du 20 novembre 1823 conféra au fils aîné d'Elio le titre de marquis "de la Fidélité", et les juges du général furent exceptés de l'acte "d'amnistie".

ELIOTT (Jean), [missionnaire anglican dans l'Amérique septentrionale au xv11<sup>e</sup> siècle, a traduit la Bible de l'anglais dans la langue des nations indiennes. Il publia d'abord séparément : | le *Nouveau-*Testament", dédié au roi Charles II, Cambridge, 1661; | l'Ancien, ibid., 1663; in-4°; | et ensuite la Bible entière, ibid., 1665, in-4°. Cette Bible est devenue trèsrare : la bibliothèque du roi en possède un exemplaire. On trouve à la fin une Traduction des

"psaumes" en vers.]

ELIOTT (Georges-Auguste, lord Heathfield, baron de Gibralle 6 juillet 1790 aux eaux d'Aixla-Chapelle , passa quelque temps à l'université de Leyde, pais se rendit à l'école du génie, à La Fère, en France. De retour en Angleterre, il entra dans plusicurs corps, fit la guerre d'Allemagne de 1740 à 1748, et fut blessé au combat de Dettingen. Envoyé à la Havane, il contribua à la prise de cette place, vaillamment défendue par don Louis de Velasco. La paix ayant été conclue, Eliott fut envoyé en Irlande en qualité de commandant général; mais, voyant son autorité entravée par la marche qu'on donnait aux atfaires dans ce pays, et par les autres chefs , il demanda et obtint le commandement de Gibraltar. Cetto forteresse, que la trahison avait mise entre les mains des Anglais, était l'objet des vues de l'Espagne, dout la flotte, combinée avec celle de France, s'avança contre Gibraltar. Mais les alliés furent contraints de lever le siège. Le talent qu'Eliott avait déployé dans cette défense lui valut le titre de chevalier du bain.

ÉLIPAND, archevêque de Tolède, ami de Félix d'Urgel, soutenait avec lui que J.-C., en tant qu'homme, n'était que fils adoptif de Dieu. Il défendit ce sentiment de vive voix et par écrit. Cette erreur fut condamnée par plusieurs conciles, dont le jugement fut confirmé par le pape Adrien, qui fit rétracter Félix. Elipand, moins soumis que son maître, écrivit contre lui en 799, et mou-

rut peu après.

ELISA, premier fils de Javan, petit-fils de Japhet, peupla l'Elide dans le Péloponèse, ou, selon d'autres, cette partie de l'Espagne

ses agréments, fut appelée les "Champs Elyséens", ou "lles fortunées".

ELISAPHAT, fils de Zéchri, qui aida de ses conseils et de ses armes le souverain pontife Joïada à déposer l'impie Athalie, et à mettre Joas sur le trône. Il commandait une compagnie de

cent hommes.

ELISE ou Egyrené, évêque arménien, disciple du patriarche Sahak, et de Mesrob, inventeur de l'alphabet arménien, et l'un des plus célèbres historiens de cette contrée, naquit au commencement da ive siècle, et mourut vers 480. Il avait été, avant d'être éleyé à l'épiscopat, secrétaire de Vartan, prince des Mamikonians, et général des armées arménienne et géorgienne. On a de lui : | une Histoire de la guerre du général Varian contre le roi de Perse, imprimée à Constantinople , 1764, 7 part. iu-4°; | des Commentaires sur la "Genèse", sur les livres des "Juges", sur l'"Oraison dominicale"; |des Règles sur la vie monastique , sur les devoirs des prétres; et des *Homelies* : manuscrits conservés à la bibliothèque du roi.

ELISEE, disciple d'Elie et prophète comme lui, était fils de Saphat. Il [était né à Abelmeula, qu'on croit avoir existé dans la tribu de Manassé, à dix milles de Scythopolis, et] conduisait la charrue lorsqu'Elie se l'associa par ordre de Dicu. Son maître ayant été enlevé par un tourbillon de feu, Élisée reçut son manteau et son esprit prophétique. Les prodiges qu'il opéra le firent reconnaître pour l'héritier des vertus du saint prophète. Il divisa les eaux du Jourdain, et le passa à

pied sec: il corrigea les mauvaises qualités des eaux de la fontaine de Jéricho; il fit dévorer par des ours des enfants qui le tournaient en ridicule (c'étaient, observent les saints Pères, des enfants formés, par des parents impies, à la dérision des ministres de Dieu); il soulagea l'armée de Josaphat et de Joram, qui manquait d'eau; il leur prédit la victoire qu'ils remportèrent sur les Moabites; il augmenta miraculeusement l'huile qu'une pauvre veuve avait dans sa maison; il ressuscita le fils d'une Sunamite; il guérit Naaman, général syrien, de la lèpre, et Giezi son disciple en fut frappé pour avoir reçu des présens contre son ordre; il prédit les maux que Hazaël ferait aux Israélites, et annonça à Joas, roi d'Israël, qu'il remporterait autant de victoires sur les Syriens qu'il frapperait de fois la terre de son javelot. Elisée ne survecut pas beaucoup à cette prophétie; il mourut à Samarie, dans un âge très-avancé, vers l'an 830 avant J.-C. Un homme assassiné par des voleurs ayant été jeté dans son tombeau, le cadavre n'eut pas plus tôt touché les os de l'homme de Dieu, qu'il recouvra la vie. Elisée était un de ces hommes rares que la providence suscite dans des temps de corruption et d'obscurité, pour ranimer la foi par des œuvres extraordinaires, et ramener à Dieu, par l'éclat des prodiges, des peuples séduits qui ne croient plus en sa puissance.

ÉLISÉE (Jean-François Copel, dit le Père), fils d'un avocat au parlement de Besançon, naquit dans cette ville le 21 septembre 1726, y fit ses premières études au collège des jésuites, et s'y distingua par les progrès les plus ra-

pides. Ayant fait une retraite aux carmes de Besançon, il entra dans cet ordre, et se voua pour toujours à Dieu, le 25 mars 1745. Sa ferveur, soutenue d'une piété sincère, ne se démentit point. Il remplit pendant six ans, dans le couvent, les fonctions de professeur, employant les intervalles de liberté qu'elles lui laissaient, à caltiver l'étude des belles-lettres, et à former son goût pour l'éloquence. Il commença sa carrière évangélique en 1756 avec le plus grand succès. L'année suivante, il partit pour Paris, où, pendant 26 ans, il exerça le ministère de la parole, tant à la cour qu'à la ville, toujours avec la même affluence d'auditeurs et les mêmes suffrages. Enfin, excédé de travaux, et sa santé succombant sous son zèle, après avoir fait les plus grands efforts pour précher le carême à Dijon, il mourut le 11 juin 1783 à Pontarlier, en allant en Suisse pour prendre les eaux de la Brévine, que les médecins lui avaient ordonnées. Ses Sermons ont été imprimés en 4 vol. in-12, 1785. C'est une chose bien remarquable, que le succès de ce prédicateur, les suffrages qu'il a recueillis, la vogue qu'il a eue parmi les petits et les grands. Tel est l'empire de la raison, des éternelles et imprescriptibles règles du goût, au milieu de la dégradation qui flétrit les lettres, de ces sifflements épigrammatiques et antithétiques, de ces grosses phrases laborieuses et boursouflées qui ont remplacé le langage naturel, noble et énergique des Chrysostôme et des Bossuet; durant le triomphe même de la fausse éloquence, de cette petite coquette resplendissante de faux brillants, et ridiculement affublée de colifichets, qui s'élève sur les débris de la dignité oratoire, un pauvre religieux, déjà par son état en contraste avec les applaudissemens de la multitude, fixe l'approbation de la cour et des peuples par des discourssansfard, sans prétention, simples et quelquefois négligés. S'il n'a pas la force et l'élévation de Bourdaloue, la douceur insinuante de Massillon, l'abondance ct la rapidité de Neuville, il a du moins tout ce qui distingue l'ancieune et véritable éloquence de l'afféterie de nos modernes orateurs. [La contenance modeste du P. Elisée, l'air de mortification qui paraissaitsur son visage, commençaient par inspirer une prévention favorable; la simplicité de son débit forçait ses auditeurs à redoubler d'attention, et cette négligence était assortie avec l'espèce d'éloquence qu'il avait adoptée. Peu d'art, de la précision dans l'exposition de son sujet, beaucoup de sagesse dans la composition, de l'enchaînement dans les pensées, de la pureté et de l'élégance dans le style, toutes ces qualités réunies rendent la lecture deses Sermons aussi agréable qu'utile aux personnes qui aiment à réfléchir sur elles-mêmes.] On a remarqué que dans son Sermon sur la fausse piété, il avait para annoncer la révolution de France, en s'exprimant de la sorte : « O vous qui donnez des bornes à l'immensité de la mer, et qui domptez l'orgueil des flots! réprimez la licence des esprits, et arrêtez ce torrent de l'impiété qui menace de ravager la tèrre. Hélas ! peutêtre touchons-nous à des jours démstreux, où les yeux des élus, contraints de gémir sur les malheurs

de la sainte Jérusalem, se changeront en des sources de larmes! Les progrès rapides de l'incrédulité, le mépris des choses saintes, l'indifférence pour les dogmes, la prévention des esprits forts contre le merveilleux, et leurs efforts pour découvrir dans les forces de la nature la cause de tous les prodiges; le Dieu du ciel presque oublié dans les arrangemeuts hu-. mains, comme s'il n'était pas le Dieu des armées et des empires; les vœux que les Moïse lui adressent sur la montagne regardés comme indifférents aux succès des combats; les travaux du ministère, les sacrifices des vierges, les larmes des pénitents, méprisés comme des inutilités pieuses; enfin la facilité des esprits à recevoir ces funestes impressions, doivent nous faire craindre une révolution dans la foi. Eloignez, grand Dien, ce funeste présage : conservez ce dépôt sacré dans ce royaume, que la piété de ses rois, le zèle éclairé des pontifes, l'attachement du peuple au culte de ses pères, rendent encore une portion florissante de votre héritage. Augmentez dans tous les fidèles l'amour de la religion : faites gémir l'impie sur ses excès, et que tous les cœurs, réunis par la foi dans le sein de votre Eglise, aspirent aux récompenses promises aux vrais adorateurs.»[On désirerait cependant chez le P. Elisée une connaissance plus grande des livres saints, plus de force et de justesse dans le raisonnement, plus d'abondance dans ses preuves, une onction plus pénétrante, une éloquence plus douce, plus de majesté, plus d'élévation, des idées moins vagues et des traits plus marqués. Son Sermon sur la mort

et celui Sur les afflictions sont ceux dont on admire le plus l'ordonnance et les développements.

\* ÉLISÉE (TALACHON, connu sous le nom de P.), premier chirurgien de Louis XVIII, né à Lagny, en 1753, mort à Paris, le 27 septembre 1817, entra de bonne heure à l'hôpital de la Charité. Après avoir exercé tour à tour dans différents hôpitaux la chirurgie et la médecine, il fut nommé chirurgien en chef de l'hôpital civil et militaire de Grenoble. Non content de soigner les malades, il ouvrit une école, d'où sortirent plusieurs praticiens distingués. Lorsque la révolution éclata en France, le P. Elisée se rendit à l'armée des princes, à laquelle il fut attaché en qualité de médecin, jusqu'au licenciement. On le voyait sur le champ de bataille panser tous les soldats qu'il rencontrait, quelle que fût l'armée à laquelle ils appartinssent, et c'était souvent avec ses propres vêtemens qu'il bandait leurs plaies. Le P. Elisée porta le désintéressement jusqu'à refuser les honoraires attachés à son emploi. Après que l'armée de Condé eut été dissoute, il se rendit en Angleterre, où il exerça sa profession auprès du prince régent, du comte d'Artois et de Louis XVIII. A la restauration, il fut nommé premier chirurgien du roi, médecin du Val-de-Grâce et membre de la commission chargée de faire un rapport sur l'état de la médecine en France. Il accompagna le roi en Belgique pendant les "centjours", et revint avec lui à Paris. Le P. Elisée, dans les dernières années de sa vie, procura à Louis XVIII l'occasion de faire un grand nombre de bonnes actions.

ÉLIZABETH (Sainte), femme de Zacharie, mère de saint Jean-Baptiste, qu'elle eut dans sa vieillesse, reçut la visite de sa parente, la mère du Sauveur, dans le temps de leur grossesse. Saint Pierre d'Alexandrie dit que deux ans après qu'elle eut mis au monde Jean-Baptiste, elle fut obligée de fuir la persécution d'Hérode. Elle alla se cacher dans une caverne de la Judée, où elle mourut, laissant son fils dans le désert à la conduite de la Providence, jusqu'au temps qu'il devait paraître devant le peuple d'Israël.

ELIZABETH (Sainte), fille d'André II, roi de Hongrie, née en 1207, mariée à Louis, landgrave de Hesse, perdit son époux en 1227. Les seigneurs la privèrent de la régence que son rang et les dernières volontés du prince paraissaient lui avoir assurée. Elizabeth, mère des pauvres, avait empioyé non-seulement sa dot, mais encore sa vaisselle et ses pierreries, à les nourrir dans une tamine. Elle se vit réduite à mendier son pain de porte en porte. Tirée ensuite de ce misérable état, elle fut rétablie dans son palais; mais, préférant l'état d'humiliation aux honneurs, elle prit l'habit du tiers-ordre, et s'employa à servir les pauvres de l'hôpital de Marbourg, qu'elle avait fondé. Son palais avait été une espèce de couvent. Elle avait sur le trône toutes les vertus du cloître, et ses vertus n'eurept que plus de force, lorsqu'elle se fut consacrée à Dieu. Elle mourut à Marbourg en 1231, à 24 ans, et fut canonisée 4 aps après. L'église célèbre sa fête le 19 novembre. On gardait une portion de ses reliques dans l'église des Carmélites à Bruxelles, et une autre dans la belle chapelle de La Roche-Guyon-sur-Seine. Il y en avait aussi une portion considérable dans une châsse précieuse qui faisait partie du trésor électoral de Hanovre. Théodore de Thuringe a écrit sa "Vie".

ÉLIZABETH (Sainte), reine de Portugal, fille de Pierre III, roi d'Aragon, épousa en 1281, Denys, roi de Portugal. Après la mort de son mari, elle prit l'habit de Sainte-Claire, fit bâtir le monastère de Coïmbre, et mourut saintement en 1336, à 65 ans. Elle fut canonisée par Urbain VIII, en 1625.

ELIZABETH ou Isabelle d'A-RAGON, reine de France, femme du roi Philippe III, dit "le Hardi", et fille de Jacques Ier, roi d'Aragon, fut mariée en 1262. Elle suivit le prince son mari en Afrique, dans l'expédition que le roi saint Louis entreprit contre les barbares. Après la mort de ce prince, Philippe vint.prendre possession de ses états. La reine, qui était grosse, se blessa en tombant de cheval, et mourut à Cosenza, en Calabre, en 1271, à 24 ans. Dans le même temps, Alphonse, comte Poitiers, frère de saint Louis, fut emporté d'une fièvre pestilentielle à Sienne, et sa femme Jeanne de Toulouse mourut 12 jours après lui. De sorte que le roi Philippe, essuyant douleur sur douleur, après tant de dépenses et de travaux, ne remporta en France que des coffres vides et des ossements.

ELIZABETH ou Isabelle de Portugal, impératrice et reine d'Espagne, fille aînée d'Emmanuel, roi de Portugal, et de Marie de Castille, sa seconde femme,

naquit à Lisbonne en 1503. Elle fut mariée à Séville avec l'empereur Charles - Quint, qui lui donna pour devise "les trois graces", dont l'une portait des roses, l'autre une branche de myrte, et la troisième une branche de chêne avec son fruit. Ce groupe ingénieux était le symbole de sa beauté, de l'amour qu'il avait pour elle, et de sa fécondité. Cette devise avait pour exergue ces paroles, "Hæc habet et superat".... Elizabeth mourut en couches à Tolède en 1538. François de Borgia, duc de Candie, qui eut ordre d'accompagner son corps de Tolède à Grenade, fut si touché de voir son visage, autrefois plein d'attraits, entièrement défiguré par la pâleur de la mort et ·livré à la pourriture, qu'il prit le parti de quitter le monde, pour se retirer dans la compagnie de Jésus, où il mourut saintement. (Vay. Saint François de Borgia.)

ELIZABETH d'Autriche, [née le 5 juin 1554,] fille de l'empereur Maximilien II, et semme de Charles IX, roi de France, fut mariée à Mézières le 26 novembre 1570. C'était une des plus belles personnes de son temps ; mais sa vertu surpassait encore sa beauté. Tant qu'elle fut à la cour de France, elle honora d'une tendre affection Marguerite, reine de Navarre, sa belle-sœur, quoiqu'elle tînt une conduite bien opposée à la sienne, espérant de la mettre dans de meilleures voies. Après son retour en Allemagne, elle lui envoya deux livres qu'elle avait composés, l'un Sur la parole de Dieu, et l'autre Sur les événements les plus considerables qui arrivèrent en France de son temps. Cette vertueuse princesse, après la mort du roi son époux, se retira à Vienne en Autriche, où elle mourut le 22 janvier 1592, âgée seulement de 38 ans, dans un monastère qu'elle avait fondé.

ELIZABETH, reine d'Angleterre, fille de Henri VIII et d'Anne de Boulen, naquit le 7 septembre 1533. Sa sœur Marie, montée sur le trône, la retint long-temps en prison. Elizabeth profita de sa disgrace. Elle cultiva son esprit et apprit les langues; mais, de tous les arts, celui qu'elle posséda au plus haut degré fut celui de la dissimulation. Après la mort de Marie, elle sortit de prison pour monter sur le trône d'Angleterre, se fit couronner avec beaucoup de pompe en 1559, par un évéque catholique, pour ne pas effaroucher les esprits; mais elle était protestante dans le cœur, et elle ne tarda pas à établir cette religion par le fer et le feu, malgré le serment solennel qu'elle avait · tait à son sacre de défendre la religion catholique romaine, et d'en protéger les ministres. Élizabeth convoqua un parlement qui établit la religion anglicane telle qu'elle est aujourd'hui. C'est un mélange de dogmes calvinistes, avec quelques restes de la discipline et des cérémonies de l'Eglise catholique. Les évêques, les chanoines, les curés, les ornements de l'église, les orgues, la musique, furent conservés; les décimes, les annates, les priviléges des églises, abolis; la confession permise, et non ordonnée; la présence réelle admise, mais sans transsubstantiation: système purement humain, sans sanction et sans aucun fondement religieux. Pour comble d'inconséquence, elle se fit chef de la reli-

gion, sous le nom de Souveraine gouvernante de l'Eglise d'Angleterre pour le spirituel et pour le temporel.". Les prélats qui s'opposèrent à ces nouveautés furent chassés de leurs églises; mais la plupart obéirent. Les hommes fermes, les amis généreux de la vérité sont rares dans tous les temps et dans tous les pays. De 9,400 bénéficiers que contenait la Grande-Bretagne, il n'y eut que 14 eveques, 50 chanoines et 80 curés qui, n'acceptant pas la réforme, perdirent leurs bénéfices. Les uns finirent leur vie dans des cachots, les autres dans les tourments. Les jésuites qui accoururent au secours de l'ancienne religion périrent par d'horribles supplices. Cependant le trône d'Elizabeth n'était pas encore affermi; elle crut qu'il fallait s'assurer le sceptre par des victimes plus distinguées. Elle en eut bientôt l'occasion. Marie Stuart, reine d'Ecosse, épouse de François II, roi de France, prenait le titre de reine d'Angleterre, comme descendante de Henri VII. Elizabeth l'obligea à y renoncer après la mort de son mari. Les Ecossais, mécontents, contraignirent Marie à quitter l'Ecosse, et à se réfugier en Angleterre. Elizabeth lui prömit un asile, et la fit aussitôt mettre en prison. Il se forma dans Londres des partis en faveur de la reine prisonnière. Le duc de Norfolk, catholique, voulut l'épouser, comptant sur le droit de Marie à la succession d'Elizabeth; il lui en coûta la tête. Les pairs le condamnèrent, pour avoir demandé au roi d'Espagne et au pape des secours pour la malheureuse princesse. Le supplice du dac n'apaisa pas la colère d'Elizabeth; elle con-

tinua d'immoler des victimes de toutes les classes de citoyens. En vain l'ambassadeur de France et celui d'Ecosse intercédèrent pour l'infortunée reine d'Ecosse; Marie eut la tête tranchée, après 18 ans de prison, le 18 février 1587, à l'âge de 44 ans. Elizabeth, joignant la dissimulation à la cruauté, affecta de plaindre celle qu'elle avait fait mourir, peut-être autant par jalousie que par politique. Elle prétendit qu'on avait passé ses ordres, et fit mettre en prison le secrétaire d'état, qui avait, disaitelle, fait exécuter trop tôt l'ordre signé par elle-même. Ce déguisement, dans une scène si tragique, ne la rendit que plus odieuse. Philippe II avait préparé une invasion en Angleterre du vivant de l'infortunée Ecossaise. Il mit en mer, un an après la mort de Marie, en 1588, une puissante flotte, nommée l'"Invincible"; mais les vents et les écueils combattirent pour Elizabeth; l'armée espagnole périt presque toute par la tempête, ou fut la proie des Anglais. Leur reine triompha dans la ville de Londres, à la façon des anciens Romains. On frappa une médaille avec la légende emphatique: "Venit, vidit, vicit", d'un côté; et ces mots de l'autre : "Dux fæminafacti". Le chevalier Drack, et quelques autres capitaines non moins heureux que lui, avaient conquis à peu près vers le même temps plusieurs provinces en Amérique. Les Irlandais, qui avaient tenu tête en faveur de la religion catholique, grossirent le nombre de ses conquêtes. Le comte d'Essex, son favori, nommé vice-roi d'Irlande, fut l'objet d'une des dernières tragédies qui rendirent le règne d'Esizabeth fameux. Ce

comte voulait pour se venger, diton, d'un soufflet que la reine lui avait donné dans la chaleur d'une dispute, faire révolter l'Irlande, se rendre maître de la Tour de Londres, et s'emparer du gouvernement. D'autres ont prétendu qu'il fut la victime de la jalousie de la reine. (Voyez Essex.) Elizabeth le pleura en le faisant mourir. Capable de toutes les atrocités, Elizabeth ne l'était pas d'étouffer les remords et ces reproches intimes que les crimes laissent dans l'âme des tyrans. Dans sa dernière maladie, elle comprit fortement l'abomination de sa vic. Elle dit aux médecins qui s'empressèrent de lui offrir leurs secours. « Laissez-moi; je veux mourir; la vie m'est insupportable.» Cécilet l'archevêque de Cantorbéry se jetèrent à ses pieds, la supplièrent de prendre quelques remèdes; ils ne purent rien obtenir, et sa dernièreréponse fut d'ordonner qu'on la laissat mourir, qu'elle y était résolue. Elle mourut en effet le 3 avril 1603, à 70 ans, après en avoir régné 45. Elle n'avait jamais voulu se marier. Quelques historiens prétendent même que la nature l'avait conformée de facon à la mettre hors d'état de prendre un époux. Une grande députation des communes étant venue demander à Elizabeth de se donner à elle-même un appui consolateur, et à l'empire britannique des héritiers directs : « Je suis déjà mariée, répondit-elle en montrant l'anneau d'or mis à son doigt le jour du couronnement; l'état est mon époux, les Anglais sont mes enfants: voici mon anneau nuptial; je suis surprise que vous l'ayez déjà oublié..... Si de nouvelles dispositions de la Pro-

vidence me forcent à changer ma vie en y ajoutant celle d'un autre, comptez sur un choix dont la république n'aura rien à craindre.... Jusqu'à présent, tout ce que je désire pour ma mémoire et pour ma gloire, c'est qu'on inscrive sur mon tombeau : «Ici repose Elizabeth, qui vécutet qui mourutreine et vierge. » Cependant sa figure, qui n'avait rien de fort extraordinaire, l'occupait autant que les affaires d'état; elle donna un jour 1600 écus à un Hollandais qui l'avait trouvée belle; dans un âge même où les femmes coquettes négligent les agréments, elle ne cessa de les rechercher. Une anecdote qui prouve la coquetterie d'Elizabeth est l'ordonnance relative à son portrait. Craignant d'être peinte moins belle qu'elle ne croyait être, elle publia un édit par lequel « il fut défendu à tout peintre et graveur de continuer de peindre la reine ou de la graver, jusqu'à ce que quelque artiste eut pu faire un portrait fidèle, qui devait servir de modèle pour toutes les copies qu'on en ferait à l'avenir, après que ce modèle auraitété examiné et reconnu aussi bon et aussi exact qu'il pourrait l'être. » Il était dit « que le désir naturel à tous les sujets de posséder le portrait de S. M. ayant engagé un grand nombre de peintres, de graveurs et d'autres artistes à en multiplier les copies, il avait été reconnu qu'aucun jusqu'alors n'était parvenu à rendre . dans leur exactitude les beautés et les graces de S. M. » La loi portait enfin « qu'il serait nommé des experts pour juger de la fidélité des copies, et il leur était enjoint de n'en tolérer aucune qui conservat quelques défauts ou difformités, dont, par la grâce de Dieu, S. M. était exempte.» Sous son règne, l'Angleterre parut jouir d'une situation assez heureuse, si l'on considère ses rapports avec les autres états d'Europe. Son commerce étendit ses branches aux quatre coins du monde. Ses manufactures principales furent établies, 🗪 police perfectionnée. Elizabeth bannit le luxe, le plus cruel ennemi d'un état, proscrivit les carrosses, les larges fraises, les longs manteaux, les longues épées, les longues pointes sur la bosse des boucliers, et généralement tout ce qui pouvait être appelé superflu dans les armes et les vêtements; mais la plupart de ces réformes tenaient à son aversion pour le costume espagnol. La gloire qu'elle s'acquit par sa dextérité, par son esprit, par ses succès, fut obscurcie par les artifices de comédienne, que tant d'historiens lui ont reprochés, et souillée par le sang de Marie Stuart, et d'une multitude de catholiques qu'elle immola à son fanatisme et à son ambition. « Si elle eut quelques bonnes qualités, elle les a bien flétries par sa manie sanguinaire pour l'établissement du schisme et de l'hérésie, dont elle se souciaitpeu; par une cruauté barbare qui a teint les échafauds du sang des têtes couronnées et de ses propres amants; par une passion de dominer et une politique affreuse qui ne connaissaient ni droit des gens, ni droit de nature, ni droit divin, quand ils génaient sa marche; par une duplicité jusque là sans exemple et sans laquelle l'Europeignorerait peut-être encore l'art d'acquérir par la fourberie la réputation d'habileté. » Elizabeth fit

publier, par forme d'édit, une satire, le 18 octobre 1591, contre Philippe II, roi d'Espagne, qu'elle accusait de tomenter continuellement des conjurations contre elle en Angleterre. Thomas Stapleton réfuta cette imputation dans un livre intitulé : Apologia pro rege catholico, etc., imprimé d'abord aux Pays-Bas, puis à Constance en 1592. Elizabeth avait une grande connaissance de la géographie et de l'histoire. Elle parlait, ou du moins entendait cinq ou six langues; elle traduisit divers traités, du grec, du latin et du français. Sa Version d'Horace fut estimée en Angleterre aussi long-temps qu'on eut quelque intérêt à flatter sa personne ou sa mémoire. Sa "Vie" par Leti, traduite en français, 2 vol. in-12, ne mérite guère d'être citée. Mademoiselle Kéralio a donné aussi une "Histoire de la reine Elizabeth, Paris, 1786-1787, 5 vol. in-8°; ouvrage diffus et d'une forme peu régulière, mais curieux et intéressant: si dans quelques endroits Elizabeth est trop flattée, il en est beaucoup où elle est appréciée avec justesse.

ÉLIZABETH, princesse palatine, fille aînée de Frédéric V, électeur palatin du Rhin, élu roi de Bohème, naquit en 1618. Dès son enfance, elle pensa à cultiver son esprit; elle apprit les langues; elle se passionna pour la philosophie, et surtout pour celle de Descartes. Ce célèbre philosophe ne fit point difficulté d'avouer, en lui dédiant ses "Principes", qu'il n'avait encore trouvé qu'elle qui fût parvenue à comprendre si parfaitement ses ouvrages; mais on sent assez la valeur de ces sortes d'éloges mis dans des épîtres

Élizabeth dédicatoires. tout au plaisir de philosopher en paix. Elle refusa la main de Ladislas VII, roi de Pologne. Ayant encouru la disgrâce de sa mère, qui la soupçonnait d'avoir eu part à la mort de d'Epinai, gentilhomme français, assassiné à La Haye, elle se retira à Grossen, ensuite à Heidelberg, et de là à Cassel. Sur la fin de ses jours, elle accepta la riche abbaye d'Hervorden, qui devint dès lors une retraite pour tous les aspirants à la philosophie, de quelque nation, de quelque secte, de quelque religion qu'ils fussent. Cette abbaye fut une des premières écoles cartésiennes; mais cette école ne subsista que jusqu'à la mort de la princesse palatine, arrivée en 1680. Quoiqu'elle eût du penchant pour la religion catholique, elle fit toujours profession du calvinisme, dans lequel elle avait été élevée.

ELIZABETH Petrowna, impératrice de toutes les Kussies, était fille du tzar Pierre Ier. Elle naquit le 29 décembre 1710, et monta sur le trône impérial le 7 décembre 1741, par une révolution qui en fit descendre le tzar Iwan, regardé comme imbécile. Elle fut fiancée en 1747 au duc de Holstein-Gottorp; mais, ce prince étant mort onze jours après, le mariage n'eut point lieu, Elizabeth passa le reste de ses jours dans le célibat. Cette princesse prit part aux deux dernières guerre de la France en Allemagne, et montra toujours une constante amitié pour ses alliés. La Russie la perdit le 5 janvier 1762, à 51 ans. Sa mémoire est chère à ses sujets. Dans le moment le plus critique de sa maladie, elle donna des ordres pour

remettre en liberté 13 ou 14 mille malheureux, détenus en prison pour contrebande. Elle voulut en même temps qu'on rendît toutes les confiscations faites pour raisons de fraudes, et que les droits sur le sel fussent modérés, au point qu'il en résulta une diminution annuelle de près d'un million et demi de roubles dans l'étendue de l'empire. Sa bonté éclata encore envers des débiteurs qui étaient retenus en prison pour une somme au-dessous de 500 roubles : elle en ordonna le paiement de ses propres deniers. On fait monter à plus de 25 mille le nombre des infortunés qui furent relachés. Cette princesse avait fait vœu de ne faire mourir personne tant qu'elle régnerait : « Vœu qui ne peut être considéré, dit Coxe dans son "Voyage en Russie", que comme une injustice des plus graves envers la société; puisqu'en rompant cette barrière de la crainte de la mort, la plus forte sans doute qu'on puisse opposer au crime, on détruit la sauvegarde la plus sûre des vies et des propriétés des bons citoyens.»Du reste, le même voyageur fait observer que l'exécution de ce vœu ne fut qu'apparente, que les coupables périssaient souvent sous le knout, ou d'une manière plus cruelle encore. [Les détails les plus intéressants sur la vie et le règne d'Elizabeth se trouvent dans "l'Histoire de la Russie moderne", par Le Clerc, où on lit, entre autres morceaux curieux, le portrait de l'impératrice, tracé par le maréchal Munich; dans le "Voyage de Sibérie", par Chapped'Auteroche; et dans les "Mémoires" de Manstein.]

ELIZABETH FARNESE, héri-

tière de Parme, de Plaisance et de la Toscane, née en 1692, épousa Philippe V en 1714, après la mort de Marie-Louise-Gabrielle de Savoie. Ce fut l'abbé Alberoni qui donna l'idée de ce mariage à la princesse des Ursins, favorite du monarque espagnol. Il lui fit envisager la jeune princesse comme étant d'un caractère souple, d'un esprit simple, sans ambition et sans talent. Elizabeth était précisément le contraire de ce qu'elle avait été dépeinte. Elle avait le génie élevé, l'âme grande et l'esprit éclairé. Le roi, avec toute sa cour, alla au-devant d'elle à Guadalaxara. La princesse des Ursins s'avança pour la recevoir jusqu'à Zadraque; mais à peine fut-elle arrivée, qu'Elizabeth la fit conduire d'une manière aussi dure qu'imprévue hors du royaume. On a beaucoup varié sur les raisons de cette disgrâce; le duc de Saint-Simon croit qu'elle avaitété arrêtée par les deux rois de France et d'Espagne, et que la jeune reine ne fit qu'exécuter leur résolution. Elizabeth cultiva les sciences et les protégea : son attachement à la religion catholique était vif et éclaire, elle s'opposait avec force à tout ce qui pouvait y donner atteinte. L'Espagne la perdit en 1766. [On peut consulter, pour l'histoire d'Elizabeth: "Mémoires pour servir à l'histoire d'Espagne sous le règne de Philippe V ", traduits de l'espagnol du marquis de Saint-Philippe, par Maudave, Amsterdam (Paris), 1756, 4 vol. in-12.]

\*ÉLIZABETH de France (Philippine-Marie-Hélène), sœur de Louis XVI, né à Versailles, le 3 mai 1764, était le dernier enfant du dauphin, fils de Louis XV.

Elle n'avait pas, comme sa sœur madame Clotilde, reçu de la nature un caractère flexible; elle offrait plusieurs traits de ressemblance avec le duc de Bourgogne, l'élève de Fénelon; mais l'éducation et la piété produisirent sur elle les mêthes effets que sur ce jeune prince : elle acquit une douceur admirable, et conserva en même temps cette fermeté et cette force d'âme qu'elle déploya dans la suite au milieu des malheurs qui vinrent accabler sa famille. Brillante de grâces et de beauté, environnée de tous les prestiges de la grandeur royale, elle ne paraissait au milieu de la cour que comme un ange de paix et de bienfaisance. De Bausset, évêque d'Alais, célébra ses vertus dans un "Discours" plein de charmes et de s'ensibilité, qu'il adressa au nom des états de Languedoc à cette auguste princesse (1786). On peut voir dans le trait suivant toute la beauté de cette âme angélique. Voulant doter une jeune personne sans fortune, qu'elle honorait de sa bienveillance, elle obtint du roi son frère la permission de consacrer à ce bienfait, pendant plusieurs années, le prix des diamants qu'il lui donnait aux étrennes, et elle ne voulut jamais consentir à ce que Louis XVI les remplaçat. Lorsque la cour voulut diminuer ses dépenses, madame Elizabeth demanda au premier écuyer : que les premiers chevaux supprimes dans les écuries du roi fussent les siens, quoiqu'elle se privat par là d'un exercice qui lui était aussi utile qu'agréable. On croit qu'elle fut successivement recherchée en mariage par un prince de Portugal, par le duc d'Aost, et par l'empereur Joseph II; mais que la po-

litique et des intrigues de courtisans mirent obstacle à ces diverses alliances; la Providence la réservait pour donner à la France et l'Europe, dans les plus affreux revers, l'exemple d'une résignation héroïque. Lorsque l'orage s'amoncela autour du trône, madame Elizabeth jugea avec sagacité les événements ; mais ce ne fut que pour prendre la résolution de lier son sort à celui du roi, de la reine et de leurs enfants. Durant l'hiver rigoureux de 1789, elle épuisa tous ses moyens pour arracher à la misère ou à la mort des malheureux que l'apreté du froid mettait dans la deruière in-'digence. Lorsqu'une populace ivre de vin et de fureur se porta sur Versailles (5 octobre), madame Elizabeth conjura le roi de s'éloigner. Pendant le trajet de Versailles à Paris, son noble courage en imposa aux prétentions séditieuses de la garde nationale, et aux menaces des factieux. Louis XVI avait exigé de ses tantes qu'elles s'éloignassent de ces scènes tumultueuses, et il aurait voulu que sa sœur en fit autant; mais madame Elizabeth refusa de l'abandonner. Dès ce moment, elle assista à tous les conseils secrets de la famille royale; instruite du projet de départ pour Montmédy, elle partagea les humiliations de ce malheureux voyage. Malgré les geoliers dont elle était environnée, elle trouva les moyens d'entretenir une correspondance avec les princes ses frères, sortis de France à diverses époques. Cependant les dangers augmentaient; sa piété, sa résignation et son courage semblaient s'accroître en même temps. Dans la terrible journée du 20 juin 1792, une horde de brigandsayant

pénétré dans les appartements des Tuileries, madame Elizabeth parut à côté du roi. Les factieux, la prenant pour la reine, levaient déjà le fer pour l'inmoler, lorsqu'un de ses écuyers, le chevalier de Saint-Pardoux, se jeta au-devant d'eux, en criant : « Non, ce n'est pas la reine. — Pourquoi les détromper? dit madame Elizabeth, vous leur auriez épargné un plus grand crime. » Pendant trois heures, elle partagea constamment les dangers du roi. Le 10 août arriva : au milieu du carnage et de l'incendie, madame Elizabeth suivit à l'assemblée la famille royale. Renfermée pendant tout le jour dans la loge des journalistes, elles née à mort. Les approches du eut la douleur d'entendre prononcer la déchéance de son frère, et elle se vit conduite avec les augustes captifs dans les prisons du Temple. Dans une aussi terrible situation, cette vertueuse princesse oublia ses propres malheurs pour ne songer qu'à ceux du roi et de la reine; elle devint la seconde mère de leurs enfauts. Destinée à boire jusqu'à la lie le calice de l'infortune, elle vit arracher de ses bras le roi, la reine et le jeune dauphin. Quand Louis XVI, dont elle avait été entièrement séparée pendant le procès, vint recevoir ses derniers adieux, sa fermeté ne put tenir contre une scène aussi déchirante, et elle tomba évanouic aux pieds de son. frère. Au mois de juillet 1793, on arracha le dauphin à sa tendresse et à celle de la reine; bientôt après, la translation de cette princesse à la conciergerie mit le comble à la douleur de madame Elizabeth. Une circonstance de cet abominable procès la força de paraître devant les bourreaux de

son frère et de sa belle-sœur; et la pudeur d'une fille de saint Louis se révolta à l'idée de répondre aux obscènes questions du crime. Restée seule avec Madame, fille du roi, elle s'occupa à faire germer dans le cœur de cette princesse les vertus qui commandèrent l'admiration de l'Europe. Mais la rage des révolutionnaires n'était pas assouvie; il leur fallait encore verser le sang de cet ange de vertu. Après 21 mois de captivité, elle fut arrachée des bras de Madame, conduite dans un fiacre à la Conciergerie, au milieu des outrages de la populace, et le lendemain jugée et condamsupplice n'ébranlèrent pas sa fermeté. Elle ne cessa d'encourager par les plus touchantes exhortations les victimes qui allaient partager son sort. Les feinmes qui se trouvaient de ce nombre, et dont, par un raffinement de barbarie, bien digne de ses bourreaux, on la força de voir le supplice, la saluèrent avec respect en passant devant elle. Madame Elizabeth les embrassa toutes avec affection. Elle ne cessa d'adresser ses prières au ciel jusqu'au moment fatal; mais son ame était déjà détachée de la terre; elle s'envola dans le séjour des justes, le 10 mai 1794, ornée de la couronne du martyre. Cette malheureuse princesse était alors âgée de trente ans. Ses restes furent confondus avec ceux qu'on entassait journellement après ces sanglantes exécutions. Ferrand a consacré un "Éloge historique" à sa mémoire, 1 vol. in-8°, Paris, 1814, de l'imprimerie royale. On trouve à la suite : Leures de madame Elizabeth, monument précieux de la beauté de son âme, de

la fermeté de son caractère et de l'excellence de son jugement.

\*ELIZABETH-CHRISTINE, reine de Prusse, fille du duc de Brunswick-Wolfenbuttel, née en 1715, morte en 1797, épousa en 1733 le prince royal, qui devint roi sous le nom de Frédéric II. Il déclara en mourant que, pendant toute sa vie, elle ne lui avait donné aucun chagrin. Elizabeth était catholique, et il fallait qu'elle réunit toutes les vertus de sa religion pour vivre, sans orage, dans cette cour protestante, où la philosophie du xvm° siècle excerçait d'ailleurs sa funeste influence. Pendant que les livres des modernes novateurs étaient applaudis dans le cabinet de Frédéric, la reine traduisait des ouvrages pieux tels que | "le Chrétien dans la solitude , par Crugot, Berlin, 4776; ' de la Destination de l'homme , par Spelding, ibid., 1776; Considérations sur les œuvres de Dieu", par Sturm, La Haye, 1777, 3 vol.; | "Manuel de la religion », par Hermes, Berlin, 1789; | "Hymnes de Gellert", ibid., 1790. On lui attribue aussi des Réflexions sur l'état des affaires politiques en 1778, adressées aux personnes craintives.

\*ELLAIN (Nicolas), avocat au parlement, et doyen de la faculté de médecine de Paris, né en 1534, mort en 1621, jouit de la réputation de l'un des plus habiles praticiens de son temps, et laissa un ouvrage de médecine intitulé: | Advis sur la peste, Paris, 1606, in-8°, réimprimé avec les "Divers remèdes et préservatifs contre la peste," d'Antoine Mizauld, ibid., 1623, in-12. On a encore d'Ellain | des Sonnets, Paris, 1561, in-8°; | un Discours en

vers français adresse à Pierre de Gondy, évêque de Paris, sur son entrée dans cette ville, ibid., 1570, in-4°, et un Discours, en vers latins, adressé au cardinal de Retz, ibid., 1618, in-4°.

ELLEBODIUS (Nicaise), natif de Cassel en Flandre, fit ses études à Padoue. Son habileté dans les sciences lui mérita l'estime des grands hommes de son temps. Radecius, évêque d'Agria en Hongrie, l'attira chez lui, et lui donna un canonicat dans sa cathédrale; il mourut à Presbourg, le 14 juin 1577. Nous avons de lui : | Version du grec en latin, de "Nemesius", Anvers, 1565; Oxford, 1671, et dans la "Bibliothèque des Pères, édition de Lyon, tom.8.Cette *Version* d'un ouvrage savant et utile est faite de main de maître. Il est le premier qui ait donné une bonne Edition de "Nemesius", et cela sur deux manuscrits corrompus, qu'il a corrigés avec beaucoup d'art et de travail. Georges Valla en avait donné une avant lui, où l'auteur grec est ridiculement défiguré. Des Poésies latines dans les "Deliciæ poetarum belgarum" de Gruterus.

\*ELLER (Elie), appelé \*le Père de Sion", chef d'une secte luthémenne connue sous le nom de "Communion de Rensdorff", né en 1690, mort en 1750, quitta le métier de tisserand, qu'il exerçait à Elverfeld, pour se livrer entièrement à ses réveries. L'électeur palatin, souverain de Berg, permit à Eller de réunir ses prosélytes à Rensdorff; et le nomma premier bourgmestre de cette ville. Le roi de Prusse, qui favorisa plus spécialement la propagation de ses doctrines, lui conféra le titre d'agent des églises protestantes des duchés de Juliers et de Berg. Le prétendu catéchisme d'Eller, intitulé "Hirten-Tasche" (la Pannetière), fut imprimé dans les "Cérémonies religieuses", édition de 1809, t. x, livraison 30°, et dans l'"Histoire des sectes religieuses", par Grégoire.

ELLER DE BROOKUSEN (Jean-Théodore), premier médecin du roi de Prusse, naquit en 1689, à Pletzkau, dans la principauté d'Anhalt-Bernbourg, et mourut à Berlin, le 30 septembre 1760. Au titre de premier médecin, que Frédéric-Guillaume lui avait donné en 1735, Frédéric son fils joignit, en 1755, celui de conseiller privé et de directeur de l'académie royale de Prusse. Nous avons d'Eller : un Trailé de la connaissance et du traitement des maladies, et principalement des aiguës, en latin, traduit en français par Leroi, médecin, 1774, in-12. Le fond de la doctrine enseignée dans cet ouvrage est bon, et établi sur des observations importantes de pratique. La mort de l'auteur a privé le public de celles qu'il avait faites Sur les maladies chroniques, et c'est une perte; car il joignait à une longue pratique, la sagacité, la dextérité et la patience nécessaires à un observateur. [A ces ouvrages d'Eller il faut ajouter les suivants, qui sont très-estimés: Gazophilacium seu Catalogus rerum mineralium et metallorum, 1723; | Physiologia et Pathologia medica, seu Philosophia corporis humani sani et morbosi, 1748; et des Observations médicales et chirurgicales (en allemand).]

\*ELLEVOOD (Thomas), un des premiers quakers qui aien t écrit pour la propagation de cette secte, né au village de Crowell dans le comté d'Oxford, en 1639, mort

en 1713, fut mis en prison plusieurs fois. L'éducation d'Ellevood avait été très-négligée; pour remédier à ce défaut, il se plaça comme lecteur apprès de Milton, alors aveugle, et qui, tandis qu'Ellevood lui lisait les auteurs classiques, en expliquait à son lecteur les passages les plus difficiles, et lui donnait les premières notions des sciences et des lettres. Il se separa de ce poète pour raison de sauté, et fut ensuite déshérité par son père, pour avoir contracté un mariage selon le rite bizarre des quakers. Ellevood laissa plusieurs ouvrages: nous citerons: | Alarme donnée aux prêires, ou Message du ciel pour les avertir, 1660; Histoire sacrée, première partie, qui contient l'Ancien-Testament, 4705; Histoire sacrée, seconde partie, qui contient le "Nouveau-Testament, 1709; | La Davidéide, poème en 5 livres, 1712.

\*ELLIS (Guillaume), agronome anglais, né vers la fin du xvii<sup>e</sup> siècle, mort vers l'année 1769, dirigea pendant près de 50 ans une ferme à Little-Gaddesden, dans le comté de Hertford. Il vérifia par sa propre expérience un grand nombre d'observations utiles, d'inventions, d'instruments aratoires, et de procédés inconnus, relatifs à l'agriculture et au gouvernement des troupeaux: le résultat de ses travaux est consigné dans les écrits qu'il a publiés et dont on a fait un "Abrégé" sous ce titre: "Agriculture abrégée et méthodique comprenant les articles les plus utiles d'agriculture pratique,, 1772, 2 vol. in-8°.

\*ELLIS (Jean), naturaliste anglais, mort à Londres, le 5 octobre 1776, s'est rendu célèbre par ses recherches sur les coralines et

autres productions maritimes, regardées jusqu'alors comme plantes. Il constata, après Peyssonel, que les coraux n'étaient que des habitations de polypes et posa les limites qui séparent la zoologie de la botanique. Le musée britannique lui doit plusieurs curiosités d'histoire naturelle. Il laissa: | Essay toward a natural history of coralines, Londres, 1754, in-4°, avec 59 planches, traduit en français parAllamand,LaHaye,1756, in-4°, et en allemand par Schlosser et autres, Nuremberg, 1767, The natural History of many curious and un commun zoophytes, Londres, in-4°, avec 63 planches, ouvrage estimé; plusieurs Mémoires où il fait connaître des plantes très-curieuses, et où il donne les moyens de transportera de grandes distances les végétaux vivants. Ellis, qui s'était aussi occupé de conserver long-temps aux graines leur faculté germinative, et composa à cette occasion plusieurs Mémoires. Il écrivitentin un I raité sur le café. —Il ne faut pas le confondre avec Henri Ellis, voyageur anglais, mort au commencement du xix° siècle; celui-ci fit partie de l'expédition qui alla, en 1746, chercher, par la baie d'Hudson, un passage au nord-ouest. Il publia la relation de ce voyage, qui ne produisit aucun résultat, sous ce titre: Voyage à la baie d'Hudson, etc., Londres, 1748, in 8°, traduit en français, par Sellius, 2 vol. in-12. On en trouve des extraits dans l'"Histoire générale des voyages", tom. 14 et 15, et dans plusieurs recueils.

\*ELLYS, (Antoine), évêque anglican, né en 1693, mort en 1761, fit ses études à l'université de Cambridge, posséda successive-

ment différents bénéfices, et fut nommé à l'évêché de Saint-David, dont il prit possession en 1752. Il est connu par les ouvrages suivants; Défense de l'Examen sacramentel, comme étant une juste sécurité pour l'Eglise établie, 1736, in-4°. Cet ouvrage, écrit en faveur de l'Eglise auglicane, était dirigé contre les "Dissenters". Traité de la liberté spirituelle et temporelle des protestants en Angleterre, divisé en deux parties. Dans la première, l'auteur s'efforce de prouver que les protestants ont eu le droit de changer leur doctrine contre ce qu'il appelle les prétentions de l'Eglise romaine. Dans la seconde, ils'occupe de la liberté religieuse des sujets dans leurs rapports avec le gouvernement. Ce livre parut en 1763, après la mort de l'auteur. On a encore d'Ellys, Remarques sur un Essai de David Hume, concernant les miracles, 1752, in-4°; et quelques Sermons imprimés séparément.

ELMACIN, ou ELMARYN (Georges), historien né en Egypte, mort en 1238, fut secrétaire des califes, quoiqu'il fit profession du christianisme. On a de lui une Histoire des Sarrasins, écrite en arabe, qui a été traduite en latin par Erpenius, Leyde, 1622, in-fol. On y trouve des choses curieuses. Elle commence à Mahomet, et finit à l'établissement de l'empire

des Turcs.

ELMENHORST (Goverhart), de Hambourg, mort en 1621, s'appliqua à la critique, et s'y rendit très-habile. On a de lui des Notes sur "Minutius Felix", et sur plusieurs autres auteurs anciens. Il donna à Leyde, en 1618, le Tableau de Cebès, avec la version latine et les notes de Jean Casel.

ELMENHORST (Henri) est auteur d'un Traité allemand sur les spectacles, imprimé à Hambourg en 1688, in-4°. Il tâche vainement d'y prouver que les spectacles, tels qu'ils sont aujourd'hui, loin d'être contraires aux bonnes mœurs, sont capables de les former. On peut voir cette manière discutée avec plus de raison et de vérité dans les "Réflexions sur la comédie", de Bossuet, dans une "Lettre" du fameux citoyen de Genève à d'Alembert, et dans les "Lettres sur les spectacles", par Després de Boissy. (Voyez Mo-

LIÈRE. )

ELOI (Saint), né à Cadillac, près Limoges, en 588, excella, dès sa jeunesse, dans les ouvrages d'orfévrerie, particulièrement dans ceux qui étaient destinés à orner les églises et les tombeaux des saints. Clotaire II employa ses talents, ainsi que Dagobert, qui le fit son trésorier. On le tira de ce poste pour le mettre sur le siège de Noyon, en 640. Il mourut saintement en 659, après avoir preché le christianisme à des peuples idolâtres, fondé grand nombre d'églises et de monastères, et paru avec éclat dans le concile de Chalons, en 644. Saint Ouen, son ami, a écrit sa "Vie". Lévêque en a donnéune "Traduction", Paris, 1693, in-8°. Il l'a enrichie d'une version de seize Homélies, qui portent le nom de saint Eloi. Elles sont très-touchantes, remplies de belles images, et vraiment éloquentes, malgré la simplicité du style, qui porte partout le caractère intéressant de la franchise antique. On a aussi quelques Let*tres* de ce saint.

ELOY (Nicolas - François - Joseph), conseiller-médecin ordinai-

re de la princesse Charlotte de Lorraine, ensuite du prince Charles-Alexandre de Lorraine, son frère, médecin-pensionnaire de la ville de Mons, correspondant de la société royale de médecine de Paris, né à Mons, capitale du Hainaut, le 20 septembre 1714, exerça sa profession avec beaucoup d'honneur et de désintéressement, pendant l'espace de 52 ans, et mourut le 10 mars 1788, d'un asthme humide, qui l'emporta en moins de huit jours, regretté de tous ses confrères et de ses concitoyens. Continuellement appliqué à l'étude et à la pratique de la médecine, il n'en fut pas moins attaché aux devoirs de la religion, qu'il remplit avec la plus scrupuleuse et la plus édifiante exactitude. On à de ce savant médecin : | Réflexions sur l'usage du thé, Mons, 1750, in-12; | Réflexions sur une brochureintitulée: "Apologie du thé", Mons, 1751, in-12; | Essai du dictionnaire historique de la médecine, Liége, 1755, 2 vol. in-8°; Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne, Mons, 1778, 4 vol. in-4°. L'auteur développe ici avec plus d'étendue et d'intérêt les mêmes choses dont les limites étroites de l'*Essai* ne lui avaient permis que de faire une esquisse. La préface forme un discours plein de choses et d'idées vraies, qui, sans avoir la boursouflure de l'éloquence moderne, plait par un arrangement économique et bien gradué des notions assorties à la matière que l'auteur traite. Il présente d'une manière rapide, mais qui occupe fortement l'esprit, l'histoire de la médecine, et des révolutions qu'elle a essuyées. Dans le discours préliminaire, il s'attache particulièrement à faire voir les dangers de l'esprit de système et de la manie de généraliser des choses susceptibles de modifications infinies, et différenciées. Dans l'article «Médecine», plein d'excellentes observations, l'auteur fait toucher au doigt les suites fatales de l'espritsystématique, tel qu'il se montre dans toutes les sciences, mais avec des suites plus graves et plus déplorables dans l'art de la médecine. La notice des médecius, où il manque néanmoins quelques articles, l'abrégé de leur vie, le catalogue de leurs ouvrages, sont faits avec soin, avec une modération et uue impartialité qui prouvent dans l'auteur une grande droiture de caractère. Quand il a occasion de parier de ces médecins désintéressés qui regardent comme un salaire précieux la satisfaction de secourir des malades indigents, de visiter des cabanes obscures et infectées, où l'infirmité est unie à la misère, il le fait avec un langage de sentiment qui honore infiniment sa philosophie. Enfin la manière de penser de l'auteur, la fermeté de ses principes et sa religion, paraissent encore mieux dans l'article où il fait le catalogue des médecins qui se sont sanctifiés par l'exercice de leur art. Nous rapporterons le passage : « Parmi les reproches qu'on a faits à la médecine, le plus outrageant est celui d'accuser cette science de conduire à l'athéisme et à l'irréligion. Mais, quand l'étude du mécanisme animal ne serait pas celle des merveilles du Créateur, dont on reconuaît le doigt et la toute-puissance dans la structure de la plus petite fibre; quand cette étude ne porterait pas au culte d'un Dieu, dont

le médecin a tous les jours occasion d'admirer les ouvrages; il suffirait de faire l'énumération des personnages qui se sont sanctifiés dans l'exercice de la médecine, pour laver cette science des reproches odleux qu'on lui fait encore aujourd'hui. Jusque dans le sein de l'Eglise catholique, il y a eu des médecins impies, il y a eu des athées; mais c'est à la perversité de leur cœur, à l'aveuglement de. leur esprit, et non point à l'art qu'ils professaient, qu'on doit attribuer leurs écarts. (Voyez GA-Lien.) Les esprits forts de nos jours me mettront sans doute au rang de ces bonnes gens que leur philosophie regarde comme des dupes, parce qu'ils croient ce que leurs pères ont cru. A cette condition, je consens d'être mis dans la même classe; et, pour mériter davantage le mépris dont ils m'honorent, je mets ici sous leurs yeux les noms des saints médecins que l'Eglise révère. Elle leur a décerné un culte public, soit pour avoir généreusement soutenu les intérèts de la foi, qu'ils ont scellée de leur sang, soit pour avoir illustré leur profession par la pratique des vertus les plus sublimes. » Cours élémentaire des accouchements, etc., Mons, 1775, in-12; Mémoire sur la marche, la nature, les causes et le traitement de la dysenterie, Mons, 1780, in-8°; | Examen de la question médico-politique: "Si l'usage habituel du café est avantageux ou doit être mis au rang des choses indifférentes à la conservation de la santé; s'il peut se concilier avec le bien de l'état dans les provinces belgiques, ou s'il est nuisible et contraire à tous égards? " ibid., 1781, in-8°. Les états du comté de

Hainaut voulant témoigner à l'auteur le cas qu'ils faissient des ouvrages qu'il avait mis au jour, et des services qu'il avait retidus à la patrie, lui firent remettre, par leurs députés ordinaires, avec un compliment très-flatteur, une tabatière d'or portant d'un côté les armes des états, avec l'inscription: "Ex dono patriæ"; et de l'autre un génie représentant la renommée, avec ces paroles: \* Æmulationis

incitamentum ".

\*ELPHINSTON (Guillaume), prélat écossais, ne en 1431 ou 1437, professa le droit canon à Paris pendant six années, et de retour dans sa patrie rendit au roi Jacques des services importants, principalement dans les différends qui s'étaient élevés entre ce roi et Louis XI. L'évêché de Ross, celui d'Aberdeen, et la place de chancelier du royaume, furent la récompense de ces services. Les troubles du règne de Jacques III éloignèrent Elphinston des affaires publiques; mais, à l'avenement de Jacques IV, il fut chargé de négocier le mariage du nouveau souverain avec la fille de l'empereur Maximilien. Ce vertueux prélat, constant protecteur des savants et des gens de lettres, mourut en 1514. On a de lui une Histoire de l'Ecosse, conservée manuscrite dans la bibliothèque bodléienne à Oxford.

\*ELPHINSTON (Jacques), grammairien, né à Edimbourg en 1721, mort à Hammersmith le 8 octobre 1809, devint à 17 ans précepteur de lord Blantyre. Après avoir visité la Hollande, le Brabantet Paris pour apprendre dans cette ville la langue française, il revint en Ecosse, où il contribua ac succès du "Rambler", ouvrage

périodique publié par le célèbre Johnson. Il alla ensuite en Angleterre, et établit une école à Kensington. De longues recherches sur la langue anglaise lui suggérèrent la pensée de réformer le système d'orthographe. Lui-même mit en pratique cette orthographe nouvelle dans ses ouvrages ; mais le système et les livres tombèrent à la fois dans l'oubli. Cependant on cité de lui: Traduction en vers du poème de la "Religion" de Louis Racine; Poème sur l'Education, 1763; in-8°; | Recueil de poèmes tirés des meilleurs auteurs, 1764, in-8°, où il inséra plusieurs pièces de sa composition; Vers anglais, français et latins, 1767, in-folio; une Traduction des "Epigrammes" de Martial avec un Commentaire, 1782, in-4°; | et en 1783 une Edition latine de ce poète, précédée d'une Introduction à la lecture des poètes; Analyse des langues française et anglaise, 1755, 2 vol. in-12; | Principes raisonnés de la langue anglaise, ou Grammaire anglaise réduite à l'analogie, 1764, Ž vol. in-12; il en donna en 1765 un Abrégé, | Nouveau système de prononciation, 2 vol. in-8°; Recueil de lettres, contenant sa correspondance avec Samuel Johnson, le docteur Jortin, Benjamin Francklin, Mackensie, etc.

\*ELPIDIUS ou Helpidius (Rusticus), diacre de l'église de Lyon au vr siècle, se livra à l'étude de la médecine, ct acquit la réputation d'un habile praticien. Théodoric, roi des Ostrogoths, l'appela auprès de lui, et on croit qu'il lui confia la charge de questeur de la ville d'Arles. Elpidius mourut vers l'an 555, à Spolète,

ville dont il avait relevé les édifices renversés pendant les guerres. Oh a de lui un Recueil des passages de la Bible qui s'appliquent à J.-C., et un Poème sur les bienfaits du Sauveur. Ces deux ouvrages se trouvent dans le \*Poetarum ecclesiasticorum Thesaurus de G. Fabricius, Bâle, 1562, in-40, dans la Bibliotheca Patrum, et dans le "Carminum spècimen d'A. Rivinus, Leipsick, 1652, in-8°.

\*ELPIS, fille illustre par sa science, et qui vivait du temps de Théodoric, empereur d'Occident. Elle joignait à une grande beaute tous les agréments de l'esprit. Elle aimait la poésie, et on lui attribue les Hymnes qu'on chante encore le jour de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Les plus fameux poètes de l'Italie honorè-

rent sa mémoire.

\* ELROI (David), imposteur juif vers l'an 983, s'acquit une si grande autorité parmi ceux de sa nation, qu'il leur persuada qu'il était le Messie envoyé de Dieu pour les rétablir dans la ville de Jérusalem, et pour les délivrer du joug des infidèles. Le roi de Perse, Bazi-Bila, informé de la hardiesse de ce fourbe, donna ordre de l'enfermer; il s'échappa de prison; mais son beau-père, gagné par de grandes sommes d'argent, le poignarda pendant qu'il dormait.

ELSHAIMER (Adam), peintre célèbre, naquit à Francfort, en 1574, d'un tailleur d'habits. Après s'être fortifié dans la peinture par les leçons d'Ussembac, et surtout par l'exercice, il passa à Rome. Il chercha dans les ruines de cette métropole de l'Europe, et dans les lieux écar-

tés, où son humeur sombre et sauvage le conduisait souvent, de quoi exercer son pinceau. Il dessinait tout d'après nature. Sa mémoire était si fidèle, qu'il rendait avec une précision et un détall merveilleux ce qu'il avait perdu de vue depuis quelques jours. Il a extremement fini ses Tableaux. Sa composition est ingenieuse, sa touche gracieuse; ses figures sont rendues avec beaucoup de goût et de vérité. Il entendait parfaitement le clairobscur. Il réussissait surtout à représenter des effets de nuit et des clairs de lune. Ce peintre mourut en 1620, dans l'indigence, après avoir passé sa vié dans la plus sombre mélancolie. Ses Tableanx se vendaient trèscher, mais il chi faisait peu; aussi sont-ils fort rares. Un de ses disciples, nommé Jacques-Ernest Thomano, de Lindau, a fait des tableaux si approchants de ceux de son maître, que plusieurs connaisseurs s'y sont mépris.

ELSIUS (Philippe), religioux augustin, ne à Bruxelles, vers la fin du xvii siècle, mort en 1654, n'est connu que comme adteur d'un ouvrage intitulé Encomitisticon Augustianum, etc., bu Eloges des membres les plus distingués de l'ordre de St-Augustins, Bruxelles, 1634, in-fol. A. ce livre peu estimé on préfère la \*Bibliotheca Augustiniana, d'Os-

singer.

ELSWICH (Jean-Herman n'), luthérien, né à Rensbourg, dans le Holstein, en 1684, devint mi nistre à Stade, et y mourut en 1721. Il a publié: | le livre de Simonius: De litteris perçuntibus", avec des Notes; | Linunoius de varia Aristotelis fortuna, auquel a été ajouté Schediasma de varia Aristotelis in scholis protestantium fortuna; et Joannis Josii dissertatio de historia peri-

patetica, etc., etc.

ELVIR, l'un des califes, ou successeur de Mahomet, était fils de Pisasire, dernier calife de Syrie ou de Babylone. S'étant sauvé en Egypte, il fut reçu comme souverain pontife. Les Egyptiens rassemblèrent toutes leurs forces pour détrôner le maître du pays, qu'ils regardaient comme un usurpateur. Ce prince s'avisa d'un stratagème pour détourner l'orage qui le menaçait, et envoya reconnaître Elvir pour souverain dans ce qui concernait la religion, s'offrant à prendre de lui le cimeterre et les brodequins, qui étaient les marques du pouvoir absolu en ce qui regarde le temporel. La paix fut faite à ces conditions, vers l'an 990, et Elvir demeura calife.

\*ELWES (Jean), exemple extraordinaire des contradictions de l'esprit humain, hérita à l'âge de 40 ans, d'un oncle qui lui laissait 250,000 livres sterlings. Il en possédait autant. Jusque-là, il avait fréquenté le beau monde et les lieux public les plus à la mode, mais il changea entièrement de conduite; il se levait à 4 heures du matin, allait à Smitfield attendre le bétail qu'on amenait de sa ferme au marché, demeurait là, dans la bouc, exposé à la pluie, disputait pour un scheling avec un boucher, allait même quelquefois à pied et par le plus mauvais temps jusqu'à sa ferme, éloignée de Londres de 17 milles, portait les plus mauvais habits, une perruque ramassée dans la rue, etc. Il mourut en décembre 1789, âgé de 77 ans, laissant une fortune de 500,000 livres, sans les terres qui lui étaient substituées.

ELXAI, juif qui vivait sous l'empire de Trajan, fut chef d'une secte de fanatiques qui s'appelaient " Elxaïtes ". Ils étaient moitié juifs et moitié chrétiens. Ils n'adoraient qu'un seul Dieu; ils s'imaginaient l'honorer beaucoup en se baignant plusieurs fois par jour. Ils reconnaissaient un Christ, un Messie, qu'ils appelaient le Grand Roi ". On ne sait s'ils croyaient que Jésus fût le Messie, ou s'ils en admettaient un autre qui n'était pas encore venu. Ils lui donnaient une forme humaine, mais invisible, qui avait environ 38 lieues de haut : ses membres étaient proportionnés à sa taille. Ils croyaient que le Saint-Esprit était une femme, peut-être parce que le mot qui, en hébreu, exprime le "Saint-Esprit" est du genre féminin. Elxaï était considéré par ses sectateurs comme une puissance révélée et annoncée par les prophètes, parce que son nom signifie, selon l'hébreu, " qui est révélée". Ils révéraient même ceux de sa race jusqu'à l'adoration, etse faisaient un devoir de mourir pour eux. Il y avait encore sous Valens deux sœurs de la famille d'Elxaï, ou de la « race bénite, comme ils l'appelaient. Elles se nommaient Marthe et Marthène, et étaient considérées comme des décsses par les exal-

\* ÉLYE (Elias), chanoine de Munster (canton de Lucerne), au xv<sup>e</sup> siècle, établit en Suisse, l'an 1470, la première imprimerie qu'ait possédée ce pays. Il imprima un dictionnaire de la Bible, intitulé: "Mamotrectus", 1470; et le "Speculum vitæ humanæ", 1473.

ELYMAS, nommé aussi Bar-Jesu, fils de Jebas, de la province de Chypre et de la ville de Paphos, magicien dont il est parlé dans les "Actes" des apôtres, mit en usage son art pour empêcher que le proconsul Sergius Paulus n'embrassat la foi de J.-C. Mais saint Paul, le regardant d'un œil menaçant, lui prédit que la main de Dieu allait s'appesantir sur lui, et qu'il serait privé, pour un certain temps, de la lumière. Alors ses yeux s'obscurcirent, et, tournant de tous côtés, il cherchait quelqu'un qui lui donnat la main. Ce miracle toucha le proconsul, qui se rendit à la vérité, et se déclara hautement pour J.-C.

ELYOT (Sir Thomas), gentilhomme anglais, fut aimé et estimé
de Henri VIII, qui le chargea de
diverses négociations importantes.
On a de lui | un Traité de l'Éducation des ensants, en anglais,
1580, in-8°, et d'autres ouvrages,
[dont le plus connu est son Dictionnaire latin-anglais, le premier, à ce que l'on croit, qui ait
paru en Angleterre. Il a été augmenté et perfectionné depuis.

Elyot mourut en 1546.]

\*ELYS (Edmond), ecclésiastique et écrivain anglais du xvn° siècle, publia, entre autres ouvrages où l'on trouve du talent et de l'érudition: | des Poésies sacrées, 2 petits vol., 1655 et 1658; | des Mélanges en vers latins et anglais, suivis de quelques essais en prose latine, 1658 et 1662, | et des Lettres sur différents sujets.

ELZEVIR, dont le véritable

nom est Elzevier, famille de célèbres imprimeurs d'Amsterdam et de Leyde, qui se sont illustrés par les belles éditions dont ils ont enrichi la république des lettres. Louis, dont les presses travaillaient dès 1595, Bonaventure, Matthieu, Abraham et Daniel, sont les plus célèbres. Il n'y a plus de libraires de cette famille depuis la mort du dernier, arrivée à Amsterdam, en 1680. Ce fut une perte pour la littérature. Les Elzévir ne valaient point les Etienne, ni pour l'érudition, ni pour les éditions grecques et hébraïques; mais ils ne leur cédaient point dans le choix des bons livres, ni dans l'intelligence de la librairie. Ils ont même été audessus d'eux pour l'élégance et la délicatesse des petits caractères. Leur «Virgile», leur «Térence», leur «Nouveau-Testament» grec, 1663, in-12; le «*Psautier*», 1653, «l'*Imi*tation de J.-C., » sans date; le «Corps de droit, » et quelques autres livres ornés de caractères rouges, vrais chefs-d'œuvre de typographie, satisfont également l'esprit et les yeux, par l'agrément et la correction. Les Elzévir ont publié plusieurs fois le Catalogue de leurs éditions. Le dernier, mis au jour par Daniel, en 1674, in-12, en 7 parties, est grossi de beaucoup d'impressions étrangères, qu'il voulait vendre à la faveur de la réputation que les excellentes éditions de sa famille lui avaient acquises dans l'Europe savante. [Dans le "Manuel du libraire", par Brunet, 2º édit., 1814, on trouve (tom. 4, à la fin) une "Notice de la collection d'auteurs latins, français et italiens, petit in-12, par les Elzévir. Ils étaient originaires de Liége ou de

Louvain: quelques auteurs croient que leurs ancêtres étaient Espa-

gnois.

\* EMALDI (Th.-Ant.), né à Liége, professeur de droit à l'université de Rome en 1759, mourut en 1763, chanoine de la basilique de Latran. On a de lui un Disçours à la louange de la poésie, 1737. D'autres ouvrages en prose de cet auteur aut été insérés dans les "Prose degli Arcadi", Bologue, 1754.

EMATHION, fils de Tithon, fameux brigand qui égorgeait tous ceux qui tombaient dans ses mains; Hercule le tua : et les campagnes que parcourait ce barbare, furent appelées " Emathien-

nes" on "Emathies".

EMBER (Paul), ministre protestant, né à Débreczin, dans la Haute-Hongrie, a donné plusieurs ouvrages au commencement du xviu° siècle: | des Sermons en hongrois, Clausenbourg, 1700, in-4°; Historia Ecclesiæ reformatæ in Hungaria et Transylvania, Utrecht, 1728, in-4°, avec des additions, par Frédéric-Adolphe Lampe, professeur d'histoire ecclésiastique dans cette ville. Charles Peterffy dit, dans sa "Collection des conciles de Hongrie,", tome 1er, que cette Histoire n'est farcie que de faits apocryphes, de calomnies et d'invectives contre l'Eglise romaine.

\*EMERCIE, prêtre à Montpellier, publia en 1770 un Traité du légitime ministère de l'Eglise,

**2** vol. in-12.

\*EMERIC (Louis-Damien), natif d'Eyguières, en Provence, mort à Paris, en 1825, a publié: . De la Politesse, ouvrage critique, moral et philosophique, avec des notes ; suivi d'un petit Aperçu

littéraire. Paris, Delaunay, 1819; in-8°, de 23 feuilles un huitième. Il y a des exemplaires, avec de nauveaux frontispices, portant: Nouveau Guide, etc., seconde édition, 1821, Roret et Roussel. Le même Emericavait publié une Notice sur l'auvrage de M. de Fortia-d'Urban sur la généalogie de la maison de Bourbon; diverses Pièces de poésie, dans l'Almanach des muses"; | enfin il laissa direidnės onkrause manietrits, entre autres, une l'atire et trois Comédies en cinq actes, dont une avait obtenu d'être lue au

Théatre-Français.

\*EMERIGON (Balthazar-Marie), avocat au parlement d'Aix, mort conseiller à l'amirauté de Marseille en 1785, âgé de 60 ans, est auteur d'un Traité des assurances et des contrats 4 la grosse, Marseille, 1784, 2 vol. in-4°; c'est le meilleur traité que nous ayons sur cette matière; d'un petit Commentaire de l'ordonnance de la marine du mois d'août 1761, Marseille, 1780, 2 vol. in-12; reimprime à Paris 1803, 3 vol. in-12, et de plusieurs Memoires estimables sur des questions maritimes.

\*EMERSON (Guillaume), mathématicien anglais, né en 1701, à Hurtworth, dans le comté de Durham, mort le % mai 178%, p'eut pas d'autres professeurs que son père, qui était maître d'école, et le curé de son village. Il fut obligé pour vivre d'enseigner les mathématiques; mais un héritage lui permit ensuite de se livrer sans obstacle à son goût pour l'étude. Il publia un grand nombre d'ouvrages, parmi leaquelson distingue la Projection de la sphère, 1746, in-8°; | Eléments de Trigenometrie, 1749, in-8°; Mecanique, ou Doctrine du mouvement avec les lois des forces centripète et centrisuge, 1769, in-8°; Eléments d'Optique, 1768, in-8°; | Système d'Astronomie, 1769, in-8°; | Principes mathématiques de Geographie, de Navigation et de Gnomonique, 1770, in-8°; Cyclomathesie, ou Introduction facile aux diverses branches des mathématiques, 1770, 10 vol. in-8°; | petit Commentaire sur les Eléments de Newton, avec une défense de Newton, contre les objections faites sur différentes parties de ses ouvrages, 1770, in-8°; réimprimé en 1803, Londres, 3 vol. in-8°, dans la traduction en anglais, par William Davis, des Eléments et du système du monde" de Newton. Emerson avait une coppaissance approtondie des sujets qu'il traitait, beaucoup de clarté et de concision; mais la précipitation avec laquelle il écrivait le fit tomber dans des erreurs grossières. Des manières n'étaient pas celles d'un homme bien élevé, et il affectait d'en exagérer la grossièreté. Il n'avait pas de délaggement plus agréable que celui de bêcher la terre, de pêcher, enfoncé dans l'eau jusqu'à la ceinture, et d'aller dans une taverne, boire et causer avec le premier yenu. Il avait un cheval qu'il ne montait jamais, il le meneit par la bride lorsqu'il allait au marché. Le duc de Manchester no put jamais le déterminer à monter dans sa voiture : « Au diable soit votre babiole, dispitil, j'aime mieux marcher. » H s'amusait à jouer du violon, mais il avait introduit dans cet instrument des innovations qui en rendent l'accord très-difficile, et cette

difficulté faisait un des tourments de sa vie.

\*EMERY (Jean-Antoine-Xavier), conseillerà la cour des aides de Montpellier, né à Beaucaire en 1756, sut résister au torrent de la révolution : ce qui n'est pas comniun parmi les légistes. Son innocance et sa vertu le trabirent bientật; arrêté comme contre-révolutionnaire, on lejeta dans les prisons de Nimes, où il mourut le 30 juillet 1794. Og a de lui un ouvrage intitulé: Traité des successions, obligations et autres matières contenues dans le 3° et 4° livre des Institutes de Justinien, enrichi d'un grand nombre d'arrêts récents du parlement de Toulouse. 4787, in-8°.

\*EMERY (Jacques-André), 9° supérieur général de la congrégation de Saint-Sulpice, et l'un des plus habiles hommes des derniers temps, naquit à Gex, le 26 août 1752; son père était lientenant-général criminel au bailliage de cette ville. Après avoir fait ses premières études chez les jésuites de Macon, il entra vers 1750, dans la petite communauté deSaint-Sulpice, à Paris, y prit les ordres en 1756, et fut envoyé, trois ans après, professor le dogme au séminaire d'Orléans, d'où il alla enseigner la morale à celui de Lyon. Reçu en 1764 docteur de théologie à l'université de Valence, il fut nommé, en 1776, supérieur du séminaire d'Angers, et grand-vicaire de ce diocèse. Eu 1782, Le Gallic, supérieur général de la congrégation de Saint-Sulpice, s'étant de mis de sa place, Emery fut choisi pour lui succéder. Le sèle et la sagesse qu'il apporta dans san administration justifièrent pleine-

ment ce choix, et dès le com- l'intérêt de la religion. A l'émencement, il se montra digne de succéder aux Olier et aux Tronson. D'après un usage établi, les supérieurs généraux de Saint-Sulpice possédaient une abbaye. Le roi nomma Emery à celle de Boisgroland, au diocèse de Luçon; ses revenus étaient peu considérables; mais elle n'en convenait que mieux à un homme qui avait renoncé aux biens de la fortune. En 1789, il fonda un séminaire à Baltimore, qui venait d'être érigé en évêché. A la révolution, la congrégation eut le sort de tous les établissements pieux. Son séminaire fut dispersé, et Emery fut mis à Sainte-Pélagie. Il en sortit peu de temps après; mais ce ne fut que pour de la conduit à la Conciergerie, où sa captivité dura seize mois. Il travailla avec zèle à consoler les malheureuses victimes renfermées avec lui dans cette prison; il y reçut entre autres l'expression du repentir des évêques constitutionnels Claude Fauchet et Adrien Lamourette. Fouquier - Tinville avait bien résolu de l'envoyer à l'échafaud; mais il le laissait par clésiastiques accompagnèrent sa calcul, parce que, suivant son expression, « ce petit prêtre empéchait les autres de crier ». Cependant, les temps étant devenus plus calmes, il recouvra la liberté, et devint un des principaux administrateurs du diocèse de Paris, dont il avait été nommé grand-vicaire par de Juigné, alors en exil. Il sut, par sa prudence, se concilier l'entière confiance du clergé et des fidèles, dont il devint en quelque sorte le conseil. Le seul mobile de ses actions fut toujours

poque du concordat, on lui ofd'Arras; mais, frit l'évêché n'ayant d'autre ambition que celle de reprendre ses fonctions de supérieur du séminaire, il refusa cet honneur. Après avoir rassemblé les membres de sa congrégation, il acheta une maison à Paris, où il recommença l'éducation ecclésiastique. Il possédait la confiance de tous les éveques de France, et entre autres celle d'un prélat alors en crédit, le cardinal de Belloy. En 1809, il fut adjoint à une commission de deux cardinaux et de cinq évêques. Il y parla avec fermeté, et refusa, le 11 janvier 1810, de souscrire à des projets funestes à la religion. Il eut ordre de quitter son séminaire. Cependant il y rentra bientôt, et fut adjoint à une seconde commission, où il montra la même fermeté. Mandé aux Tuileries, il y parla avec la même liberté devant l'homme à qui il était si peu aisé de faire entendre la vérité. Il mourut bientôt après, le 28 avril 1811. Ses obsèques furent célébrées avec pompe; plusieurs prélats et un grand nombre d'ecdépouille mortelle, que élèves portèrent dans la maison d'Issy, où il est inhumé. Emery a laissé les ouvrages suivants: L'Esprit de Leibnitz, Lyon, 1772, 2 vol. in-12. L'auteur en donna une nouvelle édition en 1805, sous ce titre: Pensées de Leibnitz sur la religion et la morale, 2 vol. in-8°. Il prouve dans cet ouvrage combien ce philosophe était attaché à la révélation. Le christianisme de Bácon, an VII (1799), 2 vol. in-12; | Pensees de Descartes, Paris, 1811, 1 vol. in-8°.

Emery s'est proposé, dans cet ouvrage, de prouver que l'incrédulité n'était pas, comme on l'avait avancé, le partage de toute tête pensante, et que des philosophes, aussi estimables sous tous les rapports que ceux qui sont venus depuis, ont professé hautement une religion que les beaux-esprits du dernier siècle disaient n'être bonne que pour le peuple et l'ignorance. A ces trois noms, il joignit celui d'Euler, le plus grand géomètre de son siècle, et il se proposait de faire le même travail sur Newton; mais il n'eut pas le temps de le terminer. L'Esprit de sainte Thérese, Lyon, 1775-1779, in-8°. C'est un recueil de ce qu'il y a de plus usuel et de plus pratique dans les écrits de cette sainte. | Conduite de l'Eglise dans la réception des ministres de la religion qui reviennent de l'hérésie et du schisme, 1799 et 1801; | une Edition de la "Défense de la révélation", contre les objections des esprits forts, par Euler, suivie des "Pensées" du même auteur sur la religion, supprimées dans la dernière édition de ses Lettres à une princesse d'Allemagne, Paris, 1805, in-8°. | Nouveaux opuscules de Fleury, avec des corrections et additions, Paris, 1807, 1 vol. in-12. Outre ces écrits, il fut encore l'éditeur de plusieurs ouvrages de de Luc, et des 'Lettres à un évêque" sur divers points de morale et de discipline, par de Pompignan, 2 vol. in-8°. Il inséra aussi plusieurs articles dans les \*Annales philosophiques ". L'abbé Emery joignait à des connaissances étendues une piété solide, un mélange heureux de douceur et de fermeté, une grande habileté à traiter les affaires les plus difficiles. Guidé dans ses écrits et dans

ses actions par le seul intérêt de la religion, il consacra tous ses moments à la venger des attaques des incrédules, et à défendre les droits de l'Eglise contre ceux qui voulaient l'opprimer. Ses ouvrages suffiraient pour former ou susciter de grands hommes. Il grandit Leibnitz, Bacon, Descartes, Euler, de Luc: en les faisant parler, il se fit leur égal, et souvent leur maître.

EMILE(Paul-), général romain fils de Paul-Emile, né à la bataille de Cannes, obtint deux fois les honneurs du consulat, la première pour avoir défait entièrement les Liguriens, l'an 182 avant J.-C., avec une armée bien moins forte que la leur; la deuxième pour avoir, à l'âge de près de 60 ans, vaincu Persée, roi de Macédoine, ce qui lui mérita le surnom de Macédonique". Il avait réduit son état en province romaine, démoli 70 places qui avaient favorisé les ennemis, et était rentré à Rome comblé de gloire. Le triomphe qu'on lui décerna dura trois jours; Persée en était le triste ornement. Paul-Emile avait pleuré sa défaite, et l'avait consolé par des raisons et des caresses. Il remit aux questeurs tous les trésors de Persée, et ne conserva de tout le butin que la bibliothèque de ce roi malheureux. Ce grand homme mourut l'an 168 avant J.-C.

EMILI (Paul), en latin "Paulus Æmilius", célèbre historieu, était de Vérone. Le nom qu'il s'était fait en Italie porta le cardinal de Bourbon à l'attirer en France. Il y vint sous le règne de Louis XII, et obtint un canonicat de la cathédrale de Paris. Il mourut dans cette ville, au collége de Navarre, où il s'était retiré en 1529. C'était un homme d'une piété exemplaire et d'un travail infatigable. On a de lui une Histoire de France en latin, 2 vol. in-8°, et in-fol., 1544, chez Vascosan; reimprimée en 1601, in-fol.; traduite en français par Jean Renard, 1643, in-fol. Juste-Lipse en fait un grand éloge. Le style en est pur, mais trop laconique, et souvent obscur et embarrassé. Il a trop de harangues pour un abrégé qui est d'ailleurs assez décharné. S'il est court en quelques endroits, il est trop diffus dans d'autres, comme quand il parle de la première et de la deuxième croisade. On lui reproche aussi de donner dans les fables. Il montre trop d'attachement aux Italiens; aussi Beaucaire disait-il qu'il était plutôt "Italorum buccinnatorem, quam gallicæ historiæ scriptorem. Cependant, malgré ces défauts, il jouit de la gloire d'avoir, le premier, débrouillé le chaos de notre vieille histoire, et d'avoir défriché ses champs incultes. Cette Histoire, en 10 livres, commence à Pharamond, et finit à la 5<sup>e</sup> année de Charles VIII en 1488. Arnauld du Ferron en a donné une mauvaise continuation.

fondateur des clercs-réguliers, dita "Somasques", né à Venise, d'une famille patricienne, porta les armes pendant sa jeunesse. Ayant été fait prisonnier de guerre et délivré d'une manière tout extraordinaire, il prit la résolution de quitter les armes, pour se dévouer entièrement au service du grand maître des armées. De retour à Venise, touché de compassion à la vue des orphelins qui manquaient de tout, il en retira un grand nombre dans une mai-

son, où il leur prodigua tous ses soins pour les former à la vertu. et pour les rendre utiles à la société. Le bienheureux Cajetan, et Pierre Caraffa, depuis pape sous le nom de Paul IV, louèrent beaucoup son zèle, et l'engagèrent à faire dans d'autres villes des établissements semblables à celui qu'il venait de faire à Venise. Après en avoir formé à Brixen, à Bergame, et ailleurs, il se retira dans un petit village près de cette ville, nomme damasque, ou il institua sa congregation, qui fut appelée de ce nom. La fin de cette congrégation est l'éducation des orphelins, et l'instrucțion de la jeunesse. Cet institut fut approuvé par Pie V, Sixte V et Clément VIII. Emiliani passa le reste de ses jours dans les exercices de la plus grande charité envers le prochain, et mourut l'an 1507, agé de 56 ans. Benoît XIV le béatifia. Augustin Turtura et André Stella, l'un prêtre, l'autre général des Somasques, ont écrit sa "Vie".

EMILLEN (Marcus Julius Caius Asmilianus), né l'an 207, d'une famille très-obscure de Mauritanie, se distingua dans l'armée romaine har son courage, et s'avança de grade en grade jusqu'à celui de général, il combattit avec tant de valeur contreles Perses, que les soldats le proclamérent empereur en 254, après la mort de Dèce. Gallus et Valérien étaient alors les légitimes maîtres de l'empire; il marcha contre eux, les vainquit, et tandis qu'il se préparait à les combattre de nouveau, il apprit que leur armée les avait massacrés, et l'avait roconnu empereur. Ce titre lui fut confirmé par le sénat; mais il ne

jouit pas long-temps de la puissance souveraine. Volusien, qui avait reçu de ses soldats le sceptre impérial, vint attaquer son rival près de Spolète. Les troupes d'Emilien, fatiguées d'avoir toujours les armes à la main, le massacrèrent sur un pont de cette dernière ville, appelé depuis lors le " Pont sanglant". Il régna trèspeu de temps. Ce n'était qu'un soldat de fortune, pleju, à la vérité, de seu et de valeur, mais qui ignorait la politique et les maximes du gouvernement. [On peut lui appliquer dans toute son étendue l'expression d'Eutrope : "Obscurissime natus, obscurius

imperavit.]

EMILIEN (Alexandre), l'un des vingt-neuf tyrans qui s'élevèrent dans l'empire romain vers le milieu du me siècle, était lieutenant du préfet d'Egypte. Il est connu dans les Martyrologes par le zèle barbare avec lequel il persécuta les chrétiens dans cette province. Une sédițion qui s'éleva dans Alexandrie en 263 lui fournit l'occasion de prendre le titre d'empereur, que les habitants d'Alexandrie, naturellement inquiets et ennemis du gouvernement de Gallien, lui confirmèrent. Emilien parcourut la Thébaïde et le reste de l'Egypte, où il affermit sa domination. Il en chassa les brigands, à la grande satisfaction du peuple, qui lui donna le nom d'"Alexandre". A l'exemple du héros macédonien, il se préparait à porter les armes dans les Indes, lorsque Gallien envoya contre lui le général Théodote, à la tête d'une armée. Il fut vaincu dans le premier combat, et contraint da se retirer à Alexandrie en septembre 263. Les habitants de cette yille le livrèrent à Théodote, qui l'envoya à Gallien. Ce prince le fit étrangler dans sa prison, à la

fin de la même année.

\* EMLYN (Thomas), théologien auglais non conformiste, né en 1665 à Stamford, dans le comté de Lincoln, mort en 1743, s'étant déclaré contre la Trinité et pour la prééminence du Père sur le Fils et le Saint-Esprit, fut privé de ses fonctions, condamné à une forte amende et jeté dans une prison, où il resta pendant deux ans. Cette disgrace ne lui fit rien changer à sa doctrine, qu'il continua de prêcher, sans être inquiété de nouveau, jusqu'à sa mort. Emlyn composa un grand nombre d'ouvrages de controverse, parmi lesquels nous citerans: | Desinse du culte de N. S. J.-C. dans les principes des unitaires, 1706; Considérations sur la question préliminaire aux diverses questions relatives à la validité du bapteme, etc., 1710.—\*Emlyn (Sollom), fils du précédent, jurisconsulte, mort à Londres en 1756, publia | les "OEuvres complètes" de son père, 1746, 3 vol. in-8°; | 'lHistoire des plaids de la couronne par le lord, chief-justice, Halle, 1756, 2 vol. in-tol.

EMMA, fille de Richard II, duc de Normandie, femme d'E-thelred, roi d'Appleterre, et mère de saint Édouard dit "le Confesseur", eut beaucoup de part au gouvernement sous le règne de son fils, vers l'an 1046. Le comte de Kent, qui avait eu une grande autorité sous plusieurs règnes, conçut contre elle une si violente jalousie, qu'il l'accusa de plusieurs crimes. Il gagna quelques grands seigneurs, qui confirmèrent ses accusations auprès du roi. Ce

prince crut trop facilement que sa mère était criminelle, et l'alla trouver inopinément pour lui ôter tout ce qu'elle avait amassé. Emma eut recours, dans cette disgrâce, à l'évêque de Winchester, son parent; mais ce fut une nouvelle. matière de calomnie pour ses ennemis. Le comte de Kent lui fit un crime des visites trop fréquentes qu'elle rendait à cet évéque, et l'accusa d'avoir un mauvais commerce avec lui. Le roi continua à être crédule; il fallut que la princesse se justifiât par les moyens en usage en ce temps-là, c'est-à-dire qu'elle marchât sur des fers ardents. On ne sait comment elle soutint cette rude épreuve; on sait seulement que le roi, ayant reconnu son innocence, se soumit à la peine des pénitents.

EMMANUEL, dit "le Grand", roi de Portugal, né à Alconchète le 31 mai 1469, monta sur le trône en 1495, après Jean II, son cousin, mort sans enfants. Les prospérités de son règne, le bonheur de ses entreprises, lui firent donner le nom de "Prince trèsfortuné". Un grand nombre de navigateurs célèbres découvrirent sous ses auspices plusieurs pays inconnus aux Européens, et portèrent son nom dans l'Afrique, dans l'Asie, et dans cette partie du monde qu'on a depuis appelée Amérique. [Vasco de Gama doubla pour la première fois (1497) le Cap de Bonne-Espérance, reconnut la côte orientale de l'Ethiopie, et aborda à Calicut sur la côte de Malabar. Alvarez de Cabral arriva au Brésil, déjà visité par Améric Vespuce, et en assura la possession aux rois de Portugal, en 1500. Le fils de François d'Almeida, vice-roi des Indes (1506),

forma des établissements dans les Maldives et à Ceylan. Alphonse d'Albuquerque s'empara (1507) de l'île d'Ormus; Jacques Signeira de celle de Sumatra; le même Albuquerque surprit (1511) l'île de Goa, et soumit les habitants de la presqu'île de Malaca. Antoine Cavola conquit (1511) le royaume de Pégu. Mais la parcimonie d'Emmanuel lui fit perdre Vespuce, qui se rendit en Espagne, et découvrit le continent de l'Amérique, au profit de Charles-Quint et de ses successeurs.] Ces différentes découvertes furent une source de trésors pour les Portugais; aussi appellent-ils le règne d'Emmanuel "le siècle d'or du beaux des rois de Portugal. Tous ces ouvrages portent l'empreinte de la magnificence et du goût, de son génie vaste et grand, et de sa judicieuse administration. Ceprince mourut le 13 décembre 1521, à53 ans, regretté de ses sujets, Portugal ". C'est lui qui bâtit le superbe palais de Bélem, et fonda le monastère attenant, où sont les tomqu'il avait enrichis, et béni d'une multitude de nations infidèles, qu'il avait civilisées et amenées au christianisme, mais détesté des Maures, qu'il avait chassés, et des juifs qu'il avait obligés de se faire baptiser. Emmanuel aimait les lettres et ceux qui les cultivaient Il laissa des Mémoires sur les Indes. On voit à Bélem son mausolée, avec cette inscription:

Littore ab occiduo qui primum ad littore solis, Extendit cutum notiliamque Dei, Tot reges domiti cui submisere tiaras, Conditur hoc tumulo maximus Emmanuel.

La "Vie" de ce prince a été écrite en portugais par dom de Goës, Lisbonne, 1566 et 1567, 2 vol. in-fol., retouchée par J.-B. Lavancha, Lisbonne, 1619, in-fol., cette édition est tronquée, et l'on-préfère la première. Mais on fait encore plus de cas de l'ouvrage d'Osoria, intitulé: "De rebus Emmanuelis, Lusitaniæ regis", Lisbonne, 1571, in-fol. Simon Goulard l'a traduit en français, Genève, 1581, in fol., et Paris,

1587, in-8°.] EMMANUEL-PHILIBERT, duc de Savoie, né en 1528, fils de Charles III, fut d'abord destiné à l'église; mais, après la mort de ses deux frères, on lui laissa suivre son inclination pour les armes. Son courage lui mérita le commandement de l'armée impériale au siège de Metz. Il gagna, en 1557, la fameuse bataille de Saint-Quentin sur les Français; la victoire fut si complète, qu'un général espagnol opina, dans le conseil de guerre, pour aller droit à Paris, et mourut de chagrin de voir son avis rejeté. La paix ayant été conclue à Cateau-Cambresis, il épousa, en 1559, Marguerite de France, fille de François I<sup>er</sup>, et sœur de Henri II. Ce mariage lui fit recouvrer tout ce que son père avait perdu de ses états. Il les augmenta ensuite par sa dextérité et sa valeur. Il mourut en 1580, ne laissant qu'un fils, Charles Emmanuel. (Voyez ce nom.)

\*EMMERICH (Frédéric-Charles-Timothée), ministre et prédicateur protestant, né à Strasbourg, le 15 février 1786, mort le 1<sup>er</sup> juin 1820, fit, à vingt-un ans, une savante Dissertation. Après avoir entrepris un voyage dans l'intérieur de l'Allemagne, il vint en France, et demeura pendant six mois à Paris, où il fit la connaissance des savants les plus dis-

tingués. De retour dans sa patrie, il fut nommé supérieur du collége de Saint-Thomas. En 1802, il obtint la chaire des langues latine, grecque et hébraïque, au gymnase de Strasbourg; ensuite il devint professeur agrégé du séminaire protestant, où il donna un cours d'histoire ecclésiastique. En 1819, il professa la même science à la faculté de théologie, qu'on venait d'établir en vertu d'une ordonnance royale, et prêcha souventdansle temple de Saint-Thomas, où sa brillante élocution attirait de nombreux auditeurs. Emmerich possédait une des plus riches bibliothèques de l'Alsace, et se proposait de donner une Histoire politique de tous les temps et de tous les pays, résultat de longues recherches, lorsqu'il fut surpris par la mort. On a de lui | une Dissertation : De Evangeliis secundum Hebræos, Egyptios, alque Justini martyris, Strasbourg, 1807; | Quel est pour nous le but du Jubilé de la réformation? (en allemand) ib., 1816; | Deux Discours prononcés par F.-Ch.-T. Emmerich, ib., 1817, Treuttel et Würtz (en allemand); Choix des Sermons posthumes du docteur F.-Ch.-T. Emmerich, ibid., 1821.

\* EMMERY Jean-Louis-Claude), comte de Grozyeulx, pair de France, né à Metz, d'un procureur au parlement, le 26 avril 1752, mort à Grozyeulx, en juillet 1823, fut destiné au barreau; le maréchal d'Armentières, commandant de la place, le nomma son conseiller. En 1788, la ville de Metz l'élut député aux états-généraux et ensuite à l'assemblée constituante, où il fut souvent rapporteur du comité mi-

354

litaire, et jouit trois fois de l'honneur de la présidence. Bouillé raconte, dans ses "Mémoires", que, conversant un jour avec lui sur les réformes qui avaient lieu dans le gouvernement, Emmery lui dit: « Mais, monsieur, qui êtes-vous dans tout cela?.... car personne ne connaît vos opinions. — Je ne suis ni aristocrate, ni démocrate, répondit Bouillé; je suis un royaliste, obéissant à votre constitution, que je trouve détestable, parce que le roi l'a reconnue; mais, si le roi s'en détachait, je l'abandonnerais avec lui.... Emmery répliqua : Vous avez raison : si j'étais né gentilhomme, je penserais et j'agirais comme vous; mais un avocat comme moi a dû désirer une révolution, et s'attacher à une constitution qui le fit sortir, ainsi qué les siens, de l'état d'avilissement où on les tenait. » Cette réponse décèle les causes de presque toutes les révolutions. Cependant, quoique les opinions d'Emmery n'aient pas été éminemment monarchiques, il ne se laissa pas éntraîner par la fureur du torrent révolutionnaire. Il dut au souvenir des efforts qu'il avait faits pour rendre au malheureux Louis XVI une partie de sa popularité et de son pouvoir, d'être proscrit en 1793. Rendu à la liberté après le 9 thermidor, il fut élu député de la Seine au conseil des cinq-cents. Sous le gouvernement consulaire et impérial, il devint successivement membre du conseil d'état et du sénat. Ses taleuts comme jurisconsulte, qui l'avaient fait nommer en 1792 juge au tribunal de cassation, lui procurèrent, comme conseiller d'état, le privilége de concourir à la confection du Code

civil. A la restauration, il entra à la chambre des pairs, où il vota le plus souvent avec le parti de l'opposition. Bouillé, dans ses "Mémoires", fait l'éloge de l'ésprit, des talents et de l'hônnéteté d'Emmery. Le second de ses fils, à défaut de l'ainé, mort dans la première guerre d'Espagne, lui a

succédé dans la pairie.

\*EMMET (Thomas-Addis), médècin et jurisconsulte, né vers 1763 à Dublin, mort le 14 novembre 1827, a New-Yorck, fut l'un des promoteurs de l'association des Irlandais unis, ce qui lui attira de longues persécutions. Après avoir étudié la médecine, il se livra à la jurisprudence, et, dès qu'il eut obtenu l'autorisation de passer aux Etats-Unis, il y devint avocat-général de l'état de New-Yorck. Emmet, outre plusieurs Opuscules de médecine, laissa: Pièces of rish histor, illustrative of the condition of the catholics of Ireland, etc., insérées par Marc-Neven dans un "Recueil" qu'il publia à New-Yorck en 1827.

EMMUS (Ubbo), ministre protestant, naquit à Gretha ou Grietzyl, village de la Frise orientale en 1547. Ses talents lui méritèrent le rectorat du collège de Norden, et celui de Léer; enfin la place de premier recteur de l'académie de Groningue, et celle de professeur en histoire et en langue grecque. Quoique plusieurs princes et plusieurs villes cherchassent à le posséder, il ne youlut jamais quitter la chaire de Groningue, préférant une vie tranquille et une condition médiocre à la brillante folie de l'ambition. Lorsque ses infirmités ne lui permirent plus de travailler en public, il s'occupa dans son

cabinet à plusieurs ouvrages. Les plus estimables sont: | Vetus Græcia illustrata, en 3 vol. in-8°, Elzévir, 1626, très-utile à ceux ghi veulent connaître l'ancienne Grèce. Cet ouvrage a reparu dans les " Antiquités grecques de Gronovius. | Decades rerum frisicarum, in fol., Elzévir, 1616. Emmins, en bon critique, montre que la plupart des choses qu'on a débitées sur l'antiquité des Frisons ne sout que des fables : cette Histoire est estimée; elle le serait davantage si son zèle pour le protestantisme ne lui avait pas fait alterer bien des faits, et s'il avait pris la peine d'indiquer les sources où il a puisé ce qu'il avance. Opus chronologicum, Groningue, 1619, in-fol. C'est une chronologie depuis la création du monde jusqu'au tenips de l'auteur, avec des prolégomènes sur la chronologie romaine à la tête de l'ouvage. Ils sont écrits avec autant de justesse Appendix que de précision. genealogica, Groningue, 1620, in-fol. Ce sont des tables généalogiques qui font suite à l'ouvrage precedent. Ce savant mourut à Groningue, en 1626, à 79 ans. Martin Hanckius a donné sa "Vie" Dans le "Liber de scriptoribus romanis. [Le prince Guillaume-Louis de Nassau, gouverneur des Pays-Bas, assista aux funérailles d'Emmius. Ce savant était contemporain de Scaliger, de Thou, Chytreus, Tousa, Heinsius, Scriverius, ses compatriotes.]

\*EMMONOT (J... B...), médecin, secrétaire des consultations gratuités et du comité de vaccine, président de la société de médecine de Paris, membre honoraire de l'académie royale de médecine, mourut au mois de février 1823.

connaît de ce médécin: Traité des fièvres et des inflammations, de Jos. Guarin, trad. du latin 1800; 2 vol. in-8°, et plusieurs Articles ou Dissertations insérées dans les journaux de médecine de

son temps.

\* EMON, en latin "Emo" premier abbé de Werum, monastère de l'ordrede Prémontre, près Groningue dans la Frise, autrement nommé le Jardin fleuri, "Hortus floridus, mourut en 1237. Dom Rivet rapporte « qu'aidé de son frère, il copia tous les auteurs des arts libéraux, et les livres de théologie et de droit qu'ils avaient vus à Paris, à Orléans et ailleurs dans le cours leurs études. » Il ajoute « que, dans la suite, le désir d'enrichir sa bibliothèque le porta à y employer des religieuses, ayant pourtant l'attention de ne leur faire transcrire que les livres de la Bible et les écrits des saints Pères, comme étant plus à leur portée. \* Emon, persuadé qu'un monastère sans livres est comme un arsenal sans armes, parvint par cemoyen, non-seulement à fournir la bibliothèque de son abbaye d'un grand nombre d'ouvrages, mais encore à en procurer à d'autres maisons de son ordre. Nous ne citerons de lui que sa Chronique, depuis 1203 jusqu'en 1237, continuée par Menko, 5° abbé de Werum, et ensuite par un anonyme, jusqu'en 1292; inédite jusqu'en 1700, elle fut insérée par Antoine Matthieu dans ses "Analectes", tome 3, et réimprimée par l'abbé Hugo, avec des notes dans le 1er tome des "Sacræantiquitatis monumenta", page 129, Etival, 1725, 2 vol. iu-fol. - Il nefaut point confondre l'abbé Emon avec un autre Émon, son cousin germain, qui dota de ses biens l'abbaye de Werum, où il prit aussi l'habit de l'ordre de Prémontré, et qui mourut en 1215.

\* EMPECINADO (Don Juan MARTIN, dit EL), général espagnol, se signala comme chef de guerillas pendant l'invasion de la Péninsule par les Français (1808-13). En 1814, après le rétablissement de Ferdinand VII sur le trone, ce monarque lui conserva son grade de maréchal-de-camp. Payant ce bienfait d'ingratitude, lors des troubles qui se manifestèrent en 1820, El Empecinado employa, pour appuyer l'insurrection du parti libéral, tout le crédit que lui donnaient sa réputation militaire et ses anciens services. Il défendit la cause des cortès pendant la campagne de 1823, tomba entre les mains des vainqueurs, fut jeté dans les prisons d'état, et n'en sortit, après une détention de plus de deux années, que pour être envoyé au supplice. Il fut pendu à Rueda le 19 août 1825.

EMPÉDOCLE, d'Agrigente, en Sicile, philosophe, poète, historien, était disciple de Telauges, qui l'avait été de Pythagore. Il adopta l'opinion de ce philosophe sur la transmigration des âmes, et la mit en vers dans un Poème qui apparemment se ressentant du désordre de la tête de l'auteur. Empédocle y faisait l'histoire des différents changements de son ame. Il avait commencé par être fille, ensuite garçon, puis arbrisseau, oiseau, poisson. Son style ressemblait beaucoup (si l'on en croit Aristote, cité par Diogène Laërce) à celui d'Homère. Il était plein

de force, et riche en métaphores et en figures poétiques. Ses vers furent chantés aux jeux Olympiques, avec ceux d'Homère, d'Hésiode, et des plus célèbres poètes. Il disait quelquefois des choses fort raisonnables. Il reprochait à ses concitoyens « de courir aux plaisirs, comme s'ils eussent dû mourir le même jour; et de se bâtir des maisons, comme s'ils. eussent cru toujours vivre ». La. plus commune opinion est que ce philosophe, dans un mouvement de folie, voulant, comme dit Ho-. race, paraitre un dieu, se jeta dans les flammes de l'Etna, vers l'an 440 avant J.-C.

Deus immortalis haberi Dum cupit Empedocles, ardentem frigidas Æta am Insiluit.

Quelques écrivains distinguent Empédocle le philosophe, d'un autre qui était poète. [Les fragments des écrits d'Empédocle ont été réunis par Sturz, dans le recueil intitulé: "Empedoclis Agrigentini de vita et philosophia ejus exposuit, carminum reliquias collegit M. Fred. Guill. Sturz", Leipsick, 1805, vol. in-8°; il faut y joindre "Empedoclis et Parmenidis fragmenta, ex codice bibliothecæ taurinensis restituta ab Amedeo Peyron", Leipsick, 1810].

EMPEREUR (Constantin L'), né vers l'an 1580 à Oppyck, village du comté de Hollande, savant consommé dans l'étude des langues orientales, occupa avec honneur une chaire d'hébreu et de théologie à Harderwick et à Leyde. Il mourut en 1648, dans un âge fort avancé. Tous les ouvrages qu'il a donnés au public offrent des remarques utiles, et on y trouve une profonde éru-

dition rabbinique et hébraïque. Nous avons de lui : | Talmudis babylonici Codex Middoth, sive de mensuris templi, etc., Leyde, Elzévir, 1630, in-4°, en hébreu et en latin. [Ge commentaire, orné de figures très-exactes, explique avec beaucoup de netteté toute la structure du temple de Jérusalem, de ses autels, etc.;] D. Isaaci Abarbanielis et Mosis Alsheichi commentarius in Isaice prophetiam, Leyde, Elzévir, 1631, in-4°, en hébreu et en latin. L'Empereur, en publiant les commentaires de ces rabbins sur la prophétie d'Isaïe, qui regarde les souffrances et la mort de l'Homme-Dieu, a eu soin de réfuter leurs explications détournées, et de repousser les traits qu'ils ont lancés contre le christianisme; | Grammaire chaldaïque, écrite en hébreu avec la traduction latine, Leyde, Elzévir, 1631; | Itinerarium Benjaminis, en hébreu, avec la traduction en latin ades notes de L'Empereur, Leyde, 1633; et plusieurs autres Traductions des livres judaïques, enrichies d'observations savantes; elles sont les meilleures que l'on ait, quoiqu'elles ne soient pas toujours exactes.

\* EMPORAGRIUS (Eric), théologien suédois, mort en 1674, évêque de Strengnes, se fit remarquer par l'opposition qu'il apporta à la réunion des communions luthérienne et de la confession d'Augsbourg, et par un discours sur la mort de Gustave-Adolphe, intitulé: Oratio in qua tyrannidem pontificiam, quæ divum Gustavum de medio sustulit, et martyrio coronavit, est piè detestatus, etc., Upsal, 1656, in-fol.

EMPORIUS, savant rhéteur, VII. florissait du temps de Cassiodore au vi° siècle. Il reste de lui quelques écrits sur son art, [dans les "Rhetorum latinorum scripta", Paris, 1599, in-4°. Le style en est vif et nerveux, suivant Gibert.

\*EMSER (Jérôme), théologien catholique allemand, paquit à Ulm en 1477. Après avoir commencé ses études à Tubingen, il alla les continuer à Bâle, où il s'appliqua au droit, à la théologie et à l'hébreu. Il accompagna ensuite en Allemagne et en Italie le cardinal Raymond de Gurti, dont il avait été nommé chapelain et secrétaire. Quelque temps après, il professa les humanités à Erfürt, qu'il quitta bientôt pour passer à l'université de Leipsick, dont il fut reçu membre, et où il enseigna le droit canonique. Vers le même temps, le duc Georges de Saxe le prit pour son secrétaire et son orateur dans la ville de Dresde, et l'engagea à écrire contre le luthéranisme, qui commençait à s'étendre en Allemagne. Emser avait été jusque-là l'ami de Luther; il eut avec ce réformateur queiques conférences, espérant le ramener du sentier de l'erreur, par des conseils d'ami; mais, voyant qu'il ne gagnait rien sur l'esprit de ce sectaire obstiné, il se déclara son adversaire. Les ouvrages qu'il publia sont : | Motifs pour lesquels la Traduction du Nouveau-Testament par Luther doit être défendue au commun des fidèles, Beipsick, 1523, in-4°, réimprimés avec augmentation, sous le titre d'Annotations sur la Traduction du Nouveau - Testament, etc., Dresde, 1524, in-4°; Traduction allemande du Nouveau - Testament, pour être opposée à celle de Luther, Dresde, 1527; Paris,

1530; | Assertio missæ; | De canone missæ. Ces deux ouvrages sont une défense de la messe; | Histoire de la vie et des miracles de saint Beunon, Leipsick, 1512, Dresde, 1594, in-4°; | et un grand nombre d'autres écrits de controverse.

\* ENAMBUC ( VANDROSQUE Diel D'), fondateur des colonies françaises dans les Antilles, était cadet d'une maison de Normandie. Equipant à ses frais un brigantin armé de quatre canons, et monté par quarante marins aguerris et disciplinés, il partit de Dieppe en 1625, pour aller dans les mers des Antilles faire des prises sur les Espagnols. A peine arrivé aux îles Caïman, il y fut attaqué par une galère espagnole de 35 canons, qu'il contraignit à prendre la fuite. Quinze jours après, il aborda à Saint-Christophe, où il trouva quelques Français qui vivaient en bonne intelligence avec les insulaires. Cette ile lui parut propre à former un établissement. Dans le même temps, les Anglais avaient abordé dans une autre partie de l'ile, et s'y établissaient aussi. Les deux pations vivaient en harmonie, lorsque les insulaires résolurent de massacrer tous les Européens. Les colons, avertis de ce complot par une femme sauvage, punirent sévèrement les Indiens. Quelque temps après, trois mille sauvages, qui venaient au secours de ceux de l'île, attaquèrent les Eurqpéens; mais ils furent obligés de rembarquer après avoir perdu les deux tiers de leur monde. Dès lors, tranquille possesseur, d'Enambuc s'occupa, pendant huit mois qu'il resta dans l'île, à cultiver du tabac et à abettre du bois

d'acajou. Ayant chargé son navire de ces objets, il arriva heureusement à Dieppe, d'où il se rendit à Paris, et fut présenté au cardinal de Richelieu, qui, approuvant ses projets, lui délivra, ainsi qu'à son compagnon Durossey, une commission par laquelle ils étaient autorisés à établir une colonie française dans l'île Saint-Christophe, ou dans toute autre île qui serait comprise entre les 11° et 18° degrés de latitude septentrionale. Etant repartis pour Saint-Christophe en 1627, avec deux vaisseaux, leur traversée fut malheureuse; ils perdirent beaucoup de leur monde. Les Anglais s'emparèrent d'une partie des terres des Français. D'Enambuc défendit le reste par son courage et sa sagesse, jusqu'à ce qu'il vit arriver a son secours six vaisseaux du roi, qui défirent la flotte des Anglais, et les forcèrent à demander la paix. Mais à peine ces vaisseaux furent-ils partis, que les Espagnols firent une desceme, et obligèrent les Français à quitter l'île. D'Enambuc, après avoir erré sur mer pendant trois semaines, aborda à Saint-Martin. Durossey, de son côté, ayant débauché quelques officiers, partit avec un des navires pour la France, où le cardinal de Richelieu le fit mettre à la Bastille. D'Enambuc, qui avait ranimé le courage de ceux qui étaient restés avec lui, les ramena à Saint-Christophe, que les Espagnols avaient abandonné. Il ne s'occupa plus que de faire prospérer sa colonie, et de prévenir les Anglais en formant des établissements dans les îles voisines. Avant confié son projet sur la Guadeloupe à un de ses lieutenants, celui-ci le supplanta, prit

avec lui cent bons cultivateurs, et alla les installer en 1635 à la Martinique, où il bâtit le fort Saint-Pierre. Ayant laissé un gouverneur à la tête de cet établissement, il revint à Saint-Christophe. Quelque temps après, ce gouverneur, venant conférer avec d'Enambuc, fut poussé sur les côtes de Saint-Domingue, où les Espagnols le retinrent trois ans prisonnier. D'Enambuc, croyant qu'il avait péri, envoya à sa place son neveu, du Parquet, qui, élevé sous ses yeux, fit prospérer le nouvel établissement. D'Enambuc mourut à Saint-Christophe vers la fin de 1636, au moment où son zèle et la sagesse de sou administration rendaient cette colonie tous les jours plus florissante. Le cardinal de Richelieu dit, en apprenant sa mort, que le roi avait perdu un de ses plus fidèles serviteurs. Les habitants l'ont pleuré comme leur père, dit le P. du Tertre, les ecclésiastiques comme leur protecteur, et les colonies de Saint-Christophe, de la Guadeloupe et de la Martinique, l'ont regretté comme leur fondateur. »

ENCELADE, le plus puissant des géants qui voulurent escalader le ciel, était fils du Tartare et de la Terre. Jupiter renversa sur lui le mont Etna. Les poètes ont feint que les éruptions de ce volcan venaient des efforts que faisait ce géant pour se retourner; et que, pour peu qu'il remuât, la montague vomissait des torrents de

flammes.

\*ENDELCHIUS, ou Severus Sancrus, rhéteur et poète, naquit à Bordeaux dans le sve siècle. Quelques critiques le croient fils de Flavius Sanctus, évêque d'Auxone, d'après une épitaphe

que celui-ci lui a consecrée dans ses "Parentalia". Ami de saint Paulin, évêque de Nôle, il embrassa, à son exemple, le christianisme. Vers la fin de sa vie, il se consacra à la retraite, et l'on croit même qu'il avait embrassé l'état ecclésiastique. L'abbé Longchamp place sa mort à l'année 409. Saint Paulin cite avec éloge les Hymnes d'Endelchius, composées sur la parabole des dix vierges de l'Evangile; mais elles ont été perdues. Il ne nous reste de ce poètequ'une églogue intitulée : De mortibus boum, faite à l'occasion d'une maladie contagieuse qui, vers l'an 377, fit de grands ravages dans la Tarquie, l'Illyrie et la Flandre. Les interlocuteurs sont un païen qui se livre au désespoir, et un chrétien qui lui offre pour le consoler la pensée de la Providence. Cette pièce a paru pour la première fois en 1590, dans les Epigrammata et poemata veterum". tome 2, page 448 et suivantes. Depuis elle a été imprimée séparément à Francfort, 1612, in-8°, avec des notes de Weitz; à Leyde, 1714, avet les mêmes notes et celles de Seber. Elle a aussi été insérée dans la "Bibliotheca Patrum", et dans différents recueils de poésies chrétiennes.

ENDYMION, berger de la Carie, petit-fils de Jupiter. Diane, ou la Lune, amoureuse de lui, venait le voir toutes les nuits. Elle en eut plusieurs enfants. Voilà ce que la fable rapporte. Mais ceux qui à travers ces voiles cherchent les vérités qu'elle cache quelquefois, prétendent qu'Endymion était un astrologue, qui le premier observa le cours de

la lune.

ENEE, prince troyen, était

fils de Vénus et d'Anchise, et père d'Ascagne. Les Grecs ayant pris Proie, il se sauva la muit, chargé des dieux de son pays, de son père, qu'il portait sur ses épaules, et menant Ascagne, son fils, par la main. Après plusieurs aventures, il passa en Italie, où il obtint la main de Lavinie, fille du roi Latinus. Turnus, roi des Rutules, à qui elle avait été promise, fit la guerre au prince troyen, fut vaincu, et perdit la vie. Le vainqueur eut encore à combattre Mézence, roi des Toscans, allié des Rutules. La bataille se donna sur les bords de la rivière Numique. Enée disparut dans cette journée. Il se nova peut-être dans la rivière, ou il fut tué par les Toscans. Ascagne lui succéda. Virgile, dans son «Enéide», a inséré l'épisode des amours d'Enée avec Didon, réine de Carthage, par une licence poétique, qui lui a fait rapprocher des temps séparés par un long espace. (Voyez Didon.) Au reste, l'article d'Enée appartient plus à la mythologie qu'à l'histoire. Divers auteurs, cités par Denys d'Halicarnasse, soutiennent]qu'Enée n'aborda jamais en Italie. C'est ce qu'a tâche de prouver le savant Bochard dans une Dissertation particulière; et son opinion est celle de la plupart des gens de lettres qui ont éclairé les recherches historiques avec le flambeau de la saine critique. (Voyez Débora, Homère.)

ÉNÉÉ (Æneas Tacticus), un des plus anciens, mais non pas des meilleurs auteurs qui aient écrit sur l'art militaire, florissait du temps d'Aristote. Casaubon a publié un de ses Traités en grec, avec une version latine, dans le

"Polybe", 1609, in-fol. Beausobre l'a donné en français, 1557, in-4°, avec de savants commentaires. [Cynéas, courtisan de Pyrrhus, fit un "Abrégé" du grand ouvrage d'Enée, que les généraux romains portaient toujours avec eux. C'est cet "Abrégé" qui nous reste, le grand ouvrage s'étant perdu.]

ENEE DE GAZE, philosophe platonicien, sous l'empire de Zénon, dans le ve siècle, embrassa le christianisme, et y trouva une philosophie bien supérieure à celle de Platon. On a de lui un dialogue intitulé: Théophraste, du nom du principal interlocuteur. Il traite de l'immortalité de l'âme et de la résurrection des corps. Jean Bower le mit au jour à Leipsick en 1655, in-4°, avec la traduction et les savantes notes de Gaspard Barthius; [ mais cette édition, ainsi que plusieurs autres qui en ont été faites, est très-incorrecte. On la trouve aussi dans la "Bibliothèque des Pères ".

ÉNÉE, évêque de Paris, homme d'esprit et consommé dans les affaires, publia, à la prière de Charles-le-Chauve, un Livre contre les erreurs des Grecs. Il entreprend à la fois de répondre aux écrits du patriarche Photius contre l'Eglise latine, et de montrer la vérité de la doctrine et la sainteté des dogmes de cette Eglise. Il mourut en 870.

\*ENEMAN(Michel), théologien et orientaliste suédois, né en 1676 à Enkoeping, accompagna Charles XII à Bender, et entreprit en 1711, aux frais de ce prince, un voyage en Asie et en Egypte, dont la Relation parut à Upsal en 1740. Il mourut en 1714, peu de temps après avoir été nommé professeur de langues orientales à

Upsal. Ememan laissa une dissertation intitulée: De Salute infantum sine baptismo decedentium, christianorum ac gentilium,

Greifswald, 1706, in-4°.

\*ENFIELD (Guillaume), théologien anglais, né à Sudbury en 1741, a laissé : | Sermons de divers auteurs sur les principaux sujets de la religion et de la morale, choisis et corrigés, 1773; Sermons biographiques, ou Suite de discours sur les principaux personnages de l'Ecriture sainte, 1777, in-12; | Observations sur la propriété littéraire, 1774, in-4°; L'Orateur (The Speaker), 1775, in-8°. C'est un choix de morceaux tirés des meilleurs écrivains anglais. | Exercices d'élocution, pour servir de suite à l'ouvrage précédent, 1780, in-12, etc. Il mourut le 5 novembre 1797.

\*ENGAU (Jean-Rodolphe), célèbre jurisconsulte allemand, professeur à l'université d'Iéna, conseiller de la cour de Saxe-Veimar et d'Eisenach, naquit à Erfürt le **28 avril 1708.** On a de lui : | *Ele*menta juris criminalis germanici civilis, Iéna, 1756; | Elementa juris eriminalis germanico-carolini, Iéna, 1758; 7° édition, 1777, in-8, avec des observations; Elementa juris canonico-ponti*ficio-ecclesiastici*, Iéna, 1739; 5° édition, 1765, in-8°, avec les additions de Schmidt; | Traite du droit des chess de l'Eglise sur les docteurs qui occupent les chaires, Weissembourg, 1787, 5 vol. in-8°. Cet ouvrage avait d'abord été écrit en allemand; mais, en 1752, l'auteur lui-même le mit en latin, et l'augmenta de beaucoup. Engau mourut le 18 janvier 1755, agé de 47 ans.

\* ENGEL (Arnold), jésuite,

nommé par Sotwel "Arnoldus Angelus", traduction latine de ses nom et prénom, était né à Macstricht en 1620. Il embrassa l'institut des jésuites en Bohème, l'année 1640, à l'âge de vingt ans, et professa pendant huit ans la rhétorique dans les colléges de la société. Il y fut pendant cinq autres années préfet des études. Il se vous ensuite à l'œuvre des missions ayec un grand zèle, et y fit beaucoupde fruit. Il mourut à Prague vers l'an 1676, et laissa les ouvrages suivants: | Consignati de omni statu homines, etiam principes, hoc saculo ad fidem romanam conversi, in-4°; | Indago monocerotis, ab natura humana deitatis sagacissima venatrice, per quinque sensuum desideria amanter adornatæ, Prague, 1658, in-4°; | Plenilunium marianum, sive Oratio de beata Virgine, ibid., 1657 ; *Elegantiarum libri* duo. Onytrouve l'épitaphe de saint-François-Xavier, en vers, ibid,; un Eloge du même saint, ibid.; l'Orgison funèbre de l'empereur Ferdinand III, ibid. Ces cinq derniers ouvrages sortirent des presses de l'université de Prague. Firtulis et honoris ædes in heroibus, et poematibus xxv græcolatinis illustrata, Prague, 1671.

\*ENGEL (Samuel), géographe, né à Berne en 1702, mort le 28 mars 1784, occupa plusieurs places importantes dans son pays. Il laissa: | Mémoires et observations géographiques et critiques sur la situation des pays septentrionaux d'Asie et d'Amérique, etc., Lausanne, 1765, in-4°, avec cartes. Engel prétendait dans cet quvrage (inséré d'abord dans le "Journal helvétique", et traduit ensuite en allemand) qu'il était

possible de pénétrer dans le grand Océan en naviguant par le nord. Le capitaine Philipps voulut en faire l'essai, et le résultat de cette expédition parut démeutir les assertions d'Engel. | Essais sur cette question: "Quand et comment l'Amérique a-t-elle été peuplée d'hommes et d'animaux"? par E. B. D. E., Amsterdam, 1767, in-4°, ou 5 vol. in 12. Parmi différentes hypothèses qu'il soutient dans ce livre, il prétend que l'Atlantide des anciens était située entre l'Afrique et l'Amérique, et servait à rapprocher les deux continents. Il entre eusuite dans beaucoup de discussions redatives à l'éclaircissement de la Bible; et, au milieu de ces dissertations, il perd de vue ce qu'il annonçait par le titre de son ouvrage. Il a écrit en assez mauvais français un Mémoire sur la navigation de la mer du Nord, 1779, où il revient toujours sur la possibilité de la navigation dans l'ocean Boreal; Remarques sur la partie de la relation du capitaine Cook qui concerne le détroit entre l'Asie et l'Amérique, avec une carte, Berne, 1781, un vol. in-4°. Engel contribua à établir dans sa patrie le système des greniers d'abondance, et favorisa, avec le célèbre Haller, la fondation de l'hôpital de la même ville.

\*ENGEL (Jean-Jacques), littérateur prussien, né à Parchim, dans le duché de Mecklembourg-Schwerin, le 11 septembre 1741, d'un ministre protestant, fit de rapides progrès dans les mathématiques, la philosophie et les littératures ancienne et moderne. Les succès qu'avaient obtenus plusieurs de ses ouvrages, publiés à Leipsick, le firent nommer à une chaire

à l'université de Gottingue, puit à la place de directeur de la bibliothèque de Gotha. Engel, ne voulant pas s'éloigner de sa mère, refusa ces places; cependant, à sà sollicitation, il accepta, en 1776, une chaire de morale et de belleslettres dans un des gymnases de Berlin, où il eut pour élève le prince royal de Prusse, qui, en 1787, ayant succédé à son oncie Frédéric II, sous le nom de Frédéric Guillaume III, nomma Engel directeur du théâtre de Berlin; il y eut pour coadjuteur le poète Ramler. Un ouvrage qu'il public sur la Théorie de l'art théâtral lui avait fait donner cet emploi; mais il se retira, en 1794, à Parchim, auprès de sa mère. Rappelé bien. tôt à Berlin, le roi l'associa à l'académie des sciences de cette ville, et lui donna une forte pension. H s'occupaità préparer l'édition complète de ses OEuvres, lorsque apprenant que sa mère, agée de 80 ans, était dangereusement malade, il voulut, quoique malade luiméme, aller recevoir sa dernière bénédiction. L'objet de sa tendre sollicitude expira dans ses bras; mais Engel ne lui survécut que peu de jours : il mourut dans sa patrie, le 25 juin 1802, à l'âge de 61 ans. On a de lui, parmi d'autres ouvrages: La Philosophie du *Monde*, 1775, 2 vol. in-8°; | *Théo*rie de la Mimique, Berlin, 1785, 2 vol. in-8°, où l'auteur tache de démontrer l'influence qu'ont les passions sur les traits de la figure humaine; | Miroir des princes, Berlin, 1798, in-8°, qui contient de sages conseils pour les princes destinés à régner. | Lorens Stalk, reman, 1801, in-8°. On cite parm; ses comédies: Le Fils reconnais sant, Leipsick, 1770; Le Page

1774. Ces deux pièces ont été traduites en français; la seconde l'est sons le titre des "deux Pages".

ENGELBERGE, ou Ingelber-GE, femme de l'empereur Louis II, fut accusée d'adultère par le prince d'Anhalt et le comte de Mansfeld, jaloux de son élévation. L'impératrice se défendit de cette imputation. Mais, n'ayant point de preuve décidément favorable, elle se vovait dans le cas de se justisier par l'épreuve du seu et de l'eau, en usage dans ce temps-là, et se disposait à passer par ces épreuves, lorsque Boson, comte d'Arles, persuadé de son innocence, donna un çartel de défi aux calomniateurs, les terrassa l'un et l'autre, et leur fit rendre hommage, l'épée sur la gorge, à la vertu de l'impératrice. Le vainqueur eut pour prix de sa générosité le titre de "Roi d'Arles", et pour femme, Ermengarde, fille unique d'Engelberge. Cette princesse, devenue veuve, se fit bénédictine, et mourut saintement vers l'an 890.

ENGELBERT, abbéd'Aimont, ordre de saint Benoît,, dans la Styrie, mort en 1331, laissa un grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons: De ortu, progressu et fine imperii romani, publié par les soins de Gaspard Bursch, Bale, 1553, in-8°; Mayence. Tractatus super passionem secundum Matthæum, 1605, in-8°. "Bibl. ascet". tom. 8; | de Statu defunctorum, "Bibl". tom. 9; de Causa longævitatis hominum ante diluvium, inséré dans le tom. 1er des "Anecdote" du P. Pez.

\*ENGELGRAVE (Jean-Baptiste), jésuite, néà Auvers en 1601, mort le 3 mai 1658, fut recteur

du collége de Bruges, provincial de Flandre, et assista, en cette qualité, au neuvième chapitre général de l'institut, tenu à Rome. Ason retour, il fut nommé recteur de la maison professe d'Anvers. C'était un religieux plein de zèle et de piété, pratiquant le vœu de pauvreté dans toute son étendue, et se refusant toutes les commodités de la vie, au point que, dans l'état de maladie, il ne voulait d'autres mets que ceux qu'on servait sur la table commune. On a de lui un ouvrage intitulé : Meditationes per totum annum in omnes dominicas et festa, Anvers,

1654, in4°. \* ENGELGRAVE (Henri), jésuite, frère du précédent, sayant comme lui, né à Anvers en 1610, entra dans la société de Jésus à l'âge de 18 ans. Il sut faire marcher de pair la lecture de l'Ecriture sainte et des saints Pères avec celle des auteurs latins; de sorte qu'il était aussi habile théologien que bon littérateur. Après avoir professé les humanités et la rhétorlque, dans divers colléges, il fut successivement recteur de ceux d'Oudenarde, Cassel, Bruges et Anvers; il moutra partout le même zèle à inspirer aux jeunes gens là piété et l'amour de l'Evangile, et à accélérer leurs progrès dans la connaissance des belles - lettres. Il était versé dans presque toutes les sciences, du moins on lui donnait, parmi ses confrères, la qualification de magasin des sciences, officina scientiarum. Son amour pour l'étude ne l'empêchait pas de remplir les devoirs particuliers que lui imposait la règle de son ordre, ni de vaquer aux fonctions du ministère sacerdotal. Le P. Engelgrave a

laissé plusieurs ouvrages, parmi lesquels on distingue : Lux evangelica in omnes dominicas, duobus tomis. La première partie parut à Anvers, en 1648, et la seconde en 1651. L'ouvrage, réimprimé dans son entier, sous différents formats, eut sept éditions. C'est une suite de Sermons qu'il avait préchés dans différentes églises. | Cœleste pantheon in festa et gesta sanctorum, Cologne, 1647, reimprimé à Anvers, 1658, in-4°. C'est la continuation et une troisième partie de l'ouvrage précédent. | Cœleste empyreum in festa per annum, Cologne, 1668, infol.; réimprimé ibid., in-4°, et Amsterdam, in-8°; | Cœlestis empyrei pars altera, Cologne, 1669, in-fol.; réimprimé ibid., et à Amsterdam. Ces divers ouvrages forment une jolie collection de six volumes, ornés d'emblèmes ingénieux et de vignettes en tailledouce, gravés avec soin. Des Méditations sur la passion, en langue flamande, Anvers, 1670, in-8°; des Pièces de poésie, in-4°. Il avait commencé des Commentaires sur les évangiles du caréme; sa mort ne lui laissa pas le temps de les achever.

\*ENGELHUSEN (Thierri D'), né dans le duché de Hanovre, et mort en 1430, est connu par une Chronique en latin qui comprend depuis la création du monde jusqu'à l'année 1420. Cette Chronique a été continuée par Mathias Doriny, et publiée à Helmstadt, 1671, in-4°, par Joachim Jean Madeo. Engelhusen étaitsupérieur d'un monastère à Wittemberg.

\* ENGELSCHALL (Joseph-Frédéric), dessinateur et poète, né à Marbourg, dans la Hesse, en 1759, d'un sur-intendant des

églises protestantes, devint sourd à l'âge de 13 ans; mais ses dispositions pour l'étude surmontèrent cet obstacle, et il apprit avec succès la philosophie, l'histoire, les belles-lettres et la peinture. Engelschall pourvut à son existence en donnant des leçons de dessin, jusqu'en 1788, qu'il fut nommé professeur extraordinaire de belles-lettres à l'université de Marbourg; comme ce titre n'était qu'honorifique, on y ajouta celui de maître de dessin, avec d'honnêtes appointements. Il avait beaucoup d'instruction, et passait pour être un des bons poètes de l'Allemagne. Engenschall mourut le 28 mars 1797, agé de 58 ans. Ou a de lui : | Poésies, imprimées en 1788; seconde édition, 1805, publiée par les soins de Justi, ami de l'auteur, et qui avait déjà publié un autre ouvrage (inédit) d'Engelschall, intitulé: | Vie du célèbre peintre Jean-Henry Tischbien, Nuremberg, 1799.

\* ENGELSPACH LARIVIÈRE, géologue de Braxelles, consacra toute sa fortune à visiter le nord de l'Europe. Il publia, en 1826, une Notice sur le calcaire magnésien, | et plus tard une Description géognostique du Luxembourg, in-4°; des Considérations sur les blocs erratiques de roches primordiales, in-8°, 1829; | enfin, de la Géognosie sous ses dissérents rapports, 1830. Il prit une grande part aux événements de la révolution de septembre, et mourut au bain, frappé d'apoplexie, le 21 juillet 1832. •

ENGHIEN (François de Bourbon comte d'), fils de Charles de Bourbon, naquit au château de la Vère, en 1518. Son courage, ses talents militaires se développèrent de bonne heure. François Ier, alors en guerre avec Charles - Quint, donna, en 1543, au comte d'Enghien la conduite d'une armée, avec laquelle il se rendit maître de Nice, s'avança dans le Piémont, y prit plusieurs villes, et gagna la bataille de Cérisoles, le lundi de Pâques, 1544. Ce prince s'empara ensuite du Montferrat, à l'exception de Casal. L'année d'après, se jouant avec de jeunes seigneurs à la défense d'un fort de neige, il y fut tué par accident, à l'âge de 27 ans.

\* ENGHIEN (Louis-Antoine-Henri de Bourson, duc d'), fils de Louis-Henri-Joseph de Bourbon, et de Louise-Thérèse-Mathilde d'Orléans, né à Chantilly, le 2 août 1772, se distingua autant par son application à l'étude que par son habileté dans tous les exercices du corps. Il montra dès sa première jeunesse ce caractère noble et ferme qu'il ne démentit pas dans les moments les plus critiques de sa vie. Créé, en 1788, chevalier du Saint-Esprit, il siégea queiques jours après au parlement de Paris. Comme il avait à ses côtés le prince de Condé et le duc de Bourbon, le président fit observer que c'était la première fois que la cour de Paris voyait siéger ensemble dans son sein, le grandpère, le père et le petit-fils. Le 16 juillet 1789, d'Enghien quitta la France, et se rendit en Flandre en 1793, avec son père, sous les ordres duquel il fit la campagne de cette année, jusqu'à ce que, le corps du duc de Bourbon ayant été dissous, il alla à Brisgaw rejoindre l'armée que commandait son grand-père. Ce fut, surtout, le 2 décembre 1793, au combat de Bestheim, que l'ou reconnut en lui le digne rejeton de Condé. En 1794, il fut reçu chevalier de St.-Louis. On place à cette époque le commencement de sa passion pour la princesse Charlotte de Rohan Rochefort. Au mois de juillet 1795, le duc de Bourbon partit pour l'Angleterre, et pour la première fois se sépara de son fils. Ils ne prévoyaient pas qu'ils ne devaient plus se revoir! L'année suivante, le prince de Condé donna le commandement de son avant-garde à son petitfils. Une des actions les plus brillantes de cette campagne fut la défense du pont de Munich, où se trouvait le duc d'Enghien. Ce prince s'était tant de fois distingué par ses talents militaires et sa bravoure, qu'il avait excité l'admiration de l'armée républicaine. Mais celui qui connut le mieux le mérite du dac d'Enghien, et ce qu'il pouvait faire un jour, ce fut Buonaparte: il le craignit et résolut de l'assassiner. Le traité de Léoben ayant été conclu, en 1797, avec l'Autriche, cette cour ordonna le licenciement de l'armée de Condé, qui passa en Russie; mais, en 1799, le duc d'Enghien revint en Souabe, où il fut chargé de défendre Constance. Les républicains ayant surpris, à Zurich, le prince russe Kertschacow, le corps de Condé, qui protégait sa retraite, repassa le Rhin après un combat sanglant. Dans l'affaire de Rosenheim; d'Enghien, quoiqu'il n'eût que deux mille hommes contre une division tout entière, se soutint depuis cinq heures du matin jusqu'à midi, et ne perdit qu'une lieue de terrain. Après l'affaire, le prince rencontra un hussard républicain blessé, étendu dans un champ. Il le fit

relever, lai céda son propre lit, ordonnant à son chirurgien d'avoir pour lui tous les soins que ses blessures exigeaient. Quand le hussard fut rétabli, il le fit reconduire aux avant-postes républicains. Pour la seconde fois, et par snite du traité de Lunéville, en 1801, le corps de Condé fut dissous. Ce prince se rendit en Angleterre, et le duc d'Enghien s'établit à Ettenheim, où demeurait le cardinal de Rohan avec sa nièce, la princesse Charlotte. Des changements politiques ayant fait passer, en 1802, les états du cardinal sous la domination de Baden, le duc obtint du margrave l'autorisation de continuer à habiter à Ettenheim, qui demeuraient encore la princesse Charlotte et son oncle. Il y partageait son temps entre la culture des fleurs, et l'exercice de la chasse, lorsqu'en 1804, Buonaparte, prétextant qu'il était à la tête d'une conspiration dans laquelle trempaient Pichegru et les ducs de Polignac, etc., envoya des émissaires (Foy. Caulaincount), pour s'emparer de sa personne. Dans la nuit du 15 mars, la maison fut investie par quatre cents hommes, parmi lesquels étaient plusieurs darmes qui, seuls, savaient quelle était la personne qu'ils allaient arrêter. Le duc, que le dévouement du baron de Granstein aurait pu sauver, s'il avait consenti à se faire passer pour lui, trahi d'ailleurs par la franchise imprudente du bourgmestre d'Ettenheim, fut transporté à la citadelle de Strasbourg, et de la au château de Vincennes. Il y arriva le 20. Le prince prit un léger repas, et dans ce moment même on creusait la fosse où son corps devait

être déposé. On l'éveilla en sursaut vers onze heures du soir. Conduit dans une chambre du pavillon du milieu, vis-à-vis du parc, il y trouva réunis Hullin, commandant des grenadiers à pied de la garde, Guiton, colonel du 1<sup>ĕr</sup> régiment de cuirassiers, Bazancourt, commandant le 4º d'infanterie légère; Ravier, colonel du 18° régiment de ligne; Barrois, colonel du 96° de ligne; Rabbe, colonel du 🎾 de la garde municipale de Paris; d'Autencourt, capitaine-major de la gendarmerie d'élite, remplissant les fonctions de rapporteur; Molin, capitaine au 18 d'infanterie de ligne, greffier; tous 'nommés par Murat, gouverneur de Paris. Interrogé pourquoi il avait perté les armes contre son pays : « J'ai combattu, répondit le prince, avec ma famille, pour recouvrer l'héritage de mes ancêtres; mais, depuis que la paix est faite, j'ai posé les armes, et j'ai reconnu qu'il n'y avait plus de rois en Europe. » Cette réponse interdit les juges, qui n'osèrent prononcer le fatal arrêt. Ils écrivirent à Buonaparte, qui tint sur-lechamp un conseil privé aux Tuileries. Cambacerès essaya de sauver les jours de la victime : «Et depuis quand étes-vous Idevenu avare du sang des Bourbons?.... lui demanda le tyran en colère. La lettre envoyée à Buonaparte par la commission militaire revint à quatre heures; au bas de cette lettre était écrit: Condamné à mort". A peine est-elle arrivée, qu'on sort de la salle du conseil, et on descend dans le fossé par un escaller obscur et tortueux. Le prince se retournant alors vers l'officier.... « Est-ce

que l'on veut me plonger tout vivant dans un cachot?.... Suis-je destiné à périr tout vivant dans les oubliettes ?..... » — « Non , monseigneur..... soyez tranquille, » répond l'officier des gendarmes d'élite qui allaient fusiller d'Enghien, et qui avait été élevé dans la maison de Condé. En même temps, la femme du commandant de Vincennes, sœur de lait du prince, et qui l'avait reconnu à son arrivée, se livrait à sa douleur. Son mari, croyant la tranquilliser : « Rassure-toi, lui dit-il, le bruit que tu vas entendre n'est que pour l'effrayer. » On arrive au lieu du supplice, dans la partie orientale des fossés du château et à l'entrée d'un petit jardin. En voyant tous ces apprêts, le prince s'écrie : « Ah ! grace au ciel, je mourrai de la mort du soldat.» Il demande ensuite un ministre de la religion, et n'obtient pour toute réponse que ces paroles, accompagnées d'un sourire moqueur! « Est-ce que tu veux mourir comme un capucin? Tu demandes un prêtre; bahl ils sont tous couchés à cette heure-ci.» Le prince laisse tomber sur l'interlocuteur un regard de pitié, s'agenouille, élève son âme à Dieu, et, se relevant, il témoigne le désir qu'une tresse de ses cheveux soit remise à la princesse de Rohan. Ce fut le faible du jeune héros, Il eut du le dépouiller à sa mort. Un aide-de-camp de Buonaparte, présent à l'exécution avec Murat, saisit la boucle, et dit: « Personne ne doit faire ici les commissions d'un traître..... » Le prince se recueille, prie encore, et au moment d'être frappé, « Allons, mes amis, dit-il aux gendarmes... - « Tu n'a pas d'amisici...»

lui répond Murat, dont la lanterne éclairait d'Enghien. — Les coups partent, la victime tombe couverte de sang : des soldats jettent le corps tout habillé dans le fossé préparé d'avance, et une énorme pierre est aussit roulée sur la tête. Ainsi, périt à trente-deux aus, le dernier rejeton d'une famille si féconde en héros. Le président de la commission rendit, le lendemain, compte chez Cambacérès, de l'événement de la veille. Il loua le courage du prince, et dit : « Ses réponses ont été fort simples; mais heureusement il nous a dit son nom; car, ma foi, sans cela, nous aurions été fort embarrassés.» On fit à Londres comme à St-Pétersbourg des obsèques solennelles à la mémoire du duc d'Enghien. Elles ne furent célébrées à Paris qu'à la rentrée des Bourbons. Sur les indications d'un garde d'artillerie et d'un paysan de Vincennes, qui avait creusé la fosse du prince, on fit une enquête le 18 mars 1816. C'est le bout d'une botte qui servit à découvrir le corps, jeté dans la fosse sans précaution. Il y était sur le ventre, les bras croisés sur la poitrine, et avait une grosse pierre sur la tête, qui paraissait y avoir été mise à dessein: les jambes étaient dans une position forcée. Après avoir recueilli les os, on les mit dans un linceul. Parmi ces dépouilles, ou trouva un anneau, une chaine d'or que le prince portait habituellement à son cou, quatre-vingts ducats, des fragments de casquette, et même des cheveux. Une chapelleardente fut établie dans la salle même où l'inique jugement avait été prononcé, et sur le lieu où était tombée la victime, on éleva une pyramide avec cetté courto

inscription: "Hic cecidit". Plusieurs ouvrages ont jeté un jour affreux sur l'assassinat du duc d'Enghien, et pourtant Buonaparte prétendit, jusque dans son testament, n'avoir fait qu'un acte de souverainetés

ENGLEBERT (Corneille), peintre très-célèbre du xvi siècle, naquit à Leyde. Il eut deux fils qui se distinguèrent aussi dans le même art.

\*ENGLEFIELD (Charles-Henri, sir), savant Anglais, mort à Londres le 21 mars 1822, a publié les ouvrages suivants: | Tables des lieux apparents de la comète de 1661, dont le retour est allendu en 1789, avec une nouvelle méthode de se servir du réticule rhomboïde, 1788, in-4°; Lettre à l'auteur de la Kevue sur les protestants dissidents, 1790, in-8°; Revue sur les motifs de la séparation des protestants de l'église romaine; Sur la détermination de l'orbite des comètes d'après la méthode du P.Boscovichet celle de M. de La Place, 1793, in 4°; | Promenade à Southampton, avec des gravures représentant ses antiquités, 1801, in-8°; Promenade dans l'Ue de Wight, avec des gravures représentant ses antiquités. Il a aussi donné beaucoup d'articles dans les "Mémoires de la société des antiquaires", et dans celle de Linné.

\*ENGLISH (Esther), Anglaise du temps de la reine Elisabeth et de Jacques Ier, s'était rendue célèbre par son admirable écriture. Il reste encore quelques-uns de ses ouvrages, qui sont fort recherchés. Un des plus curieux est intitulé: Stances de huit vers sur la vanité et la fragilité des choses humaines, écrites par Ester Inglih, le 1er de janvier 1600. Les vers sont fran-

çais et anglais, les uns écrits en lettres romaines, les autres en lettres italiques; le tout est environné d'une guirlande de fleurs et de fruits. Sur une feuille est le portrait d'Esther English en miniature; ce livre est un chef-d'œuvre.

\*ENGRAMELLE (Marie-Dominique-Joseph), de l'ordre de Saint-Augustin, né à Nedonchal en Artois, le 24 mars 1727, mort en 1780, se livra à l'étude des sciences, de la mécanique et de la musique, et s'occupa particulièrement des instruments à touches et de leur construction. On lui doit la Tonotechnie, ou L'art de noter les cylindres et tout ce qui est susceptible de notage dans les instruments de concerts, mécaniques, in-8°, fig. C'est le premier ouvrage qui ait révélé le secret d'un art auquel les facteurs d'instruments avaient jusqu'alors refusé d'initier le public. C'est aussi au Père Engramelle qu'appartient tout ce qui a rapport au notage dans l'a Art du facteur d'orgues» de D. Bedos. On a encore de lui une Description des insectes de l'Europe, peints d'après nature par Ernest, in-4°, première partie, contenant les chenilles, chrysalides et papillons du jour. Cet ouvrage, bien exécuté, a été continué, et contient 29 cahiers, qui se relient ordinairement en 8 vol.

\* ENGRAND (Henri), né à Saint-Fiacre, près Meaux, le 12 décembre 1753, mort le 10 octobre 1823, entra dans la congrégation de Saint-Maur, d'où il se rendit à Laon, pour y occuper la place de professeur de rhétorique. Nommé à la chaire de philosophie, et puis de théologie à l'abbaye de Saint-Nicaise de Reims, il professa

**369** 

cette dernière science, jusqu'en 1789, première époque de la révolution française, qui l'empêcha d'embrasser la carrière ecclésiastique. Sans fortune, il se livra à l'enseignement dans un pensionnat de demoiselles à Reims, et fut nommé conservateur de la bibliothèque publique de cette ville, emploi dans lequel il montra beaucoup de zèle et d'intelligence, quoiqu'il n'en retirât aucun salaire. Il laissa plusieurs ouvrages élémentaires estimés : | Principes de la Langue française, rappelés à leurs plus simples éléments, 2º édition, 1809, in-12; 3° édition, 1813, in-12; Leçons élémentaires sur l'Histoire de France, depuis le commencement de la monarchie, *jusqu'au* 18 *brumaire an* v111 ; 2º édition, 1809; 4º édition, arrivant jusqu'à la restauration de 1814, inclusivement, 1821, in-12; 5° édition, arrivant jusqu'en 1817, publiée en 1822; Leçons élémentaires sur la Mythologie, etc. Cet ouvrage eut sept éditions, la 4° est de 1809, in-12; | Leçons élémentaires d'Histoire romaine; elles eurent huit éditions, la 3<sup>e</sup> est de 1809; | Leçons élémentaires sur l'Histoire ancienne et l'histoire grecque. Cet ouvrage compte huit éditions, la 4° est de 1813, in-12.

ENIPEE, berger de la Thessalie, se métamorphosa en fleuve pour surprendre la nymphe Tiropi, et eut d'elle Pélias et Nélée.

ENJEDIM, ou Envedin (Georges), un des plus subtils unitaires qui aient fait des remarques sur l'Écriture sainte. On a de lui: Explicatio locorum Scripturæ veteris et novi Testamenti, ex quibus dogma Trinitatis stabiliri solet, in-4°: ouvrage pernicieux et rempli de vains sophismes. Cet auteur, né en Transylvanie, ministre et sur-intendant dans sa patrie, mourut le 28 novembre 1597, Agé de 42 ans. Il a emprunté presque toutes ses remarques d'Etiene Basilius, unitaire de Coloswar. Mais [ l'ouvrage d'Enjedim a été réfuté par Richard Simon, dans son "Histoire critique des Commentateurs du Nouveau-Testament". Enjedim a donné d'autres ouvrages, comme De divinitate

Christi, etc.]

\*ENJUBAULT DE LA ROCHE (M.-E.), député de la sénéchaussée du Maine aux états-généraux, en 1789, siégea en 1792 à la convention, où il ne s'occupa guère que des finances. Lors du procès de Louis XVI, il vota conditionnellement la mort de ce prince, et vécut, pendant le règne de la terreur, dans une obscurité à laquelle il dut son salut. Il entra au conseil des cinq-cents lors de l'organisation de cette assemblée, et en sortit en 1798; mais il y fut presque aussitôt réélu. L'année suivante, nommé membre du corps-législatif, il y siégea jusqu'en 1803, époque à laquelle il obtint un emploi au ministère des finances.

\* ENNERY (Michelet d'), archéologue, né à Metz en 1709, mort à Paris en 1786, consacra toute sa vie au soin de recueillir les médailles les plus précieuses, et voyagea dans ce but en Italie eten Allemagne. Un prince eut pu montrer avec orgueil sa riche collection de 22,000 médailles, dont 20,000 antiques. Le Catalogue qui en a été publié après sa mort, Paris, 1788, in-4°, fig., tient un rang distingué parmi les ouvrages numismatiques.

\* ENNERY (comte d'), gouver-

*370* 

uenr des Antilles françaises, né à Paris vers 1750, suivit de bonne heure la carrière militaire, fit les campagnes de laguerre dite de Sept Ans, et devint maréchal-de-camp. Nommé gouverneur des Antilles, il se fit chérir des colons, favorisa l'industrie, et protégea le commerce. C'est à lui que l'on doit en grande partie le défrichement de l'île Ste-Lucie, dout il fit pour ainsi dire une colonie nouvelle. Le mauvais état de sa santé l'ayaut forcé à solliciter son rappel en France, il reçut de Louis XVI l'invitation la plus pressante de retourner aux Antilles : « Votre réputation, lui écrivait le monarque, me servira beaucoup à St-Domingue. » En effet, il y était à peine arrivé qu'il fixa, de concert avec les autorités de la partie espagnole, les limites des possessions des deux puissances dans cette île. Mais il ne put résister long-temps à l'influence de ce climat brûlant, et mourut vers 1786.

\* ENNETIÈRES (Marie D'), vivait dans le xvi siècle, et publia divers Traité, et une Épître contre les Turcs, les juifs et les luthériens. Elle exerça souvent sa plume contre les protestants.

\*ENNETIÈRES (Jean D'), sieur de Beaumetz, poète médiocre, né à Tournai vers la fin du xvi siècle, mort dans la même ville en 1650, a laissé: | Les amours de Théagènes et de Philoxènes, suivis de poésies, Tournai, 1616, in-16; | Les quatre baisers que l'Ame dévote peut donner à son Dieu dans le monde, ibid., 1641, in-12; —Ste-Aldegonde, tragédie, ibid., 1645, in-8°.

ENNIUS (Quintus), né à Rudius, en Calabre, l'an 240 avant J.-C., obtint, par ses talents, le

droit de bourgeoisie à Rome : honneur dont on faisait alors beancoup de cas. [Après avoir demeuré long-temps en Sardaigne, où Caton l'ancien était préteur, celui-ci l'emmena à Rome, et lui donna une maison sur le mont Aventin.] Il tira la poésie latine du fond des forêts, pour la transplanter dans les villes; mais il lui laissa beaucoup de rudesse et de grossièreté. Le même siècle vit naître et mourir sa réputation. Ce siècle n'était pas celui de la belle latinité. On le sent en lisant Ennius; mais il compensa le défaut de pureté et d'élégance par la force des expressions et le feu de la poésie. L'élégant, le doux Virgile avait beaucoup profite dans la lecture du dur et grossier Ennius. Il en avait pris des vers entiers, qu'il appelait "des perles tirées du fumier. Ennius mourut de la goutte, l'an 169 avant J.-C. Scipion-l'Africain, son ami, voulut avoir un tombeau commun avec ce poète, autant par amitié que par considération pour son mérite. Ennius avait mis en vers héroiques les Annales de la république romaine : il avait aussi fait quelques Satires; mais il ne nous reste que des fragments de ces ouvrages, Amsterdam, 1707, in-4°, et dans le "Corpus poetarum latinorum" de Maittaire.

ENNODIUS (Magnus Félix), né à Arles, vers 473, et originaire des Gaules, embrassa l'état ecclésiastique du consentement de sa femme, qui, de son côté, se fit religieuse. Ses vertus et ses talents le firent élever sur le siège de Pavie, vers l'an 511. On le choisit ensuite pour travailler à la réunion des Églises grecque et latine. Il fit en Orient, deux voyages qui

ne servirent qu'à faire connaître les artifices de l'empereur Anastase et la prudence d'Ennodius. Cet illustre prélat mourat saintement, le 17 juillet 521. Le P. Sirmond donna au public, en 1612, une bonne édition de ses OEuvres, in-8°. Elles renferment: | neuf livres d' Epitres, recueil édifiant et utile pour l'histoire de son temps; dix Recueils d'œuvres diverses; La desense du concile de Rome, qui avait absous le pape Symmaque; vingt-huit Discours ou Déclamations; des Poésies.

ENOCH, fils aîné de Caïn, bâtit avec son père la première ville. Ce mot, dans l'origine, ne signifiait qu'une habitation fixe, un terrain environné de clôture. Caïn et Enoch en firent une pour eux et pour leurs descendants; elle

fut appelée "Enochie".

ENOCH, ou Hénoch, fils de Jared et père de Mathusalem, né l'an 3412 avant J.-Ce, fut enlevé du monde pour être placé dans le paradis terrestre, après avoir vécu 365 ans avec les hommes. Il doit venir un jour pour faire entrer les nations dans la pénitence. (Voy. ELIE.) On lui attribua, dans les premiers siècles de l'Eglise, un ouvrage plein de fables sur les astres, sur la descente des anges sur la terre, etc.; mais il y a apparence que cette production avait été supposée par les hérétiques, qui, non conțents de falsifier les saintes Ecritures, jouaient, par des ouvrages supposés et fabuleux, de la crédulité de leurs imbéciles sectateurs. Quelques critiques prétendent que cet ouvrage, véritablement d'Enoch, a été défiguré par des mains infidèles; ils se fondent sur ce que saint Jude, dans son Epître canonique, paraît en citer un passage. Mais saint Jude cite Enoch, sans parler de son livre; le passage en question peutêtre le fruit d'une ancienne tradition, conservée dans d'autres livres. (Voyez Jude.)

ENOS, fils de Seth et père de Caïnan, né l'an 3799 avant J.-C., mort agé de 905 ans, établit les principales cérémonies du culte que les premiers hommes rendi-

rent à l'Etre suprême.

\*ENS (Gaspard), historien, né à Lorch, dans le Wurtemberg, vers 1570, mort vers 1640, a publié jusqu'à dix volumes dans une année, sur des objets entièrement opposés. Ses ouvrages les plus connus s'élèvent au nombre de vingtdeux, tous en latin, et roulant sur différents sujets d'histoire, de politique, de critique, de poésie, etc. Nous citerons les plus remarquables: Mercurius gallo-belgicus, Cologne, 1604, et suiv. Ens en publia six volumes, depuis le 4<sup>e</sup> jusqu'au 9<sup>e</sup>. | Annales sive Commentaria de bello gallobelgico, ibid., 1606, in-8°; | Belli civilis in Belgio per XL annos gesti historia, usque ad annum 1609, ex belgicis Meterani commentariis concinnata, ibid., 1610; | Mauritiados libri vi, in quibus belgice describitur civilis belli causa, illustris Mauritii natales et victoria explicantur, ibid., 1612, in-8; Rerum hungaricarum historia, libris 1x comprehensa, ibid., 1604, in-8°. Les biographes hongrois, tout en louant l'élégance du style d'Ens, lui reprochent plusieurs inexactitudes; | Thesaurus politicus ex italico latine versus, ibid., 1613-18-19, 3 vol. in-4°; | Morosophia, sive stultæ sapientiæ et sapientis stultitice libri duo. Gest une imitation de l'ouvrage de Spelto, publié avec le même titre en italien, Pavie, 1606, in-4°; ibid., 1620-21, in-8°; | Heraclitus, de miseriis vitæ humanæ, ibid., 1622, in-12, etc. Ens a publié aussi des Poésies latines, dont une partie a été insérée dans les " Deliciæ poetarum germanorum, tome 2, page 1236 et suiv. Et, pour prouver qu'il n'oubliait aucun genre de littérature, il a donné une traduction latine du roman de "Gusman d'Alfarache", sous le titre de Proscenium vitæ, 16**2**3, in-8°.

\*ENS (Jean), théologien protestant, ministre et professeur en l'université d'Utrecht, né en 1682 à Quadick dans le Westfrise, mort en 1732, a laissé: \Bibliotheca sacra, sive Diatribe de librorum Novi Testamenti canone, Amsterdam, 1710, in-8°; | Oratio de persecutione Juliani, Utrecht, 1720, in-4°; | et d'autres ouvrages en hollandais dirigés contre Voët, Frugtice et leurs adhérents.

ENT (Georges), né à Sandwich, dans le comté de Kent, en 1603, reçut le bonnet de docteur en médecine à Padoue. De retour en Angleterre, il se lia étroitement d'amitié avec Harvée. devint président du collège des médecins sous Cromwel, et fut fait chevalier par Charles II. Il mourut à Londres le 13 octobre 1689. On a de lui : | De respirationis usu primario, 1679, in-8°; Apologia pro circulatione sanguinis, 1641, in 8°, en faveur de Harvée; des Mémoires dans les "Transactions philosophiques". [La renommée d'Ent était si grande, que Charles II assistait souvent à ses leçons. Ce fut dans une de

ces occasions que ce roi le créa chevalier.]

\*ENSENADA (Zenon-Silva marquisde LA), ministre d'Espagne sous Ferdinand VI, né de parents obscurs, mort en 1762, fut d'abord teneur de livres chez un banquier de Cadix. S'élevant par degrés, du poste d'intendant d'armée il passa au ministère, où il supprima les dépenses superflues, encouragea les établissements utiles, protégea l'industrie, les sciences, les arts, le commerce, et créa de nouveau, pour ainsi dire, la marine espagnole. Sa modestie égalait ses talents. Le nom qu'il prit après que le roi Ferdinand VI eut voulu lui conférer un titre de noblesse, en est la preuve : "Ensenada" signifie "rien en soi". Les intrigues de cour du duc de Huescar le firent disgracier; mais il nese montra jamais supérieur à sa place qu'après qu'il l'eut perdue. Le roi qui le regrettait, le rappela; cependant les calfales de ses ennemis parvinrent à le tenir éloigné du ministère.

ENTINOPE de Candie, fameux architecte au commencement du v<sup>e</sup> siècle, a été l'un des principaux fondateurs de la ville de Venise. Radagaise, roi des Goths, étant entré en Italie l'an 405, les ravages de ces barbares contraignirent les peuples à se sauver en différents endroits. Entinope fut le premier qui se retira dans des marais proche de la mer Adriatique. La maison qu'il y bâtit était encore la seule qu'on y vît, lorsque, quelques années après, les habitants de Padoue se réfugièrent dans le mêmemarais. Ils y élevèrent, en 413, les 24 maisons qui formèrent d'abord la cité. Celle d'Entinope fut ensuite changée en église, et dédiée à saint Jacques. Elle subsiste, dit-on, encore, et est située dans le quartier appelé "Rialto", qui est le plus ancien de la ville.

\* ENTIUS, roi de Sardaigne, fils naturel de Frédéric II, dont le véritable nom était Hanse ou Jean, épousa en 1238, à peine âgé de 14 ans, Adélaïde, marquise de Massa, héritière de Gallura et d'Oristagni, en Sardaigne, et veuve d'Ubaldo, vicomte de Pise. Il étail nsi possesseur de toute la Sardaigne, dont une partie lui était déjà soumise. Son père l'employa dans ses guerres injustes contre l'Eglise; il porta le fer et le feu dans la marche d'Ancône, ce qui lui attira l'excommunication de Grégoire IX. En 1241, à la tête de la flotte sicilienne et pisane, il battit, le 3 mai, les Génois, et fit prisonniers les prélats appelés par le pape à un concile, pour prononcer sur la conduite de l'empereur. Ayant porté, quelques années après, ses armes dans la Lombardie, il fut complétement battu à la bataille de Fossalto, et fait prisonnier par les Bolonais, qui le conduisirent en triomphe dans leur ville, et le concamnèrent à une prison perpétuelle: il n'avait alors que 25 ans. Il mourut au bout de 25 ans de captivité, en 1772. Un poète (le Tassoni) lui a consacré quelques chants dans son poème de la Secchia rapita".

\* ENTRECASTEAUX (Joseph-Antoine Bruny D'), né à Aix en 1740, d'un président au par-lement de Frovence, puis a chez les jésuites des sentiments de piété que n'altérèrent jamais ni la vie militaire, ni l'exemple de ceux avec qui il vécut. Il entra dans la marine, et eut en 1778 le com-

mandement d'une frégate de 32 canons, avec laquelle il convoya plusieurs bâtiments marchands du port de Marseille, dans les échelles du Levant. Rencontré par deux corsaires dont chacun était plus fort que sa frégate, il couvrit son couvoi avec tant de courage et d'habileté qu'il ne perdit aucun des vaisseaux qu'il était chargé d'escorter. Il était déjà capitaine de vaisseau, lorsque Castas le nomma directeur adjoint des ports et des arsenaux de la marine. En 1785, le commandement des forces navales dans l'Inde lui fut confié, et lorsque son terme fut près d'expirer, on le nomma gouverneur de l'île de France. Ses talents l'ayant fait juger propre à aller à la recherche de l'infortuné Lapeyrouse, il partit pour cette glorieuse expédition au mois de septembre 1791, avec ordre de toucher à toutes les côtes que Lapeyrouse devait visiter après son départ de Botany-Bay. Ses recherches farent infructueuses; mais les nouvelles découvertes qu'il fit rendirent sa campagne utile aux sciences et au commerce. Il se dirigeait vers l'île de Java, lorsqu'il fut attaqué da scorbut, auquel il succomba le 20 juillet 1793. Rossel, qui servait depuis 8 ans sous cet illustre navigateur, a rédigé ce dernier "Voyage", imprimé à Paris en 1818. On y a joint un "Atlas" rédigé par Beautemps-Beaupré, ingénieur hydrographe de l'expédition.

ENVIE, divinité allégorique. On la représente avec des yeux égarés et enfoncés, un teint livide et le visage plein de rides, coiffée de couleuvres, portant trois serpents d'une main, une hydre à sept têtes de l'autre, avec un ser-

pent qui lui ronge le sein. Horace défie les tyrans d'inventer un supplice égal à celui que l'Envie fait souffrir à ses victimes:

Invidio siculi non invenere tyranni Majos tornentum.

\* ENZINA (Jean de La), véritable fondateur du théâtre espagnol, né vers l'an 1446, d'une famille illustre de la Vieille-Castille, mourut vers 1532. Sa première Comédie fut jouée lors du mariage de Ferdinand-le-Catholique et d'Isabelle de Castille. Ses autres Pièces furent représentées à la cour et devant les principaux seigneurs. Il augmenta ensuite sa réputation par un Art poétique (Arte de trovar), qu'il dédia au prince don Jean. Il réunit dans cet ouvrage, le second en ce genre qui paraissait en Espagne, les principaux préceptes des poètes grecs et latins. La Enzina ne se distingua pas seulement dans la carrière littéraire; il fut chargé par Ferdinand de plusieurs missions auprès des cours de Rome et de Naples. La première édition de ses ouvrages parut à Salamanque en 1507, du vivant de l'auteur. Elle comprenait plusieurs volumes qui contensient des Poèmes, des Odes, des Chansons et douze Comédies. On regarda alors comme un chef-d'œuvre de l'art dramatique celle qui a pour titre: Placida y Victoriano. Les ouvrages de ce poète sont remarquables par un style pur, des pensées brillantes et une élégance inconnue jusqu'à l'époque où il écrivait.

ENZINAS (François), né à Burgoz, en Espagne, vers 1515, est également connu sous les noms de Dryander, et de Duchesne en français. Il fit ses études à Wittemberg, sous Mélanchton, qui lui inspira du goût pour le luthé-

ranisme. Il embrassa ouvertement les nouvelles erreurs à Anvers. Il y entreprit, à la sollicitation de Mélanchton, une Traduction du Nouveau-Testament en espagnol, 1542, in-8°, qu'il eut l'audace de dédier à Charles-Quint, et de présenter à ce prince, en le priant de la prendre sous sa protection; Charles le lui promit, pourvu qu'il n'y cut rien contre la foi antique. La Version ayant été examinée, l'auteur fut mis prison, où il fut détenu pendant 15 mois: il s'évada l'an 1515, parcourut l'Angleterre, l'Allemagne, et se rendit à Genève, auprès de Calvin, en 1552. On ne sait rien de lui après cette époque. Il a laissé une mauvaise Histoire de l'état des Pays-Bas et de la religion d'Espagne, Genève, in-8°. Cette Hisprot tait partie du Martyrologe gne estant, imprimé en Allemades. C'est l'Histoire apologétique calvinistes et des luthériens Punis pour s'être arrogé le droit de dogmatiser, d'insulter les prêtres, d'exciter des troubles, etc.

EOBANUS Hessus (Elius), fut surnommé "Hessus", parce qu'il naquit le 9 janvier 1488 sur les confins de la Hesse, sous un arbre au milieu des champs. [Né de parents pauvres, il dut son éducation aux moines de Fleine, dont le couvent était près de son village. Des personnes charitables l'aidèrent ensuite à la terminer. Dès l'âge de seize ans, il se fit connaître par son poème de Philotas, qui le mit au rang des bons poètes satins.] Il professa les belles-lettres à Erfurt, à Nuremberg et à Marbourg, où le landgrave de Hesse l'avait appelé. Il mourut dans cette ville le 5 octobre 1540, à 52 ans, avec la réputation d'un

bon poète, ennemi de la satire, du mensonge et de la duplicité. Nous avons de lui un grand nombre de *Poésies*; les vers coulaient de sa plume. Il avait la facilité d'Ovide, avec moins d'esprit et moins d'imagination. Les principaux fruits de sa muse sont : des Traductions en vers latins de Théocrite, Bâle, 1531, in-8°, et de l'Iliade d'Homère, Bâle, 1540, in-8°; des Elégies, dignes des siècles de la plus belle latinité; des Sylves, in-4°; des Bucoliques, estimées, Halle, 1539, in-8°; | Ipsius et amicorum Epistolæ, in-fol.; | une Traduction, en vers élégiaques des "Psaumes" de David. Ses Poésies ont été publiées sous le titre de "Poematum farragines duæ", Halle, 1559, in-8°, et Francfort, 1564, dans le même format. Camerarius a écrit sa "Vie", imprimée à Leipsick en 1696, in-8°.

EOLE, fils d'Hippotas, descendant de Deucalion, vivait, dit l'histoire ou la fable, du temps de la guerre de Troie, et régnait dans les îles Eoliennes situées au nord de la Sicile, les mêmes que celles où Vulcain tenait ses forges. C'était un prince assez habile, pour son temps, dans l'art de la navigation; mais tout cela est presque aussi incertain que ce que les poètes ont débité de

son empire sur les vents.

\* EON DE BEAUMONT (Charles-Geneviève - Louise - Auguste - Andrée-Timothée p'), né à Tonnerre le 5 octobre 1728, fut le rendirent maître de plusieurs jugé du sexe féminin. Son extrait papiers, dont il envoya aussitôt de baptême porte le nom de une copie à Versailles; et, lors-Charlotte, etc. Son père était que le duc de Nivernais retourna avocat au parlement, conseiller du roi, et subdélégué de l'in-

Paris. Le jeune d'Eon, pour marcher sur ses traces, fut reçu docteur fort jeune, et ne tarda pas à faire partie du corps des avocats au parlement de Paris. Il cultivait en même temps les belleslettres, et s'appliquait à la politique. S'étant fait connaître deux ouvrages, l'un sur les Finances de la France, et l'autre sur l'Administration des peuples anciens et modernes, il fut présenté au roi par le prince de Conti, directeur du ministère secret de Louis XV, pour re plir une mission délicate à la cour de Russie. Il réussit à faire souscrire par l'impératrice Elizabeth un traité d'alliance avec la France, et à faire remplacer le chancelier Bestucheff, opposé aux cabinets de Vienne et de Versailles, par le comte Voronzoff, dévoué à ces puissances. On le nomma capitaine de dragons et secrétaire d'ambassade. Mais sa mauvaise santé le força bientôt à solliciter son rappel. Voyant sa carrière politique interrompue, il se jeta dans celle des armes, et la manière éclatante dont il se signala à Hoxter, Utrop, Eimbeck et Ostervick, en ajoutant à sa réputation, redoubla l'admiration de l'Europe, où était persuadé généralement qu'il était une femme sous des habits d'homme. A la paix, envoyé à Londres en qualité de secrétaire d'ambassade du duc de Nivernais, son zèle et son activité en France, il fut nommé résident, puis ministre plénipotentiaire. tendance de la généralité de Mais ce fut là le terme de sa

fortune. Une paix honteuse avait été signée; ceux qui l'avaient négociée, craignant que le chevalier d'Eon, qui correspondait directement avec Louis XV, ne lui découvrît ce qui s'était passé. réussirent à le perdre dans l'esprit de ce monarque. Le chevalier d'Eon resta quatorze ans dans une espèce de proscription en Angleterre. Les discussions et les paris énormes auxquels on se livrait sur son sexe, saus qu'il paric v faire la moindre attention, en agèrent les comtes de Vergennes et de Maurepas à le rappeler en France à la condition qu'il prendrait des habits de femme. Ce ne fut qu'après de longues hésitations qu'il se décida à paraître dans le monde sous le titre de "chevalière d'Eon ": Ce changement lui attira une vive querelle à l'Opéra; et, pour calmer, disait-on, sa juste colère, il fut envoyé au château de Dijon, au lieu d'y voir envoyer celui qui l'avait si indignement provoqué. Quand son exil fut fini, il se retira à Tonnerre, passa à Londres en 1785, et se trouvait dans cette ville, lorsque la révolution française éclata. Il vint offrir ses services au gouvernement, qui les refusa; il était alors redevenu homme. Etant repassé en Angleterre, on le mit en son absence sur la liste des émigrés. Dès ce moment son existence ne fut plus qu'une série de malheurs; il se serait même vu livré aux horreurs de la misère, sans les secours du P. Elisée, premier chirurgien de Louis XVIII, qui l'assista jusqu'à sa mort, arrivée le 21 mai 1810. L'inspection et la dissection de son corps, prouvèrent que le chevalier d'Eon ap-

partenait exclusivement au sexe masculin; mais on chercherait en vain à connaître les raisons politiques qui purent engager un diplomate, un militaire, un chevalier de Saint-Louis à prendre des habits de femme. Les ouvrages du chevalier d'Eon ont été recueillis en 1775, 13 vol. in-8°, sous le titre de Loisirs du chevalier d'Eon. Les principaux sont: Mémoire sur les différends avec M. de Guerchy; \ une Histoire des papes, où l'on pourrait trouver quelque chose à redire; une Histoire politique de la Pologne; | Recherches sur les royaumes de Naples et de Sicile; Recherches sur le commerce et la navigation; | Pensées sur le célibat et les maux qu'il a occasionés en France; | Mémoires sur la Russie et son cemmerce avec les Anglais; Histoire d'Eudoxie Fæderowna; Observations sur le royaume d'Angleterre, etc.; \ Détails sur toutes les parties des finances en France; Mémoires sur la situation de la France dans l'Inde, avant la paix de 1763. La Fortelle, officier, a publié à Paris, en 1779, un vol. in-8° intitulé : la "Vie politique, militaire et privée de mademoiselle Charles - Geneviève d'Eon de Beaumont, écuyer, chevalier", etc. Mais ce n'est qu'une espèce de roman, où l'on a entassé les aventures les plus extravagantes. Le chevalier d'Eon possédait une bibliothèque riche en manuscrits, que ses malheurs le forcèrent de yendre.

EON DE L'ÉTOILE, gentilhomme breton, homme de lettres, mais d'une extravagance et d'une opiniâtreté telles qu'on en voit rarement. Ce fou se disait " le Fils

•

de Dieu, et le juge des vivants et des morts", sur l'allusion grossière de son nom avec le mot "Eum", dans cette conclusion des exorcispes . « Per "Eum" qui venturus est judicare vivos et mortuos.» On ne doit pas s'étonner qu'un insensé ait pu trouver une telle absurdité dans son imagination. On ne doit pas l'être non plus qu'il ait fait un grand nombre de sectateurs, et que quelques-uns aient mieux aimé se laisser brûler que de renoncer à leur délire. Il n'y a, comme dit Cicéron, aucun genre de folie ou d'excès dont l'esprit humain ne soit capable. Eon fut pris et conduit au concile de Reims, assemblé par le pape Eugène III, en 1158. Le pontife demanda à l'écervelé: "Qui es-tu"? Il lui répondit : "Celui qui doit venir juger les vivants et les morts' Comme il se servait, pour s'appuyer, d'un bâton fait en forme de fourche, le papé lui demanda ce que voulait dire ce bâton. « C'est ici un grand mystère, répondit le fanatique. Tant que ce bâton est dans la situation où vous le voyez, les deux pointes tournées vers le ciel, Dieu est en possession des deux tiers du monde, et melaissel'autre tiers. Mais, si je tourne les deux pointes vers la terre, alors j'entre en possession des deux tiers du monde, et je n'en laisse qu'un tiers à Dieu. » Ce maître de l'univers fut enfermé dans une étroite prison, où il mourut peu de temps après. Ceux d'entre les sectateurs d'Eon qui demandèrent à rentrer dans l'Eglise furent reçus avec bonté.

EPAGATHE, officier de guerre sous l'empire d'Alexandre-Sévère, assassina le célèbre juris-

consulte Ulpien, l'an de J.-C. 226. L'empereur fut extrêmement irrité de cet attentat; mais il ne put faire punir le meurtrier à Rome, de peur que les soldats ne se soulevassent. Il envoya Epagathe en Egypte pour y être gouverneur; et peu de temps après il lui commanda d'aller en Candie, où il le fit tuer par des gens qui

lui étaient affidés.

EPAMINONDAS, capitaine thébain, d'une famille distinguée, issu des anciens rois de Béotie, porta d'abord les armes pour les Lacédémoniens, alliés des Thébains, et lia une amitić étroite avec Pélopidas, qu'il défendit courageusement dans un combat. Pélopidas délivra, par le conseil de son ami, Thèbes du joug de Lacédémone. Ce fut le signal de la guerre entre ces deux peuples. Epaminondas, élu général des Thébains, gagna, l'an 471 avant J.-C., la célèbre bataille de Leuctres, dans la Béotie. Les Lacédomiens y perdirent leurs meilleures troupes et leur roi Cléombrote. Pour conserver la supériorité que Thèbes venait d'acquérir par ses succès sur Lacédémone, Epaminondas entra dans la Laconie, à la tête de 50,000 combattants, soumit la plupart des villes du Péloponèse, et les traita plutôt en alliées qu'en ennemies. Il fit rétablir les murs de Messène, qui fut long-temps l'objet de la haine et de la colère de Lacédémonc. C'était encore un ennemi implacable qu'il lui donnait. Par un de ces emportements bizarres qui sont la seule règle de la multitude et des cohues démocratiques, Epaminondas, après avoir servi sa patrie, fut traité en criminel d'état. Une loi de Thèbes défendait de

garder le commandement des troupes plus d'un mois. Le héros avait violé cette loi, mais c'était pour donner la victoire à ses concitoyens. Les juges allaient le condamner à mort, lorsqu'il demanda qu'on mît sur son tombeau, « qu'il avait perdu la vie pour avoir sauvé la république. » Ce reproche fit changer de résolution aux Thébains; ils lui rendirent l'autorité. Il en fit usage en portant ses armes en Thessalie, et y fut vainqueur. La guerre s'étant allumée entre les Eléens et ceux de Mantinée, les Thébains vo-Herent au secours des premiers; il y eut une bataille dans les plaines de Mantinée. à la vue même de cette ville. Le général thébain ` s'étant jeté dans la mêlée pour faire déclarer la victoire en sa faveur, recut un coup morted dans la poitrine, l'an 363 avant J.-C. Ses amis, regrettant qu'il ne laissat pas d'enfants: « Vous vous trompez, » leur répondit-il, « je laisse dans les batailles de Leuctres et de Mantinée deux filles qui me feront vivre toujours. » Telle était la courte philosophie des sages de l'antiquité. Après un peu de bruit pour des victoires d'un effet momentane, et qui n'aboutissaient qu'à changer une tyrannie contre une autre, ils placaient dans une vaine immortalité toutes leurs espérances et toutes leurs consolations. [Les auteurs que l'on peut consulter avec le plus de confiance sur ce général, sont: Plutarque dans les "Vies" d'Agésilas, de Pélopidas, et dans ses "OEuvres morales"; cet historien avait écrit aussi celle d'Epaminondas; maiselle est perdue; Cornélius, quoiqu'il ait été évidemment mutilé par son abré-

viateur; Xénophon, Diodore de Sicile, Justin, Polybe, etc. De nos jours l'abbé Gédoyn, dans le tome 13 des "Mémoires de l'académie des inscriptions", pag. 113, a donné une "Vie" d'Epaminondas; mais elle est écrite avec légèreté. Le général thébain a aussi été mis en scène, dans les "Voyages du jeune Anacharsis", par Barthélemy. Ce qu'il y a d'inexact dans ce dernier historien a été relevé par Mitford, dans son "Histoire de la Grèce", in-8°, tome 6, chap. 26 et 28.

EPAPHRODITE, apôtre ou évêque de Philippes en Macédoine. Les fidèles de cette ville, ayant appris que saint Paul était détenu prisonnier à Rome, envoyèrent Epaphrodițe pour lui porter de l'argent, et l'aider de ses services. Ce député exécuta sa commission avec beaucoup de zèle, et tomba dangereusement malade à Rome. Quand il fut guéri, saint Paul le renvoya avec une lettre pour les fidèles de Philippes, remplie de témoignages d'amitié pour eux et pour Epaphrodite, l'an 62 de J.-C.

EPEE (L'abbé de l'), s'est rendu célèbre par ses travaux en faveur des sourds et muets de naissance, [car c'est toujours à la religion que les hommes sont redevables de leurs avantages.]Son assiduité et sa patience, autant que ses talents, lui firent obtenir un succès mérité, dont la gloire cut été plus pure encore, s'il avait dédaigné les liaisons avec un parti qui a toujours mis les bonnes œuvres en ostentation. L'abbé de l'Epée donne lui-même une idée juste, claire et précise de sa méthode dans son Institution des sourds et muets; ouvrage écrit

avec sentiment, et qui n'a pas le ton de sécheresse et de didacticisme que le titre semble annoncer. Il y a à la fin une assez belle oraison latine, prononcée par un de ses élèves, et terminée par ce passage de la Sagesse : "Sapientia aperuit os mutorum, et linguas infantium fecit disertas". (Sap. 10.) On connaît le différend qui s'est élevé entre l'abbé de l'Epée et l'abbé Deschamps, qui, dans son " Cours élémentaire d'éducation", regarde l'inspection des mouvements de la langue comme le moyen principal de l'instruction des sourds et muets; tandis que le premier, et son défenseur Desloges, regardent l'usage de signes naturels et méthodiques comme tenant la place la plus importante dans cette instruction. Peut-être n'est-ce qu'une dispute de mots, ou une manière de raisonner qui tient plus à la spéculation qu'à la pratique. Si l'on considère les élèves comme "sourds", le moyen direct et principal d'instrucțion sera sans doute dans les signes j mais il sera dans l'articulation et dans les mouvements de la langue, si on les considère comme "muets". Quoi qu'il en soit, l'art de faire parler les sourds et muets, plus exercé aujourd'hui, et perfectionné, n'est cependant neuf; nous le tenons, comme tous les autres, d'hommes plus instruits et plus modestes que nous, qui nous ont laissé le fruit de leurs observations. Il y a bien des années que Péreira, Portugais, a fait à Paris les plus heureux essais en faveur des muets. En 1771, il présenta au roi de Suède, qui se trouvait dans cette capitale, trois muets qui parlèrent devant ce prince. Il reçut une pension du

gouvernement; et lorsque l'abbé. de l'Epée commença à faire du; bruit, Péreira écrivit à l'abbé, Fontenai une lettre où il revendiquait sa découverte, Nous avons, une "Dissertation" latine de Jean, Conrard Amman sur la parole,, imprimée à Amsterdam en 1700,, qui représente les détails les plus, curieux, résultats d'une longue et, pénible expérience : on en voit une traduction française à la fin de l'ouvrage de Deschamps. Le, même auteur nous a donné les "Surdus loquens" (le Sourd parlant), imprime à Harlem en 1692, Long-temps avant le médecin Amman, Jean Wallis avait exer, cé, avec beaucoup de succès, l'art de faire parler les sourds et muets, qu'un religieux, nomma Ponce, avait déjà fait connaître en Espagne. Le P. Gaspard Schot a écrit des choses intéressantes sui ie même objet, et Mercier, dans la notice de ses ouvrages, lui fait l'honneur de la découverte.[Quant à l'abbé de l'Epée, né à Versailles, le 25 novembre 1712, d'un père architecte,] il mourut à Paris le 23 décembre 1789. Le refus qu'il fit de signer le formulaire l'éloigna pour quelque temps de l'état ecclésiastique, qu'ilavaitem+ · brassé; mais l'évêque de Troyes (Bossuet, neveu de l'illustre éver que de Meaux ) l'attira dans son diocèse, lui conféra la prêtrise, et le fit chanoine de cette ville.] Il ne rendait pas les oreilles aux sourds, la parole aux muets; mais il leur procurait la faculté de se parler sans le ministère de la langue, et de s'entendre sans le secours de l'oreille. Encore est-il vrai de dire, en quelque sens, qu'il leur donnait la parole car plusieurs prononçaient de;

**380** 

mots et des phrases entières. Ils parlaient d'une manière désagréable; on voyait bien que Dieu n'avait pas délié la langue, mais ls parlaient; ils vous répondaient même, pourvu qu'ils eussent vu et distingué le mouvement de vos lèvres, carilsn'entendaient pas le son de vos paroles. L'abbé Fauchet a fait son "Oraison funèbre", et n'a point hésité à exalter son opposition aux décrets de l'Eglise comme le premier titre de sa gloire et le fruit de son courage; mais les écrivains catholiques en ont autrement jugé. Que la patrie paie à l'instituteur des sourds et muets le tribut des éloges les plus mérités, notre voix s'unira à la sienne; mais qu'un panégyriste imprudent, brouillant tout, contondant toutes les idées, veuille nous faire voir un appelant, un réfractaire, comme un " prêtre modeste et courageux, l'intérêt de la foi l'emportera sur celui d'un particulier. Ce prêtre (on a la maladresse de nous l'apprendre) résista jusqu'à la mort aux décrets dogmatiques du saint-siège. Il résista, tandis que toute l'Eglise était soumise; il résista, en défendant un livre et les erreurs que le pape, et avec lui l'Eglise dispersée, ·frappaient de l'anathème. Si c'est Là le courage de la liberté des idées religieuses, si c'est là le courage qui fait les grands aux yeux de la Religion, qu'est-ce dont que la docilité et la simplicité dans la foi? Qu'est-ce dont que la soumission sux leçons des pasteurs et des apôtres, si souvent recommandée dans nos Livres-Saints? Si c'est là le courage de la vérité, quel sera donc celui de la révolte, de l'opiniâtreté contre cette Eglise et ses pasteurs, dont il nous est dit:

« Celui qui vous écoute, m'écoute; celui qui vous méprise, me méprise ». [L'abbé Sicard, élève de l'abbé de l'Epée, lui succéda dans la direction de l'école des sourds-muets. (V. Sicard.)]

EPEUS, frère de Péon, et roi de la Phocide, régna après son père Panopée. Il inventa, selon Pline, le bélier de l'attaque des places. On dit qu'il construisit le cheval de Troie, et qu'il fonda la

ville de Métapont.

EPHESTION, ami et confident d'Alexandre-le-Grand, mort à Echatane, en Médie, l'an 325 avant J.-C., fut pleuré par ce héros. Ephestion, suivant l'expression de ce prince, aimait Alexandre, au lieu que Cratérus aimait le roi. Le conquérant donna les marques de la plus vive douleur, et même d'une douleur cruelle et insensée. Il interrompit les jeux, et fit mourir en croix le médecin qui l'avait soigné dans sa dernière maladie. On a parlé diversement du genre d'amour qu'il avait eu pour ce courtisan; mais l'atrocité des regrets fait assez voir que c'était un amour absurde. En tout cas, il n'y aura pas de jugement téméraire à croire que le conquérant ne mit pas plus de sagesse dans cet attachement que dans celui qu'il eut pour l'eunuque Bagoas.

EPHIALTE et Ochus, enfants d'Iphimédie, Neptune et étaient deux géants qui chaque année croissaient de plusieurs coudées et grossissaient à proportion. Ils n'avaient encore que 15 ans lorsqu'ils voulurent escalader le ciel. Ces deux frères se tuèrent l'un l'autre, par l'adresse de Diane,

qui les brouilla ensemble.

EPHORE, orateur ethistorien,

né vers l'an 363 avant J.-C., à Cumes, en Ionie, fut disciple d'Isocrate. Il composa par son conseil une Histoire, dont quelques anciens ont fait l'éloge, et dont d'autres, parmi lesquels Dion-Chrysostôme, Suidas, etc., ont parlé d'une manière peu avantageuse. Il paraît qu'il était imbu de certains principes qui influaient beaucoup sur sa narration. On dit qu'il mourut vers l'an 300 avant J.-C. — Il ne faut pas le confondre avec un autre Ephone qui écrivit une Histoire de l'empereur Gallien en 27 livres.

EPHRAIM, deuxième fils du patriarche Joseph et d'Aseneth, fille de Putiphar, naquit en Egypte vers l'an 1710 avant J.-C. Jacob étant sur le point de mourir, Joseph lui mena ses deux fils, Ephraïm et Manassès; le saint patriarche les adopta, et leur donna sa bénédiction, en disant que "Manassès serait chef d'un peuple, mais que son frère serait plus grand que lui, et que sa postérité serait la plénitude des nations": et mettant, par une action prophétique, la main droite sur Ephraim, le cadet, et la gauche sur Manassès. Ephraim eut en Egypte plusieurs enfants qui se multiplièrent tellement, qu'au sortir de ce pays, ils étaient au nombre de 40,500 hommes capables de porter les armes. Après qu'ils furent entrés dans la Terre promise, Josué, qui était de leur tribu, les plaça entre la Méditerranée au couchant, et le Jourdain à l'orient. Cette tribu devint en effet, selon la prophétie de Jacob, beaucoup plus nombreuse que celle de Manassès.

\* EPHRAIM de Nevers, religieux capucin, né à Auxerre, fut destiné à la mission du Pégu; mais

il s'arréta à Madras, où les Anglais l'accueillirent bien. Le succès. de ses prédications était tel, qu'il suscita la jalousie. On se saisit de sa personne en 1648, et on le jeta dans les prisons de l'inquisition à Goa, où il demeura 15 ou 20 mois. Le pape excommunia le clergé de Goa jusqu'à ce qu'il eût remis Ephraim en liberté. Ces menaces restèrent sans effet; mais le roi de Golconde, qui avait conçu une vive estime pour ce religieux, obtint sa délivrance en venant avec une armée assiéger la ville de Saint-Thomé. Depuis cette époque, le P. Ephraïm continua d'exercer le saint ministère à Madras, rendant toutes sortes de services à ses compatriotes et particulièrement au voyageur Tavernier, qui fait le plus grand éloge desa piété, de ses connaissances et de son caractère.

EPHREM (Saint), diacre d'Edesse, fils d'un laboureur de Nisibe, s'adonna dans sa jeunesse à tous les vices de cet âge. Il reconnut ses égarements, et se retira. dans la solitude pour les pleurer. Il y pratiqua toutes les austérités, mortifiant son corps par les jeunes et les veilles. Une prostituée vint tenter l'homme de Dieu. Ephrem lui promit de faire tout ce qu'elle voudrait, pourvu qu'elle le suivît; mais cette malheureuse, voyant que le saint la menait dans une place publique, lui dit qu'elle rougirait de se douner en spectacle. Le solitaire lui répondit avec un saint emportement : «Tu as honte de pécher devant les hommes, et tu n'as pas honte de pécher devant Dieu, qui voit tout et qui connaît tout!» Ces paroles touchèrent la prostituée, et dès lors elle résolut de se sanctifier. Ephrem ne resta pas toujours dans sa solitude. Il

alla à Édesse, où il fut élevé au diaconat. La consecration de l'ordination anima son zèle, et ce zèle le rendit orateur. Quoiqu'il eut négligé ses études, il prêcha avec autant de facilité que d'éloquence. Comme les apôtres, il enseigna ce que jusqu'alors il avait ignoré. Le clergé, les monastères le choisirent pour leur guide, et les pauvres pour leur père. Il sortit de sa retraite, dans un temps de famine, pour les faire soulager. Il retourna enfin dans son désert, où il mourut vers l'an 379. Les Syriens, qui ont conservé pour lui la plus grande vénération, l'appellent le docteur du monde et le prophète de leur nation. Saint Ephrem avait composé plusieurs ouvrages en syrlaque pour l'instruction des infidèles, ou pour la défense de la vérité contre les hérétiques. Ils furent presque tous traduits en grec de son vivant. Il écrivit avec force contre les erreurs de Sabellius, d'Arius, d'Apollinaire et des manichéens. On a une très-belle édition en latin, grec et syriaque, de ceux qui sont parvenus jusqu'à nous, en 6 vol. in-fol., publiés à Rome depuis 1732 jusqu'en 1746, sous les auspices du cardinal Quirini, par les soins d'Assemani, sous-bibliothécaire du Vatican. L'illustre cardinal l'avait chargé de cette entreprise, dont l'exécution a satisfait le public savant. Cette édition est enrichie de prolégomènes, de préfaces et de notes. Les Ouvrages de piété de saint Ephrem ont été traduits en français par l'abbé Le Merre, Paris, 1744, 2 vol. in-12; et tout nouvellement, l'abbé donné, dans sa Guillon Bibliothèque choisie des Pères de l'Eglise grocque et latine,

une excellente traduction des ouvrages les plus remarquables de ce Père de l'Eglise.] Ses écrits tirent leur principale force du génie et des figures propres aux langues orientales. Ce qu'il y a de plus admirable, c'est qu'il n'y a rien d'étudié, et que toutes les paroles ne sont que les effusions d'une amé qui s'épanche; on y remarque partout le langage d'un cœur pénétré d'amour, de confiance, de componction, d'humilité, et de toutes les autres vertus. L'auteur s'y est peint tel qu'il était. Sans cesse il s'humilie sous la main toute-puissante d'un Dieu infiniment saint et terrible dans sa justice; la présence divine lui inspire une frayeur respectueuse; le souvenir du jugement dernier augmente sa ferveur, le porte à pratiquer et à prêcher les austérités de la pénitence, et l'anime à travailler de toutes ses forces pour se préparer un trésor de mérites. Ses paroles impriment dans les âmes les sentiments dont elles sont l'image; elles y portent tout à la fois la lumière et la conviction. Ce n'est point un feu qui produit une chaleur passagère; c'est une flammé qui dévore et détruit toutes les affections terrestres, qui transforme l'âme en elle-même, et qui continue de brûler, sans rien perdre de son activité. «Quel est l'orgueilleux, dit saint Grégoire de Nysse, qui ne deviendrait le plus humble des hommes, en lisant ses discours sur l'humilité? Qui ne serait enflammé d'un feu divin, en lisant son traité de la charité? Qui ne désirerait d'être chaste de cœur et d'esprit, en lisant les éloges qu'il donne à la chasteté? » Saint Ephrem fut en relation avec les personnages les plus illustres de son temps,

avec saint Grégoire de Nysse, saint Basile, Théodoret. Le premier l'appelle "le docteur de l'univers;" le dernier, "la lyre du Saint Esprit.

EPHRÉM, patriarche d'Antioche, souscrivit à l'édit de Justinien contre Origène, et à la condamnation 'des trois chapitres; écrivit plusieurs ouvrages pour la défense du concile de Calcédoine, de saint Cyrille et de saint Léon, dont Photius nous a conservé des extraits. Il mourut vers l'an 546.

\*EPHREM, patriarche arménien de Sis en Cilicie, né en 1734, a occupé ce siège pendant 13 ans, de 1771 à 1784. Il a laissé manuscrits: | Recueil de poésies sacrées et profanes; | Règles de la versification arménienne; | un Poème sur la Genèse; | un Recueil de lettres en vers et en prose; | une Chronologie des patriarches arméniens.

\*EPICHARIS, une des femmes qui se sont rendues fameudans l'antiquité. Les principaux personnages de Rome, indignés des crimes de Néron, formèrent contre ce tyran une conspiration à la tête de laquelle était le patrice Pison. Epicharis, affranchie, se trouva, on ne sait comment, parmi les conjurés. Voyant qu'ils agissaient avec trop de lenteur, et que même ils semblaient balancer, elle affermit leur résolution, et prenant un rôle tout-à-fait actif, elle fit un voyage en Campanie pour gagner les officiers de la flotte de Misène; elle s'attacha à Volusius Proculus, un des commandants de cette flotte à qui elle eut la prudence de ne pas dire les noms des conjures. Volusius, craignant les châtiments qui lui étaient réservés si le projet venait à échouer, révéla tout à son maître; mais, ne pouvant donner les noms des conjurés, et n'ayant d'autres preuves que la confidence d'Epicharis, celle-ci parvint à faire tomber l'accusation. Elle fut cependant retenue en prison, et, une nouvelle déclaration ayant été faite par une affranchie de Natalis, amie de Pison, Néron fit amener devant lui Epicharis et les autres conjurés, parmi lesquels les sénateurs Scevinus, Quintianus, Lucain et Senacion, avouèrent le plan de la conjuration, rejetant tout sur leurs principaux amis, tandis que les plus cruelles tortures ne purent arracher un seul mot de la bouche d'Epicharis. Les bourreaux, honteux de se voir vaincus par une femme, lui firent souffrir des tourments inouïs. Mais tout fut inutile. Le lendemain on allait renouveler la question. Ses membres étant disloqués, on l'apporta sur un siège; mais Epicharis, ayant trouvé moyen de passer d'avance son cou dans le cordon d'un mouchoir, s'attacha au siège qui la portait, et, s'aidant du poids de son corps mourant, elle s'étrangla, et se déroba ainsi à de nouveaux supplices. Le marquis de Ximenès fait représenter une tragédie d'Epicharis en 1753. Legouvé a aussi traité le même sujet.

EPICHARME, poète et philosophe pythagoricien, natif de
Sicile, introduisit la comédie à
Syracuse. Il fit représenter en
cette ville un grand nombre de
Pièces, que Plaute imita dans la
suite. Il avait aussi composé plusieurs Traités de Philosophie et
de Médecine, dont Platon sut
profiter. Aristote et Pline lui attribuent l'invention des deux lettres grecques O et X. Il vivait
vers l'an 440 avant J.-C., et mou-

rut âgé de 90 ans. Il disait que les dieux nous vendent tous les biens pour du travail; ce qu'un poète a rendu d'une manière plus simple:

Nil sine magno Vita labore dedit mortalibus.

ÉPICTETE, philosophe stoïcien d'Hiérapolis en Phrygie, fut esclave d'Epaphrodite, qui était affranchi de Néron, et que Domitien fit mourir. Les philosophes ayant été chassés de Rome par ce dernier empereur, Epictète fut compris dans la proscription; mais il revint ensuite, et mourut, d'après Suidas, sous Marc-Aurèle, dans un âge fort avancé. D'autres avancent de quelques années l'époque de sa mort, et leur opinion repose sur beaucoup de probabilité. Arien, son disciple, publia quatre Livres de Discours qu'il avait entendu prononcer à son maître. C'est ce que nous avons sous le nom d'Enchiridion ou de Manuel. « Quelques auteurs, dit Formey, par un zèle peu judicieux, ont voulu trouver dans ce livre la morale 'du christianisme. On est surpris de voir combien le savant Dacier (voyez ce nom) donné de peine pour cela, et qu'il n'ait pas senti la différence extrême qui se trouve entre ces deux philosophies, quoique la pratique en paraisse au premier coup d'œil la même. Aveuglé à ce point, il n'a cherché qu'à donner un sens chrétien à tout ce qu'il a traduit.» Il est bien vrai qu'ayant vécu 94 ans après J.-C., et les Evangiles étant déjà répandus par toute la terre, Epictète les a connus et en a fait usage; mais il n'en est pas moins certain que toute la base, l'âme et le but de sa morale, n'ont rien

commun avec l'Évangile. « Dacier, continue Formey, n'est pas le premier qui soit tombé dans cette erreur. Nous avons une vieille paraphrase d'Epictète attribuée à un moine grec, dans laquelle on trouve l'Evangile et Epictète également défigurés. Un jésuite (le P. Mourgues), homme de plus d'esprit, a mieux senti la différence des deux philosophies. Le rapport qui se trouve entre les mœurs extérieures du stoicien et du chrétien a pu faire prendre le change à ceux qui n'ont pas considéré les choses avec assez d'attention ou avec la justesse nécessaire; mais au fond il n'y a rien qui admette si peu de conciliation, et la morale d'Epicure n'est pas plus contraire à la morale de l'Evangile que celle de Zénon. Cela n'a pas besoin d'autres preuves que l'exposition du système stoïcien. La somme du premier se réduit à ceci : « Ne pense qu'à toi; ne sacrifie tout qu'à ton repos...» La morale du chrétien se réduit à ces deux préceptes: « Aime Dieu de tout ton cœur; aime les hommes comme toi-même. » Un auteur qui apprécie également bien la morale de Zénon et d'Epictète a eu soin de nous prémunir contre les consolations que nous serions tentés d'y chercher. «Toutes les ressources, dit-il, qu'ils nous offrent dans les événements qui ne dépendent pas de nous, sont prises ou de la nécessité des choses, si peu consolante en elle-même, ou de cette fierté stoïque, par laquelle le sage s'enveloppe dans sa propre vertu, et se regarde comme inaccessible aux coups du sort; vertu et fierté de l'âme qui ne fait que concentrer les épines au dedans, et ne les rend souveut que

plus sensibles.» Malgré l'enthousiasme avec lequel des gens superficiels ont parlé d'Epictète, ce n'était dans la réalité qu'un philosophe fier et orgueilleux, qui, dans la disgrâce, affectait un air de constance et d'intrépidité, sous lequel il cachait sa sensibilité: Son maître Epaphrodite lui ayant donné, dans un moment de colère, un grand coup de bâton sur la jambe, Epictète lui répondit froidement: «Si vous frappez ainsi, vous la romprez.» Cette réponse, d'une philosophie déplacée, irrita davantage Epaphrodite qui, le frappant plus rudement, lui rompit en effet la jambe; mais lui, sans s'émouvoir, lui répliqua: « Nevous l'avais-je pas dit que vous la rompriez? la L'épicurien Celse, qui trouve dans cette disposition d'esprit quelque chose de sublime (quoiqu'elle ne soit qu'une grandeur d'âme fausse et apparente, un dépit secret et malicieux, exprimé de façon à attiser la colère de celui qu'on voulait irriter par cette froideur factice), demande "si le Dieu des chrétiens a jamais dit des choses aussi belles? [ " Oui, répond Origène, il s'est tu. "] Le suicide, suivant les principes de ce philosophe est une vertu; aussi Caton est un de ses plus grands héros. Wolf a eu raison de condamner la lecture de cet auteur, qui inspire un certain stoicisme propre à rendre l'homme insensible envers le prochain, et inflexible à ses prières. Les meilleures éditions d'Epictète sont celles de Leyde, 1670, in-24 et in-8°, "cum notis variorum"; d'Utrecht, 1711, in-4°; de Londres, 1739 et 1741, en 2 vol. in-4°. Le P. Mourgues, l'abbé de Bellegarde et Dacier, l'ont tra-

duiten français. (Voy. Mourguzs.)
Pillot a publié une nouvelle "Version" du Manuel d'Épictète, en français, à la suite des "Maximes de Phocylides et de Théognis", et des "Vers" de Pythagore. Douai,

181,4 , in-8°.]

EPICURE, naquit à Samos, l'an 342 avant J.-C.. de parents obscurs. La mère du philosophe était une de ces femmes qui couraient les maisons pour exorciser les lutins. Son fils, destiné à être le chef d'une secte de philosophie, la secondait dans ses fonctions superstitieuses. Cependant, dès l'âge de 12 à 13 ans, il eut du goût pour le raisonnement. Le grammairien qui l'instruisait, lui ayant récité ce vers d'Hésiode: « Le chaos fut produit le premier de tous les êtres.—Et qui le produisit? lui demanda Epicure, puisqu'il était le premier. —Je n'en sais rien, dit le grammairien, il n'y a que les philosophes qui le sachent.—Je vais donc chez eux pour m'instruire», répartit l'enfant ; et dès lors il cultiva la philosophie. Mais, au lieu d'y trouver les éclaircissements qu'il y cherchait, il se perdit dans les absurdites du matérialisme, dans l'extravagant système des atômes et du hasard imaginé par Leucippe et Démocrite. Après avoir parcouru différents pays, Epicure se fixa à Athènes. Il érigea une école dans un beau jardin où il philosophait avec ses amis et ses disciples. On venait à lui de toutes les villes de l'Asie et de la Grèce. Sa doctrine était que le bonheur de l'homme est dans la volupté; et l'on conçoit assez qu'une telle doctrine attire les auditeurs et multiplie les disciples. Il est bien vrai que quelques critiques, et la pluEPI

part des beaux-esprits modernes, prétendent justifier Epicure, et donner au mot volupté un sens qu'il n'eut jamais; mais les vrais savants ont toujours regardé cette justification comme une chimère, et comme un vain sophisme accrédité chez des hommes intéressés à ne point avouer l'infamie de leur maître. On convient qu'Epicure a parlé beaucoup de vertu; mais sa vertu c'est la volupté; et en cela il est très-raisonnable et très-conséquent dans ses principes. Tout ce qui fait la matière d'une jouissance agréable est matière de vertu dans le système de l'athée; la raison en persuade et en autorise l'acquisition; ce serait folie, indifférence stupide, haine inscnsée de soi-même, de s'y refuser. Le cardinal de Polignac a mis au grand jour la nature de la vertu épicurienne : il est surprenant qu'on y revienne encore sans repondre à ses raisons. Citera-t-on toujours ce passage de Cicéron: "NegatEpicurus jucundeposse vivi nisi cum virtute vivatur", et n'ajoutera-t-on jamais le reste: "nec cum virtute nisi jucunde ?? Cicéron donne à toute la terre le défi de pouvoir ne pas entendre par la volupté épicurienne la volupté des sens (De Finibus, lib. 111, n. 46). Ceux qui entendent le plaisir de l'âme n'ont pas lu les premiers vers de Lucrèce, disciple et interprète d'Epicure:

Encadum genitrix, divamque hominumque voluptes.

Est-ce que Vénus présidait aux plaisirs de l'esprit? « Quoi, disait Cicéron, je ne sais point ce que c'est ndovn en grec, et "voluptas" en latin? Quiconque veut être épicurien l'est en deux jours, et je serai le seul qui ne pourrai y

rien comprendre! Vous dites vous-même qu'il ne faut point de lettres pour devenir philosophe (il parle à un épicurien); en vérité, quoique je sois natureliement assez modéré dans la dispute, je l'avoue, j'ai peine à me contenir. » En effet, pourquoi Cicéron n'aurait-il pas compris ce que les épicuriens, la plupart fort bornés, et incapables d'entrer dans des discussions fines, comprenaient dès le premier mot? Epicure parle d'une volupté dont tout animal en naissant a la connaissance par le sentiment seul. a Pourquoi tergiverser, dit encore Cicéron en apostrophant ce philosophe; sont-ce vos paroles, ou non? Voici ce que vous dites dans le livre qui contient votre doctrine sur cette matière: « Je déclare, dites-vous, que je ne reconnais aucun autre bien que celui que l'on goûte par les saveurs et par les sons agréables, par la beauté des objets sur lesquels tombent nos regards, et par les impressions sensibles que l'homme reçoit dans toute sa personne; et afin qu'on ne dise pas que c'est la joie de l'âme qui constitue ce bonheur, je déclare que je ne conçois de joic, dans l'ame, que quand elle voit arriver ces biens, dont je viens de parler, etc. » Est-ce que je ments? est-ce que j'invente? Qu'on me réfute; je ne demande, je ne cherche en tout que la vérité. » Après tout, si les épicuriens entendaient par le mot de volupté autre chose que ce qu'on entend ordinairement, ils n'étaient guère habiles d'aller employer, dans un pays où ils avaient tant de rivaux et d'ennemis, une expression dont le sens, au moins équivoque, pouvait donner prise à la calomnie. « Qui les obligeait, s'ils avaient des idées pures et exemptes de tout reproche, de présenter la vertu sous l'habit d'une courtisane décriée? » " Quid enim necesse tanquam meretricem in matronarum cœtum, sic voluptatem in virtutum concilium abducere; invidiosum nomen est et infamiæ subjectum ".... Les mœurs d'Epicure étaient parfaitement conformes à sa doctrine; il a vécu en digne chef de cette classe d'hommes qu'Horace appelle Epicuri de grege porcos". Voltaire et les encyclopédistes veulent absolument qu'Epicure ait été un homme de bien. Geux-ci disent « qu'il reçut dans ses jardins plusieurs femmes célèbres: Léontium, maîtresse de Métrodore; Philénide, une des plus honnêtes femmes d'Athènes; Nécidie, Hérotie, Hédie, Marmarie, Boidie, Phédrie.» Or toutes ces femmes célèbres et honnêtes étaient des femmes perdues de réputation, suivant Diogène Laërce et les anciens écrivains. Il faut compter extremement sur l'ignorance de ses lecteurs, pour leur présenter Philénide ou Philénis pour une des plus honnêtes femmes d'Athènes; il ne reste plus qu'à leur faire croire que Messaline était une des plus hounêtes femmes de Rome. Philénis était plus coupable que Messaline : non contente d'avoir corrompu la jeunesse de son temps, elle voulut encore corrompre la jeunesse des siècles futurs, par un livre abominable qu'elle composa. (Voy. les Adages de Junius sur ces mots: "Philaidinis commentarii;" et la remarque P de l'article Hélène, dans le Dict. de Bayle.) On ne peut lire saint Clément d'Alexan-

drie, Lucien, Martial, Athénée, Suidas, Giraldi, etc., sans avoir le nom de Philénis en exécration. Si messieurs les encyclopédistes avaient seulement ouvert les Dictionnaires de Gouldman, d'Etienne, d'Hoffman, etc., ils auraient trouvé le nom de Philénis suivi d'une épithète infâme; et Diogène Laërce donne la même épithète à Nécidie, à Hérotie, et aux autres compagnes de Philénis. Epicure était aussi débauché que les femmes qu'il fréquentait. Quand je le voudrais, dit Plutarque, il me serait impossible de passer par-dessus l'impudence et l'impertinence de cet homme dont les appétits voluptueux requéraient des viandes-ex quises, des vins délicieux, des senteurs délicates, et par-dessus tout cela encore, de jeunes femmes, comme une Léontium, une Boidie, une Hédie, une Nécidie, qu'il entretenait et nourrissait. On n'ose rapporter ce qu'ajoute Plutarque des affreux débordements d'Epicure avec son familier Poliénus et une courtisane native de la ville de Cyzique. (Voy. Plutarque, dans le traité: « Qu'on ne peut vivre joyeusement selon Epicure », traduit par Amyot; et l'article "Leontium du Dictionnaire de Bayle.) Epicure mourut à l'âge de 72 ans, vers l'an 270 avant J.-C., d'une rétention d'urine, ou plutôt d'un accident occasioné par de longues et d'effrénées débauches. Gassendi s'estcompromis en faisant l'apologie de sa morale spéculative, dans un "Recueil" sur sa vie et ses écrits, La Haye, 1656, in-8°. L'abbé Batteux l'a bien réfuté dans sa "Morale d'Epicure, tirée de ses propres écrits", in-4°, 1758.

Cumberland et Fabricius ont aussi rendu à ce patriarche des impies et des libertins toute la justice

qu'il mérite.

EPIMENIDES de Gnosse, dans la Crète, passe pour le 7° sage de la Grèce, dans l'esprit de ceux qui ne mettent pas Périandre de ce nombre. Il cultiva à la fois la poésie et la philosophie. Il faisait accroire au peuple qu'il était en commerce avec les dieux. On l'appela à Athènes pour conjurer la peste, qu'il chassa avec des eaux lustrales, selon les uns; et selon d'autres, avec des eaux tirées des simples, ou plutôt qu'il ne chassa d'aucune façon, à ce que pensent les gens qui apprécient le mieux les merveilles de l'antiquité. On dit aussi qu'il s'endormit 27 ans dans une caverne, ct qu'étant sorti, il ne fut reconnu de personne, et ne reconnaissait plus personne. De retour en Crète, il mourut dans un âge fort avancé, vers l'an 598 avant J.-C. Il avait fait plusieurs ouvrages, dont le plus considérable était un *Poème* sur l'expédition des Argonautes. Il ne nous en reste aucun. Saint Paul dans son Epître à Tite, a cité le vers où ce poète fait des Crétois, ses compatriotes, ce portrait peu Hatteur: "Cretenses semper mendaces, malæ bestiæ, ventres pigri." — Diogène Laërce parle de trois autres Epiménides, dont un composa l'Histoire de Rhodes, en langue dorique,

ÉPIMÉTHÉE, fils de Japet, et frère de Prométhée. Celui-ci avait formé les hommes prudents et ingénieux, Épiméthée les imprudents et les stupides. Il épousa Pandore, statue que Minerve anima, et à qui tous les dieux

donnèrent quelque belle qualité pour la rendre parfaite. Il eut de ce mariage Pyrrha, qui épousa Deucalion, fils de Prométhée.

\*EPINAY (Madame Louise-Florence-Pétronille de La Live d'1, née à Paris, en 1725, de Tardieu d'Esclavelles, gentilhomme flamand, tué au service du roi, pendant la campagne de 1765, épousa, en 1745, d'Epinay, son cousin, et le roi, voulant récompenser le père dans la personne de la fille, nomma son époux fermier général. Cette union fut d'abrod heureuse; mais les deux époux donnèrent ensuite dans des écarts cherchaient en vain dissimuler. La société des philosophes, et des femmes équivoques chez qui ils se réunissaient, perdit madame d'Epinay. Ce fut dans sa jeunesse qu'elle connut Rousseau. Elle fit bâtir pour lui, en 1756, dans la vallée de Montmorency, une jolie maison, à la plate d'une masure qui recevait les eaux du parc de son château de Chevrette; c'est là l'"Hermitage" que visitent encore les enthousiastes de Rousseau. Cependant ce faux apôtre de la philantropie, devenu jaloux du baron de Grimm, que lui-même avait introduit chez madame d'Epinay, n'épargna pas contre elle les traits de la plus noire ingratitude. Pendant dix ans madame d'Epinay fut accablée de souffrances douloureuses; elle s'occupa alors de quelques ouvrages. Etant allée, en 1758, à Genève, pour y rétablir sa santé, elle visita souvent Voltaire, qui l'accueillit avec distinction; néanmoins elle ne le ménage pas dans sa Correspondance. Le mépris pour la religion était si pro-

fondément gravé dans le cœur de madame d'Epinay, qu'elle ne craignait pas de l'inspirer à ses propres enfants. Cependant le cri de la conscience qu'elle cherchait à étouffer s'élevait toujours pour la tourmenter. Une fois, mais une seule fois (c'est elle-même qui le dit), madame d'Epinay eut une sorte d'envie de revenir à Dieu. Elle eut un entretien avec l'abbé Martin, directeur de sa mère, mais elle ne se serait pas le courage de suivre ses conseils. Privée des secours consolants de la religion, souvent abattue par le chagrin, et ne pouvant supporter la vie, elle y aurait mis fin un jour de ses propres mains, si son fils et d'autres personnes n'étaient arrivés à temps pour l'en empêcher. Enfin elle mourut au mois d'avril 1783, âgée de cinquante-huit ans. Elle laissa: | Mes moments heureux, Genève, in-12, 1752; ouvrage peu répandu, où elle mit cette pédantesque épigraphe, que quelque philosophe lui avait sans doute communiquée: "Sollicita jucunda oblivia vitæ"; | Lettres à mon fils, Genève, 1758, in-8°, avec l'épigraphe : "Facundam faciebat amor'; | Conversations d'Emilie, Genève, 2 vol. in-12, 1781 et 1788, 5° édition; ce livre, composé pour sa petite-fille (mademoiselle de Belsunce, depuis madame de Beuil), est froid et sans intérêt. Il obtint néanmoins de l'académie française, dans séance da 16 janvier 1783, prix d'utilité fondé par Monthion, alors chancelier du comte d'Artois. Madame d'Epinay avait pour unique concurrent l'auteur d'Adèle et Théodore, ouvrage supérieur à celui des "Conversations l'Emilie". Madame de Genlis,

pour se venger de cette injustice, publia son conte des "deux Réputations". Madame d'Epinay avait laissé inédits des *Mémoires* sur sa vie, publiés sous le titre de l Mémoires et Correspondance de madame d'Epinay, Paris, 3 vol. in-8°. La troisième édition est de 1848. C'est dans cet ouvrage que l'auteur dévoile son âme tout entière. Elle y plaisante le remords et la conversion d'un certain Desmahis, mort en 1761 à 39 ans, qui, après s'être lié avec Grimm, Diderot et madame d'Epinay, avait rompu avec les philosophes et s'é. tait reconcilié avec la religion. Si madame d'Epinay cherche à ridiculiser le chrétien repentant, elle n'a pas plus d'égard pour ses maîtres, les imples. Il est curieux de voir des philosophes, se combler d'éloges réciproques quand lear amour-propre l'exige, et s'accabler ensuite d'injures quand ils croient ce même amourpropre blessé. Grimm est le héros des Mémoires de madame d'Epinay, sur l'esprit de laquelle il avait pris un grand ascendant qui, contribua sans doute, à la raffermir dans son système d'irréligion. En résumé, les fautes et les erreurs où tomba madame d'Epinav peuvent servir d'exemple à ces femmes qui, au lieu de se borner à être fidèles épouses et bonnes mères, s'écartent de la véritable route pour acquérir un vain renom en prétendant à l'esprit.

EPIPHANE, fils de Carporate, hérétique comme son père, fut instruit dans la philosophie platonicienne, et crut y trouver des principes propres à appuyer ses erreurs. Il supposait un principe éternel, infini, et alliait, avec ce principe fondamental, le système

de Valentin. Selon lui, comme selou nos régénérateurs modernes, qui ont changé le plus beau royaume en des monceaux de ruines, ce sont l'ignorance et la passion qui, en rompant l'égalité et la communauté des biens, ont introduit le mal dans le monde; les idées de propriété exclusive n'entrent point dans le plan de l'intelligence suprême; elles sont l'ouvrage des hommes. Il conclusit de là qu'il fallait supprimer les lois, et rétablir l'état d'égalité; il conclusit encore que la communauté des femmes était le rétablissement de l'ordre, comme la communauté des fruits de terre. Il est surprenant que nos prôneurs de l'égalité des droits de l'homme ne l'aient pas étendue jusque là. Par bonheur pour ses contemporains, cet Epiphane mourut à l'âge de 17 ans, vers le commencement du 111° siècle. Sa doctrine avait tellement plu aux païens, qu'ils le révérèrent comme un dieu. On lui consacra un temple à Samé, ville de Céphalonie, et l'on érigea une académie pour perpétuer sa doctrine.

EPIPHANE (Saint), évêque de Salamine, et Père de l'Eglise, naquit, vers l'an 320, d'une famille juive, dans le territoire d'Eleuthéropie, en Palestine. Dès sa plus tendre jeunesse, il se retira dans les déserts de sa province, et fut le témoin et l'imitateur des vertus des saints solitaires qui les habitaient. A 20 aus, il fonda un monastère, et eut un grand nombre de moines sous sa conduite. Il s'appliqua, dans la solitude, à l'étude des écrivains sacrés et profanes. Elevé à la prêtrise, il le fut bientôt à l'épiscopat, en 366, par les vœux unanimes

du clergé et du peuple de Salamine, métropole de l'île de Chypre.Le schisme d'Antioche l'ayant appelé à Rome, il logea chez l'illustre veuve sainte Paule. De retour dans son diocèse, il instruisit le peuple par ses Sermons, et l'édifia par ses austérités. Il le préserva de toutes les hérésies, et surtout de celles d'Arius et d'Apollinaire. Epiphane ne fut pas moins opposé à Origènes, qu'il croyait coupable des erreurs qu'on rencontre dans ses ecrits. Il les anathématisa dans un concile, en 401, et se joignit à Théodoret, pour engager saint Jean-Chrysostôme à souscrire à cette condamnation. Lesaint patriarches'y étant refusé, Epiphane vint en 403 à Constantinople, à la persuasion de Théophile d'Alexandrie, pour y faire exécuter le décret de son concile. Cette démarche était imprudente; celle d'ordonner un prêtre à Jérusalem, sans le consentement de Jean, patriarche de cette ville, ne l'est peut-être pas moins. Le patriarche s'en plaignit amèrement, et saint Epiphane s'en excusa sur la nécessité des circonstances, sur le consentement présumé de Jean, sur ce qu'il avait ignoré la défense que ce patriarche avait faite, enfiu sur ce que le monastère où il ayait fait l'ordination n'était point de la juridiction de l'évêque de Jérusalem. (Voyez le tom. 2 des OEuvres de saint Epiphane, p. 312, édition de Paris, 1622.) Il ordonna aussi un diacre à Constantinople sans le consentement de saint Chrysostôme. Le pape Urbain II l'excuse en ces termes, en écrivant à Hugues, archevêque de Lyon: «Legimus sanctum Epiphapium episcopum, ex diœcesi

sancti Joannis Chrysostomi quosclericos ordinasse, quod sanctus vir omnino non feeisset, si ei detrimentum fore perpenderet. » Il l'excuse aussi sur sa bonne foi, et sur l'utilité de cette ordination. Saint Epiphane mourut sur mer, en retournant de Constantinople, à l'île de Chypre, en 405, agé de 83 ans, regardé comme un évêque charitable, zélé, pieux, mais peu politique, et se laissant quelquefois emporter trop loin par son zèle. De tous les ouvrages qui nous restent de ce Père, les plus connus sont: | son Panarium, c'est-à-dire, le livre des Antidoles contre toutes les hérésies. C'est une exposition des vérités principales de la religion, et une refutation des erreurs qu'on y a opposées. On y trouve l'histoire de vingt hérésies qui avaient paru avant J.-C., et de quatre-vingts qui s'étaient élevées après la propagation de l'Evangile. | Son Anchora, ainsi appelé, parce qu'il le compare à l'ancre d'un vaisseau, et qu'il le composa pour fixer la foi des fidèles et les affermir dans la saine doctrine; | son Traité des pouds et des mesures des Juiss, plein d'une profonde érudition; son livre Des douze pierres précieuses qui étaient sur le rational du grand-prêtre; ouvrage savant traduit en latin, Rome, 1743, in-4°, par les soins et avec les notes de François Fogini. Tous ces écrits décèlent une vaste lecture; mais saint Epiphane ne la puisait pas toujours dans les bonnes sources. Il se trompe souvent sur des faits historiques importants, et adopte des fables et des bruits incertains. Son style, Ioin d'avoir l'élévation et la beauté de celui des autres Pères grecs, des

ί.

Chrysostôme, des Basile, est dur, négligé, obscur, sans suite et sans liaison. Saint Epiphane était un compilateur plutôt qu'un écrivain; mais la postérité ne lui doit pas moins de reconnaissance. Sans lui, nous n'aurions aucune idée de plusieurs auteurs profanes et ecclésiastiques, dont il nous a transmis des fragments. La meilleure édition des OEuvres de ce Père, est celle du P. Pétau, en grec et en latin, 1622, en 2 vol. in-fol., avec de savantes notes. On trouve une excellente analyse de ses ouvrages dans la "Bibliothèque choisie des Pères de l'Église grecque et latine", par l'abbé Guillon.

ÉPIPHANE, patriarche de Constantinople, en 520, prit avec zèle la défense du concile de Chalcédoine et de la condamnation d'Eutychès. Le pape Hormisdas lui donna pouvoir de recevoir en son nom tous les évêques qui voudraient se réunir à l'Eglise romaine, a condition qu'ils souscriraient à la formule qu'il avait dressée. Il mourut en 535, avec la réputation d'un bon évêque.

EPIPHANE, "le Scolastique", ami du célèbre Cassiodore, traduisit, à sa prière, les "Histoires ecclésiastiques " de Socrate, de Sozomène et de Théodoret. Il en fit ensuite un Abrégé en 12 livres, auquel il donna le nom d'Historia tripartita. On attribue à Epiphane plusieurs autres Traductions du grec en latin. Il florissait dans le vi siècle.

ÉPIPHANE, surnommé "l'Agiographe"; moine et prêtre de Jérusalem, qu'Anselme Banduri croit être le même que Polyeucte, patriarche de Constantinople, en 956, mort le 16 janvier 970, nous a laissé : | De Syria et urbe sancta, en grec et en latin, inséré dans "Symmicta" d'Allatius, lib. 1; Vitæ B. Mariæ Virginis et sancti Andreæ apostoli, dont Allatius fait mention dans sa Diatribe " de Simeonum scriptis ", pag. 106, ouvrage resté manu-

scrit.

\*EPIPHANE (Le P.), religieux capucin, né au commencement du xvn° siècle à Moirans, près Saint-Claude, en Franche-Comté, futenvoyé par ses supérieurs aux Indes, pour y travailler dans les missions desservies par les Pères de cet ordre. Plein de zèle et d'ardeur pour la propagation de la foi, il y prêcha l'Evangile avec fruit. On sait qu'il existait encore en 1685; mais on ignore l'époque de sa mort. Il a laissé divers écrits dont les plus connus sont: | une Explication littérale de l'Apocalypse, et la Clef du même livre; l les Annales historiques de la

mission des pères capucins dans la Nouvelle - Andalousie; | Ars memoriæ admirabilis, omnium nescientium excedens captum, etc.

ÉPISCOPIUS (Simon), dont le nom de famille était Biscop (évêque), né à Amsterdam en 1585, professeur en théologie à Leyde en 1613, se fit beaucoup d'ennemis pour avoir pris le parti des "arminiens" contre les "gomaristes". Ces deux sectes, toutes deux enthousiastes et factieuses, divisaient alors la Hollande. Episcopius plaida pour la première. Il fut insulté en public et en particulier, et insulta à son tour. Les Etats de Hollande l'ayant invité a se trouver au synode de Dordrecht, il n'y put être admis que comme homme de parti cité à comparaître, et non pas comme

juge appelé pour donner des décisions. Le synode le chassa de ses assemblées, le déposa du ministère, et le bannit des terres de la république : décision injuste et absurde de la part de gens qui ne reconnaissaient point de juges en matière de doctrine, et qui s'arrogeaient en même temps une infaillibilité qu'ils refusent à l'Eglise. (Voy. Arminius, Gomar, Vorstius.) Il se retira à Auvers, où, ne trouvant pas de "gomaristes" à combattre, il s'amusa à disputer avec les jésuites. Son exil dura quelque temps; mais enfin, l'an 1626, il revint en Hollande, pour être ministre des remontrants à Rotterdam. Huit ans après, il fut appelé à Amsterdam pour veiller sur le collége que ceux de sa secte venaient d'y ériger. Il y mourut en 1643, après avoir professé publiquement la tolérance de toutes les sectes qui reconnaissent l'autorité de l'Ecriture sainte, de quelque manière qu'elles l'expliquent. C'était ouvrir la porte à toutes les erreurs. Cette opinion l'avait fait soupçonner de socinianisme, et il n'avait pas détruit ces soupçons en publiant ses Commentaires sur le Nouveau - Testament. L'on sent assez, à travers ses équivoques. qu'il pensait que Jésus-Christ n'était pas' Dieu. Du calvinisme au socinianisme, il n'y a qu'un pas: et rarement même on s'arrête la. (Voyez Lentulus, Server, etc.) Ses Ouvrages de théologie ont été publiés à La Haye en 1678, 2 vol. in-fol. Episcopius était fort diffus, mais clair, et très-emporté, quoique apôtre du tolérantisme. Il y a quelquefois plus de subtilité que de solidité dans ses raisonnements.La "Vie" de ce sectaire est à

393

la tête de ses OEuvres, publiées par Courcelles. Philippe de Limborch l'a aussi écrite en 1702, in-8°. [Episcopius, qui avait fait deux voyages à Paris, s'était lié d'amitié avec le fameux Grotius, alors ambassadeur du roi de Suède. On prétendit, mais sans preuve, qu'il avait eu plusieurs conférences

avec le P. Cotton.

\*EPPENDORF (Henri D'), gentilhomme allemand, né à Eppendorf, bourg de Misnie, au commencement du xvi° siècle, mort vers 1553, eut des démêlés avec Erasme au sujet d'une lettre qui contenait des injures contre lui. Eppendorf l'en accusa devant le duc de Saxe, qui était son protecteur; et, sous les auspices de ce souverain, il publia un écrit: Ad D. Erasmi Roterodami libellum, cui titulus : "Adversus mendecium et obtrectationem utilis admonitio," justa Querela, Haguenau, 1531, in-8°. Cet écrit fut réimprimé à Leipsick en 1745.On a aussi de d'Eppendorf quelques Traductions allemandes, savoir : les "Apophthegmes de Plutarque", Strasbourg, 1554, in-fol.; « Œuvres de Plutarque», 1551; « Abrégé de l'histoire romaine. » extrait des meilleurs auteurs, 1536, in-fol.; | " Histoire naturelle" de Pline, 1543, in-fol.; | "Chroniques suédoise et danoise de Krantz, 1545, in-fol.

EPPONINE ou Eponine, héroïne de l'attachement conjugal, était femme de Julius Sabinus, qui, au commencement du règne de Vespasien, fit révolter une partie des Gaules, et prit le titre de césar. Les rebelles ayant été soumis, Sabinus fit courir le bruit de sa mort, et alla se cacher dans un souterrain, où Epponine voulut

le suivre. Après un séjour de 9 ans dans cette demeure affreuse, leur secret ayant été découvert, Sabinus et sa compagne furent amenés devant l'empereur. Epponine chercha vainement à l'attendrir en lui présentant les enfants qu'elle avait eus dans sa retraite. Ne pouvant réussir à sauver son époux, elle l'accompagna à la mort (l'an 78 de J.-C.). Cet événement a fourni le sujet de plusieurs tragédies qui ont en

peu de succès.

\* ÉPRÉMESNIL (Jacques DU Val, seigneur d'), né au Havre en 1672, d'une famille noble et ancienne de Normandie, conçut le projet de nos premiers établissements à la côte d'Afrique. Appelé en 1719 au conseil privé du régent, ce fut lui qui donna le plan de la compagnie des Indes. Nommé gouverneur de l'Orient, c'est pendant son administration que s'élevèrent ces immenses magasins destinés à recevoir les trésors de l'Asic. Son nom fut donné à une des places de la ville. Il mourut à Paris, en février 1748— \* Eprémesnil (Jacques du Vald'), fils du précédent, né au Havre en 1714, second membre du conseil supérieur de Pondichéry, après la conquête de Madras sur les Anglais, passa dans cette place comme gouverneur et président du conseil. Pendant tout le temps qu'il gouverna cette ville il eut à lutter contre les tentatives des ennemis de la France; il battit l'armée indienne qui l'assiégeait, et sa prudence et son courage conservèrent cette ville à la France jusqu'au traité d'Aix-la-Chapelle, où elle fut rendue aux Anglais. Déguisé en bramine, il parcourut l'intérieur de l'Inde, pénétra dans

les pagodes indiennes, dont il observa et dessina les cérémonies, et revint en France, où il mourut, le 2 mars 1764. Il était membre de l'académie de Rouen; on a de lui : | un Traité sur le commerce , du Nord, in-12; Lettre à l'abbé Trutler sur l'histoire, Bruxelles, (Paris), 1760, in-12; | Correspondance sur une question politique d'agriculture, 1760, in-12. \* Eprémesnil (Jacques du Val d'), fils du précédent, né à Pondichéry, le 5 décembre 1745, passa en France en 1750, fit au collége des jésuites de Paris les études les plus brillantes, et devint à 19 ans avocat, du roi au châtelet. Ses débuts y furent remarqués; un Discours sur l'ambition, prononcé à la rentrée en 1768, commença sa réputation. Une cause célèbre, un enfant réclamé par deux mères, le plaça au premier rang des orateurs du barreau. En entrant dans la magistrature il avait conçu le projet d'une réforme dans l'administration de la justice, surtout de la justice criminelle; la publicité de l'instruction était le but vers lequel il dirigeait sestravaux; il se préoccupait d'ailleurs de l'idée de ressusciter les états-généraux, si inutiles sous les règnes forts, si dangereux sous les règnes faibles. En 1771, époque de la suppression des anciens parlements, d'Eprémesnil protesta au châtelet contre cette mesure, et fut en conséquence exilé à Eprémesnil jusqu'en 1774. Rappelé avec toute la magistrature, il devint l'année suivante conseiller au parlement de Paris. Il avait reçu de la nature une belle figure, un regard expressif, un organe agréable, une éloquence brillante, son instruction était variée, et sa mémoire

prodigieuse: aussi eut-il bientôt de l'influence dans sa compagnie. Sa réputation était déjà faite, quand une cause mémorable vint y ajouter un nouvel éclat. La prise de Pondichéry et la perte de nos comptoirs avaient fait accuser de trahison le comte de Lally, lieutenant-général, commissaire du roi et commandant l'armée dans l'Inde. Cet officier-général avait cru, dans l'intérêt de sa défense, devoir rejet er les faits de l'accusation sur Du Val de Leyrit, gouverneur de Pondichéry, frère du père de d'Eprémesnil; mais l'arrêt qui condamna le comte de Lally supprima comme calomnieux les "Mémoires" produits par lui, et lava de tout reproche de Leyrit, mort lui-même avant le général. En 1779, le comte de Tollendal, fils de Lally, voulant réhabiliter la mémoire de son père, se pourvut au conseil en révision, obtint la cassation de l'arrêt et le renvoi du procès au parlement de Rouen; il avait produit de nouveau les " Mémoires "supprimés en 1766, et renouvelé l'accusation contre de Leyrit, oucle de d'Eprémesnil. Celui-ci intervint donc au procès, et après des plaidoyers, où les adversaires déployèrent toutes les ressources de leur talent, un arrêt rendu par le parlement de Rouen et un second par le parlement de Dijon, le 23 août 1783, confirmèrent celui du 6 mai 1766. Tel fut le résultat de ce procès célèbre. L'opinion du monde dut être favorable aux efforts d'un fils pour réhabiliter son père; cependant la position d'un neveu, défendant sans intérêt la mémoire d'un oncle qui, en donnant à un autre toute sa fortune, ne

**39**5

lui avait laissé pour héritage que le soin de son honneur, était tout aussi honorable. Libre de cette importante affaire, d'Eprémesnil poursuivit son plan de réforme. Jusques en 1787 le combat fut continuel entre le parlement et le ministère. Différents édits bursaux furent proposés; le parlement, hostile à la royauté, refusa l'enregistrement, et fit des remontrances. Le roi le convoqua en lit de justice, on lut les édits, plusieurs magistrats opinèrent contre le projet, et d'Eprémesnil parla d'une manière si entraînante, que le roi fut près de se ranger à son avis. Néanmoins les édits furent enregistrés par ordre. Le lendemain plusieurs membres du parlement furent exilés; d'Eprémesnil était sur la liste; le roi biffa son nom de sa main. Cet acte si légitime d'autorité ayant aigri les esprits, on voulut reprendre le système de Meaupou et supprimer le parlement. De Loménie chercha à gagner d'Eprémesnil; on lui fit des propositions brillantes, et dans la conversation, quelques mots échappés au premier ministre laissèrent soupçonner que la magistrature était menacée. Cette conférence eut lieu le 30 avril 1788. Le 2 mai les membres les plus influents du parlement se réunirent chez d'Amécour; d'Eprémesnil rendit compte de son entretien avec de Loménie, et de ses soupçons; ils furent entièrement confirmés par le rapport d'un magistrat, souple dans ses manières, doué de beaucoup de talents pour l'intrigue, et qui jouait un double rôle au parlement et dans le cabinet du ministre. En conséquence on pro- était le roi. Sortant du château posa l'arrête du 3 mai, qui renver-

sait le plan du ministère. Celui-ci, justement irrité, lança deux lettres de cachet, l'une contre d'Eprémesnil, l'autre contre Monsabert; tous deux se rendirent au parlement. Bientôt le palais est entouré par le régiment des gardes; le marquis d'Agout, chargé d'arrêter les deux magistrats au milieu des chambres assemblées, ne connaissant pas d'Eprémesnil, interpelle la cour de le lui désigner: « Nous sommes tous d'Eprémesnil », s'é# crie-t-on. Cependant ce magistrat, après une protestation énergique, se livra lui-même, et fut conduit aux îles Sainte-Marguerite. Il y resta jusqu'en octobre, époque où le parlement fut rappelé. L'exil lui donna le temps de la réflexion et du repentir. Nommé en 1789 député de la noblesse, il protesta contre la réunion des ordres, et surtout contre le vote par tête; il fut un des rédacteurs de l'ordonnance du 21 juin; à l'assemblée il se prononça contre les innovations, en faveur de l'ancienne constitution du royaume; parla peu sur les questions générales, défendit les parlemens de Bretagne et de Languedoc poursaivis pour désobéissance aux décrets de l'assemblée. Enfin, pour établir l'illégalité de l'assemblée nationale, il demanda en 1790 que tout ce qui avait été fait fût annulé, et que le roi rentrât dans la plénitude de ses droits, en se conformant aux cahiers et aux anciennes lois du royaume. Il quitta l'assemblée en 1791, après avoir protesté contre tout ce qu'elle avait fait. Mais il n'émigra pas, croyant que la place d'un serviteur fidèle était la où en juillet 1792, il voulut traver-

ser la terrasse des Feuillants, fut reconnu, maltraité, et entraîné au Palais-Royal; il allait succomber, quand le commissaire de police Rameau, et un piquet de la garde nationale l'arrachèrent tout sanglant à ses assassins; on le fit entrer dans l'intérieur du trésor royal. Péthion, alors maire de Paris, s'étant rendu auprès de lui, se trouva mal. « Et moi aussi, lui dit d'Eprémesuil, j'ai été l'idole du peuple.» Transféré pour sa sûreté personnelle à l'Abbaye, il y resta jusqu'au 29 août. Manuel, procureur de la commune, mis à Bicêtre en 1787, avait dû sa liberté à d'Eprémesnil; prévoyant les massacres du 2 septembre, il le fit sortir de l'Abbaye, et l'engagea à quitter Paris. Il se retira en Normandie. Arrêté en juin 1793, on le transféra en 1794 à Paris par ordre des représentants Louchet et de La Croix. Enfermé d'abord au Luxembourg, puis aux Anglaises de la rue de l'Oursine, il fut traduit au tribunal révolutionnaire et condamné à mort. Il conserva jusqu'à son dernier moment une inébranlable fermeté. Sur la fatale charrette, Chapelier lui dit : « On nous donne, monsieur, un terrible problème à résoudre; nous ne pensons pas de même; quel est celui de nous deux que l'on hue? — Tous deux, monsieur; ces gens saventils ce qu'ils veulent? » D'Eprémesnil, malgré ses écarts politiques, était religieux et honnête homme; ses derniers ordres transmis à son fils le jour même de sa mort furent de ne rembourser en assignats aucun de ses engagements. Son caractère était confiant, trop peut-être; il connaissait mal les hommes, et il n'entre-

vit pas assez tot que, parmi ses prétendus amis, plusieurs in trigants le mettaient en avant pour tout renverser en se servant de son crédit au parlement et de sa popularité. Dans les derniers temps de sa vie il disait souvent : a Je veux qu'on grave sur ma tombe l'arrêté du 3 mai 1788; c'est l'explication de mes principes. C'est la double représentation et le vote par tête qui ont tout perdu; au reste tout ceci ne peut finir que par les états-généraux. » On voit que toutes ses illusions n'étaient pas détruites, car les états-généraux furent le tombeau de la monarchie. D'Eprémesnil est auteur des écrits suivants, outre ses Plaidoyers au châtelet et dans l'affaire Lally, savoir : | Nullité et despotisme de l'assemblée nationale, et de l'état actuel de la France, en 1790; Discours dans la cause des magistrats qui composaient la chambre des vacations du parlement de Bretagne; Remontrances du parlement, en 1787 et 1788, qu'il rédigea ainsi que les Caluers de la noblesse de Paris intra muros.

\*EQUEVILLEY (Jules-César-Suzanne Lemercier baron D'), maréchal-de-camp), né à Faverney près Vesoul, en novembre 1765, mort à Montpellier le 1er novembre 1828, était lieutenant lorsqu'il se rendit à l'armée de Condé (1791). Licencié en 1801, d'Equevilley se vit condamné pendant 4 ans à un repos qui convenait peu à son caractère. En 1805, il prit du service dans l'armée française avec le grade de capitaine au régiment étranger de la Tour-d'Auvergne, en Calabre. Aide-de-camp du comte de Sainte-Croix, il dut à sa valeur le grade de chef d'escadron qu'il avait encore en 1814. Alors Louis XVIII le fit colonel de la légion de la Vendée. Nommé en 1822 maréchal-de-camp et commandant de la ville de Perpignan, on le chargea en 1823 du commandement de la 1<sup>re</sup> subdivision de la 9<sup>e</sup> division militaire, à Montpellier. Ce brave, sans peur et sans reproche, appela la religion à son lit de mort.

EQUIÇOLA (Mario), littérateur et historien italien, né en 1460, dans un canton duroyaume de Naples appelé "gli Equicoli", d'où il prit lui-même son nom, fut recu docteur en droit à l'université de Naples, s'attacha ensuite à plusieurs princes italiens, et mourut en 1541. Ou a de lui: Commentario della storia di Mantova, Ferrare, 1521; |D|. Isabellæ Estensis Mantuæ principis iter per narbonensem Galliam, per Marium Equicolam, opuscule très-rare. On attribue à Equicola beaucoup d'autres ouvrages, dontles deux plus connus ont pour titre, le premier : Instiluzioni al comporre in ogni sorte di rima, 1541; et le deuxième, Della natura d'amore, 1525, traduit en français par G. Chappuis, Paris, 1554, in-8°; Lyon, 1598, in-12.

ERACLIUS, peintre romain du x° ou x1° siècle, a écrit un ouvrage partie en vers, partie en prose, intitulé: de Artibus Romanorum, imprimé pour la première fois à Londres en 1781, dans l'ouvrage de Raspe qui a pour titre: "A critical essai on old Painting." Les exemplaires manuscrits sont très-rares; et celui qui a servi à la publication de Raspe est moins complet que l'exem-

plaire conservé à la bibliothèque royale de Paris.

ERARD (Claude), avocat au parlement de Paris, morten 1700, à 54 ans, laissa des *Plaidoyers* imprimés en 1754, in-8°. Le plus connu est celui qu'il fit pour le duc de Mazarin, contre Hortense Mancini, sa femme, qui l'avait quitté pour passer en Angleterre.

\* ERARD (Sébastien), l'un des plus célèbres facteurs d'instruments de musique, né à Stras. bourg le 5 avril 1752, mort à 79 ans au château de la Muette à Passy, près Paris, le 5 août 1831, arriva à Paris en 1768, et ne tarda pas à se faire remarquer par la perfection des Pianos, qu'il construisit le premier en France. Ce fut vers cette époque qu'il s'associa avec son frère Jean-Baptiste, et qu'ils formèrent un grand établissement qui finit par devenir un des plus beaux de l'Europe. Les pianos et les harpes qui sortirent de cet établissement se distinguaient par des dispositions nouvelles de l'invention d'Erard et toutes fort ingénieuses. La révolution le contraignit de passer en Angleterre, où il forma un autre établissement qui subsiste encore aujourd'hui. Revenu en France en 1796, il recommença la fabrication des instruments, et mit le sceau à sa réputation, en 1808, par l'invention de la Harpe à double mouvement. Nous devons ajouter qu'il inventa une foule de machines et d'outils nécessaires pour l'exécution de ses plans, où son génie ne brilla pas moins que dans ses autres inventions. A ses rares talents Erard joignait un caractère noble et généreux et les plus heurcuses dispositions: aimant les arts avec passion, il

employait à l'encouragement des artistes la fortune qu'il avait acquise par ses longs et honorables travaux.

ERASISTRATE, fameux médecin grec, [né à Julis dans l'île de Ceos,] petit-fils d'Aristote, découvrit, dit-on, par l'agitation du pouls d'Antiochus Soter, la passion que ce jeune prince avait pour sa belle-mère, et l'en guérit en déterminant le roi son père à la lui ceder. Séleucus Nicapor son père donna 100 talents à Erasistrate pour cette guérison. Ce médecin désapprouvait l'usage de la saignée, des purgations et des remèdes violents. Il réduisit la médecine à des remèdes très-simples, à la diète, aux tisanes, aux purgatifs doux. Galien nous a conservé le titre de plusieurs de ses nuvrages, dont les injures du temps ont privé la postérité. [Erasistrate fut le chef d'une école qui fleurit principalement à Smyrne. Ses nombreux disciples, qui portaient le nom d'"Erasistratéens", se succédèrent pendant quatre siècles et jusqu'au temps de Galien.

ERASME (Didier), "Desiderius Erasmus", naquit à Rotterdam le 28 octobre 1467, du commerce illégitime d'un bourgeois de Gouda, nommé Gérard, avec la fille d'un médecin. Il fut enfant de chœur jusqu'à l'âge de 9 ans, dans la cathédrale d'Utrecht. A 14, il perdit son père et sa mère; à 17, il se fit chanoine régulier de saint Augustin à Stein, près Gouda; à 25, il fut élevé au sacerdoce par l'évéque d'Utrecht. Sa pénétration était très-vive, et samémoire trèsheureuse. [De là ses petits avantages et ses grands défauts.] Erasme

voyagea, pour perfectionner ses talents, en France, en Angleterre, en Italie. Il séjourna près d'un an à Bologne, et y reçut en 1506 le bonnet de docteur en théologie. Ce fut dans cette ville qu'ayant été pris pour chirurgien des pestiférés, à cause de son scapulaire blanc, il fat poursuivi à coups de pierres, et courut risque de la vie. Cet accident lui donna occasion d'écrire à Lambert Brunius, secrétaire de Jules II, pour demander la dispense de ses vœux: il l'obtint. De Bologne il passa à Venise, ensuite à Padoue, enfin à Rome, où ses ouvrages l'avaient annoncé avantageusement. Le pape, les cardinaux, en particulier celui de Médecis (depuis Léon X), le recherchèrent et l'applaudirent. Erasme aurait pu se faire un sort heureux et brillant dans cette ville; mais les avantages que ses amis d'Angleterre lui faisaient espèrer de la part de Henri VIII lui firent préférer le séjour de Londres. Thomas Morus, grand chancelier du royaume, lui donna un appartement chez lui. Erasme s'étant présenté à lui sans se nommer, Morus fut si agréablement surpris des charmes de la conversation de cet inconnu, qu'il lui dit: « Vous êtes Erasme, ou un démon. Do lui offrit une cure pour le fixer en Angleterre, mais il la refusa. Il fit un second voyage en France l'an 1510, et peu de temps après, il retourna encore en Angleterre. L'université d'Oxford lui donna une chaire de professeur en laugue grecque. Soit qu'Erasme fût naturellement inconstant, soit que cette place lui parût au-dessous de son mérite, il la quitta pour se retirer à Bale, d'où il al-

lait assez souvent dans les Pays-Bas et même en Angleterre, sans que ses fréquentes courses l'empêchassent de donner au public un grand nombre d'ouvrages. Léon X ayant été élevé sur le saint-siége, Erasme lui demanda la permission de lui dédier son Edition grecque et latine du Nouveau-Testament, et reçut la réponse la plus obligeante. Il ne fut pas moins estimé par le successeur de Léon et les autres souverains pontifes. Paul III voulait l'honorer de la pourpre romaine; Clément VII et Henri VIII lui écrivirent de leur propre main pour se l'attacher. Le roi François Ier, Ferdinand, roi de Hongrie, Sigismond, roi de Pologne, et plusieurs autres princes, essayèrent en vain de l'attirer auprès d'eux. Erasme, ami de la liberté, autant qu'ennemi de la contrainte des cours, n'accepta que la charge de conseiller d'état, que Charles d'Autriche (depuis empereur sous le nom de Charles-Quint) lui donna. Cette place lui acquit beaucoup de crédit, sans lui procurer beaucoup de gêne. L'hérésiarque Martin Luther tâcha de l'engager dans son parti, mais inutilement. Erasme, prévenu d'abord en faveur des réformateurs, se dégoûta d'eux quand il les eut mieux connus. Il les regardait comme une nouvelle espèce d'hommes a obstinés, médisants, hypocrites, menteurs, trompeurs, séditieux, forcenés, incommodes aux autres, divisés entre eux...». «On a beau vouloir, disait-il en plaisantant, que le luthéranisme soit une chose tragique, pour moi, je suis persuadé que rien n'est plus comique; car le dénouement de la pièce est toujours quelque mariage.» Les réformateurs devenant tous les jours

plus puissants à Bâle, il se retira à Fribourg, qu'il quitta après un séjour de sept ans, pour revenir à Bâle, où il mourut d'une dysenterie, dans la nuit du 11 au 12 juillet 1536, à 69 ans. Il avait été, durant tout le cours de sa vie, d'une complexion délicate; il fut, sur la fin de ses jours, tourmenté par la goutte et la gravelle. Sa mémoire est aussi chère à Bâle qu'il avait illustrée en y fixant sa demeure, qu'à Rotterdam, qui eut la gloire de lui avoir donné le jour. Ses compatriotes lui ont fait élever, au milieu de la grande place, une statue sur la base de laquelle on lit ces paroles:

> Deriderio Erasmo Magno scientiarum atque Litteraturæ politioris Vindici et instauratori.

Pour faire cette statue, on fit fondre un magnifique crucifix en bronze; ce qui donna lieu à Vondel, poète hollandais, de faire une épigramme mordante sur le patriotisme des Rotterdamois. (Voyez Vondel.) Il fut le plus bel esprit et le savant le plus universel de son siècle. C'est à lui principalement qu'on doit la renaissance des belles-lettres, les premières éditions de plusieurs Pères de l'Eglise, la saine critique. Il ranima les illustres morts de l'antiquité, et inspira le goût de leurs écrits à son siècle. Il avait formé son style sur eux. Le sien est pur, élégant, aisé, et, quoique un peu bizarre, il ne cède en rien à celui des meilleurs écrivains de son siècle. On a reproché, non sans raison, à Erasme, une trop grande liberté sur les matières qui concernent la religion. Il exerce souvent une critique mal fondée,

contre les saints Pères. Il se plaît à grossir les vices de son temps; jamais sa plume n'est plus féconde en satires, que quand il parle des religieux et des ecclésiastiques; il se rend justice à lui-même, lorsqu'il dit, lib. 1, epist. 11: « Ut ingenue, quod verum est, fatear, sum natura propensior ad jocos quam fortasse deceat, et linguæ liberioris quam nonnunquam expediat.» On peut voir sur ce point la préface du P. Canisius, sur les "Epîtres" de saint Jérôme, et l'"Apparat sacré" du P. Possevin. Se fiant trop à ses propres lumières dans les matières de religion, il s'est quelquefois écarté du vrai chemin. C'est pour cela que plusieurs de ses ouvrages ont été censurés par les facultés de théologie de Paris et de Louvain, et mis à l'"Index" du concile de Trente. « Damnatus in plerisque», dit un autre moderne, «suspectus in multis, caute legendus in omnibus.» Il fautcependant avouer que quelques-uns ont poussé la critique trop loin contre Erasme. Il est certain qu'il a vécu et qu'il est mort dans le sein de l'Eglise catholique, comme l'a montré Jacques Marsollier dans son "Apologie d'Erasme", Paris, 1713; ouvrage d'ailleurs trop favorable à Erasme, et contre lequel le P. Tournemine s'éleva avec force. Peu de jours avant sa mort, Erasme écrivit à Conrad Goclenius, son intime ami, qu'il voudrait finir ses jours ailleurs qu'à Bâle, à raison des divisions que les nouvelles sectes avaient produites dans cette ville. « Ob dogmatum dissensionem malim alibi finire vitam.» Cet homme célèbre essuya plusieurs orages qu'il ne supporta pas avec trop de patience. Naturellement

sensible à l'éloge et à la critique, il traitait ses adversaires avec dédain et avec aigreur. Il eut toute sa vie une passion extrême pour l'étude; il préféra ses livres à tout, aux dignités et aux richesses. Il était ennemi du luxe, sobre, sincère, ennemi de la flatterie, bon ami et constant dans ses amitiés; en un mot, il n'était pas moins aimable homme, qu'homme savant. Toutes ses OEuvres furent recueillies à Bâle par le célèbre Froben, son ami, en 9 vol. in-fol. Les deux premiers et le quatrième sont consacrés uniquement aux ouvrages de grammaire, de rhétorique et de philosophie. On y trouve l'Eloge de la folie et les Colloques, les deux productions d'Erasme les plus répandues. La première est une satire assez triviale contre les désordres et les ridicules de son temps, ou contre ce qui lui a paru tel. Les détails en sont froids, prolixes, exagérés, quelquefois plats et dégoûtans. Il est inconcevable que ce livre ait pu jouir d'une si grande vogue; il n'y a que le style et le nom de l'auteur qui puissent avoir produit cet enchantement. On ne doit pas juger plus favorablement ses Colloques, qu'on lit plus pour la latinité que pour le fond des choses. Il y a çà et là des endroits lubriques et obscurs, déplacés dans tout ouvrage, mais surtout dans un prétendu livre d'éducation qu'Erasme écrivait pour le fils de Froben. Quand on réfléchit que l'auteur avait alors soixante ans, on ne sait plus qu'en penser, ou plutôt on ne le sait que trop. Le 3° volume renferme les Epitres, dont plusieurs ont rapport aux affaires de l'Eglise; le 5<sup>e</sup>, les Livres de picte, écrits avec une élégance

qu'on ne trouve point dans les autres mystiques de son temps; le 6°, la Version du Nouveau-Testament, avecles notes; le7°, ses Paraphrases sur le Nouveau-Testament; le 8<sup>e</sup>, ses Traductions des ouvrages de quelques Pères grecs; le dernier, ses Apologies. Jean Le Clerc a donné une nouvelle édition de tous ces différents ouvrages, 10 tom. infol., reliés ordinairement en 11 vol. in-fol., à Leyde, chez Vander Aa, 1703. L'Eloge de la folie a été imprimé séparément, «cum notis variorum, 1676, in-8°; età Paris, Barbou, 1765, in-12. On en a une traduction française, Amsterdam, 1728, in-8°; Paris, 1751, in-8° et in-4°, fig.; et une autre de Barret, Paris, 1789, in-12. Les Elzévir ont donné une édition de ses Adages, 1650, in-12; de ses Colloques, 1636, in - 12. Il y a une édition, "cum notis variorum", 1664 ou 1693, in-8°. Ils ont été traduits en français par Gueudeville, Leyde, 1720, 6 vol. in-12, fig. Ceux qui voudront connaître Erasme plus en détail, peuvent lire l'"Histoire , de sa Vie" et de ses ouvrages, mise au jour en 1757 par de Burigny, en 2 vol. in-12. Quoique assez mal écrite, elle est intéressante dans plusieurs endroits. [Erasme avait aussi cultivé les beaux-arts, et on voyait à Delft un crucifix peint de sa main.] On voit encore à Bâle, dans un cabinet qui excite la curiosité des étrangers, son anneau, son cachet, son épée, son couteau, son poinçon, son testament écrit de sa propre main, son portrait par le célèbre Holbein, avec une épigramme de Théodore de Bèze. On lui a fait cette épitaphe:

ľ

e

Pallida mors magnum nobis invidit Erasmum, Sed Desiderium tollere non potuit.

ERASTE (Thomas), médecin, né en 1524 à Baden en Suisse, enseigna a créputation à Heidelberg, puis à Bâle, où il mourut le 1<sup>er</sup> janvier 1583. On a de lui : divers Ouvrages de médecine, principalement contre Paracelse, ainsi qu'une Vie de ce philosophe, médecin et charlatan. On y lit qu'il se mélait de magie, et que le diable lui rendait des visites; Bâle, 1572, in-4°; | des Thèses, qui ont fait beaucoup de bruit dans le temps, Zurich, 1595, in-4°; | Varia opuscula medica, Francfort, 1590, in-fol.; Consilia, Francfort, 1598, in-fol.; | De auro potabili, in-8°; | De putredine, in-8°; | De theriaca, Lyon, 1606, in-4°; | Repetitio disputationis de lamiis seu strigibus, Bale, 1578, in-8°, rare. et singulier; | des Thèses contre l'excommunication et l'autorité des consistoires, Amsterdam, 1649, in-8°. Il paraît que l'auteur était dans le cas de les craindre. Le médecin était préférable chez lui au controversite; mais ni l'un ni l'autre ne méritaient le premier rang.

\*ERATH (Augustin D'), savant professeur de théologie dans les colléges de l'ordre des chanoines de Saint-Augustin, protonotaire apostolique, abbé de Saint-André et comte palatin, né à Buchloa en Souabe en 1648, mort en 1719, a publié sur la théologie et l'histoire ecclésiastique plusieurs ouvrages, dont on trouve la liste dans Moreri: le plus remarquable est un Commentaire historico-théologicojuridique, sur la règle de saint Augustin, en latin, Vienne, 1689, in-fol.—\*Erath (Antoine Ulric D'), jurisconsulte allemand, né en 1709, mort en 1773, est auteur de quelquesouvrages historiqueset chronologiques sur l'Allemagne au moyen âge, et d'un grand nombre de Mémoires en latin, en français et en allemand. Le plus estimé des ouvrages de cet auteur est intitulé Calendarium romano - germanicum, Dillenburg, 1761, in-fol.—\*Enara (m<sup>lle</sup> p'), fille du précédent, morte en 1776, a traduit du latin en allemand les "Vies des illustres capitaines", par Cornélius Népos, Francfort, 1760, in-8°.

ERATO, l'une des neuf muses, préside aux poésies légères. On la représente sous la figure d'une jeune fille enjouée, couronnée de myrtes et de roses, tenant d'une main une lyre, un archet de l'autre, et ayant à côté d'elle un petit Capidon ailé, avec son arc et son

carquois.

ERATOSTHENE, Grec cyrénéen, bibliothécaire d'Alexandrie, mort 196 ans avant J.-C., à l'âge de 80 ans, cultiva à la fois la poésie, la grammaire, la philosophie, les mathématiques, et excella dans le premier et le dernier de ces talents. On lui donna les noms de "cosmographe", d'"arpenteur de l'univers", de "second Platon". Il trouva, dit-on, le premier la manière de mesurer la grandeur de la circonférence de la terre, qu'on n'a pu cependant encore déterminer positivement par un calcul précis. (Voyez Condamine.) Il forma le premier observatoire, et il examina l'obliquité de l'écliptique. Il trouva encore une méthode pour connaître les nombres premiers, c'est-à-dire les nombres qui n'ont point de mesure commune entre eux. Elle consiste à donner l'exclusion aux nombres qui n'ont point cette propriété. On la nomma "le crible d'Eratosthène". Ce philosophe composa aussi un Traité

pour perfectionner l'analyse, et il résolut le problème de la "duplication du cube", par le moyem d'un instrument compesé de plussieurs planchettes mobiles. Parvenu à l'âge de 80 ans, et accablé d'infirmités, il se laissa mourir de faim. Le peu qui nous reste des ouvrages d'Eratosthène a été innaprime a Oxford on 1672, 1 vol. in-8°. On en a deux autres échitions dans l'"Uranologia" du P. Pétau, 1730; et Amsterdam, dams le même format, 1703. [Les astronomes modernes regardent Eratosthène comme le fondateur de la véritable astronomie. Outre l'édition d'Oxford, on a publié depuis: | Eratosthenis geographicarum fragmenta greco-lat. edidit Lunt. Car. Seidel, Gottingue, 1787; Eratosthenis catasterismi. græce, cum interpretatione latina et commentario; curavit Jo. Conrard - Sehaubach, ibid., 1795, in-8° fig.]

\*ERBA (Benoît), évêque de Casal, né à Côme, mourut en 1576. Bovetta lui attribue quelques traités, de Fide; de Operibus fidem comitantibus; de Indul-

gentils.

ERCHEMBERT, ou ERCHEM-PERT, Lombard, vivait dans le IXº siècle. Il porta les armes dès sa première jeunesse, et fut prisonnier de guerre. Il se retira au mont Cassin, où il embrassa la règle de saint Benoît, à l'âge d'environ vingt-cinq ans. On lui donna le gouvernement d'un monastère voisin; mais il fut exposé à tant de traverses, qu'il se vit encore contraint de se retirer. Ce fut dans le lieu de sa retraite qu'il écrivit un Supplément à l'Histoire des Lombards, par Paul Diacre. Il y ajouta l'Histoire de la ruine et de la

403

restauration du mont Cassin et de l'incursion des Arabes, depuis l'an 774 jusqu'à l'an 884. On lui attribue la Vie de Landulphe, évêque de Capoue, en vers, et un Abrégé de l'histoire des Lombards, mais on doute qu'ils soient de lui. Antoine Caraccioli, prêtre de l'ordre des clercs réguliers, a publié son Supplément, qui offre quelques faits curieux, avec d'autres pièces, à Naples, en 1620, in-4°. Camille Pérégrin l'a donné de nouveau au public dans son "Histoire des princes lombards", en 1643, in-4°. [On croit qu'Erchembert mourut vers 888.7

ERCILLA - Y - CUNICA ( Don Alonzo D'), fils d'un jurisconsulte célèbre, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, gentilhomme de la chambre de l'empereur Maximilien, naquit à Borneo vers l'an 1525, et mourut à Madrid vers l'an 1595. Il fut élevé dans le palais de Philippe II, et embrassa la carrière militaire. Entraîné par le désir de connaître les pays et les hommes, il parcourut la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre. Ayant appris à Londres que quelques provinces du Pérou et du Chili s'étaient révoltées contre les Espagnols, il voulut signaler son courage sur ce nouveau théâtre. [Il se rendit au Chili, et servit d'abord comme volontaire, dans l'armée commandée par don Garcia Hurtade de Mondosa, gouverneur de cette province. Il partagea ensuite le commandement, et se distingua plusieurs fois, entre autres à l'attaque de Puvers.] C'est cette guerre qui fait le sujet de son poème de l'Araucana, ainsi appelé du nom de la contrée. On y remarque des pensées neuves

et hardies. Le poète conquérant a mis beaucoup de chaleur dans la description de ses batailles. Le feu de la plus belle poésie éclate dans quelques endroits. Les descriptions sont riches, quoique peu variées, mais nul plan, point d'unité dans le dessein, point devraisemblance dans les épisodes, point de décence dans les caractères. Ce poème, composé de plus de trente-six chants, et trop long de la moitié, fut imprimé pour la première fois en 1597, in-12; mais la meilleure édition est celle de Madrid, 1632, 2 vol. in-12. Après son expédition contre les rebelles du Pérou et du Chili, accompagné de trente soldats seulement, Ercilla soumit de nouvelles contrées au roi d'Espagne. Il franchit les rochers de Puren, traversa le Nabequeten, le lac Valdivia, reconnut le pays qui est entre le ' détroit de Magellan et l'île de Chiloé, et en prit possession au nom de son souverain. Il navigua sur l'archipel d'Aneudbox, parcourut encore d'autres pays, et fit le tour du monde avant de rentrer dans sa patrie.]

ERCKERN (Lazare), surintendant des mines de Hongrie, d'Allemagne et du Tyrol, sous trois empereurs, a écrit sur la métallurgie avec beaucoup d'exactitude. Son livre est en allemand ; mais on l'a traduit en latin avec des notes. Il parut pour la première fois en 1694, à Francfort, in-fol. On y trouve presque tout ce qui regarde l'art d'essayer les

métaux.

\*ERCOLANI (Barthélemy), jurisconsulte bolonais au xve siècle, professeur de droit à Bologne et à Ferrare, a laissé des Consultations estimées. Tiraboschi a conservé

les noms de plusieurs membres de cette famille, qui se distinguèrent dans les lettres.

\*ERCOLANI (Joseph-Marie), prélat de la cour de Rome, né à Sinigaglia, vers la fin du xvii siècle, mort au milieu du xviii, a publié à Padoue, en 1725 et 1728, sous le nom académique de Neralco, ses Rimes à Marie, divisées en 2 parties, avec des figures et des notes, Brescia, 1731 et 1759; Rome, 1754, sous ce titre: Rime a Maria, divise in due parti coll'aggiunta della Sulamitide, boschereccia sacra, 3 vol.

\*ERDOEDI (Gabriel-Antoine, comte p'), doyen des suffragants de Hongrie, mort au milieu du dernier siècle, a publié à ses frais:

"Opusculum theolog. in quo quæritur an et qualiter princeps catholicus hæreticos in sua ditione retinere, vel contra, pænis eos exilio, ad fidem catholicam amplectendam cogere possit", par le jésuite Samuel Pinson, Tyrnau, 1721. Ce livre, qui traite avec intérêt une question importante, fut prohibé par l'empereur.

\*ERDT (Paulin), religieux franciscain, professeur de théologie à l'université de Fribourg en Brisgaw, né à Wertoch en 1737, combattit les incrédules, soit dans les écrits dont il fut auteur, soit dans ceux qu'il traduisit de l'anglais et du français. Son principal ouvrage est une Histoire littéraire de la théologie en latin, 4 vol. in-8°. Il a fait paraître aussi quelques écrits sur la bibliographie.

ÉRÈBE, fils du Chaos et des Ténèbres, épousa la Nuit, et en eut l'Ether et le Jour. Il fut métamorphosé en fleuve, et précipité dans le fond des enfers, pour avoir secouru les Titans.

ERECHTHÉE, ou ÉRICHTHÉE, fut un chasseur que Minerve prit soin d'élever et defaire proclamer roi des Athéniens. Il donna son nom à la ville d'Athènes. On dit qu'il savait tirer l'arc avec tant d'adresse, qu'Alcon son fils étant enlacé par un dragon, il perça le monstre d'un coup de flèche sans blesser son enfant.

ERECHTHEE, roi d'Athènes, succèda à Pandion son père, vers l'an 1400 avant J.-C. Il partagea tous les habitants de son royaume en quatre classes (c'est-à-dire en guerriers, artisans, laboureurs et patres), pour éviter la confusion qui pouvait naître du mélange des conditions. Il fut père de Cécrops, deuxième prince de ce nom, qui, après avoir été détrôné par ses neveux, se retira chez Pylas, son beau-père, roi de Mégare. Erechthée régna 50 ans. Après sa mort, il fut placé au rang des dieux, et on lui érigea un temple à Athènes. C'est sous son règne que les "Marbres d'Arundel" placent l'enlèvement de Proserpine et l'institution des mystères Eleusiniens "; ce qui n'empéche pas que son règne n'appartienne à l'histoire des temps fabuleux.

\*EREI (Joseph-Antoine), religieux mineur conventuel, né en 1692 dans la marche d'Ancône, mort en 1755, exerça le ministère évangélique dans les principales villes d'Italie, et occupa les premiers emplois de son ordre. Il publia une Dissertazione intorno a' parenti, mariti e figliuole di S. Anna, Pezaro, 1751.—\*Erei (Ignace), que l'on croit frère du précédent, né en 1691, mort en

4761, remplit pendant 44 ans les fonctions de secrétaire de la ville de Fermo. On a de lui 2 volumes de *Poesie miste*, Fermo, 1747,

et un 5<sup>e</sup> volume manuscrit.

\* EREMIA-TCHELEBY-KEUMIR-GIAN, littérateur arménien, né à Constantinople vers l'an 1634, mourut âgé de 60 ans. Ses principaux ouvrages sont : | Histoire de l'empire ottoman ; | Abrégé historique de la Turquie, en vers armeniens; | Vie d'Alexandre-le-Grand, en vers turcs; | Traduction, de l'arménien en turc, de l'Histoire de Moise de Korène; Description sur la Natolie, sur la Perse et sur les Indes; | Histoire des principaux événements arrivés dans son temps, pendant quarante-cinq ans; | une Traduction, de l'arménien en turc, des livres du Nouveau-Testament.

ÉRESICTHON, ou Erisic-THON, Thessalien, fils de Triopas. Cérès, pour le punir d'avoir osé abattre une forêt qui lui était consacrée, lui envoya une faim si horrible, qu'il consuma tout son bien sans pouvoir la satisfaire. Réduit à la dernière misère, il veudit sa propre fille, nommée Métra. Neptune, qui avait aimé cette fille, lui ayant accordé le pouvoir de se changer en ce qu'elle voudrait, elle échappa à son maître sous la forme d'un pêcheur. Rendue à sa figure naturelle, son père la vendit successivement à plusieurs maîtres. Elle n'était pas plus tôt livrée à ceux qui l'avaient achetée, qu'elle se dérobait à eux en se changeant en cerf, en bœuf, en oiseau, ou autrement. Malgré cette ressource, pour avoir de l'argent, elle neput jamais rassassier la faim de son père, qui mourut enfin miséra-

blement en dévorant ses propres membres.

\*EREVANTZY (Melchisedech ou Melk'hiseth), célèbre docteur arménien, né en 1550, mort en 1631, fonda à ses frais dans toutes les provinces de l'Arménie un grand nombre d'écoles, et nomma des professeurs et des chefs pour les diriger. Il a laissé en manuscrit | des Analyses de la philosophie d'Aristote et de David, le philosophe; | une Grammaire arménienne; | la Logique et l'Art des définitions; | et un Commentaire aux Parabages.

taire sur Porphyre.

\*EREVANTZY (Simon), patriarche arménien, né au commencement du xviiie siècle, mort en 1780, établit une imprimerie à Etchmiatzin, forma une manufacture de papiers, et se disposait à faire traduire en arménien "l'Encyclopédie française", au moment où la mort l'enleva. On a de lui un volume in-8° intit. Bardavejars, c'est-àdire les Devoirs remplis. C'est une instruction adressée à ses ouailles.

ERGINUS, roi d'Orchomène après son père Clymenas, fut en guerre avec Hercule, qui le vainquit, le tua, et pilla ses états. Pindare fait un éloge magnifique d'Erginus dans une de ses odes.

ERKIVINS DE STEIMBACH, architecte, mort en 1505, mérite d'être conservé dans la mémoire des hommes, pour avoir donné le plan de la cathédrale de Strasbourg, à laquelle il fit travailler pendant 28 ans, et qui fut achevée sur ses dessins. La construction de la tour ne finit qu'en 1449. Elle a 574 pieds d'élévation, de la place sur laquelle elle est située. Cet édifice est singulièrement léger et solide. Le nombre

7

de ses piliers le fait ressembler à

une découpure.

\*ERIBERT, archevêque de Milan au xi°siècle, mort en 1045, assura en 1025 la couronne d'Italie à Conrad-le-Salique, qui le nomma son lieutenant en Lombardie, soumit le royaume d'Arles, réduisit la ville de Lodi en 1027, et lui donna un évêque de son choix. Mais bientôt il s'éleva contre Conrad, et ne posa les armes qu'après la mort de ce

prince.

\* ERIC Ier, dit "le Bon", premier roi de ce nom de tout le Danemarck, régnait en 1063. Très-attaché à la religion, il demanda au pape Pascal II un primat qui obtînt le titre d'archevéque. Le saint-père l'accorda, et ce prélat fut installé dans la ville de Luden, en Scanie. Il fit deux voyages à Rome, et reçut dans ses états les moines de Citeaux. Dans une expédition contre les Vandales, il les battit et s'empara de leur capitale nommée Jullin de Jobsbourg. Craint de ses ennemis, il se fit aimer de ses sujets par sa vigilance et la douceur de son administration. Il se rendit cependant coupable d'un meurtre, et, pour apaiser ses remords et se réconcilier avec l'Eglise, il entreprit un pélerinage à Jérusalem; mais la mort l'arrêta dans l'île de Chypre en 1103.

ERIC IX (Saint), fils de Jeswar, fut élu par les Suédois pour être leur roi, l'an 1152; mais en même temps les Goths élevèrent sur le trône Charles, fils de Suercher. Cette double élection occasiona de grands débats. Enfin les deux partis convinrent qu'Éric règnerait seul sur les Goths et les Suédois, qui ne feraient plus

qu'une même nation; et que Charles lui succéderait après sa mort. Eric, attaqué par les Finlandais en 1154, gagna sur eux une bataille qui le rendit maître de leur pays. Ils étaient idolâtres. Eric leur envoya des missionnaires, à la tête desquels il mit saint Henri, archevêque d'Upsal, dont le siége avait été érigé en métropole, l'an 1148, par le pape Eugène III. Ce prélat gagna la couronne du martyre dans sa mission, l'an 1157. Eric s'appliquait en même temps à policer ses états par de bonnes lois. On a de lui un Code qui porte son nom. Le zèle de ce prince pour le bon ordre, et sa piété, lui suscitèrent des ennemis qui l'assassinèrent le jour de l'Ascension, le 17 mai 1162. Il est honoré comme martyr. Israël Erland a donné sa "Vie" en latin, et Jean Scheffer l'a enrichie de notes, Stockholm, 1675, in-8°. [Ses reliques furent conservées dans l'église d'Upsal, où on les montre encore.

ERIC XIII en Suède, et VII en Danemarck, naquit en 1382, et tut nommé héritier (en 1497) des couronnes de Danemarck, de Suède et de Norwége, que la reine Marguerite, sa grand' tante, venait de réunir par le traité de Calmar; il y régna seul en 1412, après la mort de cette princesse, appelée "la Sémiramis du Nord"; mais il ne sut conserver aucun de ces royaumes. Il déplut aux Suédois, parce qu'au lieu de suivre les conventions qu'il avait confirmées par serment, il les opprimait par ses gouverneurs; il mécontenta les Danois par ses longues absences, et parce qu'il voulut rendre héréditaire la couronne qui était élective. Les peuples, secondés

Amphictyon, vers 1515 avant J.-C., et régna 50 ans. Il institua les jeux panathénaïques en l'honneur de Minerve.

ERIGONE, fille d'Icare, se pendit à un arbre lorsqu'elle sut la mort de son père, que Mœra, chienne d'Icare, lui apprit en allant aboyer continuellement sur le tombeau de son maître. Elle fut aimée de Bacchus, qui, pour la séduire, se transforma en grappe de raisin. Les poètes ont feint qu'elle fut changée en cette constellation qu'on appelle la "Vierge".

ÉRINNE, dame grecque, contemporaine de Sapho, composa des Poésies dont on possède quelques fragments dans les "Carmina novem poetarum feminarum", Anvers, 1568, in-8°. On en trouve des imitations en vers français dans le "Parnasse des dames", de Sauvigny. [L'on trouve dans Stobée, l'une de ses Odes, où elle sélèbre la gloire de Rome.]

ÉRIOCH, ou Arioch, roi des Éliciens ou Élyméens, est le même que ce roi d'Élassar, qui accompagna Chodorlahomor lorsque ce prince vint châtier les souverains de Sodome et de Gomorrhe. Ses états étaient entre le Tigre et l'Euphrate. Ce fut sur ses terres que se donna cette sanglante bataille entre Arphaxad, roi de Médie, et Nabuchodonosor, roi des Chaldéens, où le premier fut tué.

\* ÉRIZATZY (Surkis), évêque arménien, né vers le milieu du xm<sup>e</sup> siècle, assista à un concile national, en 1303, dans la ville de Sis, et mourut peu de temps après. Il a laissé manuscrits: | Traité sur la hiérarchie civile et religieuse; | Explication des ca-

nons ecclésiastiques; | Discours sur la prédication des apôtres, etc.

ERIZZO (Paul), d'une des plus anciennes familles de Venise, se signala en 1469 par la défense de Négrepont, dont il était gouverneur. Après une vigoureuse résistance, il se rendit aux Turcs, sous promesse qu'on lui conserverait la vie. Mahomet II, sans avoir aucun égard à la capitulation, le fit scier en deux, et trancha luimème la tête à Anne, fille de cet illustre malheureux, parce qu'elle n'avait pas voulu condescendre à ses désirs.

ERIZZO (Sébastien), noble vénitien, né le 19 juin 1525, mort le 5 mars 1585, se fit un nom par plusieurs ouvrages de littérature. Il s'adonna aussi à science numismatique, laissa un Traité en italien sur *les médailles* : la meilleure édition de cet ouvrage, assez estimé, est celle de Venise, in-4°, dont les exemplaires, pour la plupart, sont sans date, mais dont quelquesuns portent celle de 1571. On a encore de lui : | des Nouvelles en six journées, Venise, 1567, in-4°; Trattato della via inventrice e dell'instrumento degli antichi, Venise, 1534, in-4°. [Erizzo, après avoir occupé plusieurs emplois, fut du conseil des "Dix". Il était à la fois philosophe, antiquaire et savant littérateur. Outre les deux ouvrages déjà cités, il publia; | Discours sur les gouvernements civils, 1554; les "Dialogues de Platon\*, avec un Commentaire sur le dialogue intitulé: "Phédon, ou de l'immortalité de l'ame".]

ERLACH (Jean-Louis D'), né à Berne en 1595, d'une maison de Suisse très-distinguée par l'an-

pape à l'archevêque de Malines sur le serment de haine à la royauté (Maëstricht), an vii, in-8°; | Tableau nistorique et chronologique des suffragants, ou co-évéques de Liége, etc., Liége, 1806, in-8°; | Histoire des comtes de Limbourg, etc. S.-P. Ernst fournit plusieurs chronologies historiques dans l'Art de vérifier les Dates , publiées par D. Clément, bénédictin de Saint-Maur.

\*ERNSTING (Arthur-Conrad), médecin et botaniste allemand, né a Sachsenhagen en 1709, mort en 1768, s'occupa surtout d'appliquer la botanique à la médecine. On a de lui: | une Dissertation sur la ciguë aquatique, imprimée sous le titre de Phellandrologia physicoviedica, seu exercitatio de medicamento novo peer-saat, Brunswick, 1739, in-12: | plus un Vocabulaire des termes techniques de In botanique, intitulé Prima principia botanica, Wolfenbuttel, 1748, in-8°; | un Vocabulaire des riédicaments simples et composés tires des plantes, Helmstadt, 1741, in-4°, en allemand; j'une Ilistoire physique des plantes, d'après Linné, Lemgo, 1762, in-4°; des Analyses d'eaux minérales, et une Description historique du Inc de Steinhuder dans les "Notices ae Rintel\*, de 1763 à 1767.

\*ÉROLES (baron n'), capitaine-général des troupes espagnoles, officier de la légion-d'honneur et commandeur de l'ordre de Saint-Louis, né en Catalogne vers 1785, mort en septembre 1825, fit ses premières armes pendant la juerre de l'indépendance. Porté en 1822 au commandement général de l'armée de la foi et nommé membre de la régence suprême N'Espagne établie à Urgel la même année, il se montra l'un des plus fermes appuis de la religion catholique et de la légitimité. On trouve des détails sur le baron d'Éroles dans le tome 28 des «Victoires et Conquêtes».

\*EROPE, femme d'Atrée, succomba aux sollicitations de Thyeste. Elle en eut deux enfants qu'Atrée fit manger dans un festin à

leur propre père.

\* ÉRÔPE (Æropus), fils de Philippe Ier, roi de Macédoine, monta sur le trône étant encore enfant. Les Illyriens, voulant profiter de cette minorité, attaquèrent et défirent les Macédoniens; mais, ceux-ci ayant porté le jeune roi à la tête de l'armée, ce spectacle ranima tellement les soldats, qu'ils vainquirent à leur tour, vers l'an 598 avant J.-C. Ce prince régna environ 35 ans, avec assez de gloire.

EROSTRATE, ou Eratostrate, homme obscur d'Éphèse, voulant rendre son nom célèbre à la postérité, brûla le temple de Diane, l'une des sept merveilles du monde, l'an 356 avant J.-C. Les Ephésiens firent une loi qui défendait de prononcer son nom. Cette loi singulière, loin de produire son effet, servit l'intention du scélérat : ce fut un moyen de répandre et de perpétuer sa mémoire : mais il n'y gagna rien, car elle n'existe que pour être un objet d'exécration.

ERPENIUS, ou n'Err (Thomas), né à Gorcum, en Hollande, le 7 septembre 1584, suivit le conseil que lui donna Scaliger, de s'appliquer à l'étude des langues orientales; il parcourut une grande partie de l'Europe, s'arrêta longtemps à Venise, parce qu'il y trouva plusieurs juifs et quelques maho-

métans qui l'aidèrent dans l'étude qu'il y fit des langues arabe, perse, turque et éthiopienne. De retour dans son pays en 1613, il fut fait professeur des langues orientales à Leyde, où il mourut le 13 novembre 1624. Il laissa plusieurs ouvrages sur l'arabe, sur l'hébreu, etc., dans lesquels on remarque une profonde connaissance de ces langues. Les principaux sont: | Grammaire arabe, en latin, Leyde, 1636, 1656, 1748, in-4°, estimée; Grammaire hébraïque, Leyde, 1659; Grammaire syriaque et chaldaïque, Leyde, 1659; | Grammaire grecque, Leyde, 1662; Psalterium davidicum syriacum, cum versione latina; Historia saracenica Georgii Elmacini, cum versione latina, Leyde, 1622, infol.; édition enrichie de cartes géographiques et généalogiques. Locmani sapientis fabulæ, etc. Amsterdam, 1656, in-4°. C'était un homme laborieux, d'un esprit vif, d'une mémoire étendue, attaché à ses livres et à sa patrie, qui refusa toutes les offres qu'on lui fit pour l'attirer en Espagne et en Angleterre. (Voyez Nicéron, tom. V.) On peut consulter sur cet orientaliste célèbre G.-J. Vossius, "Orat. in obit. Th. Epernii, Leyde, 1625, in-4°, et P. Scriverius, "Manes erpenianı".]

\*ERRANTE (Joseph), peintre italien, ne à Trapani, en Sicile, en 1760, étudia son art dans sa ville natale, puis à Palerme et à Naples, d'où il passa à Rome. Il s'était concilié la bienveillance du duc de Monte-Leone, son compatriote, dont il avait fait le por- flamands; | Essai sur les cou-

vent ses copies se confondaient avec les modèles. On doit à cet artiste une importante découverte, c'est-a-dire une manière sure et facile de restaurer les vieux tableaux. Lors de la révolution française, dont les principes subversifs avaient pénétré jusque dans les états romains et de Naples, Errante, qui les avait adoptés, fut contraint de se réfugier à Milan, avec son protecteur le duc de Monte-Leone. Dans cette ville, il lutta avec succès contre un habile adversaire, le peintre Appiani, qui, de son côté, était émule de Benvenuti de Florence. L'artiste sicilien peignait, en outre, le portrait avec un talent remarquable, et excellait à faire des armes. Errante croyait que cet art n'était pas moins utile aux peintres que la gymnastique l'avait été aux anciens, et se proposait de publier un traité sur le mouvement des muscles, projet que d'autres occupations l'empêchèrent de réaliser. Après la chute de Napoléon et la nouvelle réorganisation de l'Italie, il retourna à Rome, centre de tous les arts, et y mourut en juillet 1821, âgé de 61 ans. On cite comme ses meilleurs tableaux : | Artémise pleurant sur les cendres de Mausole; la Mort du comte Ugolin, au milieu de ses ensants; | Endymion; | le Concours de la beauté; différents tableaux de Psyche, et des Portraits. Il est auteur des ouvrages suivants : | Traits sur les couleurs employées par les plus célèbres artistes italiens et trait, et qui lui fit une pension de leurs. Il y a une "Notice" sur cet 60 ducats par mois. Errante avait artiste, faite par le savant abbé un talent tout particulier pour imi- Cancellieri; et on lui a élevé, à ter les plus grands maîtres; sou- Rome, un beau monument exe

cuté par Léonard Jennio, habile

sculpteur sicilien.

\* ERRARD (Charles), peintre et architecte, né à Nantes, en 1606, peignit le dix-septième "mai" qui fut donné à l'église cathédrale de Paris, en 1645. Ce tableau représente Saint Paul guéri de son aveuglement, et baptisé par Ananie. Errard était un des douze anciens qui se réunirent, en 1648, pour former l'académie de peinture et sculpture, que le roi honora ensuite de sa protection, en lui accordant un réglement et des lettres-patentes pour son établissement. En 1666, sa majesté voulant établir aussi une académie de peinture à Rome, pour perfectionner les jeunes artistes qui ont gagné le prix de peinture, sculpture ou architecture, dans celle de Paris, Errard, alors recteur de l'académie royale, fut choisi pour être l'instituteur de cette nouvelle académie à Rome, et il en eut la conduite jusqu'en 1673, qu'il revint à Paris; Noël Coypel lui succéda jusqu'en 1675; Errard fut le relever en qualité de directeur, et y passa le reste de sa vie. Ce fut pendant ce long séjour en Italie, que cet illustre artiste fit mesurer et dessiner les plus beaux morceaux d'architecture des maîtres modernes de son temps, pour en former une suite au Parallèle d'architecture, auquel il avait travaillé conjointement avec de Chambray. Mais, l'importance de l'emploi que le roi avait confié à Errard ne lui ayant pas permis de donner ses soins à une nouvelle édition qu'il projetait de cet excellent ouvrage, la mort le surprit avant qu'il pût faire usage des matériaux qu'il avait amassés pour sa continuation. On voit quelques morceaux déta-

chés de ce recueil curieux, dans la nouvelle édition du Parallèle (publié par Charles-Antoine Jombert, en 1766, in-8°), et qui forme le dernier volume de sa « Bibliothèque portative d'architecture". Errard, pendant son séjour en Italie, fut élu plusieurs fois, par les Romains, prince de leur célèbre académie de dessin. Il mourutà Rome, directeur de l'académie de France, en 1689, agé de quatre-vingt-trois aus. On a de lui, à Paris, l'ancienne Eglise des Filles de l'Assomption, rue Saint-Honoré, qui fut commencée d'après ses dessins, l'an 1670, et achevée en 1676.

\*ERRI(Pellegrino degli), théologien, né à Modène en 1511, obtint divers bénéfices ecclésiastiques, en récompense du zèle avec lequel il instruisit l'affaire de Valentino, littérateur de Modène, accusé de répandre les doctrines de Calvin, et mourut en 1575: on a de lui une Traduction très-estimée des "Psaumes de David", Venise, 1575, in-4°, avec des Notes savantes.

\* ERSKINE (Jean), presbytérien écossais, né en 1721, fut ministre à Edimborg, et mourut le 19 janvier 1803, laissant : | des Sermons, 1798, in-8°, estimés pour la pureté du style; | Esquisses de l'histoire de l'Eglise, 1790-97, 2 vol. in-8°, où il dévoile la conjuration formée par les incrédules contre la religion.

\*ERSKINE (Charles), cardinal originaire d'Irlande, né le 13 février 1753, à Rome, où sa famille suivit celle des Stuarts lorsque cette dernière eut cessé de régner, fut destiné au barreau; mais Pie VI l'engagea avec raison à changer de carrière. Ers-

bliés par ses amis en 5 vol. in-8°, 2° édition, Londres, 1816. Les plus remarquables ont été traduits en français dans le tome 2 du Barreau anglais ", Paris, 1824. Il avait aussi composé des Poésies qui ne sont pas saus mérite, entre autres un petit poème intitulé Geranicum, qui fut attribué à Shéridan, et un roman politique en 2 vol., intitulé Armata.

\*ERTBORN ou Hertborn (Joseph-Charles Emmanuel, baron van), littérateur, né à Anvers en 1778, était chargé de fonctions financières lors de la révolution opérée dans la Belgique en 1814. Lorsque le royaume des Pays-Bas fut définitivement organisé, il fut nommé directeur des contributions indirectes de la province de Liége. En 1819, il fit partie du conseil-général des monnaies à Utrecht, et en 1821 de la chambre des comptes du royaume. Il utilisait les loisirs que lui laissaient ses occupations administratives, en se livrant à l'étude des langues; il possédait le grec, le latin, le français, le hollandais, l'italien et l'allemand. On a de lui un volume de Recherches historiques sur l'académie d'Anvers, et sur les peintres, sculpteurs, graveurs et architectes qu'elle a produits (en français), 1806.

\*ERXLEBEN (Dorothée-Chrétienne Léporin), naquit à Quedlinbourg, le 13 novembre 1715. Faible et valétudinaire, elle assistait avec plaisir aux leçons de médecine données à son frère par leur père, le docteur Chrétien-Polycarpe Léporin. Cette assiduité détermina son goût pour la médecine, qu'elle étudia sous son père, et dans les meilleurs auteurs, tels que Stahl, Hoffman, Boerhaave, etc., et où elle fit de rapides progrès. Elle fut mariée en 1742 à Jean-Chrétien Erxleben, ministre dusaint Evangile à Quedlinbourg; et son goût pour une étude qui ne semble pas être l'apanage de son sexe, ne l'empêcha pas remplir les devoirs d'épouse et de mère. Le 12 juin 1754, elle obtint solennellement le doctorat à l'université de Halle. Le candi**dat** discuta avec beaucoup de sagacité dans sa dissertation une question importante: "Quod nimis cito ac jucunde curare, sæpius fiat causa minus tutæ curationis". Parmi les nombreuses félicitations qu'elle reçui de tous côtés, on en remarque une en style lapidaire, du professeur Bochmer, qui annonce que cette cérémonie, autorisée par Frédéric II, roi de Prusse, n'avait jamais eu lieu en Allemagne. "Stupete, nova. litteraria. in. Italia. nonnunquam. in. Germania. nunquam. visa. vel. audita". etc. Au moment de son mariage, elle publia un opuscule en allemand, intitulé: Examen des causes qui éloignent les femmes de l'étude, dans lequel on prouve qu'il leur est possible et utile de cultiver les sciences, Berlin, 1742, in-8°. La préface appartient à son père. Madame Erxleben mourut le 13 juin 1762, laissant quatre enfants, dont plusieurs se montrèrent dignes d'elle, entre autres: -Exxle-BEN (Jean-Chrétien-Polycarpe), né le 22 juin 1744, ne se contenta pas d'étudier les diverses branches de l'art de guérir, mais cultiva en outre avec soin l'histoire naturelle et la physique. Il mourut en 1777, à peine âgé de 35 ans. Quoique sa carrière ait été fort courte, il publia de nombreux ouvrages, qui furent très-bien accueillis, surtout

ses Elements d'Histoire naturelle (en allemand), dernière édition, Gottingue, 1791, in-8°, et Introduction à la médecine vétérinaire (en allemand), Gottingue, 1769, in-8°, traduite en hollandais, La

Haye, 1770.

ERYCEYRA ou plutôt Ent-CEIRA (Ferdinand DE MENESÈS, comte n'), naquit à Lisbonne en 1614. Après avoir puisé dans ses premières études le goût de la bonne littérature, il alla prendre des leçons d'art militaire en Italie. De retour dans sa patrie, il fut successivement gouverneur de Péniche, de Tanger, conseiller de guerre, gentilhomme de la chambre de l'infant don Pédro, et conseiller d'état. Au milieu des occupations de ces diverses places, le comte d'Eryceyra trouvait des moments à donner à la lecture et à la composition. On peut consulter le "Journal étranger" de 1757, sur ses nombreux ouvrages. Les principaux sont: | L'Histoire de Tanger, imprimée in-fol. en 1723; ! l'Histoire de Portugal, depuis 1640 jusqu'en 1657, en 2 vol. infolio; | la Vie de Jean Ier, roi de Portugal. Ces différents livres sont utiles pour la connaissance de l'histoire de son pays.

ERYCEYRA (François-Xavier DE Menesès, comte d'), arrièrepetit-fils du précédent et héritier de la fécondité littéraire de son 1672. Il porta les armes avec distinction, obtint, en 1735, le titre de mestre-de-camp général et de conseiller de guerre, et mourut en 1743, à 70 ans. Il n'était pas grand seigneur avec les savants; il n'était qu'homme de lettres, aisé, poli, communicatif. Le pape Benoît XIII l'honora d'un

bref; le roi de France lui fit présent du "Catalogue" de sa bibliothèque. L'académie de Saint-Pétersbourg lui adressait ses "Mémoires"; une partie des écrivains de France, d'Angleterre, d'Italie, etc., lui faisaient hommage de leurs écrits. Ses ancêtres lui avaient laissé une bibliothèque choisie et nombreuse, qu'il augmenta de 15,000 volumes et de 1,000 manuscrits. Sa carrière littéraire a été remplie par plus de cent ouvrages différents. Les plus connus en France sont: | Memoire sur la valeur des monnaies de Portugal, depuis le commencement de la monarchie, in-4°, 1738; | Réflexions sur les études académiques; | 58 Parallèles d'hommes et 12 de femmes illustres; la Henriade, poème héroique, avec des observations sur les règles du poème épique, in-4°, 1741. Il traduisit aussi "l'Art poétique" de Boileau. Eryceyra était en correspondance avec les hommes fameux de son époque, comme Muratori, Bianchini, Leclerc, Bayle, Renaudot, Bignon, Teyro, Magnus, etc.

\* ERYTHREE (Nicolas), natif de Venise, est connu par son Index de Virgile, qui a été successivement perfectionné par Antoine-Marcus Bassus, de Crémone, par le P. de La Rue, jésuite, par bisaïeul, naquit à Lisbonne en, Nicolas Lallemant, par l'abbe Lezeau, par Maittaire, par P. Burman, enfin, par Heyne. Quelqu'importantes que soient les améhorations faites au travail de Nicolas Erythrée, par tant de savants hommes, la premiere conception de cet utile ouvrage doit mériter a son auteur une reconnaissance éternelle. Érythrée Paraît avoir professé les belles-lettres; on lui doit des Notes sur Virgile, qui parurent pour la première fois, avec son Index à Venise, en 1538 et en 1539, 2 vol. in-8°.

ERYTROPHILE (Rupert), théologien du xvn° siècle et ministre à Hanovre, est auteur d'un Commentaire méthodique sur l'histoire de la Passion. On a encore de lui: Catenæ aureæ in harmoniam evangelicam, in-4°.

ERYX, fils de Butès et de Vénus. Fier de sa force prodigieuse, il luttait contre les passants, et les terrassait; mais il fut tué par Hercule, et enterré dans le temple qu'il avait dédié à Vénus sa mère.

ÉSAQUE, fils de Priam et d'Alyxothoé, aima tellement la nymphe Hespérie, qu'il quitta Troie pour la suivre. Sa maîtresse ayant été mordue d'un serpent, mourat de sa blessure. Esaque, de désespoir, se précipita dans la mer. Téthys le métamor-

phosa en plongeon.

ESAU, fils d'Isaac et de Rebecca, né l'an 1836 avant J.-C., vendit à Jacob, son frère jumeau, son droit d'aînesse, à 40 ans, et se maria à des Chananéennes contre la volonté de son père. Ce respectable vieillard, lui ayant ordonné d'aller à la chasse pour lui apporter de quoi manger, lui promit sa bénédiction; mais Jacob la reçut à sa place, par l'adresse de sa mère. (Voy. Rebecca.) Les deux frères furent dès lors brouillés; mais ils se réconcilièrent ensuite. Jacob se retira chez son oncle Laban. Esaü mourut à Seir, en Idumée, l'an 1710 avant J.-C., agé de 127 ans, laissant une postérité très-nombreuse. [Des savants pensent que

le roi "Erythros", dont le nom a la même signification que celui d'"Edom" (rouge), et qui a donné son nom à la mer qui est entre l'Arabie et la côte de Malabar, n'est autre chose qu'Esaü.]

ESCALE (Mastin DE L'), on plutôt della Scala, d'une famille que Villani fait descendre d'un faiseur d'échelles, nommé Jacques Fro, fut éla en 1259 pudestat de Vérone, où ses parents tenaient un rang distingué. On lui donna ensuite le titre de capitaine perpétuel, et il fut dès lors comme souverain. Mais, quoiqu'il gouvernat ce petit état avec beaucoup de prudence, son grand pouvoir souleva contre lui les plus riches habitants. Il fut assassiné en 1273. Ses descendants conservèrent et augmentèrent même l'autorité qu'il avait acquise dans Vérone. Mastin III de L'Escale, génie remuant et ambitieux, ajouta nonseulement Vicence et Brescia à son domaine de Vérone, mais dépouilla encore les Carrare de Padoue, dont il fit Albert son frère gouverneur. Celui-ci, livré à la débauche, vexa ses sujets et enleva la femme d'un des Carrare dépossédés, qui, sachant dissimuler à propos, flattèrent l'orgueil des deux frères. Mastin, le plus entreprenant des deux, ne tarda pas à s'attirer la haine des Vénitiens, en faisant faire du sel dans les lagunes. Ces républicains, jaloux de ce droit, qu'ils voulaient rendre exclusif, firent la guerre aux L'Escale, rendirent Padoue aux Carrare, s'emparèrent de la Marche Trévisane, et enfermèrent Mastin, en 1339, dans son petit état de Vérone et de Vicence. Ce tyran subalterne avait commis dans le cours de la guerre des cruantés

mort le 20 décembre 1822, fut député aux états-généraux par la noblesse de Châtellerault, et signa toutes les protestations que fit la minorité monarchique contre les décisions de la majorité constitutionnelle. Il quitta la France avec le comte d'Artois, dont il était le gentilhomme d'honneur, et qui le fit son capitaine des gardes. Il prit part aux campagnes des émigrés; ce qui lui valut en 1794 le grade de maréchal-de-camp. A la rentrée des Bourbons, le comte d'Escars, nommé lieutenant-général, reprit sa place de capitaine des gardes de "Monsieur", fut nommé commandeur de Saint-Louis, pair de France, gouverneur de la 4<sup>e</sup> division militaire. C'est encore la fidélité que ces honneurs récompensaient.

\*ESCHASSERIAUX (Joseph), l'aîné de deux frères qui furent l'un et l'autre membres de l'assemblée législative et de la convention, exerçait la profession d'homme de loi à Saintes, à l'époque de la révolution. Appelé en 1790 aux fonctions administratives de la Charente-Inférieure, il fut envoyé par ce département, en 1791, à l'assemblée législative, et en 1792 à la convention. Il siégea constamment au côté de la Montagne, vota la mort du roi sans appel ni sursis, approuva les mesures prises contre les émigrés et les prètres, entra au comité de salut public après le 9 thermidor an 11, défendit les sociétés populaires alors violemment attaquées, s'opposa à la rentrée des prêtres, et au rétablissement d'un culte privilégié. Il eut encore l'occasion de revenir sur ce sujet, au conseil "des cinq-cents", dont il fit aussi partie en 1797. En

1799, lorsque la république paraissait toucher à ses derniers moments, ses défenseurs ne virent d'autre moyen de la sauver que celui de déclarer la patrie en danger. Eschassériaux appuya cette proposition, et dit : que les royalistes qui chaque jour perçaient la république au cœur, étaient bien plus redoutables que les armées de la coalition. Membre du tribunat, après les événements du 18 brumaire, il reçut, le 27 novembre 1804, la décoration de la légion-d'honneur, et remplit ensuite plusieurs missions diplomatiques. La scène politique ayant changé depuis les événements de mars 1814, Eschassériaux cessa d'y figurer; et, n'ayant pas signé l'acte additionnel pendant les cent-jours, il ne fut point porté sur la liste des conventionnels bannis. Parmi plusieurs ouvrages qu'il a publiés, on distingue: Rapport fait à la Convention au nom du comité d'agriculture, 1794, in-8°; | Tableau politique de l'Europe au commencement du xixe siècle, et moyens d'assurer la paix générale, 1802, in-8°; | l'Homme d'état, 1803, in-8°; Lettres sur le Valuis, les mœurs de ses habitants, avec les tableaux pittoresques de ce pays, 1806, in-8°. Ce dernier ouvrage, qui offre de l'intérêt, est écrit avec correction et facilité. Eschassériaux avait épousé la fille du sénateur Monge. — Eschasse-RIAUX (René), le plus ancien représentant de la Charente - Inférieure, mourut en novembre 1832, dans sa terre des Arènes, à l'age de 75 ans. — Le nom d'Eschassériaux est encore porté aujourd'hui par un député, dont les doctrines répondent à ce nom. \*ESCHELS-Kroon (Adolphe),

voyageur danois, né à Nieblum, dans le duché de Sleswick, en 1736, passa dix-huit ans dans les Indes orientales, où il fut, de 1782 à 1784, agent du Danemarck. On a de lui, en allemand: Description de l'île de Sumatra, Hambourg, 1782, in-8°, traduite en hollandais par G.-B. Schirach, Harlem, 1785, in-8°; | Relation authentique de l'état actuel des principales iles de l'Océan, etc., | Description de Pégu et de l'île de Ceylan, renfermant des détails neufs et exacts sur le climat, etc., par W. Hunter, C. Wolf, et Eschels-Kroon, traduite de l'anglais et de l'allemand par LL. (Langlès), Paris, 1795. Eschels-Kroon est mort à Kiel, le 18 octobre 1793.

\* ESCHENBURG (Jean - Joachim), littérateur allemand, né à Hambourg le 1<sup>er</sup> décembre 1745, mort en 1825, fut nommé à 23 ans professeur au collége Carolin à Brunswick; mais Jérôme Buonaparte, improvisé roi de Westphalie, substitua à cet établissement une école militaire. Eschenburg obtint une pension, comme aucien membre du conseil aulique. On a de lui différents ouvrages et plusieurs Traductions estimées, par exemple: | Théâtre de Shakespeare', Zurich, 1775; 1807, 4º édition, 13 vol. in-8°. Cette Traduction passe pour la meilleure qu'on ait faite du célèbre poète anglais; Musée britannique pour les Allemands, Leipsick, 1777-1780, 6 vol. in-8°. L'auteur l'a continué avec le titre d'Annales de la littérature britannique; Précis d'une théorie et d'un cours de belles-lettres, Berlin et Stettin, 1783, 1805, in-8°; | Manuel de la littérature classique, de l'antiquité et de la mythologie, ibid.,

1782, 1808; cet ouvrage, traduit en français, est estimé; | Sur Shahespeare, Zurich, 1787, Recueil d'exemples pour servir à la théorie et au cours des belles-lettres, Berlin et Stettin, 1788, 1795, 8 vol. in-8°; | Manuel de l'étude des sciences, ibid., 1792, 1800, in-8°; | une Edition des "OEuvres de Hageodorn"; | la Vie de ce poète; diyers ouvrages français traduits de l'allemand, parmi lesquels : l'Esther de Racine en vers allemands. On croit qu'Eschenburg a laissé inédites plusieurs Poésies sugitives.

\* ESCHER DE LA LINTH (Jean-Conrad), géologue suisse, né à Zurich le 24 août 1767, d'un conseiller d'état de ce canton, mort dans la même ville le 9 mars 1823, fit ses études à Genève, s'appliqua à connaître les divers gouvernements des cantons, et s'occupa surtout d'économie industrielle et rurale. Pour mieux l'approfondir, il alla assister, à l'université de Gottingue, aux cours de minéralogie, de géologie et de statistique, et parcourut l'Angleterre et l'Italie, dont il visita les manufactures. Escher aurait dû se concentrer dans ses études; mais, égaré par les idées révolutionnaires qui avaient fait explosion en France, il se laissa élire membre du grand conseil helvétique, et coopéra à la rédaction du "Républicain suisse". Lorsque Buonaparte eut opprimé l'Helvétie, Escher rentra dans vie privée. S'il devint plus tard conseiller d'état, il ne s'occupa guère toutefois que du desséchement des marais de la Linth, dont il fut chargé par la diète. La Linth, qui se perdait dans des terres marécageuses, coule maintenant par deux canaux dont l'un

conduit une partie de ses eaux dans le lac de Wesen et l'autre dans celui de Zurich. Le pays, assaini par Escher, n'est plus désolé par les fièvres. Le surnom de LA LINTE ajouté à son nom fut la seule récompense qu'accepta le bienfaiteur de cette contrée. La " Bibliothèque universelle de Genève et différents journaux allemands contiennent des Mémoires et des Dissertations d'Escher sur divers points de la géologie de la Suisse. Des médailles d'or, d'argent et de bronze ont été gravées pour conserver sa mémoire.

\* ESCHERNY (François-Louis comte n'), ancien chambellan du roi de Wurtemberg, né à Neuchâtel (Suisse), en 1734, mort à Paris en 1815, est auteur des ouvrages suivants : | Lacunes de la philosophie, 1783, in-12; | Correspondance d'un habitant de Paris avec ses amis de Suisse et d'Angleterre, sur les événements de 1790 jusqu'au 4 avril 1791, Paris, 1791, in-8°; réimprimée en 1815, sous le titre de Tableau historique de la révolution, 2 vol. in-8°.; | de l'Egalité, ou Principes généraux sur les institutions civiles, politiques et religieuses, précédés de l'éloge de J.-J. Rousseau, 1796, 2 vol. in-8°; reproduits sous ce time: La Philosophie de la politique, ou Principes généraux sur les institutions sociales, Paris, 1798, in-8°; | Mélanges de littérature, d'histoire, de morale et de philosophie, 1809, 3 vol. in-12; quelques volumes portent le titre de la seconde édition avec la date de 1815; Fragments sur la Musique, etc., 1809, in-12, extrait du précédent. Un homme qui a imprimé l'éloge de J.-J. Rousseau n'a pu avoir

que de fausses idées en philosophie.

ESCHINARDI (François), jésuite romain, célèbre au xvii siècle, publia plusieurs ouvrages sur l'Astronomie, sur l'Optique et sur d'autres parties de la Physique, tantôt sous son nom, tantôt sous celui de Costanzo Amichevali; on en trouve le catalogue dans le 2° vol. de Cinelli. Il laissa en outre | un Traité sur l'architecture civile et sur l'architecture militaire, | et une Description de Rome et de son territoire, Rome, 1750.

ESCHINE, célèbre orateur grec, naquit à Athènes l'an 397 avant J.-C., trois ans après la mort de Socrate, et 16 avant la naissance de Démosthènes. Si l'on ajoute foi à ce qu'il dit de lui-même, il était de naissance distinguée, et avait porté les armes avec éclat; et si l'on adopte le récit de Démosthènes, Eschiue était le fils d'une courtisane. Il aidait sa mère à initier les novices dans les mystères de Bacchus, et courait les rues avec eux. Il fut ensuite greffier d'un petit juge de village, et depuis, il joua les troisièmes rôles dans une bande de comédiens qui le chassèrent de leur troupe. Ces deux récits sont fort différents : si celui de Démosthènes est faux, il sert à prouver que, dans tous les. temps, les gens de lettres ont été jaloux les uns des autres, et que cette jalousie a produit dans les siècles passés comme dans le siècle présent des injures et des personnalités révoltantes. Quoi qu'il en soit, Eschine ne fit éclater ses talents que dans un âge assez avancé. Ses déclamations contre Philippe, roi de Macédoine, commencerent à le faire connaître. On le députa à ce prince, et le déclamateur em-

porté, gagné par l'argent du monarque, devint le plus doux des hommes. Démosthènes le poursuivit comme prévaricateur, et Eschine aurait succombé sans le crédit d'Eubulus. Le peuple ayant voulu, quelque temps après, décerner une courofine d'or à son rival, Eschine s'y opposa, et accusa dans les formes Ctésiphon, qui avait le premier proposé de la lui donner. Les deux orateurs prononcèrent en cette occasion deux Discours qu'on aurait pu appeler deux chefs-d'œuvre, s'ils ne les avaient encore plus chargés d'injures que de traits d'éloquence. Eschine succomba et fut exilé. Dégoûté du métier de rhéteur, il passa [a Rhodes, où il ouvrit une école qui fut long-temps célèbre, parce qu'il tenait le milieu entre la diffusion, l'enflure asiatique et la simplicité attique. On raconte qu'il lut un jour à ses disciples son Discours contre Ctésiphon, qu'ils admirèrent; ils le prièrent de leur lire celui de Démosthènes sur le même sujet, et comme il les vit transportés à cette lecture, il leur dit: « Que serait-ce si vous l'aviez entendu lui-même?» De Rhodes il alla] à Samos, où il mourut peu de temps après, à 75 ans. Les Grecs avaient donné les noms des grâces à trois de ses Harangues, et ceux des muses à neuf de ses Epitres. Ces trois Discours sont les seuls qui nous restent. Eschine, plus abondant, plus orné, plus fleuri, devait plutôt plaire à ses auditeurs que les émouvoir. Démosthènes, au contraire, précis mâle, nerveux, plus occupé des choses que des mots, les étonnait par un air de grandeur, et les terrassait par un ton de force et de véhémence. Le premier avait plus

d'esprit, le second plus de génie. Les Harangues d'Eschine ont été recueillies avec celles de Lysias, d'Andocides, d'Isée, de Dinarque, d'Antiphon, de Lycurgue, etc., par les Aldes, 3 vol. in-fol., 1513. L'abbéAuger a donné une "Traduction d'Eschine" avec celle de Démosthènes, Paris, 1777, 5 vol. in-8°.

\* ESCHINE, philosophe grec. . On ignore le temps auquel il vivait. Nous avons de lui des Dialogues avec des notes de Le Clerc, Amsterdam, 1711, in-8°, qui se joignent aux auteurs "cum notis

variotum".

\* ESCHIUS (Nicolas), né en 1507 à Nordwik, près Bois-le-Duc, fut ordonné prêtre à Cologne. On lui proposa de se charger de l'éducation du jeune duc de Juliers; mais il refusa cet emploi honorable, pretérant consacrer ses talents à la direction d'une modeste école. Il y forma des élèves aussi utiles à l'état qu'à l'Eglise. On compte parmi ceux qui profitèrent le plus de ses soins, Pierre Canisius, jésuite, et Laurent Surius, chartreux. S'étant lié avec ce dernier et plusieurs autres religieux du même ordre, il résolut d'embrasser leur institut; mais la faiblesse de sa santé s'opposa à son pieux dessein. Il voulut du moins imiter leur vie solitaire, et obtint une cellule dans la chartreuse, où il mena une vie édifiante. Ses supérieurs, croyant devoir employer ses talens et sa piété à procurer le salut d'autrui, le nommèrent archipretre de Diest, et le chargèrent en même temps de la direction du béguinage de cette ville. Eschius s'acquittà avec zèle de ces deux emplois, et forma divers établissements pieux. Il termina carrière qu'il termina et 1578 une carrière qu'il



avait sanctifiée par la pénitence et les bonnes œuvres. Sa "Vie" a été écrite par Arnould de Jean, son successeur dans la direction du béguinage de Diest. On a de ce vénérable ecclésiastique : | Exercices de piete, en latin, Anvers, 1563, in-8°; 1569, in-16. Ils ont été traduits en flamand et réimprimés en 1713. On trouve dans cette dernière édition la "Vie" d'Eschius, traduite aussi en flamand, | Isagoge ad vitam introversam capessendam, à la tête d'un livre intitulé : "Templum animæ " publié par Eschius, Anvers, 1563, in-8°; "Margarita evangelica, " livre de spiritualité, traduit du flamand en latin. Cet ouvrage et le "Templum animæ" appartiennent à une sainte fille dont on ignore le nom. La " Margarita" a été souvent réimprimée en latin, en français, en flamand et en allemand.

ESCHYLE, néà Eleusis, l'an 525 avant J.-C., selon les "marbres d'Arundel, " d'une des plus illustres familles de l'Attique, signala son courage aux journées de Marathon, de Salamine et de Platée; mais il est moins célèbre par ses combats que par ses poésies dramatiques. Il perfectionna la tragédie grecque, que Thespis avait inventée. Il donna aux acteurs un masque, un habit plus décent, une chaussure plus haute, appelée "cothurne," et les fit paraître sur des planches rassemblées pour en former un théâtre. Auparavant, ils jouaient sur des tréteaux mobiles. Eschyle régna in-fol., 1663, par Stanley, avec sur le théâtre, jusqu'à ce que Sophocle lui disputa le prix et l'emporta. Ce vieillard ne put soutenir l'affront d'avoir été vaincu par un jeune homme. Il se retira

à la cour d'Hiéron, roi de Syracuse, le plus ardent protecteur qu'eussent alors les lettres. On raconte qu'il perdit la vie par un accident très-singulier. Un jour qu'il dormait, dit-on, dans la campagne, un aigle laissa tomber une tortue sur sa tête chauve, qu'il prenait pour la pointe d'un rocher. Le poète mourut du coup vers l'an 477, et suivant Larcher l'an 436 avant J.-C. Il semble que l'aigle a la vue trop perçante pour ne pas distinguer la tête d'un homme de la pointe d'un rocher. Cependant les historiens se plaisent à répéter cette catastrophe singulière. On ajoute qu'un astrologue avait prédit à Eschyle qu'il mourrait de la chute d'une maison, et que pour cela il se tenait presque toujours en rase campagne. De 90 pièces qu'Eschyle avait composées, il ne nous en reste plus que 7. Ce poète a de l'élévation et de l'énergie; mais elle dégénère souvent en enflure et en rudesse. Ses tableaux offrent de trop grands traits, des images gigantesques et hors de toute proportion. La représentation de ses Euménides était si terrible, que l'effroi qu'elle causa fut fatal à plusieurs femmes enceintes. Les sept tragédies qui nous restent de ce poète sont: Prométhée enchaîné, Les Perses, Les sept chefs contre Thèbes, Agamemnon, Les Cyprès, Les Euménides, Les Suppliantes. Les meilleures éditions de ses pièces sont celles de Henri Etienne, 1557, in-4°; et de Londres, des scolies grecques, une version latine et des commentaires pleins d'érudition. Celle de Paw, La Haye, 1745, 2 vol. in-4°, est moins estimée; mais celle de Glascow, 1746, 2 vol. in-8°, est précieuse pour la beauté de l'exécution. On en a imprimé une traduction française, élégante et fidèle, à Paris, 1770, in-8°, par Le Franc de Pompignan; mais celle de Laporte du Theil est plus estimée.

ESCOBAR (Andrén'), bénédictin espagnol au xve siècle, nommé évêque de Mégare par Nicolas V, assista comme théologien aux conciles de Constance et de Bâle, et écrivit un savant traité intitulé: Gouvernement des conciles. Cet ouvrage a été conservé long-temps manuscrit.

ESCOBAR (Barthélemi), piçux et savant jésuite, né à Séville en 1558, d'une famille noble et ancienne, avait de grands biens qu'il employa tous en œuvres de charité. Son zèle le conduisit aux Indes, où il prit l'habit de religieux. Il mourut à Lima en 1624. On a de lui : | Conciones quadragesimales et de adventu, in-fol., | De Festis Domini; | Sermones de historiis sacræ Scripturæ. Ses ouvrages ne sont guère connus qu'en Espagne.

ESCOBAR (Marine D'), née à Valladolid en 1554, morte saintement en 1653, est la fondatrice de la Récollection de sainte Birgitte en Espagne. Le P. Dupont, son confesseur, laissa des Mémoires sur sa vie, qu'on fit imprimer in-fol. Ce livre est devenu

très-rare.

ESCOBAR (Antoine), jésuite, de l'illustre maison de Mendoza, né à Valladolid en 1589, mort en 1669, à 80 ans, est auteur de [plus de 20 ouvrages composant près de 42 vol., la plupart in fol. Les plus connus

sont ses] Commentaires sur l'Ecriture sainte, Lyon, 1667, 9 vol. in-fol., et sa Théologie morale, Lyon, 1663, 7. vol in-fol., dans laquelle il élargit un peu trop le chemin du salut. Ses principes de morale ont été tournés en ridicule par Pascal: ils sont commodes, et l'Evangile proscrit ce qui est commode. Il ne faut cependant pas croire que ces sortes d'ouvrages, quoique certainement répréhensibles, aient fait autant de mal que quelques zélateurs l'ont prétendu. Ce ne sont que les savants ou les gens consciencieux qui les lisent; les hommes dissipés ou libertins ne s'en occupent point. Je n'ai connu aucun homme de mauvaise vie, qui eût beaucoup lu les casuistes; et je n'ai connu ni grand casuiste, ni grand liseur de casuistes qui ait été homme de mauvaise vie. Un jour qu'un certain réformateur déclamait contre les casuistes relâchés en présence d'un ecclésiastique respectable, et lui demandait quel auteur il fallait lire pour la morale : « Lisez, lui dit celuici, Caramuel et Escobar; ils sont encore trop sévères pour vous.» Vainement, disent les encyclopédistes, les prédicateurs de l'irréligion voudraient-ils s'autoriser de ces réflexions pour innocenter leurs propres égarements, pour rendre odieux les théologieus qui les font remarquer et les réfutent. Leurs erreurs, qu'ils publient cux-mêmes, sont d'une tout autre conséquence que celles des casuistes; on ne peut excuser les premiers par un motif louable; les ouvrages des incrédules ont fait plus de mal en dix ans, que tous les casuistes de l'univers n'en ont fait dans um siècle, "Encyclopédic



méthodique, article Casuistes. d'agir contre la politique du ca-(Voyez Busembaum, Pascal, binet espagnol. Dom Juan fut Rancé. néaumoins utile au prince, en

\*ESCOIQUIZ (Dom Juan), conseiller d'état espagnol, naquit en Navarre en décembre 1760, Son père était gouverneur de Ceuta, et puis d'Oran, villes maritimes de la Barbarie. Juan, comme fils de militaire, entra dans les pages de Charles III, roi d'Espagne. Quand il fut en âge de prendre un état, il choisit un canonicat dans la métropole de Sarragosse, de préférence au grade de capitaine, qu'on propose ordinairement aux pages du roi d'Espague lorşqu'ils terminent leur service. Le caractère franc et brusque du comte Fernandez, gouverneur du prince des Asturies (depuis Ferdinand VII), ayant déplu à la reine, et surtout à Godoy, l'on choisit à sa place dom Juan Escoiquiz, qui gagna bientôt le cœur de son élève. Godoy commençait déjà à semer la discorde entre Charles IV et son fils. Escoiquiz, frappé de sa cupidité et de son ambition, osa donner au roi des avis salutaires; mais le favori, pour se venger du vertueux précepteur, parvint à le faire exiler à Tolède. Le prince des Asturies, privé de son seul ami, entama avec lui une correspondance secrète, et Escoiquiz, malgré sa disgrâce, adressa au roi et à la reine elle-même des Mémoires tendant à les éclairer sur les projets de Godoy. Le prince des As-• turies, toujours en butte aux persécutions du favori, ordonna à Escoiquiz (en 1807) de revenir en toute hâte à Madrid. Celui-ci n'y arriva que pour être témoin de l'arrestation de son élève (Voyez Charles IV), accusé vaguement

d'agir contre la politique du canéanmoins utile au prince, en éclairant l'opinion publique sur les vexations qu'il avait à souffrir de la part de Godoy. L'indignation générale donnant des craintes au favori, il parut vouloir jouer le rôle de conciliateur entre le père et le fils. Escoiquiz reprit alors le chemin de Tolède. Mais, lorsqu'à la suite de la révolution d'Aranjuez Ferdinand eut été proclamé, le nouveau roi appela auprès de lui son ancien précepteur qui n'accepta que l'emploi de conseiller d'état. A cette époque, les Français occupaient déjà, sous le faux titre d'alliés, les principales places du royaume. Es-. coiquiz, qui n'avait pas pénétré le caractère de Buonaparte aussi bien que celui de Godoy, conseilla à Ferdinand de se rendre à Bayonne; mais, quand les projets du conquérant lui furent connus, il plaida en sujet fidèle la cause de son maître, et engagea Ferdinand a ne point abdiquer la couronne. Cependant, la majorité du conseil ayant été d'un avis contraire, et les princes, par ordre de Charles IV, ayant renoncé à leurs droits au trône, Escoiquiz fut contraint de rédiger l'acte d'abdication, et de signer avec le maréchal Duroc le "traité " par lequel Charles IV et sa famille remettaient au pouvoir de Napoléon la couronne d'Espagne. Dom Juan, qui accompagna Ferdinand VII à Paris, ayant eu avec les ministres de Russie et d'Allentagne de fréquents entretiens, dont le but était d'engager les puissances à se coaliser contre Napoléon, fut envoyé en exil à Bourges. Il avait demeuré quelque temps, avec

Ferdinand VII, à Valençay. Cependant Napoléon, menacé par l'Europe, crut devoir rendre à Ferdinand le trône d'Espagne, afin de retirer les troupes qu'il avait dans ce pays. Escoiquiz, rappelé à Valençay, le 14 décembre 1815, pour diriger les négociations, s'aperçut que Macanàs, depuis ministre d'état, s'était emparé de l'esprit de Ferdinand. Aussi, quand le roi fut rétabli sur son trône, se vit-il exilé et emprisonné dans le château de Murcie. Macanàs ayant été disgracié à son tour, Escoiquiz revint à Madrid; mais alors le duc\_de l'Infantado dominait le monarque. Dom Juan voulut, selon sa coutume, donner de sages conseils; il fut encore disgracié et relégué à Ronda, en Andalousie, ou il mourut le 19 novembre 1820, âgé de 60 ans. Telle fut la récompense de sa fidélité. On a de lui plusieurs ouvrages en espagnol: | "Les Nuits d'Young", traduites en vers espagnols, 2 vol. in-8°, 1797; | Mexico conquis, poème, 1 vol. in-8°, Madrid, 1802; | "Le Paradis perdu", de Milton, traduit en vers espagnols, 3 vol. in-8°, Madrid, 1812; | Les Fameux trait es réfugiés en France, in-8°, 1814. C'est sa justification contre les accusations de quelques Espagnols, qui avaient prêté serment à Joseph Buonaparte, et qu'il désigne sous le nom de "traîtres". Exposé des motifs qui ont engagé, en 1808, Ferdinand VII à se rendre à Bayonne. Cet Exposé, document précieux pour l'histoire de cette époque, a été traduit dans toutes les langues, et en français en 1816, in-8°. | Réfutation d'un "Mémoire" contre l'Inquisition. Cet opuscule peut ser-

vir de réponse au volumineux ouvrage sur l'Inquisition, publié par Llorente (Voyez ce nom.) Escoiquiz était meilleur prosateur que poète. Ses ouvrages poétiques ont néanmoins le mérite d'un style clair et correct, quoiqu'un

peu diffus.

ESCORBIAC (Jean D'), seigneur de Bayonnète, né à Montauban, dans le xvie siècle, était neveu du trop célèbre du Bartas, qui lui inspira du goût pour la poésie. On a de lui : La Christiade, contenant l'histoire sainte du prince de la vie, Paris, 1613, in-8°. Il remonte, dans le 1er livre, à la création du monde et au péché originel; et, ce qui est trèsplaisant, il comprend les mauvais vers dans l'énumération des maux qu'a causés la chute de l'homme. Il a à se reprocher d'avoir, pour sa part, aggravé ce fléau.

ESCOUBLEAU (François D'), cardinal de Sourdis, archevêque de Bordeaux, mérita la pourpre par les services que sa famille avait rendus à Henri IV, et surtout par ses vertus et sa piété. Clément VIII, Léon XI, Paul V, Gregoire XV, Urbain VIII, lui donnèrent des marques distinguées de leur amitié et de leur estime, dans les différents voyages qu'il fit à Rome. Le cardinal de Sourdis convoqua, en 1624, un concile provincial. Les ordonnances et les actes de ce synode sont un témoignage du zèle dont il était animé pour la discipline ecclésiastique. Il mourut en 1628, à 53 ans.

ESCOUBLEAU (Henri p'), frère du précédent, son successeur dans l'archevêché de Bordeaux, avait moins de goût pour les vertus épiscopales que pour la vie de courtisan et de guerrier. Il suivit Louis XIII au siège de La Rochelle, et le comte d'Harcourt à celui des îles de Lérins, qu'il reprit sur les Espagnols. Ce prélat était d'un caractère hautain et impérieux. Le duc d'Epernon, gouverneur de Guienne, homme aussi fier que l'archeveque de Bordeaux, eut un différend très-vif avec lui. Le duc s'emporta jusqu'à le frapper. Le cardinal de Richelieu, ennemi de d'Epernon, prit cette affaire fort à cœur; mais Cospéan, évêque de Lisieux, ramena l'esprit du cardinal, en lui disant : « Monseigneur, si le diable était capable de faire à Dieu les satisfactions que le duc d'Epernon offre à l'archevêque de Bordeaux, Dieu lui ferait miséricorde. » Ce différend fut terminé bientôt après, mais d'une manière bien huntiliante pour l'orgueilleux d'Epernon, qui fut obligé d'écrire la lettre la plus soumise à l'archevêque, et de se mettre à genoux devant lui, pour écouter, avec respect, la réprimande sévère qu'il lui fit avant delever l'excommunication. Sourdis mourut en 1645, après avoir donné plusieurs scènes odieuses ou ridicules.

ESCOUSSE et Lebras, deux jeunes littérateurs qui terminèrent leurs jours par un déplorable suicide. L'un, à peine âgé de 20 ans, débuta dans la carrière dramatique par un succès; l'autre, jeune homme de 16 ans, avait été associé à ses premiers travaux : ils se sont asphyxiés le 18 février 1831. Le succès de Farruch-le-Maure n'avait d'abord donné à Escousse que l'espérance; mais l'indifférence avec laquelle Pierre III

fut accueilli quelque temps après à la Comédie-Française, dissiph ses premières illusions de fortune. Enfin la chute récente au théâtre de la Gaîté, de Raimond, mélodrame qu'il avait fait avec Lebras, lui porta le dernier coup. Depuis ce jour, les deux jeunes gens, dégoûtés de la vie, s'encourageaient l'un l'autre dans l'idée d'un suicide. Enfin Escousse écrivit à son ami : « Je t'attends à 11 heures 1/2; le rideau sera levé; arrive, afin que nous précipitions le dénouement. » Tout était déjà préparé; le charbon même allumé. Et les malheureux, oubliant leurs amis, oubliant Dieu, pour fléchir lâchement sous un revers qui était un bienfait, précipitèrent en effet le dénouement. Ils ne songeaient pas qu'au lieu de finir, ils commençaient une autre vie!!

ESCRIVA (François), pieux et savant jésuite, natif de Valence, se distingua par son humilité, par sa piété et par ses ouvrages de dévotion. Il mourut en 1617, à 87 ans. On a de lui : | un traité De quatuor novissimis, qui est très-estimé. | Discursus de obligationibus status uniuscujus-

que.

ESCUDIER (Jean-François), né dans une petite commune des environs de Toulon en 1760, était juge-de-paix de cette ville, lorsque le département du Var le députa, en septembre 1792, à la convention. Il y vota la mort du roi, et s'opposa à l'appel au peuple. Il était absent lorsque la question du sursis fut proposée. Envoyé en mission avec son collègue Gasparin, au mois de juillet 1795, dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Var, et près de l'armée commandée

par le général Cartaux, il se montra modéré dans l'exécution des mesures prescrites par le comité de salut public. Rappelé au sein de la convention, il parvint à faire annuler les ordres donnés par Fréron pour la démolition des principaux édifices de Marseille et de Toulon. Lors des événements du 9 thermidor an 11, Escudier contribua à la chute de Robespierre; mais bientôt on le vit s'opposer aux mesures de rigueur réclamées contre les membres du comité de salut public; et il fut décrété d'arrestation, comme instigateur du mouvement insurrectionnel qui éclata à Toulon dans les premiers jours. de prairial an 111. Retiré de la scène politique, depuis cette époque, Escudier remplissait à Toulon les fonctions gratuites d'intendant de la santé, auxquelles il ne renonça pas durant les "cent-jours": on s'autorisa de ce fait pour le faire sortir de France en 1815, et il alla chercher un asile à Tunis. Mais le roi, considérant que ses fonctions n'avaient rien de politique, lui permit, au mois de décembre 1818, de rentrer dans sa patrie. Il mourut au mois d'avril de l'année suivante.

ESCULAPE, fils d'Apollon et de la nymphe Coronis, fut élève du centaure Chiron, qui lui apprit tous les secrets de la médecine. Il y fit de si grands progrès, que, dans la suite, il fut honoré comme le dieu de l'art médical. Jupiter, irrité contre lui, de ce qu'il avait rendu la vie au malheureux Hippolyte par la force de ses remèdes, le foudroya. Apollon pleura amèrement la perte de son fils; Jupiter, pour consoler le père, plaça Esculape

dans le ciel, où i stellation du Se plus habiles méd quité ont passé po culape. Ce dieu ment honoré à l du Péloponèse, oun temple magnif aussi un fort célèlétait représenté si bâton d'une main puyée sur la tête avec un chien à se

ESDRAS, fils c verain pontife, q nosor fit mourir, e prétrise pendant Babylone. Son cré taxerxès-Longuen sa nation. Ce pri Jérusalem, avec Juifs. Il fut charg sents pour le ten commencé de reb babel, et qu'il se chever. Arrivé à 467 avant J.-C. plusieurs abus. Il tout les mariage avec les femmes é prépara à faire la ville. Cette ceren tiré les plus cons nation, Esdras le Moïse. Les Juifs Prince des docte C'est lui qui, suiv tures communes. les livres canonic des fautes qui s'y et les distribua en le nombre des let On croit que, dan il changea l'ancie braïque, pour lui ractère hébreu n le même que le rahbins ajoutent

école à Jérusalem, et qu'il établit des interprètes des Ecritures, pour en expliquer les difficultés, et pour empêcher qu'elles ne fussent altérées. Ceux qui ont prétendu qu'il était l'auteur du Pentateuque n'ont pas réfléchi à ce qu'il y avait dans cette opinion d'absurde et d'impossible, de contraire aux notions chronologiques et historiques, et à tout le contenu des livres de Moïse. Nous avons quatre livres sous le nom d'Esdras; mais il n'y a que les deux premiers qui soient reconnus pour canoniques dans l'église latine. Le premier est certainement 'd'Esdras, qui y parle souvent de lui à la première personne. Il contient l'histoire de la délivrance des Juifs, sortis de la captivité de Babylone, depuis la première année de la monarchie de Cyrus, jusqu'à la 20° du règne d'Artaxerxès-Longuemain, durant l'espace de 82 ans. Le second, dont Néhémie est l'auteur, en contient une suite, l'espace de 31 ans. Le 3° et le 4°, sans être canoniques, ne laissent pas de jouir d'une grande considération: plusieurs Pères s'en sont servis pour prouver des vérités précieuses, par exemple le péché originel, clairement expliqué, liv. 4, chap. 5, 4 et 7. Sixte de Sienne, Driedo, Mariana, et plusieurs rabbins, attribuent à Esdras les deux livres des "Paralipomènes".

ESIUS ou Hésius (Jean), prêtre d'Utrecht, voyagea dans le Levant et dans l'Inde, vers ce titre: Itinerarium sive pe-

tion, et Anvers, 1566, in-8°. ÉSIUS ou Héssus (Richard), jésuite vénitien et professeur d'humanités, né à Utrecht vers 1547, mort à Plaisance en 1631, a laissé des Eléments de Grammaire latine et grecque, | une Prosodie et une Traduction du poème grec de Simias de Rhodes, intitulé: "Bipennis". — Un autre Esrus ou Hésius (Guillaume), jésuite d'Anvers, cultivait l'éloquence et la poésie vers le milieu du xvne siècle. On a de lui : | Emblemata sacra de fide, spe et caritate, Anvers, 1656, in-12; | Legatus fidelis ad oratores christianos, An-

vers, 1657, in-12.

\* ESKIL, ou Escuil, célèbre archevêque de Lunden, en Scanie, et primat de Danemarck, naquit au commencement du xii siècle. On croit qu'il était fils de Suénon, évêque de Wiborg. Envoyé à Hildesheim pour y faire ses études, il y fut attaqué d'une maladie dangereuse, pendant laquelle il fit vœu d'établir cinq monastères, s'il recouvrait la santé. De retour en Danemarck, il fut d'abord nommé chanoine, ensuite archidiacre de la cathédrale de Lunden. En 1134, il obtint l'évêché de Roschils, et quatre aus après, il fut élevé sur le slège épiscopal et primitial de Lunden. Parvenu à cette dignité, il se souvint de son vœu, et saint Bernard lui envoya, à sa prière, un de ses religieux, Guillaume, qui présida à la fondation du montasère d'Esrole. Les soins la fin du xv° siècle, et écrivit qu'il donnait à son église ne la relation de son voyage sous lui faisaient pas négliger les affaires temporelles. Il prit part à regrinatio hierosolymitana per toutes les discussions politiques, Arabiam, Indiam, Æthiopiam, et se déclara tantôt pour, et tanetc., Deventer, 1499, 2º édi- tôt contre son souverain, à qui il

tion, les vertus sublimes de saint Bernard, pour qui il eut une vénération toute particulière. Il fit même plusieurs voyages en France pour sui parler. Flottant entre Dieu et le monde, il était depuis long-temps pressé de se consacrer entièrement à la retraite, dans la solitude de Clairvaux; mais de trop forts liens l'attachaient encore au monde. Il fit un voyage à Rome pour y visiter Adrien, qu'il avait connu lors de sa légation dans le Nord. Ce pape étant mort, il en résulta un schisme; l'archevéque se déclara pour Alexandre III, tandis que son roi Valdemar prit le parti de Victor III. De la une lutte violente entre le roi et Eskil. Le prélat, ayant succombé, fut obligé de fuir, et fit un voyage à la Terre-Sainte. A son retour, il resta quelque temps en France, et fut ensuite rétabli dans sá dignité. Après quelques nouveaux tracas, il connut enfin le néant des grandeurs humaines, et, quoique saint Bernard ne fût déjà plus, il se retira dans la solitude de Clairvaux, pour y terminer, dans la paix et l'exercice des devoirs de la religiou , une carrière agitée ; il mourut le 8 septembre 1187, dans un âge très-avancé. En quittant son siége , il avait recommandé Absalon pour son successeur. Il se tint sous son pontificat un concile national à Lunden ; auquel assistèreut les évêques de Danemarck, de Suède, de Norwége, et Theodignus, légat du saint-siége. On

connaît de ce prélat : Droit ecclé-

siastique de Scanie, Copenhage,

que G.-J. Torkelin a donné, Co-

penhague, 1781.

\* ESMENARD ( Joseph - Alphonse), né en 1770 à Pelissane en Provence, étudia chez les pères: de l'Oratoire de Marseille, fit deux voyages en Amerique, et vint en 1790 à Paris, où il rédigea plusieurs journaux consacrés à la défense du roi. Cependant, comme il arrive à presque tous les hommes de lettres, il n'eut pas une opinion déterminée. Proscritaprès la funeste journée du 10 août, il se retira en Angleterre, puis s'embarqua pour la Hollande, voyagea en Allemagne, en Italie, et passa de là à Constantinople, où il fut bien accueilli par l'ambassadeur russe Kotschubey et le comte de Choiseul-Gouffier. Il repassa bientôt en Italie, et alla à Venise, offrir ses services à Monsieur (depuis Louis XVIII). De retour à Paris, en 1797, il fut attaché un moment à l'ambassade de Hollande, et fournit quelques articles à la "Quotidienne"; mais, le 18 fructidor ayant replongé la France dans l'anarchie, Esmenard fut' renfermé au Temple, d'où il ne sortit que pour fuir de nouveau eq patric. Il n'y revint qu'après la chute du directoire et la création du consulat (18 fructidor 1799). Rendu à la littérature, il travailla avec La Harpe et Fontanes à la rédaction du "Mercure"; et c'est alors qu'il prit place parmi les poètes français, en insérant dans ce journal plusieurs frag-ments de son poème de la Navigation, Il no jouit pas long-temps de ce repos. Lorsque le général Leclerc, beau-frère de Buonaparte, fut envoyé à la tête d'une armée à Saint-Domingue, Esmenard l'accompagna dans cette malheureuse expédition. Revenu à Paris, il y fut nommé chef du bureau des théatres au ministère de l'intérieur, et quitta encore cet emploi pour suivre Villaret-Joyeuse à la Martinique, d'où il revint en 1804. Nommé censeur des théatres, censeur de la librairie, et enfin chef de la troisième division de la police générale, il se fit beaucoup d'ennemis. Appelé à la deuxième classe de l'Institut, il vit encore s'augmenter le nombre de ses adversaires. Le coup qu'il se porta lui-même lui fut plus nuisible que leurs attaques. Il inséra dans le "Journal des Débats" une Satire contre l'envoyé russe. Celui-ci s'en plaignit à Napoléon, qui, ne trouvant pas encore à propos de rompre avec la Russie, donna l'ordre à Esmenard de quitter la France. Il se retira en Italie. Cependant des amis puissants obtinrent son rappel après quelques mois. Esmenard partait de Naples pour rentrer dans sa patrie, lorsque, entraîné par des chevaux fougueux vers un précipice, il se brisa la tête contre un rocher, et expira quelques jours après, le 25 juin 1811. On a de lui : | La Navigation, poème en 8 chants, Paris, Giguet et Michaud, 1805, 2 vol. in-8°; l'auteur retrancha deux chants, et en donna une nouvelle édition, Paris, chez les mêmes, 1 vol. in-8°. Ce poème est diffus et froid; mais on doit rendre justice à la vigueur du style, à la fidélité des tableaux; | Trajan, opéra en trois actes, musique de Persuis et Le-

sueur. | Fernand Cortes (en société avec M. de Jouy), opéra en trois actes, musique de Spontini; Recueil de poésies extraites des ouvrages d'Helena-Maria Williams, traduites de l'anglais par Boufflers et Esmenard, 1808, in-8°; | plusieurs Pièces de vers, dont la plus grande partie a été imprimée dans la "Couronne poétique de Napoléon, 1 vol. in-8, Paris, 1807. Esmenard est aussi l'auteur des Notes historiques et littéraires qui accompagnent la première édition du poème de "l'Imagination" par Delille.

ESNUE - LAVALLÉE (F.-J.), nommé successivement par le département de la Mayenne à l'assemblée législative en 1791, et à la convention en 1792, se fit remarquer par la violence de ses opinions. Il vota, dans le procès du roi, la mort sans appel ni sursis. Dénoncé par les administrateurs de son département, il fut mis en arrestation à la suite des insurrections du 1er et du 3 prairial (20 et 21 mai 1795); mais l'amnistie du 4 brumaire ne tarda pas à lui faire recouvrer sa liberté. Il se trouva compris dans la loi du 12 janvier 1816, qui bannit de France les conventionnels dits "votants ".

ESON, père de Jason, fils de Créthée, et frère de Pélias, roi d'Iolchos ou de Thessalie. Parvenu à une extrême vieillesse, il fut rajeuni par Médée, à la prière de

Jason, son marı.

ESOPE, le plus ancien auteur d'apologues après Hésiode, qui en fut l'inventeur, naquità Amorium, bourg de Phrygie. Il fut d'abord esclave de deux philosophes, de Xantus et d'Idmon. Ce denier l'affranchit. Son esclave

tin comédien grec. L'érudition de cet encyclopédiste et de ses collègues est sujette à de plaisantes bévues. (Voy. Pannonius.) [On ignore l'époque de la mort d'Espais.]

d'Esopus. ESPAGNAC (Jean - Baptiste-Joseph d'Amarzit de Sahuguet, baron o'), né à Brive-la-Gaillarde, le 28 mars 1713, était fils d'un conseiller du roi. A peine agé de 19 ans, il parut dans la carrière des armes, et s'y fit remarquer. En 1734, il se distingua en Italie, et fut aide-de-camp, dès 1742, dans les campagnes de Bavière. Ce fut alors qu'il connut le comte Maurice de Saxe, qu'il suivit dans les campagnes de Flanbre, y jouissant de son estime et de l'avantage de le seconder, soit en qualité d'aide-major général d'infanterie, soit comme colonel . de l'un des régiments des grenadiers créés en 1745. Revêtu en 1754 du gouvernement de Bresse et du Bugey, il reçut, en 1757, l'exspectative du gouvernement de l'hôtel royal des Invalides, qu'il n'eut en entier qu'en 1766. L'ordre qu'il n'a cessé d'y entretenir, les réformes utiles qu'il y a faites, démontrent que personne n'était plus digne que lui de cette place importante. En 1780, il recut le grade de lieutenant-général, et mourut le 28 février 1783. Toujours occupé de l'art pour lequel il était né, il publia successivement les ouvrages suivants : | Campagnes du roi en 1745, 46, 47 et 48, 4 vol. in-8°; | Essai sur la science de la guerre, 1751, 3 vol. in-8; Essai sur les grandes opérations de la guerre, 1755, 4 vol. in-8°; Supplément aux réveries, ou Mémoires de la guerre du maréchal de Saxe, 1757. Tous ces ouvrages

annoncent des connaissances multipliées, des vues salues et dirigées par l'expérience. Histoire du maréchal de Saxe, Paris, 1773, 2 vol. in-12, ou 3 vol. in-4°: cet ouvrage est intéressant pour les militaires, à cause des plans de batailles et de marches qu'on trouve dans l'in-4°.

\*ESPAGNAC(M.-R.SAHUGUET, abbé n'), chanoine de Paris, fils du précédent, né à Paris, en 1754, eut quelques succès littéraires, mais compromit son caractère par des spéculations qui ne convenaient pas à un prêtre. Agent secret de Calonne, il s'immisça dans plusieurs opérations de finances qui lui valurent beaucoup d'argent. Exilé lors de la disgrace de son protecteur, il reparut en 1789, se fit recevoir au club des révolutionnaires, et obtint, lorsque la guerre fut déclarée, la fourniture de l'armée des Alpes, ensuite celle des charrois militaires de l'armée de Dumouriez. Ce général ayant été proscrit, il fut dénoncé par Cambon comme fournisseur infidèle. Tant qu'on eut besoin de lui, d'Espagnac trouva moyen de se justifier; il succomba ensuite, et fut condamné à mort avec Bazire, Châbot, Danton, etc., le 5 avril 1794. On a de lui: Eloge de Catinat, in-8°, qui obtint un accessit à l'académie française en 1775. Réflexions sur l'abbé Suger, et sur son siècle, 1780, in-8°, ouvrage peu réfléchi.

ESPAGNANDEL (Mathieu L'), sculpteur célèbre, né à Paris en 1610, mourut dans cette même ville à l'âge de 79 ans. Quoique protestant, il embellit diverses églises de Paris. On citait entre autres le Retable de l'autel des Prémontrés, et celui de la grand'.

salle du Palais. Le parc de Versailles lui doit plusieurs morceaux excellents; tels sont: | Tigrane, roi d'Arménie; | un Flegmatique; | deux Termes représentant, l'un

Diogène, l'autre Socrate.

ESPAGNE (Charles D'), un des favoris da roi Jean, eut l'épée de connétable en 1350. Ce n'était pas pour récompenser ses services; il n'en avait rendu aucun. Son mérite pour cette charge fut sa naissance et la faveur. Il était si fier de l'une et de l'autre, qu'il s'attira la haine de Charles-le-Mauvais, comte d'Evreux et roi de Navarre. Ce monarque, indigné de ce que d'Espagne empêchait qu'on ne lui fit justice au sujet de quelques terres qu'il réclamait, résolut de le faire tuer. Il mena cent gendarmes l'investir dans le château de L'Agile, petite ville de Normandie. Les assassins escaladèrent le château, et massacrèrent le connétable dans son lit, entre onze heures et minuit, le 6 janvier 1354. — Louis n'Es-PAGNE, son frère aîné, servit sous Philippe VI, dans la guerre contre les Anglais, et sous Charles de Blois, à la conquête de la Bretagne. Il prit, dans cette province, sur Jean de Montfort, concurrent de Charles de Blois, Guérande d'assaut, et Dinan par composition. Il fut amiral de France en 1341.

ESPAGNE (Jean D'), natif du Dauphine, ministre de l'église française de Londres, au xvn siècle, a composé divers Opuscules publiés en 1670 et 1674, La Haye, 2 vol. in-12. On y voit une critique de la Bible de Genève et de la version anglicane. On cite principalement celui qui a pour titre: Erreurs populaires sur les points

généraux qui concernent l'intelligence de la religion. Ce ministre n'y a pas épargné le "Catéchisme" de Calvin.

\* ESPAGNE (D'), général de division de l'armée française, commandait en 1805, sous le maréchal Masséna, la division des chasseurs à cheval de l'armée d'Italie. En 1806, il passa au service de Naples, et battit les insurgés calabrois en plusieurs rencontres. La campagne de Prusse lui fournit de nouvelles occasions de se signaler à la tête d'une division de cuirassiers; il fut blessé au combat de Heilsberg en 1807, et promu au grade de grand officier de la légion-d'honneur en récompense de son courage. Il se distingua de nouveau dans la glorieuse campagne d'Autriche en 1809, et fut tué à la bataillé de

Wagram le 6 juillet.

ESPAGNET (Jean D'), président au parlement de Bordeaux, distingué par ses lumières et ses vertus, est auteur d'un *Enchiri*dion physicæ restitutæ, imprimé à Paris en 1623, in-8°, et traduit en français sons ce titre: La Philosophie naturelle rétablic en sa pureté, 1651, in-8°. Le nom de l'auteur est désigné par ces mots: Spes mea est in agno". On y trouve un traité de la pierre philosophale, intitulé: Arcanum hermeticæ philosophiæ. Ce sa√ant publia encore en 1616 un vieux manuscrit in-8°, intitulé: "Rozier des guerres, composé par le feu roi Louis XI pour monseigneur le dauphin Charles son fils", qu'il accompagna d'un Traité sur l'institution d'un jeune prince. Il croyait que ce manuscrit n'avait pas encore vu le jour; mais il y en avaitune édition dès l'an 1523,

in-fol. Le public fit un accueil favorable à ces différents ouvrages.

ESPAGNOLET (Joseph Ribe-RA, dit L'), peintre, naquit en 1580 à Xativa, dans le royaume de Valence en Espagne. Il étudia la manière de Michel-Ange, du Caravage, qu'il surpassa dans la correction du dessin; mais son pinceau n'était pas aussi moelleux. Les sujets terribles et pleins d'horreur étaient ceux qu'il rendait avec le plus de vérité, mais peut-être avec trop de férocité. Son goût n'était ni noble ni gracieux. Il d'expression mettait beaucoup dans ses têtes. L'Espagnolet, né dans la pauvreté, y vécut longtemps; un cardinal l'en tira et le logea dans son palais. Ce changement de fortune l'avant rendu paresseux, il rentra dans sa misère pour reprendre le goût du travail. Naples, où il se fixa, le regardait comme son premier peintre. Il obtint un appartement dans le palais du vice-roi, et mourut dans cette ville en 1656, laissant de grands biens et de beaux tableaux. Le pape l'avait fait chevalier du Christ. Ses principaux ouvrages sont à Naples et à l'Escurial en Espagne. Ce peintre à gravé à l'eauforte, et on a gravé d'après lui. Ses tableaux les plus renommés sont: le Martyre de saint Janvier, saint Jérôme, la Trinité, Démocrite, Héraclite, Ixion sur la roue, l'Adoration des bergers, la Mère de douleur; ces deux derniers tableaux sont au musée de Paris.

ESPARRON (Charles d'Arcussia, vicomte d'), s'occupa de la fauconnerie vers le milieu du xvi siècle. Il fit part au public de ses amusements, dans un *Traité* assez estimé, in-4°, Rouen, 1644.

\*ESPEJO (Antoine), voyageur espagnol, qui découvrit le Nouveau-Mexique, naquit à Cordoue, vers 1550. Augustin Ruiz, religieux franciscain, qui demeurait au Vieux-Mexique, ayant appris de quelques Indiens appelés Cuchos, qu'il y avait au nord de grands et riches pays, résolut de vérifier ce fait. Deux de ses confrères s'étant réunis à lui, ils entreprirent ce voyage, accompagnés d'un certain nombre de soldats. Ils avaient parcouru deux cent cinquante lieues vers le nord, lorsque, attaqués par les Indiens "Tignas", les deux religieux, compagnons de Ruiz, périrent dans la mélée. La troupe revint aux mines de Sainte-Barbe, dans la nouvelle Biscaye, à cent soixante lieues de la ville de Mexico, d'où elle était partie, bien décidée à ne plus s'exposer à une entreprise aussi périlleuse. Il se trouvait à ces mines, comme intéressé dans leur exploitation, un bourgeois de Cordoue, nommé Espejo. Il se proposa de pénétrer plus avant que ne l'avait fait le P. Ruiz, se rendit au val Saint-Barthélemi pour en obtenir la permission de l'alcademajor ou gouverneur de la province, qui lui accorda des soldats et des provisions. Il partit le 10 novembre 1582. Arrivé dans le pays des "Cuchos", et puis dans celui des "Possagnates", il y reçut un bon accueil et des provisions abondantes. Espejo, avec sa troupe, poursuivant sa marche, rencontra de riches mines d'argent, auprès desquelles se trouvaient les Indiens "Toboses", qui s'enfuirent en voyant des soldats. Cependant des présents et des paroles de paix les firent revenir auprès des Espagnols, qu'ils guidérent jusqu'au

civilisés et belliqueux, à l'approche des Espaguols, se formèrent en bataille, et lancèrent leurs flèches qui tuèrent six à huit chevaux. Les soldats, suivant le conseil d'Espejo, n'en tirèrent pas vengeauce, et se comportèrent de manière que la concorde fut bientôt établie entre eux et les Indiens. Parmi les nombreuses rivières qui coulent dans ce pays, il y en a une ausi grande que le Guadalquivir. En la côtoyant, les Espagnols trouvèrent près de ses bords plusieurs peuplades dont ils ignoraient il langue et le nom. Parvenus jusqu'aux "Tignas", ceux qui avaient tué les deux religieux s'enfuirent, ainsi que tous les autres Indiens, de crainte d'être punis pour ce meurtre. Espejo, qui commençait à manquer de provisions, et prévoyait qu'il pourrait trouver encore des ennemis, fut sur le point de retourner aux mines de Sainte-Barbe; mais, ayant fait encore plusieurs lieues, quelques Indiens, moins prévenus contre les Espagnols, lui assurèrent qu'il existait à l'orient un grand et riche pays. Quelques-uns des soldats avaient déjà abandonné Espejo; il ne lui en restait que douze, avec lesquels il continua son voyage. A mesure qu'il pénétrait dans le pays, de belles plaines s'offraient à ses yeux, et il voyant souvent des indices certains que ce pays était fertile en mines. Les Indiens qui l'habitaient paraissaient être plus civilisés que les autres. Leurs habitations étaient plus élégantes, plus soignées; et pour se garantir de l'ardeur du soleil, ils portaient des parasols asses semblables à ceux des Chinois. Espejo se trouvait alors à la hauteur de 37° 30°

comme vers le nord, il rencontrait des peuplades plus civilisées; dans le pays de "Civola", il remarqua des croix qu'y avait plantées, en 1542, le voyageur Coronado. D'antres renseignements vinrent le raffermir dans son projet. Il apprit qu'à la distance de soixante journées (ou 450 lieues envirou) se trouvait un lac specieux, autour duquel s'élevaient de grandes villes, où l'argent et l'or abondaient. Ces nouvelles ranimèrent le courage d'Espejo, mais il n'en fut pas de même à l'égard de ses compagnous, dont la plupart se séparèrent de lui. Enfin, après différentes courses. arriva au pays des "Tamas", d'où il vit se développer un immeuse continent, celui auquel on donna ensuite le nom de "Nouveau Mexique.". Espejo aurait voulu. pénétrer dans le pays; mais, les Tamas lui ayant refusé des provisions, n'ayant pas même voulu le recevoir, il fut contraint de retourner à la Nouvelle-Biscaye. Il eut pour guide un Indien qui Ini fit côtoyer la rivière "des Vaches", et il arriva avec sa petite troupe au val Saint-Barthélemi . au commencement de juillet 1583, après un voyage d'environ huit mois. Ayant écrit une Relation de sa découverte, il la fit parvenir au comte de la Coruna, vice-roi du Mexique, qui l'envoya en Espagne au conseil des Indes. Cette Relation se tronveau tome 1er, 13e partie des "Grands voyages", dans Haklint et dans l'Histoire de la Chine", da P. Mendoza. Les RR. PP. Garcès et Fonte visitèrent, de 1771 à 1776, les pays du nord du Mexique; et, dans la relation qu'ils écrivirent de leur voyage,

VII.

ils sont parfaitement d'accord ayec Espejo sur la civilisation des Indiens de ces contrées. Leur relation, insérée dans la "Chronique séraphique du collège de propamnda fide" (en espagnol) (Mexico, 1793, in-fol.), a été traduite en français par M. de Humboldt.

ESPEN (Zeger-Bernard van), ecclésiastique, né à Louvain en 1646, docteur en droit en 1675, remplit avec beaucoup de succès une chaire du collége du pape Adrien VI. Ses liaisons avec les chnemis de l'Eglise, ses sentiments sur le "Formulaire" et sur la bulle "Unigenitus", l'apologie qu'il fit du sacre de Steenoven, archevêque schismatique d'Utrecht, remplirent ses derniers jours de chagrint qu'il eut pu aisément s'éparguer. Il se retira à Maëstricht, puis à Amersfort, où il mouruten 1,728. Yan Espen est sans contredet un des plus savants canonistes de ce siècle. Son ouvrage le plus recherché des jurisconsultes est son Jus ecclesiasticum universum. Les points les plus importants de la discipline ecclésiastique y sont quelquesois discutes avec autant d'élendue que de sagacité; mais on reconnaît sans peine qu'il ne tire pas, à beaucoup près, tout ce qu'il dit de son érudition personnelle. Ceux qui ont lu Thomassin et Van Espen s'apercevront sans peine que, quant à ce qui concerne la science ecclésiastique, le second ne fait que répéter le premier; que c'est le riche fonds où il a puisé saus cesse, et dont il a fait up usage aussi commode que profitable à sa réputation : peut-être cependant la doit-il particulièrement à la secte dont il épousa si vivement les intérêts. Entre di- teur de l'université de Paris. Le verses réflexions qu'il fait sur les

écrits des canonistes du siècle dernier (Operum part. v, p. 194, edit. Colon., 1748), il a soin d'avertir qu'il faut se défier de certaines opinions relachées où le torrent les a entraînés. La remarque est à sa place, et l'on y peut ajouter qu'il n'est pas moins nécessaire d'être en garde contre le rigorisme outré de quelques autres cauonistes qui, par un respect affecté pour la discipline de l'Eglise ancienne, osent s'élever contre des pratiques généralement adoptées par l'Eglise moderne. (Voyez Fleury, Morin Jean, Thowassin.) On a donné à Paris, Louvain, en 1753, un *Recueil de* tous les ouvrages de Van Espen, en 4 vol. in-fol. Cette édition, enrichie des observations de Gibert sur le Jus ecclesiasticum, offre ce que la morale, le droit canonique, et même le civil, ont de plus important. On trouve divers détails curieux et intéressants touchant cet auteur, dans une petite brochure assez rare, intitulée: \*De Zegero Bernardo Van Espen, etc., authore Wilhelmo Bachusio". Ce Bachusius avait été, comme Van Espen, lié avec le parti de Quesnel, qu'il abandonna ensuite, et les renseignements qu'il en donne sont d'un homme qui est au fait de la chose qu'il traite. Il en résulte de fâcheuses impressions contre le caractère et les qualités morales de Van Espen. (V. Bachusius,) [Il existe aussi une · "Vie" de Van Espen, écrite par du Parc de Bellegarde.]

ESPENCE (Claude D'), né à Châlons-sur-Marne en 1511, de parents nobles, prit le bonnet de docteur de Sorbonne, et fut reccardinal de Lorraine, dont il avait

r:

Ic:

le:

 $\mathbf{E}$ 

ra |

ci i

VI:

D(

tr 1

Su |

 $\mathbf{a}$ 

de:

ai '

pc.

 $\mathbf{q}_1$ 

er 1

fic:

lę

au

to

m()

ch i

seil

Syl

 $\mathbf{m}_{i}$ 

pol

saii

du

16.

BAI

SUL

mo

eté précepteur, et qui connaissait son mérite, se servit de lui dans plusieurs affaires importantes. D'Espençe le suivit en Flandre l'an 1544, dans son voyage pour la ratification de la paix entre Charles-Quint et François I<sup>er</sup>. Le cardinal de Lorraine le mena à Rome l'an 1555. D'Espence s'y distingua tellement, que Paul IV voulut l'honorer de la pourpre pour le retenir auprès de lui. Le docteur français aimait mieux le séjour de Paris. Il revint dans cette ville, et parut avec éclat aux états d'Orléans en 1560. Il mourut de la pierre le 5 octobre 1571. C'était un des docteurs les plus jadicieux et les plus modérés de son temps. Ennemi des voies violeutes, il n'en était pas moins fortement attaché aux moyens de maintenir et de répandre la foi catholique. Il était très-versé dans les sciences ecclésiastiques et profaues. Les ouvrages que nous avons de lui sont presque tous écrits en latin, avec une dignité et une noblesse que les théologiens de son temps ne connaissaient presque pas. Il se sent pourtant de l'école, suivant Richard Simon, qui rabaisse un peu le savoir de d'Espence. On à de lui : un Traité des mariages clandestins; il y soutient que les fils de famille ne peuvent valablement contracter des mariages sans le consentement de leurs parents, question qui, ayant été naguère fort agitée, demande que nous nous y arrêtions un moment. On ne peut douter qu'il n'y ait eu autrefois une loi ecclésiastique qui annule ces mariages. Un passage de saint Basile ("Epist. ad Amphil.")ne laisse aucun doute là-dessus. Les Pères du concile de Cologues digressions sur la hiérarchie et la discipline ecclésiastiques: | plusieurs Traités de controverse; les uns en latin, les autres en français. Tous ces ouvrages latins ont été recueillis à Paris en 1619, in-fol.

ESPÉRANCE. Les païens en avaient fait une divinité. Elle avait plusieurs temples à Rome. Les Grecs l'honoraient sous le nom d'Elpis.

\* ESPERDUT, troubadour, vivait dans le xine siècle; il a laissé quelques Chansons et une Sirvente contre les lâches et mauvais sei-

gneurs.

ESPERIENTE (Philippe-Callimaque), né à San-Geminiano, en Toscane, de l'illustre famille de Buonacorti, alla à Rome sous le pontificat de Pie II, et y forma avec Pompinius Lætus une académie, dont tous les membres prirent des noms latins ou grecs. Le savant dont nous parlons, changea **so**n nom de "Buonacorti" en celui de "Callimaco"; mais son génie pour les affaires lui fit donner le surnom d'Esperiente". Paul II, croyant que la nouvelle académie cachait quelque mystère pernicieux, persuasion que le secret des associés justifiait, en poursuivit les membres avec rigueur. Esperiente se vit obligé de se retirer en Pologne; le roi Casimir III lui confia l'éducation de ses enfants, et le fit quelque temps après son secrétaire. Ce prince l'envoya successivement en ambassade à Constantinople, à Vienne, à Venise et à Rome. De retour en Pologne, le feu prit à sa maison, et consuma ses meubles, sa bibliothèque et plusieurs de ses écrits. Il mourut peu de temps après à Cracovie, en 1496. On a de lui : | Com-

mentarii rerum persicarum, Francfort, 1601, in-fol.; | Historia de iis quæ a Venetis tentata sunt, Persis et Tartaris contra Turcas movendis, etc. Il y a des recherches dans cet ouvrage, ainsi que dans le précédent, avec lequel il ne forme qu'un même volume. Attila, in-4°, ou Histoire de ce roi des Huns; | Historia de rege Uladislao, seu clade varnensi, in-4°. Esperiente l'a emporté dans cet ouvrage, suivant Paul Jove, sur tous les historiens qui ont écrit depuis Tacite; il le compare à la "Vie d'Agricola". L'article sur Esperiente, qu'on trouve dans le "Dictionnaire" de Bayle, est fort inexact.

\*ESPET (Jean), conventionnel, né à la Grand'Borde en 1758,
mort à Roumengous, en octobre
1832, était avocat avant la révolution. Député de l'Arriége à la
Convention, en 1792, il vota la
mort de Louis XVI sans appel ni
sursis, devint après la session
commissaire du Directoire dans
son département, et rentra dans
la vie privée après le 18 brumaire.

\*ESPINAS(Philibert DeL'), sire de La Clayette, chevalier, surnommé "le grand chancelier du roi Charles V", servit sous Eudes, duc de Bourgogne, en qualité de bachelier, avec deux écuyers. En 1340, le roi le chargea d'aller faire rompre les chaussées des étangs de Rue, pour la conservation du Ponthieu. Il fut un des plénipotentiaires envoyés à Bruges en 1375, pour la trève que l'on conclut avec le roi d'Angleterre. Philibert assista, comme conseiller du roi, aux procédures qu'on instruisit au parlement et à la tour du Temple contre les domestiques du

roi de Navarre, accusés d'avoir été les agents de ce méchant prince pour empoisonner le roi Charles V. Il fut encore attaché à l'éducation du dauphin, en 1380. Enfin il accompagna en Angleterre le sire de La Trémouille, dans la descente qu'y firent les Français. Il est la tige des branches de La Clayette, de Saint-André, de Sully, de La Faye et autres, qui toutes ont porté son nom.

\* ESPINASSE (Julie - Jeanne-Eléonore de L') l'une des femmes les plus funestes et les plus méprisables du xvine siècle, naquit en 1732. Sa naissance était le fruit d'un adultère. Sa mère, voulant lui assurer un avenir indépendant, lui fit remettre, à sa mort, une cassette précieuse; mais elle se la vit presque aussitôt enlever par la perfidie d'un homme à qui elle avait confié ce dépôt. Reçue d'enfants gouvernante dans un château de Bourgogne, elle y était depuis plusieurs années, lorsque madame du Deffant, ayant fait sa connaissance, l'emmena avec elle à Paris, où elles s'établirent, rue Saint-Dominique. Mademoiselle de L'Espinasse, remplie de vanité, et avec cela jeune et spirituelle, se voyant en état de vivre indépendante par le moyen d'une pension que les amis de sa bienfaitrice lui avaient obtenue du roi, quitta brusquement madame du Deffant, après dix années d'une liaison qui avait paru sincère, et au moment où, agée et aveugle, sa protectrice avait le plus besoin de sa reconnaissance. Quoique défigurée par la petite-vérole, elle avait le talent de plaire par son instruction, son bon ton, un goût sûr et fin, et

surtout par cet esprit de saillies qui fait toujours fortune: aussi madame du Deffant eut-elle la douleur de voir son cercle se dissiper. Tous coururent offrir leurs hommages à mademoiselle de L'Espinasse. Les plus dévoués furent certainement le philosophe d'Alembert et le président Hénault. D'Alembert surtout, qui s'était d'abord attaché à elle par un rapport de naissance et d'infortune, finit par venir habiter la même maison. Cependant l'attachement du philosophe n'empêcha pas mademoiscle de L'Espinasse d'accueillir le comte de Mora, jeune seigneur espagnol, qui promit de lui donner un jour son nom. Mais le comte fut rappelé en Espagne, et lorsqu'il revenait à Paris pour remplir sa promesse, il mourut à Bordeaux en 1774. Mademoiselle de L'Espinasse trouva des consolations dans les hommages de Guibert, militaire distingué, écrivain et surtout homme aimable. La philosophie de d'Alembert ne put tenir contre de si rudes coups. Pendant ce temps, l'affection du président Hénault, qui n'avait pas fait moins de progrès, le porta à oublier sa naissance et son caractère, pour épouser mademoiselle de L'Espinasse. Elle ne survécut que six ans au président. Au lit de la mort, elle demanda pardon à d'Alembert des torts qu'elle avait eus envers lui après seize ans d'intimité, le nomma son exécuteur testamentaire, et le chargea de payer les dettes qu'elle avait contractées avec madame Geoffrin. Mademoiselle de L'Espinasse avait toujours vécu avec les philosophes et partagé leurs principes; elle expira le 25 mai 1776. dans les mêmes seu-

timents, entourée de tous ceux qui avaient flatté sa vanité, et ayant auprès d'elle, non un ministre de Dieu pour lui offrir les consolations de la religion, mais un sophiste qui s'efforçait sans doute de soutenir son esprit fort jusqu'au dernier moment. Madame du Deffant, qui lui survécut dequatre années, reçut la nouvelle de sa mort avec l'indifférence qui lui était naturelle. Un anonyme a publié sa Correspondance sous le titre de Lettres de mademoiselle de L'Espinasse, écrites depuis 1765 jusqu'à l'année 1776, Paris, 1809-1811. Cette correspondance n'est pas favorable à la réputation de l'auteur.

ESPINAY (Timoléon D'), seigneur deSaint-Luc, servit sur terre et sur mer. Il commandait la première escadre avec rang de viceamiral, à la défaite des Rochelois, en 1622. Ses services le firent estimer du cardinal de Richelieu. Cependant, comme ils n'étaient point assez grands pour élever Saint-Luc jusqu'au comble des honneurs, il n'y fût parvenu qu'avec peine s'il ne se fut démis du gouvernement de Brouage, que ce ministre voulait avoir. Saint-Luc eut pour récompense le bâton de maréchal de France, et la lieutenauce-de-roi en Guienne, l'an 1628. Il ne songea depuis qu'à vivre dans le luxe et les plaisirs. Il mourut à Bordeaux le 12 septembre 1644.

\*ESPINOSA (Jean), poète espagnol, né à Bellovado vers 1540, mort vers 1596, suivit la carrière desarmes, et fut secrétaire de don Pedro Gonzalès de Mendoza, viceroi de Sicile. Il écrivit plusieurs ouvrages en vers, qui eurent beaucoup de succès; on cite entre

autres son Traité à la lougnge des femmes, publié à Milan, 1580, in-4°.

\*ESPINOSA (Antoine), autre littérateur espagnol, né à Antequera, en Andalousie, en 1582, mort en 1650 à San-Lucar de Barrameda, fut un des bons poètes de son siècle. Il suivit constamment l'école de Boscan et de Garcilaso, qui avaient introduit le bon gout dans la poésie espagnole. On a de lui : une exellente Traduction en vers des Psaumes pénitentiaux, imprimée, avec un Eloge du duc de Medina Sidonia, à Malaga, 1625, in-4°; | Le Tresor cache, Madrid, 1644, in-8°; | Art de] bien mourir, ibid.; Tresor de poésies, ibid., 1653. C'est une collection des morceaux les plus intéressants des meilleurs poètes qui avaient para jusqu'aiors.

\*ESPINOSA (Hyacinthe-Jérôme), un des peintres les plus célèbres de l'école espagnole, né en 1600 à Cocentena, village dans le royaume de Valence, mort à Valence en 1680, étudia sous son pere, et prit ensuite des lecons de Borras et de Ribalta. A l'age de 23 ans, il fit paraître son premier tableau; c'était un Christ, qui excita l'admiration des connaisseurs. Sans compter des Fresques et des Portraits, on attribue Espinosa plus de quarante tableaux, parmi lesquels on distingue une Madeleine, l'Apothéose de saint Louis, Saint Joachim, un Saint Pierre, une Naissance du Sauveur, | La Nativité de saint Jean-Baptiste, une Cène. Il était extrêmement pieux, et peignait gratuitement des ouvrages pour les églises auxquelles la modicité de leurs fonds ne permettait pas de faire des dépenses

extraordinaires.

ESPINOY (Philippe D'), né en Flandre, en 1552, d'une bonne famille, s'attacha à rechercher les antiquités et les généalogies des nobles de son pays. Le titre de son ouvrage est: Recherche des antiquités et noblesse de Flandre, etc., Douai, 1632, infol., avec figures. Il mourut vers

l'an 1633. ESPRIT (Jacques), né à Béziers le 23 octobre 1611, entra en 1629 dans l'Oratoire, qu'il quitta 5 ans après pour rentrer dans le monde. Il avait toutes les qualités propres pour y plaire, de l'esprit, de la figure. Le duc de La Rochefoucault, le chancelier Séguier et le prince de Conti lui donnèrent des témoignages de leur estime et de leur amitié. Le premier le produisit dans le monde; le second lui obtint une pension de 2000 livres et un brevet de conseiller d'état; le troisième le combla de bienfaits, et le consulta dans toutes sés affaires. Esprit mourut en 1678, à 67 ans, dans sa patrie. Il était membre de l'académie française, et fut un de ceux qui brillèrent dans l'aurore de cette compagnie. Les ouvrages d'Esprit sont des Paraphrases de quelques psaumes, qu'on ne peut guère lire avec plaisir quand on connaît celles de Massillon; La fausseté des vertus humaines, Paris, 2 vol. in-12, 1678; et Amsterdam, in-8°, 1716: livre mediocre, qui n'est, à quelques egards, qu'un commentaire des Pensées du duc de La Rochefoucault; mais qui ne prête pas à Ala meme critique, l'auteur ayant moins généralisé son objet. [ On cite de cet anteur un trait qui

l'honore trop pour que nous le passions sous silence. Il avait reçu du prince de Conti le don d'une somme de 40,000 francs; lorsqu'il vit ce prince répandre d'aussi abondantes aumônes, il lui rapporta cet argent : « Cette somme, lui dit-il, devient trop nécessaire à V. A. pour le soulagement des veuves et des or-

phelins. »

\*ESQUIVEL (Hyacinthe), religieux de l'ordre de Saint-Dominique, ne en Biscaye, en 1591, d'une famille noble, professa d'abord la philosophie dans les couvents de son ordre. Ayaut ensuite conçu le dessein de se consacrer aux missions étrangères, et se proposant surtout d'exercer son zèle dans le Japon, il partit pour Manille en 1625. A son arrivée dans cette île, il y fut nommé professeur de théologie, et il s'appliqua en même temps à l'étude de la langue japonaise. Il passa ensuite à l'île de Sormola, où il fit de nombreuses conversions. Mais, toujours occupé de l'idée de pénétrer au Japon, il s'embarqua avec un frère-mineur sur un vaisseau de cette nation. Le capitaine avait promis de les conduire en sureté à leur destination; mais il les fit périr pendant la traversée. Cet événement arriva en 1636. On connaît de ce religieux: //ocabulaire japonais et espagnol, Manille, 1630; Vocabulatre de la langue des Indiens de Tanchuy, en l'île de Formose, et traduction en cette langue de toute la doctrine chrélienne, ibid., en 1691.

\*ESQUIVEL DE ALAVA (Dicgo DE), prêtre espagnol et théologien distingué, qui storissait auxv siècle, vers l'an 1492, était né à

Vittoria, et y avait fait ses études. Versé dans les langues latine et grecque, il s'appliqua à l'étude des Pères et des conciles, remarquant, dans ses nombreuses lectures, avec un soin particulier, ce qui concernait la discipline ecclésiastique et les changements qui s'y étaient introduits. De ce travail et de ses propres réflexions résulta un ouvrage auquel il donna pour titre De Comitiis universalibus ac de iis qua ad religionis et reipublica christianæ reformationem instituendam apta videntur, Grenade, 1583, in-fol. Esquivel mourut à Vittoria en 1562, et n'eut pas la satisfaction de voir son livre imprimé. On y trouve des vues utiles sur la réformation, et il fut bien accueilli du public.

\*ESSAY, docteur arménien du xive siècle, ouvrit une école aux environs d'Erivan, et forma un grand nombre d'élèves. Il alaissé: | Analyse ou Grammaire de la langue arménienne; | Explication des offices et des prières qu'on

récite dans l'église.

\*ESSARS (Pierre DEs), un des gentilshommes français qui combattirent avec les Ecossais contre Richard II et Henri IV, rendit à Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne, des services importants, notamment lors de l'arrestation de Jean de Montagu, grandmaître de la maison du roi. Il obtint, entre autres dignités, celles de prevôt de Paris, et de surintendant des finances de Charles VI; il mérita le titre de " père du peuple" en assurant les approvisionnements de la capitale. Ayant perdu la faveur populaire pour avoir dilapidé les finances de l'état, il fut forcé de se retirer dans ses terres. Pierre des

Essars essaya bientôt de rétablir son crédit en s'attachant au duc de Guyenne. Après s'être emparé de la Bastille au nom de ce duc, il fut forcé de se rendre à la faction des bouchers qui l'assiégèrent au nombre de 20,000 hommes: poursuivi comme dilapidateur, et accusé d'avoir voulu enlever le roi, la reine et le dauphin, il fut appliqué à la question, condamné à mort et exécuté le 1er juillet 1413.—Essans (Antoine DES), frère du précédent, faillit essuyer le même sort. En actions de grâces de sa délivrance, il éleva en "ex-voto", dans la cathédrale de Paris, une statue colossale de Saint-Christophe qui fut démolie en 1784.

\* ESSEN (Jean Henri, comte D'), feld-maréchal suédois, né en 1755, à Kasioës dans la Westro-Gothie, mort en juillet 1824, fut successivement officier de dragons, officier supérieur et écuyer de la cour. Il accompagna le roi dans ses voyages en Italie, en France et en Allemagne (1783), et le suivit, en 1788, dans la campagne de Finlande, si fatale à la Suède. A Gothembourg, le roi eut été infailliblement fait prisonnier sans le dévouement d'Essen, qui, parcourant les provinces voisines, forma une armée qui contribua à la délivrance du roi. D'Essen, instruit du complot qui menaçait les jours de Gustave, fit d'inutiles efforts pour empêcher ce prince de se rendre au bal où on lui avait dit qu'il recevrait la mort; ce fut à sa prudence que l'on dut l'arrestation de l'assassin (16 mars 1792). Sous le règne des princes qui succédèrent à Gustave III, d'Essen jouit d'un grand crédit. En 1795 il accompagna le duc de

Sudermanie (Charles XIII) et le jeune roiGustave-Adolphe à Saint-Pétersbourg. A son retour il fut nommégouverneur de Stockholm, et reçut en,1800 de Gustave-Adolphe, le gouvernement général de la Poméranie suédoise. En 1807, il commanda en chef l'armée réunie dans cette province, soutint le siège de Stralsund, et dut à sa valeur un honorable armistice. Lorsque Gustave-Adolphe, mécontent de ses généraux, résolut de commander lui-même ses armées, le comte d'Essen se retira dans ses terres d'Uplande. Mais, après la révolution de 1809, les états-généraux de Suède la rappelèrent au conseil d'état. Charles XIII lui confia la même année l'ambassade de Paris, le chargeant des négociations relatives à la paix qui rendit momentanément la Poméranie à la Suède. En 1814, d'Essen commanda les troupes destinées à occuper la Norwége. Nommé gouverneur-général de ce royaume, pendant la minorité du prince Oscar, il ne conserva ces fonctions que jusqu'en 1816, époque où il reçut le titre de grandmaréchal du royaume de Suède. D'Essen termina sa carrière à Uddevella, où il était allé prendre des bains de mer.

\*ESSENIUS (André), théologien hollandais, pasteur de l'église réformée d'Utrecht et professeur de théologie, né en 1618, mort en 1677, a laissé entre autres écrits polémiques: un Système de théologie, Utrecht, 1659, 2 vol. in-4°, un Abrégé de se système, 1669, in-8°; | des Dissertations sur la moralité du sabbat des Juiss; sur une Apologie pour les ministres non conformistes d'Angleterre; la Parabole du Semeur, etc.

ESSEX(Robert D'EVREUX, comte D'), fils d'un comte maréchal d'Irlande, d'une famille originaire de Normandie, né le 10 novembre 1567, à Nethevood, maison de campagne de son père, dans le comté d'Mereford, est fameux par ses aventures et parsa mort. S'étant un jour présenté devant la reine Elizabeth, lorsqu'elle allait se promener dans un jardin, il se trouva un endroit rempli de fange sur le passage. Essex détacha sur-lechamp un manteau broché d'or qu'il portait, et l'étendit sous les pieds de la princesse, qui fut touchée de cette galanterie. La reine, âgée de 58 ans, prit bientôt pour lui un goût que son âge paraissait mettre à l'abri de tout soupçon. Essex était aussi brillant par son courage que par sa bonne mine. [En 1585, il accompagna Leycester en Hollande, obtint l'année suivante le grade de général de cavalerie, et se distingua à la bataille de Zutphen. A son retour à Londres, il commença à jouir d'un grand crédit auprès de la reine, et en devint même si jaloux, qu'il se battit en duel avec lord Montjoy, qu'il croyait son rival. Ayant contracté un mariage secret avec la fille unique de sir Francis Walsingham, Elizabeth s'en montra offensée, mais lui pardonna bientôt après. Elle lui donna même le commandement des troupes qu'elle envoya, en 1591, au secours de Henri IV. Essex ne séjourna pas long-temps en France; revenu en Angleterre, il fut envoyé avec une flotte contre les Espagnols, sur lesquels il s'empara de Cadix. Deux ans après, il fut nommé grand-maître de l'artillerie; puis, à la mort de Durleig, son protecteur, il lui succéda dans

la dignité de chancelier de l'université de Cambridge. Ici finissent les succès d'Essex. Ayant été envoyé en Irlande, en qualité de vice-roi, pour comprimer les mécontents, il tint une conduite absolument. conforme à celle qu'il avait hautement blamée dans son prédécesseur; ses ennemis ne manquèrent pas de le perdre dans l'esprit de la reine, et, à son retour, il eut à se disculper devant un conseil nommé à cet effet. Le refus qu'il éprouva peu après d'une grace qu'il avait sollicitée de la reine, l'irrita, et, écoutant de perfides conseils, il entama une correspondance secrète avec Jacques Ier, roi d'Ecosse, auquel il promit d'arracher à Elizabeth une déclaration qui assurât son droit à la couronne, lui proposant même de faire déclarer en sa faveur l'armée d'Irlande. Les intrigues et les mouvements qu'il se donna pour faire soulever la populace de Londres furent découverts, et Essex fut arrêté. Son crime était trop évident pour que des juges pussent l'absoudre. Condamné à mort, il n'avait plus d'autre ressource que dans la clémence de la reine; elle hésita long-temps à signer son arrêt, et peut-être ne s'y fût-elle jamais déterminée si l'orgueilleux Essex eut voulu implorer sa miséricorde. Elle attendit longtemps cette preuve de soumission, et ne donna l'ordre fatal qu'après avoir perdu tout espoir de la recevoir. Essex fut décapité dans la Tour, le 25 février 1601, âgé de trentequatre ans.]

\* ESSEX (Robert d'EVREUX, comte p'), fils du précédent, ne en 1592, mort le 14 septembre 1646 fut rétablipar Jacques Ier dans tous les honneurs héréditaires dont

on avait dépouilléss maison. Quoique fort jeune, il faisait déjà paraître toute la fierté de son père. A peine agé de 14 ans, il fut marié à lady Charlotte Howard, qui bientôt commença contre son époux un proces qui se termina par le divorce. Le roi était intervenu dans cet arrêt. Essex se retira dansses terres; mais bientôt, fatigué de cette vie oisive, il passa en Hollande, et y fit la guerre dans les armées de l'électeur palatin, gendre de Jacques Ier, sous le prince Maurice. Revenu en Angleterre, il figura au parlement, dans le parti de l'opposition, ce qui lui aliéna la cour. Il s'attacha alors davantage au service étranger, et commanda, en 1624, un régiment levé en Angleterre pour les Provinces - Unies. Lorsque Charles I<sup>er</sup> monta sur le trône, il fut employé comme vice-amiral dans une expédition infructueuse contre les Espagnols. Après une autre campagne, en 1625, dans les Pays-Bas, il contracta un second mariage; mais au bout de deux ans il recourut une seconde fois au divorce. Ne pouvant goûter les douceurs de la vie domestique, il saisit l'occasion qui se présenta de jouer un rôle politique, cherchant a captiver la faveur du peuple, et à s'attacher les principaux officiers de l'armée et les ministres puritains. Cependant Charles Ier l'employa encore dans plusieurs occasions importantes, comme dans l'armement qui eut lieu en 1655, et dans la campagne contre les Ecossais, quatre années après. Essex espérait que ses services lui mériteraient quelque reconnaissance de la part de la cour; mais, lorsqu'elle n'eut plus hespin de lui, elle le remercia froidement.

Sa fierté fut vivement choquée d'un pareilaccueil; il resta cependant fidèle au roi. En 1640, il fut un des douze pairs qui signèrent une pétition dans laquelle ils priaient Charles 1er de terminer les différends qui s'élevaient, et de convoquer un parlement. Peu de temps après, Essex fut un des commissaires chargés de traiter avec les Ecossais, et quand, à l'ouverture decelong parlement qui devait le conduire à l'échafaud, le roi voulut se rendre populaire, il admit dans son conseil le comte d'Essex, et le nomma son chambellan. Il paraît même que l'armée lui serait restee fidèle s'il avait consenti à mettre Essex à la tête des troupes. Forcé par la nécessité, il le nomma cependant, avant de partir pour l'Ecosse, lieutenant-général de ses forces au sud de la Trent. Les pairs, de leur côté, le nommèrent président du comité permanent, pendant tout le temps qu'ils resteraient ajournés. Lorsque le roi fut revenu d'Ecosse, la chambre des communes, craignant les entreprises d'une populace tutbulente, demanda qu'il fût créé dans la cité, pour la sûreté du roi et du parlement, une garde dont le commandementserait donné au comte d'Essex. Charles, ne trouvant pas à propos d'accéder à cette mesure, ordonna à Essex de le suivre. Le refus du comte lui coûta toutes ses places à la cour. Circonvenu alors par des hommes artificieux, il consentit, en 1642, à se charger du commandement de l'armée, levée, disait-on, pour la sureté du roi, tandis qu'elle était uniquement destinée à protéger les deux chambres. Dès que le roi apprit la levée des troupes parlementaires, il rassembla de son côté

une armée, et, refusant d'écouter les propositions de paix que lui fit faire Essex, il le déclara traître à son roi et à son pays. Les deux armées en vinrent aux mains à Edge-Hill, le 23 août 1642: On combattit de part et d'autre avec un égal acharnement, et chaque parti s'attribua la victoire. Le comte n'en reçut pas moins les remercîments du parlement, et une gratification de 5,000 livres sterling. Il prit l'année suivante Reading. Une maladie qui se mit dans son armée l'ayant empêché de rien entreprendre d'important, les meneurs du parlement parlèrent de le destituer; mais ces démêlés n'eurent aucun résultat fâcheux pour Essex, qui, renforcé par de nouvelles troupes, fit lever le siège de Glocester, s'empara de Circenster, où étaient les magasins de l'armée royale, et livra au roi une seconde bataille à Hewbery, le 23 septembre 1643; l'avantage fut encore balance; mais Essex reussit a couvrir Londres. S'étant ensuite dirigé vers le Cornouaille, il y fut serré de si près qu'il n'avait plus la liberté d'agir. Charles, le voyant dans cette position, lui fit proposer un traite; mais il répondit que, n'étant pas le maître, il ne pouvait rien accepter. Abandonné d'une partie de ses troupes, il n'eut d'autre ressource que de s'embarquer à Plimouth, et de gagner Londres par mer. Il fut reçu avec beaucoup de marques de respect; mais il en éprouva peu de satisfaction, et, pressentant dejà les vues ambitieuses de Cromwel, qui, après avoir renversé le trône, voulait s'établir sur ses ruines, il proposa dans un conseil qui se tint chez lui, de l'attaquer en plein parlement comme un incendiaire.

Cette proposition n'eut d'autre résultat que d'augmenter la haine que Cromwel lui avait jurée. L'ordonnance de "Self-Denying", ou de renoncement à soi-même, qui interdisait toutes les charges aux membres du parlement, ôta Essex le commandement de l'armée. Cependant le parlement, pour ne pas se priver d'un tel homme, vota qu'il serait élevé au-rang de duc, et qu'une pension de 10,000 liv. par an lui serait accordée pour soutenir sa nouvelle dignité; mais une mort soudaine l'empêcha de jouir de ces nouveaux honneurs. Le parlement lui décerna des funérailles publiques, qui eurent lieu avec la plus grande pompe, à l'abbaye de Westminster, où il fut enterré. Malgré ses fautes, les historiens anglais ont regardé la mort de d'Essex comme un malheur pour l'Angleterre; ils l'ont accusé, dans les maux auxquels il contribua, plutôt d'erreur que de mauvaise intention.

\*ESTAING (Charles-Hector, comte p'), d'une illustre famille du Rouergue, né en 1729, au château de Ruvel en Auvergne, servit en qualité de brigadier des armées du roi, dans les Grandes-Indes, sous le comte de Lally, et fut pris au siège de Madras en 1759. Les Anglais lui rendirent la liberté sur parole. Oubliant son engagement, il reprit les armes; mais il eut la maladresse de se laisser reprendre, et alors les Anglais le traitèrent avec sévérité. Jeté dans un cachot à Portsmouth , il n'en sortit qu'à la paix de 1763, et voua des ce moment une haine éternelle aux Anglais. Revenu à Paris, il se présenta à la cour, fut bien accueilli, et passa de l'armée de terre à l'armée de mer

avec le titre de lieutenant-général des forces navales. En 1778, élevé au grade de vice-amiral, il fut chargé d'aller, avec une flotte de douze vaisseaux, agir en faveur de l'indépendance américaine. D'Estaing se présenta devant Rhode-Island; l'amiral anglais, renforcé par quelques vaisseaux, se présenta à son tour pour le combattre; mais au moment où l'action allait s'engager, une horrible tempête vint séparer les deux flottes. D'Estaing, qui avait son vaisseau "le Languedoc" démâtéet rasé comme un ponton, eut affaire à plusieurs vaisseaux ennemis à la fois, dont il vint à bout de se degager. Avant réuni tous les vaisseaux à Boston, il se mit à la poursuite des Anglais dans les Antilles, les attaqua dans leurs retranchements à Sainte Lucie; mais, n'ayant pu les forcer, il rentra dans les ports de la Martinique, pour y attendre des renforts. Dès qu'il les eut reçus, il se remit en mer avec vingt-cinq vaisseaux de ligne, et, après s'être emparé de l'île Saint-Vincent, il débarqua à la Grenade, qu'il prit d'assaut, marchant lui-même à la tête d'une des colonnes de la petitearmée. Le pavillon français flottait à peine sur ses forts, que l'amiral Biron parut avec une flotte de vingt-cinq vaisseaux de ligne destinés à secourir ou à reprendre l'île. D'Estaing sortit aussitot avec dix-sept vaisseaux, et remporta sur la Hotte anglaise une victoire signalée. Il fit, dans ces diverses expéditions, des prises considérables, et revint en France en 1780. Il eut encore en 1781 le commandement d'une flotte qu'il ramena de Cadix à Brest, et deux ans après, il se trouvait dans la première de ces

deux villes à la tête des flottes combinées de France et d'Espague, lorsque la paix le força de revenir à Paris. A la révolution, il fut appelé à l'assemblée des notables. Quoique comblé des bienfaits de la cour, il embrassa le parti de ses ennemis, obtint le commandement de la garde nationale de Versailles, et prit, dès le mois de septembre, la liberté de donner par écrit des conseils à la reine, qu'il invitait à se montrer plus populaire, et à détourner le roi de s'éloigner de la résidence. Sa conduite devint encore plus coupable dans les funestes journées des 5 et 6 octobre. Il ne donna aucun ordre à la garde nationale, laissant la populace de Versailles se mêler avec les bandits arrivés de la capitale, et commettre toutes les horreurs dont ces deux journées offrirent le spectacle. Après ces événements, il se rendit à Paris, où il s'enrôla dans la garde nationale comme simple grenadier. Lors du voyage de Varennes, il se présenta devant l'assemblée, qui ne lui demandait rien, pour l'assurer de son dévouement : elle fit à peine attention à sa demarche. Ayant pour maxime • de ne rien risquer en se tenant à l'écart, il chercha à vivre ignoré. En effet, il ne fut pas question de lui dans les journées des 11 et 28 août 1792; mais sa conduite affectée ne pouvait tromper longtemps les yeux pénétrants des républicains. Il fut frappé par la loi des suspects, conduit à Sainte-Pélagie, et transféré de là au tribunal révolutionnaire pour y déposer dans le procès de la reine. Il déclara, à la vérité, qu'il n'avait rien à dirè contre l'auguste . accusée; mais il ajouta qu'il avait

personnellement à s'en plaindre, et s'expliqua d'une manière équivoque sur sa conduite pendant la révolution. Un journaliste, qui prenait des notes sur eette odieuse affaire avait cru devoir adoucir la durêté de cette déposition; mais le comte réclama, et fit afficher au coin des rues sa déposition telle qu'il l'avait faite, affectant même de la rendre plus défavorable à l'auguste victime. Une telle ingratitude envers celle qui l'avait comblé de bienfaits ne put le sauver. Son nom et ses richesses étaient un titre suffisant à la haine des révolutionnaires; il parut bientôt comme accusé devant le tribunal où il avait été appelé comme témoin, et fut condamné à mort le 2 avril 1794. Quoique haï des factieux qui gouvernaient la France, il avait été nommé amiral en 1792, par la protection du député Rouyer.

ESTAMPES (Léonor n'), d'une illustre maison de Berry, fut placé sur le siège de Chartres, en 1620, et transféré à l'archevéche de Reims, en 1641. Il signala son zèle pour la France dans l'assemblée du clergé de 1626, contre deux ouvrages où l'on soutenait des opinions alors très-communes, mais qui n'en étaient pas moins fausses touchant l'autorité

des rois.

ESTAMPES-VALENÇAY (Achille d') connu sous le nom de "cardinal de Valancay," naquit à Tours, en 1589. Il se signala aux sièges de Montauban et de La Rochelle. Après la réduction de cette ville, il fut fait maréchal-de-camp. Il passa ensuite à Malte, où il avait été reçu chevalier de minorité dès l'âge de 18 ans. On lui confia la place de général des galères.

Son courage éclata dans toutes les occasions, et surtout à la prise de l'île de Sainte-Maure dans l'Archipel. Le pape Urbain VIII l'ayant appelé à Rome pour se servir de son bras contre le duc de Parme, il mérita par ses services d'être créé cardinal en 1643. Ce fut vers le même temps qu'il soutint les intérêts de son pays contre l'ambassadeur d'Espagne, avec țant de vigueur, qu'il l'obligea à demander excuse des propos indiscrets qu'il avait tenus contre le roi de France. Le cardinal de Valençay mourut le 16 juillet 1646, avec la réputation d'un homme brave, fier, hardi, entreprenant. Les choses les plus difficiles ne lui coûtaient guère plus à faire qu'à proposer.

ESTAMPES (Jacques D'), de la famille du précédent, plus connu sous le nom de " maréchal de la Ferté-Imbault", chevalier des ordres du roi, lieutenant-général de l'Orléanais, etc., porta les armes dès sa jeunesse, et se signala en divers siéges et combats. Envoyé ambassadeur en Angleterre l'an 1641, [pendant leséjour qu'il y fit, il leva 6000 hommes, tant Anglais qu'Ecossais, qu'il envoya en France, et dont il fut fait colonel. Néanmoins] on le rappela quelque temps après, pour avoir révélé le secret du roi son maitre. La reine Anne d'Autriche lui procura le bâton de maréchal de France en 1651. C'était une récompense due à son exactitude, à sa vigilance et à sa bravoure. Il mourut dans son château de Mauny, près Rouen, le 20 mai 1668, à 78 ans.

\* EST (Hippolyte D'), cardinal fils d'Hercule ler, duc de Ferrare, né en 1479, mort en 1520, fut

nommé cardinal à l'âge de 15 ans, par le pape Alexandre VI, Il embrassa le parti de Louis XII, et suspendit en 1509, dans la cathédrale de Ferrare, 60 drapeaux que les Français avaient pris aux Vénitiens en les forçant de lever le siège de cette ville. Hippolyte était bon mathématicien; il cultiva et protégea les lettres, et écrivit une Histoire de la guerre des Français contre les Vénitiens. - Est (Louis D'), cardinal, fils du duc de Ferrare Hercule II, et de Renée de France, seconde fille de Louis XII, ne en 1538, mort en 1586, fut élevé au cardinalat par Pie IV à la recommandation de Henri II, puis nommé légat en France, et enfin protecteur des affaires de France à Rome, sous Henri III. Il regardait la France comme une seconde patrie, et lui sacrifia les intérêts de sa famille.

\*ESTE(Hercule Renaud III p'), dixième et dernier duc de Modène, Reggio et La Mirandole, né en 1727, était déjà parvenu à un âge très-avancé, lorsqu'il succéda à François III, en 1780. Hercule III avait épousé en 1741, Marie-Thérèse Cibo-Malaspina, qui lui apporta en dot les duchés de Massa et de Carrare. Il n'avait eu de ce mariage qu'une fille, Marie-Béatrix, maniée le 20 novembre 1771, à l'archiduc Ferdinand d'Autriche, qu'on nomma à cette occasion gouverneur des duchés de Milan et de Mantoue Lorsqu'il fut maître du gouvernement, son premier soin fut de rétablir les finances, presque ruinées par suite des guerres. Il réforma l'armée que son père avait levée, et établit dans son palais la plus sévère économie; mais ces vues,

sages d'abord, le firent tomber dans l'excès contraire à la prodigalité: il finit par montrer, dans ses habits et à sa table, une parcimonie indigne de son rang, et qui le fit taxer, avec raison, d'avarice. De cette manière, il amassa des trésors immenses, sans avoir cependant augmenté les charges de ses sujets. Lors de l'invasion de l'Italie par les armées françaises, au mois de mai 1796, le duc de Modene s'enfuit à Venise, où il avait déjà mis en sureté ses trésors. Les duchés de Modène et de Reggio furent compris dans la confédération cisalpine, et le traité de Campo-Formio, du 17 octobre 1797, dépouilla entièrement la maison d'Este de cette souveraineté. L'Autriche promit à Hercule III le duché de Brisgaw en dédommagement; mais il mourut à Trieste en 1802, avant de pouvoir jouir de cette nouvelle souveraineté. L'archiduc François d'Autriche, fils de l'archiduc Ferdinand d'Autriche, possède maintenant les duchés de Modène et de Reggio, auxquels il fut appelé le 9 <u>j</u>uin 1815.

\*ESTE (Isaïe n'.) Padouan, chanoine régulier de Saint-Jean de Latran à la fin du xve siècle, a écrit en italien un Commento sopra la cantica, à l'usage des reli-

gieuses de son ordre.

\* ESTELA (Le P. Didier D'), écrivain ascétique, né à Estela dans la Navarre en 1524, mort en 1590, embrassa la vie monastique, partit pour Lisbonne où il demeura long-temps, et revint à Salamanque pour mettre à exécution les réformes qu'il croyait nécessaires pour l'honneur de l'ordre. Elu provincial, il refusa cette place pour pouvoir se livrer

aux sciences. Il a laissé : ] De la vanité du monde; | Méditations sur l'amour de Dieu; | Vie et perfection de saint Jean l'évan-

géliste, en espagnol.

ESTERHAZI (Paul), de Galantha, prince du saint-empire, palatin et vice-roi de Hongrie, chevalier de la Toison-d'Or, fils de Nicolas Esterhazi, d'une des premières familles de Hongrie, naquit à Kiss-Marton le 7 septembre 1635. La nature et l'éducation concoururent à en faire un grand homme. Il fit des progrès rapides dans les belles-lettres, et yoyagea ensuite pour acquérir des lumières que l'étude seule ne peut donner. Ferdinand III, Léopold Ier, Joseph Ier et Charles VI lui donnèrent des marques de leur estime, en l'élevant aux plus grands emplois militaires et dans le gouvernement des provinces. Il montra pendant toute sa vie qu'il était digne de ces honneurs. Il fut présent à presque tous les combats qui se donnèrent en Hongrie, et partout il donna des preuves de son intelligence et de sa bravoure. Il ne contribua pas peu à la délivrance de Vienne en 1685. L'anuée d'après, il leva à ses propres frais plusieurs régiments, et engagea les nobles hongrois, à son exemple, à fournir des troupes pour former le siège de Bude. Le commandement de ces troupes lui fut confié; et Léopold leur dut en partie le succès de ses armes. Il mourut le 26 mars 1713, et fut enterré à Eysenstadt, où on lit sur son tombeau ces deux vers latins:

Bis decies quatuor commisi prolia; numquam Vidit terga hostis; sed tamen hic jaceu.

On voit en Hongrie beaucoup de monuments de sa piété, de sa munificence et de la protection qu'il donnait aux lettres. L'étude et les exercices de piété occupaient tout le temps qu'il ne consacrait pas au service de l'état. La famille d'Esterhazi a produit plusieurs autres grands hommes, [parmi lesquels on doit remarquer Nicolas Esterhazi, évêque de Fucen, auteur de plusieurs ouvrages de

théologie,]

\* ESTEVE (Pierres-Jacques), médecin espagnol, né à Tortosa vers 1512, professa la médecine à Valence en Espagne, d'une manière distinguée. On a de lui plusieurs ouvrages, parmi lesquels remarque particulièrement une Traduction latine des "Epidémiques " d'Hippocrate avec des Commentaires très-étendus, Valence, 1550, 1 vol. in-fol. La vaste érudition qu'on trouve dans cet ouvrage a fait supposer qu'il appartenait à Galien, qu'il était demeuré inconnu pendant plusieurs siècles, et qu'Estève avait été assez heureux pour le découvrir. Mais cette prétention est hors de toute vraisemblance.

ESTEVE (Pierre), 'né à Montpellier, vers 1725, et membre de l'académie de cette ville, a laissé plusieurs œuvres que leur médiocrité a condamnées à l'oubli : | Nouvelle découverte des principes de l'harmonie, Paris, 1752, in-8°. Cet ouvrage est cependant assez bon; | Esprit des beaux-aits, Paris, 1753, 2 vol. in-12; | Histoire générale et particulière de l'Astronomie, Paris, 1755, 3 vol. in-12; | Dialogues sur les Arts, Paris, 1756, in-12. L'abbé Sabatier fait une sévère critique de cet ouvrage. On at- drier des juifs au 4º jour du mois tribue encore à Estève, Origine de l'univers, 1758, in-12, et la

Toilette du philosophe, 1761, in-12.

ESTHER ou Edissa, Juive de la tribu de Benjamin, cousine germaine de Mardochée. Le roi Assuérus l'épousa, après avoir répudié Vasthi. Ce monarque avait un favori nommé Aman, ennemi déclaré de la nation juive. Ce favori, irrité de ce que Mardochée lui refusait les respects que les autres courtisans lui rendaient, résolut de venger ce prétendu affront sur tous les Juifs. Il fit donner un édit pour les faire tous exterminer dans un temps marqué. Esther, ayant imploré la clémence du roi en faveur de sa nation, obtint la révocation de l'édit, et la permission de tirer vengeance de leur ennemi, le même jour qu'Aman avait destiné à leur perte. Les historiens ue conviennent pas entre eux du temps auquel cet événement est arrivé, ni du roi de Perse, que l'Ecriture appelle : Assuérus . Cependantales circonstances marquées dans le livre d'"Esther", paraissent convenir à Darius fils d'Hystaspes. La vérité de l'histoire d'Esther est attestée par un monument non suspect, par une fête que les Juifs établirent en mémoire de leur délivrance, et qu'ils nommèrent "Purim", les Sorts, ou le jour des Sorts, parce qu'Aman, leur ennemi, avait fait tirer au sort, par ses devins, le jour auquel tous les Juifs devaient être massacrés. Il est parlé de cette fête dans le deuxième livre des "Machabées", chap. 15, v. 37. Josèphe en parle, "Antiq. jud.", livre 11, chap. 6. Elle est marquée dans le calenadar. On ne sait pas avec une entière certitude qui est l'auteur de

ce livre. Saint Augustin, saint Epiphane, saint Isidore, l'attribuent à Esdras: Eusèbe 1e croit d'un écrivain plus récent. Quelques-uns le donnent à Joachim, grand-prêtre des Juifs, et petitfils de Josedech; d'autres à la syragogue, qui le composa sur les lettres de Mardochée : mais la plupart des interprètes l'attribuent à Mardochée lui-même; ils se fondent sur le chap. 9, v. 20 de ce livre, où il est dit que Mardochée écrit ces choses, et envoie des lettres à tous les Juifs dispersés dans les provinces, etc. Le texte grec dit qu'Esther y ajouta quelques passages; et ce sont sans doute ceux qui semblent être détachés du corps de l'ouvrage, et qui ne présentent que des explications et des détails sur des choses dites sommairement. Les Juifs l'ont mis dans leur ancien canon; cependant il ne se trouve pas dans les premiers catalogues des chrétiens; mais il est dans celui du concile de Laodicée de l'an 366 ou 367. Il est cité comme appartenant à l'Ecriture sainte par saint Clément de Rome et par Clément d'Alexandrie, qui ont vécu long-temps avant le concile de Laodicée. Saint Jérôme a rejeté comme douteux les six derniers chapitres, parce qu'ils ne sont plus dans le texte hébreu, et il a été suivi par plusieurs auteurs catholiques jusqu'à Sixte de Sienne; mais le concile de Trente a reconnu le livre entier comme canonique. C'est un tableau admirable des ressources que la Providence sait ménager pour l'humiliation des superbes et la délivrance de ses serviteurs : rien de plus propre à nourrir l'espérance des fidèles dans les temps de persécution, et à fortifier leur

courage contre le triomphe apparent et toujours éphémère de l'impiélé revêtue du pouvoir.

ESTIENNE (François b'), seigneur de Saint-Jean-de-La-Salle, et de Montfuron, fut conseiller au parlement d'Aix, sa patrie, ensuite président aux enquêtes au parlement de Paris, et enfin président à mortier au parlement de Provence. Ce magistrat, l'un des plus savants jurisconsultes du xvi° siècle, a laissé un livre estimé, sous le titre de Decisiones Sto-

phani.

ESTIUS (Guillaume), ou William Hessels van Est, né l'an 1542, à Gorcum, en Hollande, de l'ancienne famille d'Est, prit le bonnet de docteur à Louvain en 1580. Ses talents le firent appeler à Douai, où il fut à la fois professeur de théologie, supérieur du séminaire, prevôt de l'église de Saint-Pierre, et chancelier de l'université. Estius mourut dans cette ville en 1613, à 71 ans, avec la réputation d'un savant laborieux et modeste, d'un prêtre vertueux. Benoît XIV le qualifie de "Doctor fundatissimus". On doit a ses veilles: { un excellent Commentaire sur le Maître des sentences, en 2 vol. in-fol., Paris, 1696; Naples, 1720, avec des notes de l'éditeur. Cet ouvrage, nourri des passages de l'Ecriture et des Pères, est fort recommandé aux jeunes théologiens par Dupin. Un Commentaire sur les Epitres de saint Paul, 2 vol., infol., Rouen, 1709, rempli d'une vaste et solide érudition. On en a donné un Abrégé, dont la meilleure édition est celle de Louvain, 1776. Un auteur moderne avertit qu'en lisant ce commentaire il faut se souvenir qu'Estius,

VII

quoique bon catholique, a été disciple de Hessels et de Baïus, ct qu'il a emprunté quelquefois leur façon de parler. | Des Notes sur les endroits dissiciles de l'Ecriture sainte, Douai, 1628, in-fol.; Anvers, 1699: cette édition est plus ample. Ouvrage très-inférieur à l'autre, quoiqu'il y ait de la clarté et de la solidité. | Orationes theologica xix, Louvain. Il y en a une (la 5<sup>e</sup>) contre ceux qui sont économes de leur savoir, et qui, renfermant leurs lumières dans le cabinet, refusent de les communiquer au dehors, soit au public en général par de bons ouvrages, soit aux particuliers par des avis. On la trouve tout entière à la suite du "Tractatus triplex, de ordine Amoris" de François van Viane; Historia martyrum gorcomiensium, Douai, 1603, in-8°; | Martyrium Edmundi Campiani S.-J., gallico sermone in latinunt translatum. Tous les écrits d'Estius sont en latin.

ESTOILE (Pierre DE L'), grand audiencier de la chancellerie de Paris, mort en 1611, à l'âge de 71 ans, s'est fait un nom par son Journal de Henri III, dont l'abbé Lenglet du Fresnoi a donné une édition, en 5 vol. in-8°, augmentée de plusieurs pièces sur la Ligue, qui eussent pu rester dans l'oubli. Ce *Journal* commence au mois de mai 1574, et finit au mois d'août 1589. Le Duchat en avait donné une édition en 2 vol. in-8°, que celle de l'abbé Lenglet a effacée. On a aussi de lui le Journal du règne de Henri IV, avec des remarques historiques et politiques du chevalier C.-B.-A. (l'abbé Leuglet du Fresnoi), La Haye, 1751, 4 vol. iu-8°. Il faut obseryer que l'année 1598 et les trois

annéessuivantes manquent dans le Journal de L'Estoile. On a placé, dans cette édition, le Supplément concernant ces années, par un auteur anonyme, qui avait paru, pour la première fois, en 1636. Ces deux Journaux avaient été publiés à Cologne (Bruxelles), par Godefroi, le premier sous le titre de Journal de Henri III, 4 vol. in-8°;-le second sous le titre de Mémoires pour servir à l'Histoire de France, depuis 1515 jusqu'en 1611; 2 vol. in-8°, 1719. Comme ces Mémoires renferment plusieurs choses que l'abbé Lenglet du Fresnoi a retranchées dans son édition, il n'est pas surprenant que les curieux les recherchent, d'autant plus qu'ils sont devenus rares. L'Estoile paraît, dans ses deux Journaux, un homme véridique, qui dit avec la même impartialité le bien et le mal.

ESTOILE (Claude DE L'), fils du précédent, mort en 1652, agé d'environ 58 ans, suivant les uns, et suivant d'autres en 105t, à 54 ans, peu accommodé des biens de la fortune, aima mieux quitter la capitale que d'y mendier à la table d'un financier, ou d'être incommode à ses amis. Pelisson dit de lui qu'il avait plus de génie que d'étude et de savoir. On a de lui deux *Pièces* de théâtre très-médiocres, et des Odes qui le sont un peu moins : ces dernières se trouvent dans le "Recueil des poètes français", 1692, 5 vol. 111-12.

\*ESTOURMEL (Louis-Marie, marquis n'), lieutenant-général, né le 15 mars 1744 en Picardie, mort le 13 décembre 1823, entra dans les mousquetaires, et devint successivement officier supérieur dans la gendarmerie, colonel en

second au régiment de Conti, brigadier, et colonel du régiment de Pologne, cavalerie. Membre des notables en 1787, il fut député par la noblesse du Cambrésis aux états-généraux, en 1789; il renonça pour lai, et pour la province d'Artois, qu'il représentait, aux priviléges nobiliaires, et à tous les droits féodaux, dans la mémorable séance du 4 août. Les états de sa province ayant été accusés de s'opposer secrètement à l'exécution des ordres de l'assemblée, il les défendit énergiquement, et le 18 mai 1790, il demanda que Robespierre fût rappelé à l'ordre, pour avoir insulté la personne du roi. Les couvents venzient d'être supprimés, et l'on avait accordé aux différents religieux une pension modique qu'on ne payait pas : d'Estourmel sollicita, quoiqu'en vain, l'exécution des décrets. En 1791, il combattit le projet de loi qui fixait la résidence du roi, et dénonça la correspondance qu'entretenaient les sociétés populaires avec les divers corps d'armée. A la fin de la session, d'Estourmel fut employé par le roi comme inspecteur-général des armées; il servit ensuite dans celle du nord, sous les ordres du général Custines. Bientôt la mésintelligence s'établit entre lui et ce chet, qui l'accusa des revers de l'armée. D'Estourmel se justifia, et un décret du 26 mai déclara son innocence. Pendant le régime de la "terreur", il échappa aux persécutions, demeura ignoré sous le consulat, et ne reparut sur la scène politique qu'au moment où Napoléon devint empereur. Il obtint alors la croix d'honneur, siégea en 1804 comme député de la Somme au

corps-législatif, où il fut réélu en 1811 et en 1814, et adhéra l'un des premiers à la déchéance de Buonaparte. A l'epoque ou Napoléon reparut (le 20 mars 1815) sur le sol de la France, d'Estourmel se retira des affaires. Il avait publié: Recueil des opinions émises à l'assemblée constituante, et comples rendus à mes commet-

tants, Paris, 1811, in-8°.

ESTQUTEVILLE (Guillaume D'), cardinal, archevêque de Rouen, fils de Jean d'Estouteville, d'une aucienne et illustre famille de Normandie, fut chargé de commissions importantes sous les règnes de Charles VII et de Louis XI, réforma l'université de Paris, fut grand partisan de la pragmatique-sauction, et protégea les savants. [Lors des dissensions entre les rois de France et d'Angleterre, le cardinal d'Estouteville vint en France pour ménager un accoinmodement entre ces deux monarques; mais ni lui, ni l'archevèque de Ravenne, qui, avec le même titre de légat, avait été envoyé à Londres, ne purent réussir à établir la paix. Le premier de ces prélats avait aussi la mission de solliciter quelque adoucissement au sort de Jacques Cœur, dont on faisait le procès; mais Charles VII fut inexorable. Il convoqua, par ordre de ce roi, une assemblée d'évêques à Bourges (en 1452), où il fut décidé que la pragmatique-sanction, ainsi que les libertés gallicanes, seraient maintenues. j Il mourut à Rome, doven des cardinaux, le 22 décembre 1483, à 80 aus. Outre l'archevéché de Rouen, il possédait six évêchés, tant en France qu'en Italie, quatre abbayes et trois grandsprieurés; mais il en employait la meilleure partie à la décoration des églises dont il était chargé, et au soulagement des pauvres. C'est lui qui commença le beau château de Gaillon. Il a paru, en 1788, un prétendu "Eloge" de ce cardinal, barbouillage philosophique, sur lequel on aurait tort de le juger. La suffisance du siècle croit honorer les grands homines des temps passés, en leur donnant des traits qu'ils n'eurent jamais, et qu'ils eussent rougi d'avoir. On a publié le "Recueil des titres de la maison d'Estouteville", Paris, 1741, in-4°.

ESTRADES (Godefroy, comte

n'), maréchal de France, et viceroi de l'Amérique, servit longtemps en Hollande sous le prince Maurice, auprès daquel il faisait les fonctions d'agent de France. Il se montra à la fois bon capitaine et grand négociateur. De retour à Paris, il fut envoyé à Londres, en 1661, avec la qualité d'ambassadeur extraordinaire. Il y soutint avec une vigoureuse fermeté les prérogatives de la couronne de France, contre le baron de Watteville, ambassadeur d'Espagne, qui avait voulu prendre le pas sur lui. Le comte d'Estrades passa l'année d'après en Hollande avec la même qualité, et y conclut le traité de Bréda. Il ne se distingua pas moins en 1673, lorsqu'il fut envoyé ambassadeur extraordinaire aux conférences de Nimègue pour la paix générale. Il mourut Ie 26 février 1686, à 79 ans,

comme il venait d'être nommé

gouverneur du duc de Chartres.

Les Négociations du comte d'Es-

trades ont été imprimées à La

Haye, en 1742, 9 vol. in-12. Ce

n'est qu'un extrait des originaux, qui contiennent 22 vol. in-fol., dont le moindre est de 900 pages. Jean Aymond, prêtre apostat, en vola quelques-uns à la bibliothèque du roi, et les publia à Amsterdam, en 1709, in-12, après les

avoir tronques.

ESTREES (Jean p'), grandmaître de l'artillerie de France, né en 1486, d'une famille distinguée et ancienne, mort en 1571, à 85 ans, fut d'abord page de la reine Annede Bretagne. Il rendit de grands services aux rois François Ier et Henri II. C'est lui qui commença à mettre l'artillerie de France sur un meilleurpied. Il se signala aux batailles de Marignan et de Pavie, aux conquêtes du Milanais et de Montferrat, au siége et à la prise de Calais (1558), et donna, dans plusieurs autres occasions des preuves d'intelligence et de courage. On dit que c'est le premier gentilhomme de la Picardie qui ait embrassé la religion prétendue réformée. [On a publié un "Discours des villes et châteaux, forteresses battues, assaillies, prises sous Jean d'Estrées, grand-maître de l'artillerie, par François de La Treille, Paris, 1563.

ESTRÉES (François-Annibal p'), duc, pair et maréchal de France, né en 1573, embrassa d'abord l'état ecclésiastique, et le roi Henri IV le nomma à l'évêché de Laon; mais il quitta cet évêché, pour suivre le parti des armes. Il se signala en diverses occasions, secourut le duc de Mantoue, en 1626, prit Trèves, et se distingua par son esprit, autant que par sa valeur. Nommé, en 1636, ambassadeur extraordinaire à Rome, il soutint, avec honneur, les intérêts de la couronne, mais non pas avec prudence. Ses brusqueries et

son humeur violente le brouillèrent avec Urbain VIII et avec ses neveux. On fut contraint de le rappeler. Il en eut un si grand dépit, qu'il refusa de venir à la cour rendre compte de sa conduite. Il mourut à Paris, en 1670, à 98 ans. Le maréchal d'Estrées était plus propre à servir le roi à la tête des armées, que dans une négociation épineuse. Non content de faire respecter son caractère, il voulait faire craindre sa personne. Il était frère de la belle Gabrielle d'Estrées, que Henri IV eût épousée, si la mort ne l'eût enlevée. Nous avons de lui : | des Mémoires de la régence de Marie de Médicis. On recherche l'édition de Paris, 1666, in-12, où il y a une lettre préliminaire de Pierre Le Moine; | une Relation du siége de Mantoue, en 1630, ct une autre du Conclave dans lequel le pape Grégoire XV fut élu en 1621. Il règne dans ces différents ouvrages un air de vérité qui fait favorablement augurer de la franchise de l'auteur; mais son style incorrect prouve que le maréchal ne savait pas aussi bien écrire que combattre.

ESTRÉES (César D'), fils du précédent, cardinal, abbé de Saint-Germain-des-Prés, né à Paris le 5 février 1628, fut élevé sur le siège de Laon en 1655, après avoir reçu le bonnet de docteur en Sorbonne. Le roi le choisit peu de temps après pour médiateur entre le nonce du pape et les amis des quatre évêques d'Aleth, de Beauvais, de Pamiers et d'Angers. D'Estrées avait l'art de ramener les esprits les plus opposés, de les persuader et de leur plaire. Ses soins procurèrent un accommodement, qui donna à

l'église de France une paix passagère, parce que les esprits qui la recevaient aimaient la guerre. Le cardinal d'Estrées passa ensuite dans la Bavière, où Louis XIV l'envoya pour traiter le mariage du dauphin avec la princesse électorale, et pour y ménager d'autres affaires importantes. Il se rendit quelque temps après à Rome, y soutint les droits de la France pendant les disputes de la "régale", et fut chargé de toutes les affaires, après la mort du duc son frère, en 1689. Il accommoda celles du clergé avec Rome, et eut beaucoup de part aux élections d'Alexandre VIII, d'Innocent XII et de Clément XI. Lorsque Philippe V montra sur le trône d'Espagne, le cardinal d'Estrées eut ordre de le suivre pour travailler avec les premiers ministres de ce prince. Il revint en France l'an 1703, et mourut à son abbaye en 1714, à 87 ans. Le cardinal d'Estrées était très-versé dans les affaires de l'Eglise et dans celles de l'état. A un génie vaste, il joignait des manières polies, une conversation aimable, un caractère égal, l'amour des lettres et la charité envers les pauvres. S'il ne fut pas toujours heureux dans ses négociations, ce ne fut ni la faute de son esprit, ni celle de sa prudence. Ses Négociations à Rome, de 1671 à 1687, sont conservées à la bibliothèque du roi.

ESTRÉES (Gabrielle D'), sœur de François - Annibal d'Estrées, reçut de la nature tous les dons qui peuvent enchaîner les cœurs. Henri IV, qui la vit pour la première fois en 1591 au château de Cœuvres, où elle demeurait avec son père, fut si touché de sa figure séduisante et des agréments de

~ ~~

son esprit; qu'il résolut d'en faire va favorite. Il se déguisa un jour en paysan, pour l'aller trouver, passa à travers les gardes ennemies et courut risque de sa vie. Pour pouvoir la voir plus librement, il lui fit épouser Nicolas d'Amerval, seigneur de Liancourt, avec lequel elle n'habita point; expédient qui deshonore la mémoire de ce monarque. La mort funeste de Gabrielle, le 10 avril 4599, finit cette liaison scandaleuse. Elle était venueà Paris chez le riche financier Zamet, le jeudi saint; étant entrée dans son jardin, et venant de manger une orange, elle fut attaquée d'une apoplexie violente, accompagnée d'horribles convulsions, au milieu desquelles elle expira à l'âge de 28 ans. On prétend qu'elle fut empoisonnée par Zamet. La tête de cette femme, une des plus belles de son siècle, était toute contournée le lendemain de sa mort, et le visage si défiguré, qu'elle n'était plus reconnaissable; spectacle bien propre à guérir des passions insensées, si l'homme qui en a une fois subi le joug pouvait être ramené, par de telles leçons, à une raison qui n'existe plus chez lui, et dont il travaille à éteindre ce qui lui reste peut-être encore de son importune lumière. Henri IV l'avait faite duchesse de Beaufort. Il cut d'elle trois enfants: César, duc de Vendôme, Alexandre, et Henriette, qui épousa le duc d'Elbœuf. Ce sont ces anecdotes si multipliées dans la vie de ce monarque, qui ont fait dire à Bayle, a qu'il n'y eut jamais d'homme plus indigne d'avoir une épouse fidèle. »

ESTRÉES (Victor-Marie n'), né à Paris le 30 novembre 1660,

succeda à Jean, comte d'Estrées, son père, dans la charge de viceamiral de France, qu'il exerça avec beaucoup de gloire dans les mers du Levant. Il bombarda Barcelone et Alicante en 1691. ct commanda en 1697 la flotte devant Barcelone. Nommé en 1701 lieutenant-général des armées navales d'Espagne par Philippe V, qualité qu'il joignait à celle de vice-amiral de France, il réunit le commandement des Hottes espagnole et française. Deux ans après il fut fait maréchal de France, et prit le nom de "Maréchal de Cœuvres". Cette dignité fut suivie de celles de grand d'Espagne et de chevalier de la Toison-d'Or. Il les méritait par une valeur héroïque, mais prudente, et par les qualités du cœur, préférables à tous les talents militaires. Au milieu des occupations bruvantes de la guerre, il avait cultivé les lettres. Il mourut à Paris en 1757, à 77 ans. Il ne Jaissa point d'enfants de sa femme Lucie-Félicité de Noailles. Sa mort éteignit le titre de duchépairie attaché à la terre de Cœuvres, sous le nom d'Estrées, depuis 1645. Ses biens passèrent dans la maison de Louvois, par sa sœur, qui avait épousé le marquis de Courtanvaux.

ESTRÉES (Louis-César, duc D'), maréchal de France et ministre d'état, né à Paris en 1695, de Michel Le Tellier de Courtanvaux, capitaine-colonel des centsuisses, et de Marie-Anne-Catherine d'Estrées, fille de Jean, comte d'Estrées, vice-amiral et maréchal de France, fit ses premières armes dans la guerre passagère que le duc d'Orléans régent fit à l'Espagne, et servit sous les ordres du maréchal de Berwick. Parvenu par ses services aux grades de maréchal-de-camp et d'inspecteur général de cavalerie, il se signala dans la guerre de 1741. On se souviendra long-temps du blocus d'Egra, du passage du Mein à Selingestadt, de la journée de Fontenoi, du siège de Mons, de celui de Charleroi, etc., etc. Il eut la plus grande part à la victoire de Lawfeldt; et le maréchal de Saxe lui confia dans diverses occasions les manœuvres les plus délicates. Une nouvelle guerre ayant étéallumée en 1756, Louis XV, qui l'avait houoré du baton de maréchal, le 24 février 1757, lui donna le commandement de l'armée d'Allemagne, forte de plus de 100,000 hommes. Le général montra au monarque le plan des opérations, et ne craignit point de lui dire : « Aux premiers jours de juillet, j'aurai conduit l'ennemi au-delà du Wéser, et je serai prêt à pénétrer dans le pays d'Hanovre. » Non content de tenir parole, il livra bataille au duc de Cumberland, et remporta la victoire le 26 juillet à Hastembeck. La perte fut cependant presque égale de part et d'autre; mais les Hanovriens, découragés, laissèrent prendre Hameln, et se disposaient à abandonner l'électorat, lorsque le duc de Richelieu vint relever d'Estrées, avant qu'on sût à la cour des nouvelles de sa victoire. Les courtisans l'accusaient de lenteur. Après la bataille de Rosbach, que les Français perdirent, ils ne firent qu'essuyer successivement de nouveaux mallieurs. On avait les yeux tournés sur d'Estrées, comme seul capable de rendre aux armées françaises la gloire

qu'elles avaient perdue. Mais son grand age, ses infirmités, ne lui permirent pas de reprendre le commandement. Cependant, après la défaite à Minden, en 1759, il se rendit de nouveau à l'armée, pour y concerter avec de Contade le reste des opérations de la campagne; et les Français le virent partir avec regret au mois de novembre, saus prendre le commandement de l'armée. Il obtint le brevet de duc en 1763, et l'état le perdit le 2 janvier 1771. [L'abrégé de sa "Vie" a été imprimé dans la "Galerie française",

1771, in-fol.]

\* ETCHEVERRI, ou Echeverm (Jean de), célèbre poète basque, ne vers 1550, à Trafalla, dans la Navarre, entra dans l'état ecclésiastique, et devint docteur en théologie. Il se livra particulièrement à l'étude de sa langue maternelle, inintelligible pour tous les autres Espagnois, et pour ceux-là mêmes qui avoisinent les provinces de Navarre, de la Biscave, ou de l'ancienne Cantabre. Plusieurs philologues prétendent que le basque fut la langue primitive des Espagnols; d'autres pensent qu'elle dérive du phénicien; d'autres lui assignent une origine carthaginoise; d'autres enfin croient que ce n'est qu'un mélange de ces deux laugues. On a publié plusieurs traités sur ce sujet, et différentes grammaires qui n'ont pas encore déterminé ces doutes. Quoi qu'il en soit, Etcheverri la choisit pour ses vers, auxquels sa souplesse et sa douceur la rendent très-propre. La première production d'Etcheverri fut une Ode où il célébrait la vertu et la beauté, réunies ensemble. Ses autres poésics, dans

460

la même langue, sont: | Vie de Jesus-Christ; | Les Mystères de les foi; | Plusieurs Vies de Saints, le tout, réuni dans un volume, publié, pour la première fois, à Bayonne, en 1640, in-8°. Le style de l'auteur est pur, énergique, élégant, et peut passer pour classique dans la langue basque.

\* ETEMARE (Jean-Baptiste LE Sesne de Ménilles d'), prêtre appelant, né, le 4 janvier 1689, au château de Ménilles en Normandie, mort le 19 mars 1770, fit ses études dans le collège des oratoriens de Saumur, d'où il vint à Paris au séminaire de Saint-Magloire; l'abbé Duguet y était alors professeur de théologie. Il fut ordonné prêtre en 1709, la même année où Port-Royal fut détruit; il paraît cependant qu'il eut encore le temps de visiter le berceau du jansénisme. Envoyé dans le midi de la France, pour y exciter les évêques à se plaindre de quelques airêts du conseil contre les écrits des évêques de Bayeux et de Montpellier, et en 4725, à Rome, pour solliciter une hulle "doctrinale" favorable à son parti, il ne réussit dans aucune de cès missions, et son peu de succès à Rome n'augmenta pas son respect pour l'autorité du saintsiége. On le regarda avec raison comme l'un des principaux promoteurs de cetteespèce de système qu'on appelle figurisme, suivant lequel on voit dans tous les passages de l'Ecriture sainte des figures et des prédictions des temps présents et à venir. D'Etemare se montra chaud partisan des convulsions. Mais les plus modérés du parti désavouèrent l'œuvre divine"; et d'Etemare, malgré son zèle pour le soutien de la

cause, vit diminuer sa considération. La honte l'engagea à so vouer à la retraite pendant quelque temps. Il avait fait en 1714, dans un voyage en Hollande, la connaissance du père Quesnel, et prit part à l'établissement d'un épiscopat dans ce pays. Il assista encore à l'espèce de concile tenu à Utrecht en 1763. Vers la fin de ses jours, il alla se fixer dans cette "petite église", et mourutauséminaire de Rhinwick, âgé de 88 ans. Il laissait : des Lettres théologiques contre une instruction pastoraledu cardinal de Bissy, où l'on entrevoit déjà son système de figures; | neuf Mémoires contre la bulle "Unigenitus" en 1714 et 1715; | Essais des parallèles des temps de J.-C. avec les nôtres; Explication de quelques prophéties; La tradition de l'Eglisesur la suture conversion des Juiss; et plusieurs autres ouvrages, aujourd'hui entièrement oublies.

ETEOCLE, roi de Thèbes, frère de Polynice, naquit de l'inceste d'OEdipe et de Jocaste. Il partagea le royaume de Thèbes. avec son frère Polynice, après la mort d'OEdipe, qui ordonna qu'ils régneraient tour-à-tour. Etéocle, étant sur le trône, n'en voulut pas descendre, et Polynice lui fit cette guerre qu'ou appelæ l'Entreprise des sept preux, ou des sept braves devant Thèbes. Ces deux braves se haïssaient si fort, qu'ils se battaient dans le ventre de leur mère. Ils se tuèrent l'un l'autre en même temps dans un combat singulier. La mort même ne put éteindre cette inimitié horrible : car leurs corps ayant été mis sur un même bûcher, on vit, disent les poètes, tandis qu'ils brûlaient, les flam461

mes se séparer, et former jusqu'à la fin une espèce de combat.

ÉTERNITÉ, "Æviternitas, Æternitas", divinité que les anciens adoraient, et qu'ils se représentaient à peu près comme le Temps, sous l'image d'un vieillard, tenant à la main un serpent qui forme un cercle de son corps en se moruant la queue, emblème de l'éternité. Claudien en fait une belle description dans le Panégyrique de Stilicon.

ETHALIDE, fils de Mercure. On dit qu'il obtint de son père la liberté de demander tout ce qu'il voudrait, excepté l'immortalité. Il demanda le pouvoir de se souvenir de tout ce qu'il aurait fait, lorsque son âme passcrait dans d'autres corps. Diogène Laërce rapporte que Pythagore, pour prouver la métempsycose, disait que lui-même avait été cet Etha-

lide.

ETHELBERT, roi de Kent en Angleterre, l'an 566, épousa Berthe, fille de Charibert, roi de France. Cette princesse travailla à la conversion du roi, qui fut suivie de celle de plusieurs seigneurs anglais, par le zèle de saint Augustin, que le pape saint Grégoire envoya en Angleterre. [Ses premières armes ne furent pas heureuses; vaincu d'abord par Ceaulin, roi de Westsex, il finit cependant par remporter sur lui une victoire signalée qui le mit à la tête de l'"Eptarchie", ou sept royaumes de l'Angleterre.] Il régna ensuite heureusement, et mourut en 615, à 56 ans, après avoir fondé les églises de Londres et de Rochester, [et donné à l'Angleterre les premières lois écrites qu'elle ait eues.] Les vingt années qu'il vécut après son bapteme fu-

rent entrèrement consacrées à la religion. La bienfaisance devint une de ses principales vertus, et ses peuples en éprouvèrent continuellement les heureux effets. Il porta de sages lois, que l'on observait encore en Angleterre plusieurs siècles après sa mort. Son attachement à la religion lui faisait saisir toutes les occasions d'étendre l'empire et la connaissance du nom de J.-C. Il abolit les superstitions païennes, renversa les temples des idoles, ou les consacra au vrai Dieu. Ethelbert est nommé dans le martyrologe romain. et dans ceux de l'Angleterre.

ETHELRED ou ETHELBERT II, roi d'Angleterre, fils d'Edgar, en 970 à son frère succéda Edouard II. C'était un prince barbare; il fit tuer tous les Danois qui s'étaient établis en Angleterre. On ajoute qu'il fit enterrer leurs femmes jusqu'à la moitié du corps, afin d'avoir le plaisir de voir dévorer tout le reste par des dogues affamés. L'avarice et la débauche le rendirent l'horreur de tous ses sujets. Ils se révoltèrent; et Suénon, roi des Danois, s'étant rendu maître de ses états, l'obligea de se retirer chez Richard II, duc de Normandie, dont il avait épousé la sœur. Après la mort de Suénon, Canut, son fils, lui succéda; mais, étant mort en 1015, Ethelred fut rappelé en Angleterre, où il mourut bientôt après, le 25 avril 1016. Il laissa Alfred et saint Edouard.

ETHELWERDUS ou Elswardus, de la famille d'Ethelred Ier, roi d'Angleterre, florissait vers l'an 980. On a de lui une Histoire depuis le commencement du monde jusqu'à la mort du roi Edgar en 974, insérée dans

\* Rerum anglicarum scriptores \* de Savill, Londres, 1596, infol.

ETHELWOLDE (Saint), élève de saint Dunstan, abbé d'Abbendon en 950, et évêque de Winchester en 961, mourut en 984, après avoir travaillé avec beaucoup de zèle à la restauration de la discipline monastique. On conserve en manuscrit, dans quelques bibliothèques d'Angleterre, la Traduction de la règle de saint Benoît en langue saxonne, et quelques autres ouvrages dans la même langue, touchant cette règle, par saint Ethelwolde. Vincent de Beauvais et saint Antonin font mention d'un ouvrage Contre le mariage des prétres par le même

ETHODE, premier de ce nom, roi d'Ecosse, dans le ne siècle, monta sur le trône après Conar. Il eut tant de reconnaissance pour Argard, qui avait gouverné l'état sous le règne de son prédécesseur, et que les grands du royaume avaient mis en prison, qu'il le fit grand administrateur de la justice. Argard fut tué dans l'exercice de son emploi. Ethode, irrité, fit mourir plus de 300 de ceux qui avaient eu part à ce meurtre. Il fut mallicureusement assassiné lui-mêmeparun Hibernois, joueur de flûte, qui couchait dans sa chambre. On prétend que ce fut vers l'an 194. Tous ces faits sont assez mal appuyés, et les commencements de l'histoire d'Ecosse sont un chaos, ainsi que ceux de presque toutes les histoires.

Téthys, femme d'Atlas, fut mère d'Hyas et de sept filles. Hyas ayant été dévoré par un lion, ses sœurs en moururent de douleur : mais

Jupiter les métamorphosa en étoiles, qu'on nomme pluvieuses : ce sont les Hyades chez les Grecs, et les Succules chez les Latins.

ETHRA, fille de Pithée, roi de Trézène, ayant épousé Egée, roi d'Athènes, qui était logé chez son père, devint grosse de Thésée. Egée, étant obligé de s'en retourner sans elle, lui laissa une épée et des souliers, que l'enfant qu'elle mettrait au monde devait lui apporter lorsqu'il serait grand, afin de le reconnaître. Thésée, dans la suite, alla voir son père, qui le reçut, et le nomma son héritier.

ETHRYG (Georges), néà Thames dans le comté d'Oxford, était savant dans les mathématiques, la médecine et les langues hébraïque et grecque. Ferme dans ses principes, malgré la perversion presque générale, il demeura attaché à la religion de ses pères, et gagna la confiance de plusieurs gentilshommes catholiques, qui lui confièrent l'éducation de leurs enfants. Il mourut en 1588. Ou a de lui des Poésies latines, et Hypomnemata in aliquot libros Pauli Æginetæ, 1588, in-8°.

ETHULPHE ou Ethelwolph, fut le second roi de la 3º dynastie saxonne d'Angleterre, et succéda l'an 837 à son père Egbert, [avant la mort duquel il avait embrassé la vie monastique et pris le diaconat. Le pape le releva de ses vœux.] C'était un prince pacifique: il ne se réserva d'abord que le royaume de Westsex, et céda à Aldestan, son fils naturel, les royaumes de Kent, d'Essex et de Sussex, que son père avait conquis. La mort de ce fils les remit depuis en sa possession. Il y avait peu d'années qu'il régnait quand les Danois firent des courses en

Angleterre, etprirent meme Londres; mais il les défit entièrement. Ethulphe, se voyant sans ennemis, offrit à Dieu la dixième partie de ses états, et alla à Rome sous le pontificat de Léon IV. Il rendit tous ses royaumes tributaires, envers le saint-siège, d'un sterling ou d'un sou pour chaque famille, (au lieu qu'auparavantil n'y avait que ceux de Westsex et de Sussex qui le payaient), ne croyant pouvoir mieux témoigner son attachement à la foi catholique, qu'en contribuant à la splendeur de la nouvelle Jérusalem et du siège de son pontife. Ce tribut, établi, dit-on, dès l'an 726 par Ina, roi des Saxons, s'est payé jusqu'au temps de Henri VIII; et c'est proprement ce qu'on appelle le "Romescot" ou le "Denier de saint Pierre ". Quoi qu'il en soit, Ethulphe, de retour de son pélerinage, épousa, l'an 856, en secondes noces, Judith de France, fille du roi Charles-le-Chauve. Son fils Ethelbald profita de son absence pour se révolter contre lui; mais il dissipa les factions par son retour, et mourut en 858, après avoir partagé le royaume entre les 4 fils qu'il avait eus d'Osburge sa première femme.

ETIENNE (Saint), premier martyr du christianisme, l'un des sept diacres, fut lapidé l'an 33 par les Juifs, qui l'accusaient d'avoir blasphémé contre Moïse et contre Dieu. La sagesse et la constance avec laquelle il confondit ses barbares ennemis, pour lesquels il pria Dieu en mourant; toutes les circonstances de son martyre, tel qu'il est rapporté dans les "Actes des Apôtres", ont quelque chose de touchant et de persuasif, qui pénètre le chrétien d'un senti-

ment profond de piété, en même temps que sa foi en reçoit un accroissement de lumière et de force.

ÉTIENNE Ier (Saint), monta sur la chaire pontificale de Rome en 253, après le martyre du pape Lucius. Son pontificat est célèbre par la question sur la validité du baptême donné par les hérétiques. Etienne décida qu'il ne fallaitrien innover. La tradition de la plupart des églises prescrivait de recevoir tous les hérétiques par la seule imposition des mains, sans les rebaptiser, pourvu qu'ils eussent reçu le baptême avec de l'eau et au nom des trois personnes de la Trinité. Saint Cyprien et Firmilien assemblèrent des conciles pour s'opposer à cette décision, contraire à la pratique de leurs églises. Le pape réfuta le sentiment de Cyprien; il usa de commandement et de menaces pour lui faire quitter son sentiment, et refusa de communiquer avec les évêques d'Afrique députés à Rome, ce qui était une marque publique d'improbation et non pas un effet certain de l'excommunication. (Voyez Saint Cyprien.) « Ce grand pape, dont la prudence égalait la sainteté, savait, dit Vincent de Lérins, que la piété ne permettait jamais de recevoir d'autre doctrine que celle qui nous est venue de la foi de nos prédécesseurs, et que nous étions obligés de la transmettre aux autres avec la même fidélité que nous l'avions reçue; qu'il ne fallait pas mener la religion partout où nous voulions, mais la suivre partout où elle nous menait; que le propre de la modestie chrétienne était de conserver fidèlement les saintes maximes que nous ont laissées nos pères, et non pas de faire passer nos idées à la postérité. Quelle a donc été l'issue de cet événement? Celle qu'ont coutume d'avoir de pareilles affaires. On a retenu la foi ancienne, et l'on a rejeté la nouveauté. » En effet, la question fut solennellement décidée au concile de Nicée en faveur d'Etienne. Ce saint pape mourut martyr le 2 août 257, durant la

persécution de Valérien.

ETIENNE II, Romain, succéda en 752 à un autre Etienne, que plusieurs écrivains n'ont pas compte parmi les papes, parcequeson pontificat ne fut que de trois ou quatre jours. Astolphe, roi des Lombards, menaçait la ville de Rome, après s'être emparé de l'exarchat de Ravenne. Etienne implora lo secours de Constantin Copronyme, empereur d'Orient, prince faible, indolent, subjugué par le fanatisme des "iconomaques", qui renvoya le pontife au roi Pépin. Etienne se détermina à aller en Lombardie trouver Astolphe, malgré les pleurs et les efforts que firent les Romains pour le retenir. N'ayant rien pu gagner sur l'esprit de ce roi, il passa en France pour demander du secours. Pépin, par le conseil du pape; envoya jusqu'à trois fois des ambassadeurs à Astolphe: ce prince persista constamment dans son refus. Alors Pépin marcha contre lui: quand ses troupes furent a michemin, il envoya de nouveau des ambassadeurs, à la sollicitation du papequi voulait éviter l'eftusion du sang des chrétiens. Astolphe, ne répondant que par des menaces, Pépin franchit les monts, assiègea le prince des Lombards dans Pavic, et lui fit promettre de

restituer Ravenue; mais à peine Pépin eut repassé les monts, qu'Astolphe parut devant Rome. Etienne eut recours à son protecteur, et lus trouva les mêmes dispositions. Pépin passa de nouveau en Italie, dépouilla le roi lombard de son exarchat, etlui enleva 22 villes, dont il fit présent au pape. Cette donation est le premier fondement de la seigueurie temporelle de l'Eglise romaine; car, pour la donation de Constantin, on sait qu'elle n'a jamais existé. Le pape, pour hater l'arrivée du roi français en Italie, lui avait écrit une lettre au nom de saint Pierre, où, par une prosopopée touchante et persuasive, il faisait parler cet apotre comme s'il eût été encore vivant; et avec saint Pierre, la vierge, les anges, les martyrs, les saints et les saintes. « Je vous conjure, disait saint Pierre, par le Dieu vivant, de ne pas permettre que ma ville de Rome soit plus long-temps assiégée par les Lombards. » Fleury blame ce pape d'avoir employé "les motifs de la religion pour une affaire d'état.". Mais la délivrance du pape opprimé par Astoiphe, celle de l'église de Rome, où les Lombards conmettaient tant de cruautés et tant de profanations, était-elle donc "une affaire d'état"? Et voudraiton que Pépin n'ait eu aucun mérite devant Dieu en la procurant? Quantà la donation faite au saintsiége par ce prince, Fleury convient qu'elle est, aujourd'hui surtout, de la plus grande importance pour le bien de l'Eglise. « Tant que l'empire romain a subsisté, dit-il, il renfermait dans sa vaste étendue présque toute la chrétienté : mais, depuis que

l'Europe est divisée en plusieurs princes indépendants les uns des autres, si le pape cut été sujet de l'un d'eux, il eût été à craindre que les autres n'eussent eu de la peine à le reconnaître pour père commun, et que les schismes n'eussent été fréquents. Un peut donc croire que c'est par un effet de la Providence, que le pape s'est trouvé indépendant et maitre d'un état assez puissant, pour n'être pas aisément opprimé par les autres souverains, afin qu'il fût plus libre dans l'exercice de sa puissance spirituelle, et qu'il pût contenir plus aisément les autres évêques dans le devoir. » Le président Hainault, l'abbé Terrasson, et le philosophe Hume, ont fait sur cet objet des réflexions du même genre. (Voyez la Chro-Nologiz qui est au commencement du premier tome, page 26.) Etienne mourut en 757, après cinq ans de pontificat. Ce pape assemblait souvent son clergé dans son palais et dans l'église de Saint-Jeande-Latran, l'exhortait à l'étude de l'Ecriture sainte et des conciles, pour avoir toujours de quoi répondre efficacementaux ennemis de l'Eglise. [Etienne II rétablit trois hôpitaux dans Rome, et en fonda deux hors des murs.] Il nous reste de ce pape, 5 Lettres et un Recueil de quelques Constitutions canoniques.

ETIENNE III, Romain, originaire de Sicile, fut élu pape en 768. Un seigneur, nommé Constantin, s'était emparé du pontificat (c'est le premier exemple d'une pareille usurpation du saint-siége); on lui arracha les yeux, ainsi qu'à quelques-uns de ses partisans, et ou intronisa Etienne. Le pape assembla un concile

l'année d'après, pour condamner l'usurpateur. Dans la troisième session, on statua que les évéques ordonnés par Constantin retourneraient chez eux pour y être élus de nouveau, et reviendraient ensuite à Rome pour être consacrés par le pape. Etienne, paisible possesseur du saint-siége, en jouit pendant trois ans et demi, et mourut en 772. Rome fut dans l'anarchie avant et après son pontificat; mais on ne valait pas mieux ailleurs. Des yeux et des langues arrachés sont les événements les plus ordinaires de ces siècles malheureux.

ETIENNEIV, Romain, monta sur la chaire de saint Pierre après le pape Léon III, le 22 juin 816. Aussitôt qu'il fut ordonné, il vint en France, et y sacra de nouveau l'empereur Louis-le-Débonnaire. Il mourut à Rome, le 25 janvier 817, trois mois après son retour.

ETIENNE V, Romain, pape après Adrien III, fut intronisé à la fin de septembre, en 885. Il écrivit avec force à Basile-le-Macédonien, empereur d'Orient, pour défendre les papes ses prédécesseurs contre l'hotius. Il mourut en 891. Ce pape était de race noble et d'un détachement exemplaire. Il s'opposa de tout son pouvoir à son élévation; pour le porter sur le trône pontifical, il fallut rompre les portes de sa maison où il s'était enfermé. La charité et la piété éclataient surtout entre les vertus de ce pontife. Il nourrissait les orphelins comme ses enfants, et se privait pour eux de ses repas. A son avénement au pontificat, les biens de l'Eglise se trouvant presque tous dissipés, il distribua libéralement son riche patrimoine. Il célébrait la messe

466

son ou à la psalmodie tout le temps que lui laissaient les fonctions de la charité et de la sollicitude pastorale. Il s'appliqua sur toutes choses à s'associer dans le gouvernement de l'Eglise les hommes les plus éclairés et les plus vertueux

qu'il put découvrir.

ETIENNE VI, mis sur le siège pontifical en 896, après l'antipape Boniface VI, fit déterrer l'année d'après, en 897, le corps de Formose, son prédécesseur et son ennemi, parce qu'il avait quitté l'évêché de Porto pour celui de Rome: translation inquie alors, mais qui ne méritait pas qu'Etienne donnât à la chrétienté le spectacle, aussi horrible que ridicule, de violer la sépulture d'un souverain pontife, et de faire jeter son cadavre mutilé dans le Tibre. Le pape Etienne se rendit si odieux par cette vengcance, que les amis de l'ormose, ayant soulevé les citoyens, le chargèrent de fers, et l'étranglèrent en prison quelques mois après. Jean IX assembla un concile qui condamna tout ce qui s'était passé dans l'assemblée de quelques êvêques à Rome, en 897, contre la mémoire et le corps de Formose. Les pères du concile remarquèrent que l'ormose avait été transféré par nécessité du siége de Porto à celui de Rome: "Necessitatis causa de Portuensi Ecclesia Formosus, pro vitæ merito, ad apostolicam sedem provectus est". (Voyez Formose et Auxilius.)

ETIENNE VII, successeur de Léon VI, mourut en 931, après

deux ans de pontificat.

ETIENNE VIII, Allemand, parent de l'empereur Othon, fut élevé sur le saint-siège après Léon VII, en 959. Les Romains, alors aussi séditieux que barbares, conçurent contre lui tant d'aversion, qu'ils eurent, dit-on, la cruauté de lui découper le visage. Il en fut si défiguré, qu'il n'osait plus paraître en public. Il mourait en 942.

ETIENNE IX, était frère de Godefroi-le-Barbu, duc de la basse Lorraine. Il se fit religieux au mont Cassin, en devint abbé, et fut élu pape le 2 août 1057, après la mort de Victor II. Il commença son pontificat par tenir plusieurs conciles pour remédier principalement à la vie déréglée des clercs. Il rechercha tous ceux qui avaient transgressé les lois de la continence. Ceux mêmes qui renvoyèrent leurs concubines et embrassèrent la pénitence furent exclus du sanctuaire pour un temps, et privés pour toujours du pouvoir de célébrer les saints mystères. Ce pontife mourut à Florence, en odeur de sainteté, le **2**9 mars 1058.

ETIENNE DE MURET (Saint), fils du comte de Thiers en Auvergne, suivit son père en Italie, où des ermites calabrois lui inspirérent du goût pour la vie cénobitique. De retour en France, il se retira sur la montagne de Muret, dans le Limousiu, et vécut 50 ans dans ce désert, entièrement consacré à la mortification, au jeune et à la prière. En 1073, il obtint une bulle de Grégoire VII, pour la fondation d'un nouvel ordre monastique, suivant la règle de saint Benoît. La réputation de sa vertu lui attira une foule de disciples, et des visites honorables. Sur la fin de ses jours, deux cardinaux vinrent le voir dans son ermitage. Ils demandèrent au saint homme s'il était chanoine, ou moine, ou ermite: Etienne leur répondit: a Nous sommes des pécheurs, conduits dans ce désert par la miséricorde divine, pour y faire pénitence.» Ce n'était pas répondre trop nettement à la question des cardinaux, et on a été assez embarrassé, long-temps après, à déterminer à quel ordre sa famille appartenait. Etienne l'édifia jusqu'à sa mort, arrivée en 1124, à 78 ans. Ses enfants, inquiétés après la mort de leur père, par les moines d'Ambazar, qui prétendaient que Muret leur appartenait, emportèrent le corps de leur fondateur, qui était leur seul bien, et le transportèrent au lieu nommé "Grand-Mont", dont l'ordre à pris le nom. Les "Annales" de cet ordre furent imprimées à Troycs, en 1662. Il a été supprimé en 1769; et les religieux ont été pensionnés. On a de saint Etienne de Muret, | sa Règle, 1645; | et un Recueil de maximes, 1704, in-12, en latin et en français.

ETIENNE (Saint), né en Angleterre, 3° abbé de Citeaux, travailla beaucoup pour l'accroissement de son ordre, fondé par Robert, abbé de Molesme. Un grand nombre de disciples se mit sous sa conduite, entre autres saint Bernard, l'homme le plus illustre que Cîteaux ait produit. Parmi le grand nombre de monastères qu'Etienne bâtit, on compte ceux de la Ferté, de Pontigny, de Clairvaux et de Morimond, qui sont les 4 filles de Cîteaux dont dépendent toutes les autres maisons. Etienne leur donna des statuts, approuves en 1119 par Calixte II. Ce saint abbé mourut à Cîteaux le 28 mars 1134.

ETIENNE Ier (Saint), roi de

Hongrie, succèda en 997 à son père Geisa, premier roi chrétien de Hongrie, et mourut à Bude en 1038. Il fut comme l'apôtre de ses états, publia des lois très-sages, vecut et mourut en saint. Lorsqu'il sentit qu'il approchait de sa fin, il fit assembler la noblesse pour lui recommander le choix de son successeur, l'obéissance au saint-siège, et la pratique des vertus chrétiennes. Quarante-cinq ans après sa mort, son corps fut levé de terre, renfermé dans une châsse; et déposé dans une chapelle de l'église de Notre-Dame de Bude. Benoît IX le canonisa. Sa valeur égalait sa piété; il fut l'effroi des barbares, et s'attira le respect et l'admiration des nations chrétiennes. Ses vertus domestiques ne brillaient pas d'un moindre éclat que ses qualités royales. Son fils Emeric puisa, dans une éducation chrétienne et les leçons de l'exemple, cette innocence et cette pureté de mœurs qui l'ont fait mettre au nombre des saints. La mémoire d'Etien ne est toujours en grande vénération chez les Hongrois, qui ne prononcent nom qu'avec attendrisse-5011 ment et enthousiasme. Il se servent encore de sa couronne pour le sacre de leurs rois. Quelques légendaires ont donné à cette couronne une origine fabuleuse; mais elle n'a pas besoin de faux titres pour être une pièce très-respectable. Son antiquité, le grand pape qui la donna, le grand et saint roi qui la porta, la nation qui l'a si long-temps défendue contre les infidèles, et qui l'a toujours regardée comme la possession caractéristique du roi légitime, tout cela concourt à la rendre intéressante. Vainoment Voltaire s'est-il moque

de l'importance que les Hongrois attachent à cette couronne, jusqu'à n'avoir jamais voulu reconnaître pour roi celui qui ne l'avait pas. Si quelque chose doit être bien constaté et sanctionné, c'est bien la royauté. Joseph II l'avait fait enlever et transporter à Vienne; mais en 1790, elle fut rendue aux Hongrois, qui la reçurent avec une pompe et des réjouissances extraordinaires. C'est du roi saint Etienne que vient le titre d'"Apostolique", donné longtemps par les papes aux rois de Hongrie, et renouvelé en faveur de Marie-Thérèse, héritière de Charles VI.

ETIENNE d'Orléans, d'abord abbé de Sainte-Geneviève, en 1177, ensuite évêque de Tournai en 1191, eut part aux affaires les plus considérables de son temps. Il mourut en 1203. On a de lui des Sermons, des Epîtres curieuses, 1682, in-8°, et d'autres ou-

vrages.

ETIENNE de Byzance, grammairien du v° siècle, est auteur d'un Dictionnaire géographique, dont nous n'avons qu'un mauvais Abrégé, fait par Hermolaus sous l'empereur Justinien, et publié à Leyde en 1694, in-fol., en grec et en latin, par Gronovius, avec les savants commentaires de Berkelius. Il y en eut une autre édition dès 1678, qu'on joint à celle de 1694, à cause des changements; on y joint encore les notes d'Holstenius, Leyde, 1684, in-fol. L'Abrégé d'Hermolaüs nous a sans doute fait perdre l'original, qui cût été d'un prix inestimable pour la connaissance des dérivés et des noms des villes et provinces.

ETIENNE, vayvode de Moldavie, dans le xvie siècle, s'empara du trône, aidé par les armes des Turcs, après en avoir chassé le légitime possesseur, qu'il fit mourir. Il régna en tyran. Les boyards, ne pouvant plus supporter le joug, le massacrèrent dans sa tente, avec 2,000 hommes, partie Turcs, partie Tartares, qui

composaient sa garde.

ETIENNE, ou plutôt Estienne (Henri), premier du nom, imprimeur de Paris, mort à Lyon, en 1520, est la souche de tous les autres savants de ce nom qui [en illustrant la presse contribuèrent à la rendre en France l'instrument infaillible des révolutions de tous les genres. Elle débuta par les livressaints, et finit par les œuvres de Voltaire et de Rousseau.] Etienne est connu par l'édition de quelques livres, et surtout par un Psautier à cinq colonnes, publié

en 1509.

ÉTIENNE (Robert), deuxième fils du précédent, et parisien comme lui, surpassa son père par la beauté et l'exactitude de ses éditions. Il travailla d'abord sous Simon de Colines, qui avait épousé sa mère; mais depuis il travailla seul. Robert ennoblit son art par une connaissance parfaite des langues et des belles-lettres. Il est le premier qui ait imprimé les Bibles distinguées par versets. Les services qu'il rendit aux lettres lui auraient concilié une estime générale, sans son penchant pour les nouvelles opinions. Il avait publié une Bible avec une version par Léon de Juda, et des notes altérées par Calvin. Pour donner plus de cours à cet ouvrage, il l'attribua à Vatable, qui s'en défendit comme d'une crime. Les docteurs de Sorbonne en ayant censuré les notes, Robert se retira à Genève

en 1551, et il y finit ses jours en 1559, à 56 ans. On dit que, pour rendre ses éditions plus correctes, il en faisait exposer les feuilles dans les places publiques, et qu'il donnait des récompenses à ceux qui y trouvaient quelque faute. Parmi ses belles Editions, on distingue sa "Bible hebraïque", 1544, 8 vol. in-16; l'in-4° est moins estimé.Le"Nouveau-Testament" grec, 1546, 2 vol. in-16. Outre les éditions dont il a enrichi la république des lettres, nous lui devons son Thesaurus linguæ latinæ, chef-d'œuvre en ce genre, publié en 1536 et en 1543, réimprimé plusieurs fois à Lyon, à Leipsick, à Bâle et à Londres. L'édition de Londres de 1734, 4 vol. in-fol., est magnifique; et celle de Bâle, 1740, 4 vol. in-fol., a quelques augmentations. Ce Dictionnaire est véritablement un trésor. On y trouve tout ce qu'on peut désirer pour l'intelligence de la langue latine.

ÉTIENNE (Charles), troisième fils de Henri Ier, imprimeur, joignic à l'art de son père la science médicale; il mourut en 1564, à 60 ans. On a de ce typographe médecin: | De re rustica, in-8°; | De Vasculis, in-8°; | une Maison rustique, in-4°; | un Dictionnaire historique, géographique et poétique, Londres, 1689, in-fol.; La Traduction de la comédie italienne, intitulée: "Le Sacrifice", par les académiciens de Sienue "Intronati", 1543, in-16, et sous le titre des "Abusés", 1555, in-16. ETIENNE (Henri), fils de Ro-

hat, né à Paris en 1528, ouvrit le trésors de la langue grecque, calme son père avait fait pour deux de la latine. Son ouvrage est en 4 vol. in-fol., 1572. On doit

joindre à ce livre deux Glossaires, imprimés en 1573, et un Appendix par Daniel Schot, Londres, 1745, 2 vol. in-fol. On doit encore à Henri Etienne plusieurs auteurs qu'il mit au jour, et qu'il corrigea avec beaucoup de soin:ces éditions lui ont fait un grand nom parmi les savants. Mais ce qui l'a fait le plus connaître à ceux qui ne se piquent que d'une littérature légère, c'est sa Version d'Anacréon, en yers latins. Henri était calviniste, et osait en faire profession à Paris, dans un temps où ceux de cette secte étaient poursuivis. Uue satire atroce qu'il publia contre le clergé régulier sous le titre de Préparation à l'apologie pour Hérodote, l'obligea de s'enfuir de sa patrie. Il passa à Genève, et de là à Lyon, où il mourut à l'hôpital, en 1598, à 70 ans, presque imbécile. Outre les ouvrages dont nous avons parlé, on a de lui : | des Corrections sur Cicér en latin, la plupart trèsjudicieuses; De origine mendorum; | Juris civilis fontes et rivi, in-8°. L'objet de cet ouvrage est de montrer que, la plupart des lois d'Egypte ayant été tirées de celles de Moïse, et ayant donné lieu à celles des Grecs, c'était dans la même source qu'on devait puiser les principes des lois romaines. L'Apologie pour Hérodote, publiée par Le Duchat, en trois vol. in-8°, 1735; rapsodie infame d'invectives contre la religion catholique, et de contes sur les prêtres et sur les moines, recherchée par quelques savants d'un goût bizarre, qui aiment mienx les décombres de la littérature gauloise, que les bons livres des beaux jours d Louis XIV. Henri Etienne ir tula son fatras: Apologie pour

.ti-He-

VII,

rodote, parce que son but était de justifier les fables de cet historien, par celles qu'il prétendait que les catholiques avaient débitées sur les saints, etc. Poetæ græci principes, 1566, in-fol.; | Medica artis principes post Hippocratem et Galenum, collection rare et chère, imprimée à Paris, 1677, 2 vol. in-fol. La version qu'il fit de ces auteurs, et qu'il joignit au texte, est estimée; | Traité de la prééminence des rois de France; | les Prémices ou le premier livre des Proverbes épigrammatisés, des Epigrammes proverbialisées, 1594, in-8°: recueil indigeste, où, parmi quelques bonnes pointes, on en trouve une foule de triviales; | Narrationes cædis Ludovici Borbonii, in -8°, 1569; Artis typographica querimonia, poème dont Lottin, imprimeur, a donné une traduction française, Paris, 1785. Henri Etienne y fait des plaintes très-vives compre les imprimeurs de son temps regardé à si juste titre comme le siècle d'or de la typographie. Que dirait-il aujourd'hui, en voyant la plupart des imprimeurs qui savent à peine l'orthographe de leur langue maternelle? Son zèle s'allumait surtout quand il voyait des imprimeurs qui ignoraient absolument le latin. Dans ce poème, il les appelle "malos artifices".—La famille des Etienne a produit plusieurs autres imprimeurs célèbres. Le dernier de tous fut Antoine, petit-fils du précédent. Il mourut aveugle à l'Hôtel-Dieu de Paris en 1674, à 80 ans. Les Étienne sont placés à la tête des premiers imprimeurs du monde, pour la Seauté et la correction de leurs Vitions. Les hommes les plus sa-

ts et même les plus illustres de

Van

leur temps ne dédaignaient pas de

corriger leurs épreuves.

\*ETIENNE ou Estienne (Robert), libraire de Paris, né en 1723, mort en 1794, prétendait descendre des précédents. On lui doit les ouvrages suivants, la plupart publiés sous le voile de l'anonyme : | Eloge de l'abbé Pluche, mis en tête d'un ouvrage intitulé "Concorde de la géographie des différents ages"; | Causes amusantes et peu connues, Paris, 1769, 2 vol. in-12; | Sermons pour les jeunes dames et les jeunes demoiselles, traduits de l'anglais de Fordyce, Paris, 1778; Etrennes de la vertu, contenant des actions de bienfaisance, de courage et d'humanité, Paris, 1782-1794, 2 vol. in-8°. Il fut l'éditeur des "Opuscules de Rollin", Paris, 1771, 2 vol. in-12, et il ajouta des Notes à l' Eloge de cet écrivain, par de Boze.

\* LTIENNE', chanoine de la cathédrale de Nantes, mort dans cette ville en 1807, âgé de 71 ans, est connu par le Bonheur rural,

1789, 2 vol. in-8°.

\*ETOILE (Pierre Taisan de l'), un des plus habiles jurisconsultes du xve siècle, né à Orléans vers 1480, mort en 1537, fut successivement docteur régent en l'université d'Orléans, chanoine de cette ville, et archidiacre de Sully. Il parut à ce dernier titre au conseil provincial de Paris en 1528, fut remarqué par François ler, et nommé conseiller au parlement, et président aux enquêtes. On a de lui : | Petri Stellæ brevis repetitio legis, Orléans, in-4°; [et Petri Stellæ Aurelii repetition 🦲 ibid., 1531.

\*ÉTOILE (Pierre Poussemoree DE L'), abbé de Saint-Acheul d'A-

miens, mort en 1718, est auteur de quelques traités historiques, dont les principaux sont : [Histoire de l'abbaye de Saint-Acheul, in-4°, manuscrite; | Oraison funèbre de Susanne Des Friches de Braneurs, abbesse de Notre-Dame du Paraclet, Amiens, 1681, in-4°; | Oraison funèbre de Marie-Thérèse d'Autriche, ibid., 1684, in-4°; | Lettres à un curieux sur d'anciens monuments découverts en 1697 sous le grand autel de l'abbaye de N:-D. de Saint-Acheul, etc., ibid., 1697, in-4°.

ÉTOLE, fils de Diane et d'Endymion, obligé de quitter le Péloponèse, où il régnait, s'empara de cette partie de la Grèce qu'on appela depuis "Étolie". Elle se nommait auparavant Curctis et

Hyantis.

ETTMULLER (Michel), né à Leipsick le 26 mai 1644, mort dans cette ville en 1685, y a professé long-temps, et avec un succès distingué, la botanique, la chimie et l'anatomie. [Pour s'instruire dans son art, Ettmüller avait parcouru presque toute l'Europe.] Il est auteur de plusieurs ouvrages de médecine, recueillis à Naples, en 5 vol. in-fol., 1728. Sa Chirurgie médicale a été traduite en français à Lyon, en 1698, in-12. On a aussi des traductions de presque tous ses autres ouvrages, in-8° et in-12. Ettmüller, savant dans la théorie, et heureux dans la pratique, offre dans ses écrits des recherches curieuses et des observations utiles.

ETTMULLER (Michel-Ernest), fils du précédent, aussi célèbre que lui, donna au public La Vie et les Ouvrages de son père. Il professa et exerça la médecine avec réputation, et mou-

rut à Leipsick le 25 septembre 1732, à l'âge de 59 ans, laissant plusieurs Dissertations sur différents chiète de son est

rents objets de son art.

EUCHER (Saint), premier évéque de Trèves, fonda ce siège au m' siècle. Quelques légendes le font mal à propos disciple de saint Pierre. Son corps repose dans l'église de Saint-Mathias, près de Trèves.

EUCHER (Saint), archevêque de Lyon, d'une naissance illustre et d'une piété éminente, se retira avec ses fils, Salone et Véran, dans la solitude de Lérins, après avoir distribué une partie de ses biens aux pauvres, et l'autre partie à ses filles, qui ne le suivirent pas dans sa retraite. Il quitta l'île de Lérins, où ses vertus lui attiraient trop d'applaudissements, et passa dans celle-de Léro, aujourd'hui Sainte-Marguerite. Ce ne fut qu'à forçe d'instances qu'on le tira de ce désert, pour le placer sur le siège de Lyon vers 434. Il assista en cette qualité au 1er concile d'Orange en 441, et y signala sa science autant que sa sagesse. « Ou vit en lui, dit Claudien Mamert, un pasteur fidèle, soupirant sans cesse après la céleste patrie, humble d'esprit, riche en bonnes œuvres, puissant en paroles, accompli en tout genre de science, et de beaucoup supérieur aux plus grands évêques de son temps. » Il mourut vers l'an 454. L'Eglise lui est redevable : | d'un Eloge du désert, adressé à saint Hilaire. Celui de Lérins y est peint avec des couleurs bien propres à le faire aimer. Le style de cet ouvrage est aussi noble qu'élégant; d'un Traité du mépris du monde. Saint Eucher montre dans le monde un gouffie afficax, sous

**30**,

une superficie brillante. « J'ai vu, dit-il, des hommes élevés au plus haut faite des honneurs et des richesses. La fortune, prodigue en leur faveur, avait accumulé tous les biens sur leur tête, sans leur donner même le temps de les désirer; leur prospérité, parvenue à son comble, ne laissait plus d'activité à leurs passions. Mais ils ont disparu dans un moment : leurs vastes possessions ont été dispersées, et eux-mêmes ne sont plus. » La latinité de cet ouvrage est presque digne du siècle d'Auguste. On y admire la douceur et la facilité du style, la beauté des tours, la noblesse des pensées, l'énergie de l'expression, la vivacité et le naturel des images, la clarté de la méthode. Ce traité a été traduit en français par Arnauld d'Andilly, aiusi que le précédent, 1672, in-12. Tous les deux sont en forme de lettres; celui-ci est adressé à Valérien, son parent; d'un Traité des formules spirituelles. Ce sont des explications de quelques endroits de l'Ecriture, que saint Eucher écrivit pour l'usage de Veran, un de ses fils. On n'y trouve ni la même élégance ni la même beauté de style que dans les deux ouvrages précédents; mais le sujet ne le comportait pas, et la simplicité est le caractère distinctif de ce genre d'écrire; de l'Histoire de saint Maurice et des martyrs de la légionthébaine. Cette Histoire a été traduite en français par Jean-Armand Dubourdieu, et imprimée à Amsterdam en 1705, in-12, avec une dissertation critique très-vantée par Bayle, et réfutée avec beaucoup d'avantage par dom Joseph Delille, bénédictin, et par Rivas. Le témoignage seul de cet ancien

et illustre auteur suffit pour anéantir les doutes qu'un écrivain fameux a tâché d'élever sur l'histoire de ces martyrs. (Voy. MAU-RICE.) Les différents écrits de saint Eucher sont dans la Bibliothèque des Pères". Ses deux fils, Salone et Veran, furent évêques du vivant même de leur père.

\* EUCLIDE, premier archoute d'Athènes, 403 ans avant J.-C., et dans la 2º année de la 94º olympiade, fut élu aussitôt après l'expulsion des trente tyrans, qu'il fit excepter de l'amnistie accordée à tous ceux qui avaient eu part aux guerres civiles. Il fit faire une révision générale des lois de la république, et en fit exclure les pernicieuses ou inutiles. Dans les actes publics, il fit adopter l'alphabet ionien, de vingt-quatre lettres, comme plus simple que celui dont les Athéniens avaient fait usage jusqu'à ce jour. Euclide parvint à réunir tous les esprits, et son archontat est souvent cité avec éloge par les anciens auteurs.

EUCLIDE, né à Mégare, et disciple de Socrate, était passionné pour les leçons de son maître. Les Athéniens ayant défendu sous peine de mort aux Mégariens d'entrer dans leur ville, Euclide s'y glissait de nuit en habit de femme pour entendre Socrate. Malgré son attachement pour ce philosophe, il s'éloigna de sa manière de penser. Le philosophe athénien s'attachait principalement à spéculer sur la morale; le Mégarien s'appliqua à exercer l'esprit de ses disciples par les vaines subtilités de la logique. Sa secte fut appelée "disputante et querelleuse". Euclide ne méritait pas moins ces épithètes ; il disputait en énerguEUC

mène. Ses disciples héritèrent de son impétuosité. La rage de la chicane les posséda tellement, qu'Eubulide, l'un d'entre eux, réduisit en système, non pas l'art de raisonner, mais l'art d'obscurcir la raison par des subtilités aussi vaines que barbares. Il fut l'inventeur de divers sophismes si captieux et si embarassants, que plusieurs de ses disciples moururent de déplaisir de n'avoir pu les résoudre. Ces travers passèrent, dans les siècles d'ignorance, des livres des philosophes païens dans quelques écoles chrétiennes. Le dialecticien Abeilard les y introduisit avec éclat. Cette mas nière de raisonner a produit de mauvais effets; la théologie, cette science respectable, simple et divine, en devint presque méconnaissable. Mais l'on ne saurait disconvenir qu'elle a servi à maintenir les règles d'une sûre et rigoureuse logique, règles si essentielles dans tous les genres de sciences, et négligées aujourd'hui et violées par les hommes les plus célèbres dans la république des lettres. Tant l'esprit humain est sujet aux extrêmes! A peine est-il guéri de la manie de raisonner avec une exactitude affectée et chicaneuse, qu'il donne dans un defaut directement opposé. (Voy. Duns.)

EUCLIDE le mathématicien, était, selon quelques-uns, d'A-lexandrie, où il professait la géométrie sous Ptolémée, fils de Lagus. Il a laissé, le premier, des Eléments de cette science en quinze livres, dont les deux derniers sont attribués à Hypsicle, mathématicien d'Alexandrie. C'est un enchaînement de plusieurs problèmes et théorèmes tirés les uns des autres, et démontrés par les

premiers principes. L'antiquité ne nous en pas transmis d'ouvrage. plus important sur cette matière: il a été long-temps le seul livre dans lequel les modernes ont puisé les connaissances mathématiques. Les meilleures éditions des Eléments d'Euclide sont celles de Barrow, in-8°, Londres, 1678; de David Grégory, in-fol. 1703, en grec et en latin, et celle de Robert Simson, In-4°, en latin, puis en anglais, réimprimée pour la sixième fois en 1781. On y trouve d'excellentes " Notes critiques et géométriques », ou l'éditeur redresse les erreurs dont Théon et d'autres ont défiguré ces Eléments. Nous en avons aussi une traduction française par le P. des Chales, in-12. On a cncore quelques Fragments d'Euclide, dans les anciens auteurs qui ont traité de la musique, Amsterdam, 1652, 2 vol. in-4°. Euclide était doux, modeste. Il accueillit favorablement tous ceux qui cultivaient les sciences exactes. Le roi Ptolémée voulut être son disciple : mais, rebuté par les premières difficultés, il demanda s'il n'y avait point de voie plus aisée pour apprendre la géométrie: «Non, répondit Euclide, il n'y en a point de particulière pour les rois.» [Indépendamment des Eléments et des Données, qui sont les ouvrages les plus importants d'Euclide, Poppus et Proclus indiquent encore les suivants: Introductio harmonica, sectio Canonis; Phænomena; Optica; Catoptrica; Liber de divisionibus. Les Arabes sont les premiers qui connu et traduit les ouvrages qui nous restent d'Euclide; et c'est de l'arabe qu'on les a traduits en

de Valtguire. A cette conspiration succéda celle des partisans de Charles-le-Simple. Eudes, après les avoir forcés à se retirer en Bourgogne, composa avec Charles, et lui céda la partie de la France placée entre le Rhin et la Seine, et jouit paisiblement de l'autre partie jusqu'à sa mort, qui arriva

Je 1<sup>er</sup> janvier 898.

EUDES DE Montreuil, architecte du xiii siècle, fut fort estimé du roi saint Louis qui le conduisit avec lui dans son expédition de la Terre-Sainte, où il lui fit fortifier la ville et le port de Jaffa. De retour à Paris, il bâtit plusieurs églises, celles de Sainte-Catherine du Val-des-Écoliers, de l'Hôtel-Dieu, de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, des Blancs-Manteaux, des Mathurins, des Cordeliers et des Chartreux. Il mourut en 1289.

EUDES (Jean), frère ainé de l'historien Mézeray, né à Rye, dans le diocèse de Séez, le 24 novembre 1601, forma son esprit et régla ses mœurs dans la congrégation de l'Oratoire, sous les yeux du cardinal de Bérulle. Après y avoir demeuré dix-huit ans, il en sortit en 1643 pour fonder la congrégation des "Eudistes". Ses anciens confrères s'étant opposés à l'établissement de cette société, Eudes cacha une partie de son projet. Il se borna à demander une maison à Caen pour y former des prêtres à l'esprit ecclésiastique : « mais sans aucun dessein, dit-il, de former un nouvel institut». Le sien se répandit néanmoins avec beaucoup de fruit. Eudes prechait assez bien pour son temps, où l'éloquence de la chaire n'avait pas été portée si loin que dans le nôtre; ce talent le fit rechercher, et sa congrégation y gagna. « Le clergé de Normandie, dit l'abbé Berault, où elle est particulièrement répandue, en fait encore aujourd'hui l'éloge, pour sa régularité et pour ses lumières. Aussile nom du père Eudes y est-il toujours en grande vénération : ce qui n'a empeché point l'historien fugitif du jansénisme, de le représenter, dans le vrai style de la Hollande hérétique, comme un fanatique, ennemi déclare de la grâce du Sauveur. C'est un témoignage de plus en faveur de ce saint prêtre relativement à la foi, c'est-à-dire à la vertu sans laquelle toute sainteté n'en est que le simulacre. » Eudes mourut à Caen en 1680, à 79 ans, laissant des ouvrages qui ont plus fait d'honneur à sa dévotion qu'à son esprit. Celui qui a fait le plus de bruit est le Traite de la dévotion et de l'office de la Vierge, in-12, 1650. Eudes y adopte plusieurs pratiques nouvelles, inspirées par une piété mal réglée et par un zèle plus ardent qu'éclairé. On lui attribuc une Vie de Marie des Vallées, manuscrite, en 3 vol. in-4°. [On a tenté depuis la révolution de rétablir l'utile congrégation des Eudistes. Le 9 janvier 1826, l'abbé Blanchard réunit enfin ses membres disperses dans la maison du Pont-saint-Martin à Rennes. Voy. "Tableau des Congrégations religieuses formées en france depuis le xv11e siècle par M. Henrion, page 69.]

EUDOXE de Gnide, fils d'Eschine, fut à la fois astronome, géomètre, médecin, législateur; mais il est principalement connucomme astronome. Hipparque et lui, donnèrent un nouveau jour au système du monde d'Anaxi-

mandre. Eudoxe mourut l'an 350 avant J.-C., après avoir donné des lois à sa patrie. C'était un géomètre laborieux. Il perfectionna, dit-on, la théorie des sections

coniques.

EUDOXE, fils de saint Césaire martyr, né à Arabisse, ville d'Arménie, embrassa l'arianisme, et fut un des principaux défenseurs de cette hérésie. Il fut fait évêque de Germanicie dans la Syrie, par ceux de sa communion; il assista au concile de Sardique et à plusieurs autres. En 358, Eudoxe usurpa le siége d'Antioche. Deux ans après, l'empereur Constance l'éleva au patriarchat de Constantinople. Il persécuta les catholiques avec fureur, et mourut l'an 370 à Nicée, en sacrant Eugène, arien comme lui, et évêque de cette ville.

EUDOXIE (Ælia), fille du comte Bauton, célèbre général sous le grand Théodose, était d'origine française; elle joignait les agréments de l'esprit aux grâces de la figure. L'eunuque Eutrope la fit épouser à Arcadius, et partagea d'abord avec elle la confiance de ce faible empereur; mais, ayant voulu ensuite s'opposer à ses desseins, elle chercha les moyens de perdre ce rival, et elle les trouva: Eutrope fut mis à mort. Maîtresse de l'état et de la religion, cette femme régna en despote : son mari n'était empercur que de nom. Pour avoir encore plus de crédit que ne lui cn donnait le trône, elle amassa des richesses immenses par les injustices les plus criantes. Saint Jean-Chrysostôme fut le seul qui osa lui résister. Eudoxie s'en vengea, en le faisant chasser de son siège par le conciliabule du

Chêne, l'an 403. Mais, cette injustice ayant causé un soulèvement dans Constantinople, elle fut forcée de le rappeler après quelques mois d'exil. Une des causes de la haine de l'impératrice contre le saint prélat était un sermon contre le luxe et la vanité des femmes, que les courtisans envenimèrent. Le saint s'étant élevé avec force contre les profanations occasionées par les jeux et les festins, donnés au peuple à la dédicace d'une statue de l'impératrice, elle l'exila de nouveau en 404, et l'envoya au fond de l'Arménie, où il mourut trois ans après. Cette femme, implacable dans ses vengeances et insatiable dans son ambition, mourut d'une fausse couche quelques mois après. [Elle avait donné à Arcadius un fils (Thodose II) qu'on regarda comme le fruit de sa liaison avec le comte Jean, son favori, qui gouvernait alors l'empire.] Ses médailles sont trèsrares.

EUDOXIE (Ælia), fille de Léonce, philosopheathénien, s'appelait Athénais, avant son baptême et son mariage avec l'empereur Théodose le Jeune. Son père l'instruisit dans les belles-lettres et dans les sciences : il en fit un philosophe, un grammairien et un rhéteur. Le vieillard crut qu'avec tant de talents joints à une grande beauté, sa fille n'avait pas besoin de bien, et la déshérita. Après sa mort elle voulut rentrer dans ses droits; mais ses frères les lui contestèrent. Heureuse ingratitude, puisqu'elle la fit impératrice! Eudoxie, se voyant sans ressource, alla à Constantinople porter sa plainte à Pulchérie, sœur de Théodose II. Cette prin-

cesse, étonnée de son esprit, autant que charmée de sa beauté, la fit épouser à son frère en 421. Les frères d'Athénaïs, instruits de sa fortune, se cachèrent pour échapper à sa vengeance. Eudoxie les fit chercher, et les éleva aux premières dignités de l'empire: générosité qui rend sa mémoire plus chère aux âmes bien nées que sa fortune même. Son trône fut toujours environné de savants. Paulin, un d'entre eux, plus aimable ou plus ingénieux que les autres, fut le plus en faveur auprès d'elle. L'empereur en conçut de la jalousie; elle éclata, au sujet d'un fruit que l'impératrice donna à cet homme de lettres. Ce fruit fut une pomme de discorde. Théodose crut sa femme coupable, fit tuer Paulin, congédia tous les officiers d'Eudoxie, et la réduisit à l'état de simple particulière. Cette princesse, aussi illustre qu'infortunée, offensée des soupçons injurieux de son époux, lui demanda de se retirer à Jérusalem. Comme elle y voyait souvent le prêtre Sévère et le diacre Jean, cette circonstance éveilla les soupçons jaloux de Théodose II. Il envoya à Jérusalem le comte Séverin, qui les fit mettre à mort. Eudoxie, dans un moment de colère, fit tuer Séverin. Elle pleura ensuite ce crime, et l'expia en se voyant, pour l'avoir commis, dépouillée par l'empereur de tous les attributs de sa dignité. Elle avait embrassé, dans la Palestine, les erreurs d'Eutychès. Touchée ensuite par les lettres de saint Siméon Stylite, et par les raisons de l'abbé Euthymius, elle passa le reste de ses jours à Jérusalem, dans la piété et les lettres. Elle mourut l'an 460, après avoir

juré qu'elle était innocente des crimes dont son époux l'avait soupçonnée. Eudoxie avait fondé plusieurs églises et couvents, et composé beaucoup d'ouvrages pendant qu'elle était sur le trône, et après qu'elle en fut descendue. Photius cite avec éloge une Traduction en vers hexamètres des huit premiers livres de l'Ecriture. On attribue encore à cette princesse un ouvrage appelé le "Centon" d'Homère, qu'on trouve dans la "Bibliothèque des Pères". C'est la vie de J.-C. composée de vers pris de ce père de la poésie grecque. Du Cange pense que cet écrit est tout ce qui nous reste de ses ouvrages; mais la plupart de ses critiques conviennent qu'il n'est ni d'elle, ni digne d'elle. Villefore a écrit sa "Vie",

EUDOXIE (Licinia), "la Jeune", naquit à Constantinople en 422. Elle était fille de Théodose II et d'Eudoxie, et femme de Valentinien III, que Maxime, usurpateur de l'empire, fit assassiner. Le meurtrier força la femme de l'empereur tué à accepter sa main. Quand Licinia Eudoxie fut ainsi contrainte d'épouser Maxime, et de donner en même temps sa fille pour épouse au fils du tyran, elle ignorait qu'il fût l'assassin de son mari. Maxime lui-même le lui ayant appris, elle appela à son secours Genséric, roi des Vandales. Ce prince passa en Italie à la tête d'une nombreuse armée, mit tout à feu et à sang, saccagea Rome, et emmena Eudoxie en Afrique. Après sept ans de captivité, elle fut renvoyée à Constantinople en 462, et y finit sa vie dans les exercices de la piété. Elle ne fit usage de son pouvoir que pour soulager les malheureux qui furent

en grand nombre sous son règne. Elle supporta les vices de Valentinien avec un courage tranquille, et ne lui fut pas moins attachée que si cet époux infidèle et livré à une vie infâme eut été un homme de bien.

EUDOXIE, veuve de Constantin Ducas, se fit proclamer impératrice avec ses trois fils aussitôt après la mort de son époux, en 1067. Romain Diogène, un des grands de l'empire, avait voulu lui enlever la couronne. Eudoxie le fit condamner à mort; mais, l'ayant vu avant l'exécution, elle fut si touchée de sa bonne mine, qu'elle lui accorda sa grâce, et le fit même général des troupes de l'Orient. Romain Diogène répara par sa valeur ses anciennes fautes. Eudoxie résolut de l'épouser, afin qu'il l'aidat à réparer les malheurs de l'empire, et à conserver le sceptre à ses fils. Pour exécuter ce projet, il fallait retirer des mains du patriarche Xiphilin un écrit par lequel elle avait promis à Constantin Ducas de ne jamais se remaner. Un eunuque de confiance, d'un esprit délié, va trouver le patriarche, lui déclare que l'impératrice veut passer à de secondes noces, mais que son dessein est d'épouser le frère du patriarche. Xiphilin ne trouva dès lors aucune difficulté, il rendit ce papier, et Eudoxie épousa Romain en 1068. Trois ans après, Michel, son fils, s'étant fait proclamer empereur, la renferma dans un monastère. Elle avait eu sur le trône les qualités d'un grand prince; elle eut dans le couvent les vertus d'une religieuse. Elle cultiva aussi la littérature avec succès. Nous avons d'elle un manuscrit qui est dans la bi-

bliothèque du roi de France: c'est un Recueil sur les généalogies des dieux, des héros et des héroïnes". On trouve dans cet ouvrage tout ce qu'on a dit de plus curieux sur les délires du paganisme. Il décèle une vaste lecture. Il a été imprimé à Venise par les soins de Villoison dans les "Anecdota græea", 1781, 2 vol. in-4°; le premier volume est occupé par ce manuscrit; le second contient des extraits de différents auteurs grecs. Ce recueil a pour titre : *Ionia*. On cite d'elle d'autres ouvrages, comme | un Poème sur la chevelure d'Ariadne; | Instructions à l'usage des femmes; | Traité sur l'occupation des princesses; un autre sur la Vie monastique.

EUDOXIE LAPOUCHIN, impératrice de Russie, première femme de Pierre-le-Grand et mère de l'infortuné Alexis, fut répudiée et reléguée dans un couvent, près du lac Ladoga. On l'avait accusée injustement, à ce qu'il paraît, d'avoir eu un commerce illicite avec un seigneur nommé Kelbou, qui expira dans des tourments horribles. Au milieu de l'exécution, le jaloux et cruel Pierre le sollicita d'avouer son crime; mais Kelbou lui répondit d'une manière bien propre à justifier l'impératrice: « Il faut que tu sois aussi imbécile que tyran, pour croire que, n'ayantrien voulu avouer au milieu des tourments inouïs que tu m'as faitsouffrir, à présent que je n'ai plus d'espérance de vivre, j'irai flétrir l'innocence et l'honneur d'une femme vertueuse, en qui je n'ai jamais connu d'autre tache que de t'avoir aimé. Va, monstre, ajouta-t-il en lui crachant au visage, retire-toi et laisse-moi

mourir en paix. » Eudoxie fut rappelée par Pierre II, et mou-

rut quelque temps après.

EUGENE I' (Saint), Romain, fut vicaire-général de l'Église durant la captivité du pape saint Martin, et son successeur dans la chaire pontificale en 655. Il mou-

rut le fer juin 658.

EUGENE II, Romain, pape après Paschal Ier, l'an 824, mort en 827, fut recommandable par son humilité. On assure, qu'il établit l'épreuve de l'eau froide. [Mais, dans ces siècles,] les moyens de connaître le vrai, étaient si peu lumineux et si peu sûrs, qu'on est presque tenté d'approuver le recours aux preuves surnaturelles; et aujourd'hui même que notre jurisprudence est si fière de ses lumières, le résultat de beaucoup de procès civils et criminels ne présente rien de plus avéré que l'épreuve de l'eau froide. (Voyez CHARLEMAGNE.) Noël Alexandre soutient qu'on a attribué sans fondement à ce pape l'établissement de ce genre d'épreuve. Papebrock, dans le "Propylæum", p. 128, est du même avis. Les épreuves de ce genre furent proscrites par le concile de Worms en 829.

EUGÈNE III, religieux de Cîteaux sous saint Bernard, ensuite abbé de Saint-Anastase, fut élevé sur la chaire pontificale de Rome en 1145. Il était de Pise, et s'appelait Bernard. Les Romains étaient animés de l'esprit de révolte, lorsqu'il monta sur le saint-siège. Ils avaient rétabli le sénat et élu un patrice: ils voulurent qu'Eugène III approuvât tous ces changements. Le pape aima mieux sortir de Rome. Il y rentra à la fin de l'année, après avoir soumis les rebelles par les armes des Tiburtins,

anciens ennemis des Romains. Le feu de la rébellion n'était pas éteint; les séditieux le soufflaient de tous côtés. Eugène, fatigué dù séjour orageux de Rome, se retira à Pise, et de là à Paris, en 1147. Il assembla un concile à Reims l'année d'après, et un autre à Trèves, où il permit à sainte Hildegarde, religieuse, d'écrire ses visions. De retour en France, il vint à Clairvaux. Il y avait été simple moine; il y paruten pape, mais en pape qui n'avait pas oublié son ancien état : il portait sous les ornements pontificaux une tunique en laine. Sur la fin de cette année, il reprit le chemin d'Italie, et mourut à Tivoli en 1154, après un pontificat de plus de huit ans, aussi agité qu'il méritait peu de l'être. Les Romains ne sentirent la grandeur de leur perte, que quand on rapporta chez eux le corps de ce magnanime et modéré pontife, qu'ils arrosèrent de leurs larmes. C'est à lui que saint Bernard adresse ses livres "De la considération". Eugène le regarda toujours comme son maître, et faisait le plus grand cas de ses avis. De faux esprits ont abusé de ces avis pour exagérer les abus que Bernard reprenait, au lieu d'admirer et la sagesse personnelle du pontife et celle d'un gouvernement où les conseils et les leçons, énoncés même quelquefois durement, sons reçus avec reconnaissance et avec fruit. On a du pape Eugène III des Décrets, des Epîtres, des Constitutions. On peut consulter, sur les actions et les vertus de ce pape, l'"Histoire" de son pontificat, écrite avec beaucoup de netteté par dom Jean de Lannes, bibliothécaire de l'abbaye de Clair-

vaux, Nanci, 1737, un vol. in-12. EUGENE IV (Gabriel Condolmero), Vénitien, d'une famille roturière, offrit une preuve de ce que peut le talent, et surtout celui des affaires. Il fut d'abord chanoine régulier de la congrégation de Saint-Grégoire "in alga", ensuite évêque de Sienne, cardinal, enfin pape en 1431, après Martin V, l'année même de l'ouverture du concile de Bale. Il y eut beaucoup de mésintelligence entre le pontife et les Pères de cette assemblée. Eugène lança une bulle pour la dissoudre. Le concile n'y répondit qu'en donnant un décret pour établir son autorité, et en confirmant les deux décrets de la 4° et de la 5° session du concile de Constance, qui soumettent le pape au concile : décret donné en temps de schismes, où il existait des doutes sur le pape légitime, et où l'unité n'a pu se rétablir que par la déposition de tous les contendants. Le pontife romain, après deux ans de délai, se rendit enfin à Bâle. L'empereur Sigismond avait été le lien de l'union d'Eugène avec les Pères de Bâle : cette union finit à la mort de ce prince. Le pape assembla un nouveau concile à l'errare, après avoir dissous une seconde fois celui de Bâle, qui ne laissa pas de se maintenir. La 1<sup>re</sup> session se tint le 10 février 4438. L'objet de cette assemblée était l'union de l'église grecque avec la latine. Jean Paléologue, empereur d'Orient, voulait réconcilier ces deux églises, parce qu'il avait alors besoin des Occidentaux contre les Turcs. Il arriva à Ferrare au mois de mars, avec Joseph, patriarche de Constantinople, vingt-un évêques et

une nombreuse suite. La peste se mit dans cette ville; on transféra le concile à Florence. Après avoir discuté avec les Grecs la procession du Saint-Esprit, la primauté du pape, le purgatoire, la réunion tant désirée fut terminée dans la 6° et dernière session, tenue le 6 juillet 1459. Le décret, dressé en grec et eu latin, fut souscrit de part et d'autre. L'empereur et les grecs partirent fort prelats contents de la générosité du papa: Eugène leur donna beaucoup plus qu'il n'avait promis par son traité. Il est certain qu'il se prêta, avec autant de sagesse que de zèle, à rétablir l'intelligence entre l'église d'Orient et elle d'Occident; mais, malgré tous ses soins, Punion ne fut pas durable. Les Grecs s'élevèrent contre elle, dès que Paléologue leur en eut montré le décret. Ils commencèrent le schisme; et depuis ce temps, il n'a pu être éteint. Eugène fut mal récompensé à Bále des services qu'il venait de rendre à l'église latine. Le concile, qui était devenu très-peu nombreux, et où il ne se trouvait plus guère de personnes distinguées, le déposa du pontificat, comme "perturbateur de la paix, de l'union de l'Eglise; simoniaque, parjure, incorrigible, schismatique et hérétique. Les rois de France et d'Angleterre, les princes d'Allemagne, qui jusque la avaient gardé une espèce de neutralité, en furent indignés, et s'en plaignirent au concile. Le pape cassa ce décret absurde, y répondit par un autre décret, dans lequel il annule tous les actes de l'assemblée de Bâle. Le concile ou, plutôt l'assemblée qui continuait à s'appeler

ainsi, après avoir déposé Eugène, lui opposa Amédée VIII, duc de Savoie, qui fut élu pape sous le nom de Félix V. L'Eglise fut encore une fois déchirée par le schisme. Eugène était toujours à Florence, renvoyant les foudres que le concile de Bâle, devenu un conciliabule, lançait contre lui. En 1442, il transféra ce concile à Rome, et mourut 3 ans après en 1447, lassé et détrompé de tout. Dans ses derniers moments, il s'écria devant tout le monde : « O Gabriel! (c'était son nom de baptême) ô Gabriel! qu'il te serait bien plus avantageux de n'avoir jamais été ni pape, ni cardinal, ni évêque; mais d'avoir fini tes jours comme tu les avais commencés, en suivant paisiblement dans ton monastère les exercices de la règle!» Ce fut, toutefois, un des plus grands papes, quoique un des moins heureux. Il eut toutes les qualités qui font révérer et chérir les grands, l'élévation de l'esprit, la fermeté du courage, la noblesse des goûts et des manières, la libéralité et la bienfaisance, le don de la parole, le talent des affaires, l'amour des lettres, sans être bien savant luimême, et, ce qu'on ne peut trop apprécier dans sa place et dans son siècle, la sagesse de ne point se mêler dans les différends temporels des princes. Sa vie fut édifiante et réglée; il se montra extrêmement charitable envers les pauvres, et très-zélé pour la réduction des sectes, qu'il eut le bonheur de réunir en grand nombre au centre de l'unité. Un historien ecclésiastique, plus abondant que judicieux dans sa compilation, l'accuse d'une ambition odieuse, et d'avoir entretenu le

schisme dans la seule vue de maintenir son autorité. Mais ne lui eût-on pas reproché avec plus de sens et de justice l'imprudence, la pusillanimité, l'abandon du devoir, la trahison même et la prostitution de l'épouse de J.-C. si, à l'ordre de huit évêques et d'un amas confus de clercs travestis en successeurs des apôtres, il fût descendu de la chaire apostolique, pour y élever un intrus avéré? Eugène IV était naturellement si modeste, qu'en le voyant en public, on l'eût pris, pour une vierge timide qui n'a pas l'assurance de lever les yeux. Il eut le chagrin de voir les progrès des Turcs, et les suites funestes du conseil donné par son légat à Uladislas, de rompre son traité avec Amurat II. (Voyez ce nom et CESARINI.)

EUGENE (Saint), évêque de Carthage, fut élevé sur ce siège l'an 481. Il gouvernait cette église en paix, lorsque le roi Hunéric ordonna que tous les évêques catholiques se trouvassent à Carthage, pour y disputer avec les prélats ariens. La conférence se tint en 484; mais les ariens la rompirent sous de mauvais prétextes. Hunéric, leur partisan, persécuta leurs adversaires sous des prétextes encore plus mauvais. Il ordonna aux évêques de jurer « que leur désir était qu'après sa mort, son fils eût le trône.» La plupart des évêques crurent qu'ils pouvaient faire ce serment; les autres le refusèrent. Hunéric les condamna tous également: les premiers, comme réfractaires aux préceptes de l'Evangile, qui défend de jurer; les autres, comme infidèles à leur prince. Il donna peu de temps après des ordres

pour rendre la persécution générale. Un grand nombre de vierges consacrées à Dieu furent cruellement tourmentées; il y en eut plusieurs qui expirèrent sur le chevalet. Les évêques, les prêtres, les diacres, les laïques distingués qui furent bannis, furent au nombre de 4966. A Carthage, on fit souffrir le tourment des coups de fouet et de bâton à tout le clergé, composé de plus de 500 personnes; après quoi on les bannit. Eugène fut du nombre des exilés. Le peuple suivit les évêques et les prêtres avec des cierges à la main; les mères portaient leurs enfants dans leurs bras; puis, les déposant aux pieds des confesseurs, elles leur disaient, les yeux baignés de larmes : « A qui nous laissez-vous en courant au martyre? Qui baptisera nos enfants? qui nous donnera la pénitence? qui nous délivrera de nos péchés par le bienfait de la réconciliation? qui nous enterrera après la mort? qui offrira le divin sacrifice avec les cérémonies ordinaires? Que ne nous est-il permis d'aller avec vous! "Qui nobis pænitentiæ munus collaturi sunt, et reconciliationis indulgentia obstrictos peccatorum vinculis soluturi? A quibus divinis sacrificiis ritus est exhibendus consuetus? Vobiscum et nos libeat pergere, si liceret! \* (S. Vict., l. 2, p. 33.) On voit qu'alors on ne songeait pas encore à faire des "évêques constitutionnels", et que ni le peuple chrétien, ni même le tyran Hunéric ne regardèrent une telle invention comme possible. Eugène fut rappelé sous le règne de Gombaud, et exilé encore par Thrasamond son successeur. On l'envoya dans les Gaules. Eugène, retiré à Albi, couronna par une

mort sainte, en 505, une vie aussi glorieuse que traversée. On a de lui une Lettre dans Grégoire de Tours.

EUGÈNE, évêque de Tolède, gouverna cette église pendant 11 ans, et mourut en 636. Il possédait, assez bien pour son temps, cette partie des mathématiques qui sert aux calculs astronomiques. [Cet évêque assista aux 5°, 6° et 7° conciles de Tolède. Il passait pour un savant astronome.]

EUGENE, évêque de Tolède, successeur du précédent, est auteur de quelques Traités de théologie, et de quelques Opuscules en vers et en prose, publics par le P. Sirmond en 1619, in-8°, avec les "Poésies" de Draconce. Le style d'Eugène manque de politesse : mais les pensées en sont justes, et les sentiments pieux. Modeste et studieux, il s'était enfui et caché pour ne point accepter l'évêché; mais le roi Récésuinte découvrit sa retraite, et l'obligea à occuper le siège épiscopal de Tolède. Il présida aux 8°, 9° et 10° conciles de Tolède, de 633 à 656.

EUGENE, homme obscur, qui avait commencé par enseigner la grammaire et la rhétorique, fut salué empereur à Vienne, en Dauphiné, par le comte Arbogaste, Gaulois de naissance, après la mort du jeune Valentinien, l'an 392. Il se déclara pour le paganisme, conduisit son armée sur le Rhin, fit la paix avec les petits rois des Francs et des Allemands, et, ayant passé les Alpes, s'empara de Milan. Enfin ce ridicule usurpateur fut vaincu et tué le 6 septembre 394, par ordre de l'empereur Théodose, qui le sit décapiter sur le champ de bataille,

Eugène avait régné plutôt en esclave qu'en prince. Arbogaste ne l'avait tiré de la place de maître du palais, qu'il occupait, pour le placer sur le trône, que dans l'espérance de régner sous son nom. En effet, Eugène lui abandonna entièrement le soin du gouvernement et le commandement des troupes, et ne fut qu'un fantôme

d'empereur.

EUGENE (François-Eugène DE SAVOIE, plus connu sous le nom de prince), généralissime des armées de l'empereur, naquit à Paris en 1663, d'Eugène-Maurice, comte de Soissons, et d'Olympe Mancini, nièce du cardinal Mazarin. Il était arrière-petitfils de Charles-Emmanuel, duc de Savoie. Il porta quelque temps le petit collet sous le nom de l'abhé de Carignan, et le quitta ensuite pour le service militaire. Cet homme, si dangereux depuis à Louis XIV, ne parut pas devoir ni pouvoir l'être dans sa jeunesse. Le roi, le jugeant peu propre aux fatigues de la guerre, lui refusa un régiment. Le prince, piqué de ce refus, protesta, devant plusieurs de ses amis, qu'il irait servir ailleurs, et qu'il ne reviendrait en France que les armes à la main. En effet, Eugène alla servir en Allemagne contre les Turcs, en qualité de volontaire, avecles princes de Conti, en 1683. Les prodiges de valeur qu'il fit dans cette campagne lui méritèrent un régiment de dragons. L'empereur se félicitait d'avoir acquis un tel homme. Le prince Eugène avait toutes les qualités propres à le faire devenir ce qu'il devint: il joignait à une grande profondeur de desseins une vivacité prompte dans l'exécution.

Ses talents parurent avec beaucoup d'éclat après la levée du siége de Vienne. L'empereur l'employa en Hongrie sous les ordres de Charles V, duc de Lorraine, et de Maximilien-Emmanuel, duc de Bavière. En 1691, il parut sur un nouveau théâtre. Il délivra Coni, que le marquis de Bulonde, subalterne du maréchal de Catinat, tenait assiégé depuis ouze jours. Il investit ensuite Carmagnole, et le prit après quinze jours de tranchée. Sa valeur fut récompensée en 1697, par le commandement de l'armée impériale. Le 11 septembre de cette année, il remporta la victoire de Zenta, fameuse par la mort du grandvisir, de 17 bachas, de plus de 20 mille Turcs, et par la présence du Grand-Seigneur. Cette journée abaissa l'orgueil ottoman, et procura la paix de Carlowitz, où les Turcs reçurent la loi. Toute l'Europe applaudit à cette victoire, excepté les ennemis personnels d'Eugène. Il en avait plusieurs à la cour de Vienne. Jaloux de la gloire qu'il allait acquérir, ils lui avaient fait envoyer une défense formelle d'engager une action générale. Ses succès augmentèrent leur fureur; et il ne fut pas plus tôt arrivé à Vienne, qu'on le mit aux arrêts, et qu'on lui demanda son épée: « La voilà, dit ce héros, puisque l'empereur la demande : elle est encore fumante du sang de ses ennemis. Je consens de ne la plus reprendre, si je ne puis continuer à l'employer pour son service. » Cette générosité toucha tellement Léopold, qu'il donna à Eugène un écrit qui l'autorisait à se conduire comme il le jugerait à propos sans crainte d'être

jamais recherché. La chrétienté fut tranquille et heureuse après la paix de Carlowitz; mais ce ne fut que pour quelques années. La succession à la monarchie d'Espagne alluma bientôt une nouvelle guerre. Eugène pénétra en Italie par les gorges du Tyrol, avec 30 mille hommes, et la liberté entière de s'en servir comme il voudrait. Il amusa les généraux français par des feintes, et força, le 9 juillet 1701, le poste de Carpi, après 5 heures d'un combat sanglant. Ce succès rendit l'armée allemande maîtresse du pays entre l'Adige et l'Adda; elle pénétra dans le Bressan, et le maréchal de Catinat, qui commandait l'armée française, recula jusque derrière l'Oglio. Le maréchal de Villeroi vint lui ôter le commandement, et fut encore moins heureux; il passa l'Oglio pour attaquer Chiari dans le duché de Modène. Le prince Eugène, retranché devant ce poste rempli d'infanterie, battit le général français, et le contraignit d'abandonner presque tout le Mantouan. La campagne finit par la prise de la Mirandole, le 22 décembre 1701. Au cœur de l'hiver de l'année suivante, tandis que Villeroi dormait tranquillement dans Crémone, Eugène pénètre dans cette ville par un égout, et le fait prisonnier. Son activité et sa prudence, jointes à la négligence du gouverneur, lui avaient donné cette place; le hasard et la valeur des Français et des Irlandais la lui ôtèrent. Il fut contraint de se retirer le soir du 1er février, après avoir combattu tout le jour en héros. Le duc de Vendôme, mis à la place de Villeroi, se signala le 10 août à Luzzara. Cette bataille, douteuse

en elle-même, et pour laquelle on chanta le "Te Deum" à Vienne et à Paris, parut se déclarer pour la France, par la prise de Guastalla et de quelques villes voisines. Le prince Eugène quitta l'Italiepour passer en Allemagne; il n'avait pas remporté de victoire contre Vendôme, mais il laissait les troupes en bon ordre. L'empereur se l'attacha par de nouvelles grâces; il le nomma président du conseil de guerre, et administrateur de la caisse militaire. Le commandement des armées d'Allemagne lui fut confié. Eugène, Marlborough et Hensius, maîtres en quelque sorte de l'Empire, de l'Angleterre et de la Hollande, étroitement unis par l'esprit et par le cœur, formèreut une espèce de triumvirat fatal à la France et à l'Espagne. Les deux premiers gagnèrent en 1704 la bataille de Hochstet, livrée assez mal à propos par l'électeur de Bavière, secondé du maréchal de Tallard. Cette victoire fut décisive, et changea la face des affaires. Plus de la moitié de l'armée française et bavaroise fut détruite; le reste regagna avec peine les bords du Rhin, abandonnant toutes les villes de la Bavière et de la Souabe. De retour en Italie, l'an 1705, Eugène combattit le duc de Vendôme à la journée de Cassano, près de l'Adda : journée sanglante, dont les deux partis s'attribuèrent la gloire. L'armée française ayant assiégé Turin l'année d'après, Eugène vola à son secours. Il passe le Tanaro aux yeux du duc d'Orléans, après avoir passé le Pô à la vue de Vendôme. Il prend Correggio et Reggio; il dérobe une marche aux Français, les force dans leurs lignes, et leur

fait lever, le siége. Après avoir délivré Turin et battu les Français, il fit rentrer le Milanais sous l'obéissance de l'empereur, qui lui en donna le gouvernement. La fortune continua de lui être favorable en 1707. Les troupes françaises et espagnoles évacuèrent la Lombardie; le général Dann s'empara du royaume de Naples. Eugène pénétra peu de temps après en Provence et en Dauphiné par le col de Tende. Cette invasion, heureuse au commencement, finit comme toutes les invasions faites dans ces provinces. On avait mis le siége devant Toulon; on fut obligé de le lever. La Provence fut bientôt délivrée, et le Dauphiné sans danger. La prise de Suze fut tout le fruit de cette campagne. Le prince Eugène, ayant passé en 1708 des bords du Var aux bords de l'Escaut, mit en déroute les Français au sanglant combat d'Oudenarde, le 11 juillet. Ce n'était pas une grande bataille, mais ce fut pour les Français une fameuse retraite. Le vainqueur, maître du terrain, mit le siège devant Lille, défendue par Boufflers. Cette ville si bien fortifiée se rendit après une défense de quatre mois. Il dut en partie son succès au découragement des généraux français : aussi, dans un âge plus avancé, il rejetait les lomnges qu'on lui donnait sur cette entreprise, trop téméraire dans le projet pour être glorieuse dans l'exécution. Cette conquête fut suivie de la bataille de Malplaquet, gagnée le 10 septem-bre 1709, sur les maréchaux de Villars et de Boufflers, qui lui disputèrent long-temps la victoire. Marlborough ayant été disgracié, Eugène passa à Londres VII,

pour seconder sa faction; mais ce voyage fut inutile; il retourna seul achever la guerre. C'était un nouvel aiguillon pour lui d'espérer de nouvelles victoires, sans compagnon qui en partageat l'honneur. Il prit la ville du Quesnoi en 1712, et étendit dans le pays une armée d'environ cent mille combattants. Quoique privé du secours des Anglais, il était supérieur de vingt mille hommes aux Français: il l'était surtout par sa position, par l'abondance des magasins, et par neuf ans de victoires. La France et l'Espagne étaient dans l'alarme. Une faute qu'il fit à Landrecies, qu'il assiégeait, les délivra de leurs inquiétudes. Le dépôt des magasins, placé à Marchiennes, était trop éloigné; le général Albermale, posté à Denain, n'était pas à portée d'être secouru assez tôt, s'il était attaqué. Il le fut. Le maréchal de Villars, après avoir donné le change au prince Eugène, tomba sur Albermale, et remporta une victoire aussi aisée que complète. Eugène, arrivé trop tard, se retira; après avoir fait d'inutiles efforts. Quelques jours auparavant, il avait voulu rapprocher ses magasins; mais, par une économie mal entendue, les députés des Hollandais s'y opposèrent. Cet événement amena la paix. Eugène et Villars, héros au champ de bataille, excellents négociateurs dans le cabinet, la conclurent le 6 mai 1714, à Rastadt, et elle fut suivie du traité de Baden en Argaw. La puissance ottomane, qui aurait pu attaquer l'Allemagne pendant la longue guerre de 1701, attendit la conclusion totale de la paix générale. Le grand-visir Ali parut sur les

frontières de l'empire avec 150 mille Turos; Eugène le battit en 1716, à Péterswaradin, et s'empara de Temeswar. En 1717, il entreprit le siège de Belgrade; les on nomis vinrent l'assièger dans sou camp; et, non contents de le bloquer, ils avancèrent vers lui par des approches et des tranchées. Le prince Eugène, après leur avoir laissé passer un ruissena qui les séparait de son camp, sortit de ses retranchements, les dest entièrement, leur tua plus de vingt mille hommes, et s'empara de leurs canons et de leurs bagages. Belgrade, n'ayant plus de secours à espérer, se rendit au vainqueur. Une paix avantageuse fut le fruit de ses victoires. Couvert de gloire, il retourna à Vienue, où ses ennemis voulaient his faire son procès, pour avoir hasarde l'état, qu'il avait sauvé, et dont il avait reculé les trontières. La double élection faite en Pelogne ayant rallumé la guerre on 1733, le prince Eugène eut le commandement de l'armée du Rhin. Les Français prirent Philisbourga sa vue. Il n'y avait plus dans l'armée impériale que l'ombre du prince Eugène; il avait survecu à lui-même, et il craignait d'exposer sa réputation, si solidement établie, au hasard d'une dix - huitième bataille. Il mourut subitement à Vienne en 1786, regretté de l'empereur et des soldats. Les malheurs de l'année saivante ne justifièrent que rop ces regrets. L'empereur, qui .ui devuit la gloire de son règne, cusuit au milieu des pertes qui suivirent sa mort : « La fortune de l'état est-elle morte avec ce hé-106? Le prince Eugène fut le plus heureux général et le plus habile

ministre que la maison d'Autriche ent eu depuis plusieurs siècles : il avait un esprit plein de justesse et d'élévation, les qualités et le courage nécessaires pour triompher des capitaines les plus expérimentés. S'il échoua quelquefois dans ses entreprises, les circonstances qui les lui firent manquer lui valurent de nouveaux éloges. Il n'était pas toujours le maîtré de faire ce qu'il voulait. Un de ses amis lui demanda un jour, pendant la longue guerre pour la succession d'Espagne, la cause de la profonde réverie où il le voyait plongé. « Je fais réflexion, dit-il que, si Alexandre-le-Grand avait étéobligéd'avoir l'approbation des députés de Hollande pour exécuter ses projets, ses conquêtes n'auraient pas été à beaucoup près si rapides... » Le courage et les talents militaires n'étaient pas les seules qualités du prince Eugène. Les traités de Rastadt et de Passarowitz ont autant immortalisé son nom que ses victoires. Il était le père de ses soldats et le modèle des ministres, philosophe doux, humain, bienfaisant, sans orgueil, sans dédain, sans faste, et d'une générosité peu commune. Son attachement à la religion était aussi solide que sincère. Il portait avec lui, au milieu des combats, le petitmais précieux livre de l'Imitation de J.-C.", et le mit dans des moments de calmé et de réflexion. Quoique froid et réservé, il était sensible aux charmes de l'amitié. Il cultiva les lettres, et les protégea dans le cours de son ministère. Tous les beaux-arts avaient des attraits pour lui. « De trois empereurs qu'il avait servis, le premier, Léopold, avait été, disait-il, son père, parce qu'il

avait ensoin de sa fortune comme de celle de son propre fils; le second, Joseph, son frere, parce qu'il l'avait aimé comme un frère; le troisième, Charles VI, son maître, parce qu'il l'avait récompensé en roi.» Ses sentiments de reconnaisance pour les souverains de la maison d'Autriche ne se démentirent jamais. [Aussi Louis XIV, pour réparer son ancienne méprise, lui ayant fait offrir le bâton de maréchal et le gouvernement de la Champagne, que son père avait eu, et une pension de 2000 pistoles, Eugène refusa tout. Son cœur était trop loyal pour trahir l'empercur son maître.] Ses "Batailles" ont été imprimées en 2 vol. in-fol., auxquels on a joint un Supplément. On peut aussi voir l'Histoire du prince Eugène", imprimée à Vienne en 1770, en 5 vol. in-12. Elle offre quelques particufarités carleuses, quoiqu'elle ne soit très-souvent qu'une compilation de gasettes, et que l'auteur, calviniste réfugié, donne quelquefois l'essor aux préjugés de sa secte. Plusieurs autres historiens se sont exercés à traiter ce même sujet.

Norique, suivit sa nation, lorsqu'Odoacre la transféra en Italie l'an 488; il y fut abbé de Lucullano, près de Naples. Il est auteur: | du Thesaurus ex sancto Augustino, in-fol., Bêle, 1542; | d'une Vie de saint Augustin de Favianes, insérée dans Bollandas, | d'une Vie de saint Séverin, apôtre de la Norique, insérée dans les OEuvres de Marc Velser, La Règle qu'il avait donnée à ses

moines est perdue.

EULALIE (Sainte), naquit vers l'an 296, à Mérida, capitale de la Lasitanie en Espagne, fut élè-

vée dans la religion chrétienne, et sit paraître, dès son enfance, une admirable douceur de caractère, une modestie rare, une tendre piété, et un grand amour pour l'état de la virginité. Elle n'avait que douze ans lorsque parurent les édits de Dioclètien, par lesquels il était ordonné à tous les chrétiens de sacrifier aux dieux. Malgré sa jeunesse, elle regarda la publication de ces édits comme le signal du combat, et se présenta d'abord au juge, pour lui reprecher l'impiété dont il se rendait coupable, en voulant faire abjurer la seule vraie religion. Le juge , nommé Dacien , la fit arrêter, et après avoir employé inutilement tous les moyens de séduction, il en vint aux menaces, fit exposer à ses yeux les instruments destinés à la tourmenter, et lui dit qu'elle ine subirait aucune torture si elle voulait prendre, seulement du bout du doigt, un peu de sel et d'enceus. Eulalie, pour montrer qu'elle ne se laisserait pas séduire, renversa l'idole, et foula aux pieds le gâteau destiné pour le sacrifice. Ce fut alors que deux bourreaux, par ordre du juge, lui déchirèrent les côtés avec des crocs de fer, et lui découvrirent tous les os. Elle appelait trophées de J.-C. les plaies qu'on lui faisait. On lui appliqua ensuite des torches ardentes sur la poitrine et sur les côtés. Elle souffrit cette torture sans se plaindre, et elle n'ouvrit la bouche que pour louer le Seigneur. Le feu ayant pris à ses cheveux, elle fut étouffée par la fumée et par la flamme. Les chrétiens l'enterrèrent près du lieu de son martyre, et on y bâtit depuis une magnifique église. Prudence a célébré le triomphe de cette sainte. — Il ne faut pas la confondre avec une autre sainte Eula-LIE, vierge et martyre de Barcelone, sous l'empire de Dioclétien, dont le nom est plus connu que le détail de ses actions et de ses souffrances.

EULALIUS, antipape, qu'une cabale opposa au pape Boniface I<sup>er</sup>, en 418, et que l'empereur Honorius fit chasser comme un

intrus.

EULER (Léonard), professeur de mathématiques, membre de pluseurs académies, naquit le 15 avril 1707, à Bâle, où il s'appliqua, avec succès, à la philosophie et à l'étude des langues orientales; ses progrès dans lessciences lui acquirent l'estime de Jean Bernouilli. Les fils de cet habile géomètre l'invitèrent à se rendre à Saint-Pétersbourg, où ils avaient été appelés eux-mêmes en 1725. Euler y remplit successivement les chaires de professeur de physique et de mathématiques, perfectionna le calcul intégral, inventa le calcul des sinus, simplifia les opérations analytiques, et répandit un nouveau jour sur toutes les parties des sciences mathématiques. En 1741, il se rendit à Berlin, contribua beaucoup à donner du lustre à l'académie naissante, et retourna, en 1766, à Saint-Pétersbourg, où il perdit la vue, sans que cela l'empêchât de travailler et d'enrichir le public de ses productions. Il mourut le 7 septembre 1785. Peu de géomètres ont embrassé tant d'objets à la fois, et les ont traités avec plus de succès. On a de lui : | une Dissertation sur la nature et la propagation du Son; | -sur la Mâture des vaisseaux, que l'académie de

Paris honora de l'accessit, en 1727; | Mémoire sur la nature et les propriétés du feu, couronné par l'académie de Paris, en 1738; - sur le Flux et le reflux de la mer, couronné par la même académie, en 1740. Il y explique l'action du soleil et de la lune sur la mer, et appuie son explication de beaucoup de géométrie et de calculs; ce qui n'a point empêché plusieurs savants de la regarder comme peu satisfaisante. C'est une chose singulière que l'extrême variété et le peu de consistance des opinions établies à ce sujet. Descartes, qui attribue ce phénomène à la pression de l'air, Newton, qui en fait honneur à l'attraction, sont embarrassés quand on objecte que les marées sont plus hautes sous les zônes tempérées que sous la zône torride; et surtout quand on leur fait observer que le baromètre ne monte ni ne baisse lorsque la lune passe au méridien. Aussi Galilée se moquait-il amèrement de Képler qui, avant Newton, avait rapporté ce phénomène à la lune; mais, par un raisonnement plus étrange encore, il le fit dériver du mouvement de la terre. Un physicien de ce siècle a eu recours à la dilatation de l'air, produite par l'action du soleil; un autre à la fonte des glaces polaires; on a imaginé des gouffres qui absorbaient et revomissaient les eaux alternativement, etc. Le doute et l'indécision d'un vieux poète sont peut-être plus raisonnables que tout cela:

Quærite quos agitat mundi labor at mihi semper Tu quæcumque moves tam crebros causa meatus, Ut superi voluere, etc. LUCALN, phars.,

A-t-on bien saisi l'énergie de cet

"ut superi voluere"? Quand on songe que depuis Lucain on n'a rien dit de plus raisonnable sur cet objet que les physiciens de son temps; quand on réfléchit d'un autre côté que c'est un objet visible, palpable, immense, se renouvelant deux fois par jour dans toute l'étendue des deux hémisphères, observé de près par cinq cent millions d'hommes, l'espace de cinq à six mille ans, on comprend, ou du moins l'on peut comprendre alors toute la vérité de cet "ut superi voluere". Cinq Mémoires sur différentes questions de mathématiques, dans les "Mélanges" de Berlin. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux dans cette Collection. | Plusieurs Dissertations dans les "Mémoires" des académies de St.-Pétersbourg etidellerlin; Elements d'Algèbre. Cetouvrage, qu'il fit étant aveugle, a été traduit en français et en russe; iliest écrit avec clarté et méthode. | Trois Mémoires sur les inégalités dans les mouvements des planètes, couronnés à Paris; deux Mémoires sur la persection de la théorie de la lune, couronnés à Paris en 1770 et 1772; Opuscules analytiques, 1783. Ce sont des Mémoires réunis, qui avaient d'abord paru séparément. | Lettres à une princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique, Berne, 1775, 3 vol. in-8°. Il y attaque avec force le système de Newton sur les couleurs, et d'autres opinions accréditées. Condorcet en a donné une nouvelle édition en 1787, avec des notes qui n'ajoutent rien au mérite de l'ouvrage, [et des suppressions qui en font un corps, sans âme]. Plusieurs autres Ecrits sur divers objets. L'homme en

hi était aussi estimable que le savant. Bon époux, bon père, bon ami, bon citoven, il se montra constamment fidèle à tous les rapports de la société. Ennemi de l'injustice, s'il en voyait commettre quelqu'une, il avait la franchise de la censurer et le courage de l'attaquer, sans avoir égard à la personne. Il avait beaucoup de respect pour la religion, et a rempli avec soin les devoirs du chrétien. Doux et honnête envers tout le monde, s'il a jamais senti de l'indignation, ce n'a été qu'envers les ennemis du christianisme, dont il a pris avec ardeur la défense contre les objections des athées, dans un ouvrage qu'il publia à Berlin'en 1747, intitulé: Essai de désense touchant la révélation divine; traduit en italien par Nicolo Onerati, Naples, 1788, 1 vol. in-8°, [et en français par le célèbre abbé Emery. « L'autorité d'Euler et celle de Newton, dit Lalande dans le "Dictionnaire des Athées", sont d'un poids effrayant contre nous ».] Il a laissé plusieurs fils qui ont suivi les traces de leur père, entre autres J.-H. Euler l'aîné, qui a remporté des prix dansdifférentes académies. (Voyez l'"Eloge" de Léonard Euler, par Nicolas Fuss, son élève, Berlin, 1784, in-4°.)

EULOGÉ, pieux et savant patriarche d'Alexandrie en 581, mort en 607, laissa divers ouvrages contre les novatiens et contre d'autres hérétiques de son temps. Il fut uni d'une étroite amitié avec saint Grégoire-le-Grand.

EULOGE de Cordoue (Saint), prêtre, élu archevêque de Tolède la même aunée qu'il fut martyrisé Dar les Sarrasins, en 859, fortifia par ses écrits et par ses discours ses frères dans la foi. Les écrits qui nous restent de lui, sont: | Memoriale sanctorum. C'est une histoire de quelques martyrs. | Libri tres de martyribus cordubensibus, et Apologeticon pro gestis corumdem; | Exhortation au martyre; | et plusieurs Lettres. Ces ouvrages se trouvent dans le 4° vol. de l'Hispania illustrata, et dans la Bibliothèque des Pères.

EUMEE, favori d'Ulysse, à qui ce prince confia le soin de ses états lorsqu'il partit pour Troie. Ce fut aussi à lui que ce héros se fit connaître le premier à son retour, après 20 ans d'absence.

EUMENES, de Cardie, capitaine grec, l'un des plus dignes successeurs d'Alexandre-le-Grand, était fils d'un voiturier. Il avait les qualités qui font le héros dans la guerre, et l'homme estimable dans la paix, et il dut son élévation à ces qualités. Alexandre lui fit épouser la sœur de Barsine, l'une de ses femmes. Après la mort de ce conquérant, Eumènes acheva la conquête de la Cappadoce et de la Paphlagonie, et fut gouverneur doces deux provinces; mais Antigone ne voulut point l'y laisser établir. Se voyantans ressource, il se rendit auprès de Perdiccas, qui le chargea de porter la guerre sur les bords de l'Hellespont, contre les princes ligués contre lui. Il défit Cratère et Néoptolème, et tua colui-ci dans un combat singulier. Cratère périt aussi dans le cours de cette guerre; le vainqueur pleura le vaincu, son ancien ami, lui rendit les derniers devoirs, et fit porter ses cendres en Macédoine à sa famille : actions de générosité, dont un historien chrétien se charge avec plus de plaisair que du détail fatigant de tant de meurtres inutiles. Eumènes marcha ensuite contre Antipater, le vainquit, et s'empara de plusieurs provinces. Après la mort de l'ambitieux Perdiccas, il eut à combattre Antigone. On donna une bataille à Orcinium en Cappedoce, l'an 320 avant J.-C. Eumènes y fut vaincu par la trahison d'Apollonide, commandant de la cavalerie. Le traître fut pris et pendu sur-le-champ. Kumènes, obligé d'errer et de fuir sans cesse, congédia une partie de ses tronpes, et s'enferma dans le château de Nora, sur les frontières de la Cappadoce et de la Lycaonie. Il y soutiut un siège d'un an. Après dittérents succès mélés de revers, Antigone tailla en pièces l'arrièregarde de son ennemi, et ptat le bagage de son armée; c'est ce qui décida la victoire en sa faveur. Le vainqueur fit dire aux officiers et aux Argyraspides, phalange de Macédoniens, qu'il leur rendrait tout ce qui leur appartenait, s'ils lui livraient Eumènes. Ils eurent la lacheté de recouvrer à ce prix leur bagage. L'illustre infortuné fut mis à mort dans sa prison l'an 315 avant J.-C. Ce fut l'ambition qui commit ce meurtre. Antigone, autrefois le meilleur ami d'Eumènes, l'estimait trop pour ne pas le craindre. L'armée du vaincu, étant sans chef, fut bientôt dissipée. Antigone, se défiant des traîtres, les fit extermines

EUMENES Ier, roi de Pergame, succéda à Philéthère, son emcle, l'an 264 avant J.-C. Il remporta une victoire sur Antiochus-Soter et Antiochus-Hierax, er augmenta ses états de plusieurs villes qu'il prit sur les rois de

Syria. Ce prince aimait les lettres, et encore plus le vin. Il périt d'un exoès en ce genre, après 22 ans

do règne.

EUMENES II, neveu du précédent, monta sur le trône après Attale, l'an 198 avant J.-C. Les Romains, dont il cultiva l'amitié, augmentèrent ses états, après leur victoire sur Antiochus-le-Grand. Eumènes vainquit Prusias et Antigone, et mourut l'an 160 avant J.-C. Ce prince protégeait et cultivait les lettres; il augmenta considérablement la fameuse bibliothèque de Pergame, qui avait été fondée par ses prédécesseurs sur le modèle de celle d'Alexandrie. Ses frères, Attale, Philéthère et Athénée, lui furent si attachés, qu'ils voulurent être du nombre de ses gardes.

EUMENES, orateur, d'une famille originaire d'Athènes, professa la rhétorique avec beaucoup d'éclat à Autun, où il était né vers l'an 261. Il y ramena le goût des arts et de l'éloquence. Constance-Chlore et Constantin son fils lui donnérent des marques de leur estime. Il prononça l'an 309 le Panégyrique de ces doux princes. Son Discours le plus célèbre est celui dans lequel il tacha d'engager Riccius Varus, préfet de la Gaule lyonnaise, à rétablir les écoles publiques, ruinées par les barbares qui avaient ipondo les Gaules. Eumènes offrit de contribuer à ce rétablissement, il cédait une année des appointements qu'il avait en qualité d'un des premiers secrétaires des empereurs; ce qui faitait une somme considérable. Ce rhéteur moutut vers le milieu du 1ve siècle. Le P. de La Bauma, jésuite, a requally co qui nous reste de ses Harangues, dans ses "Panegyrich veteres ad usum Delphini", 1676, in-4°. Son style se sent un pen de la décadence de la latinité, et il y a plus de lieux communs que de panegos

de pensées.

EUMÉNIDES, ou Funns, filles de l'Achéron et de la Nuit, étaient trois: Alecton, Mégère, et Tisiphone. Elles châtraient dans le Tartare et flagellaient avec des serpents et des flambeaux ardents ceux qui avaient mai vécu. On les représente coiffées de couleuvres, tenant des serpents et des flambeaux dans leurs mains.

EUNAPE, natif de Sardes en Lydie, sophiste et médecin, sous les règnes de Valentinien, de Valens et de Gratien, écrivit l'Histoire des Césars, dont Suidas nous a conservé quelques fragments. Nous n'avons de lui que les Vies des philosophes et *sophistes, écrites* avec précision, et avec assez de netteté et d'élégance. A. Junius en a donné une ' "Traduction" latine avec le texte grec, 1596, in-8°. On en trouve un extrait dans les Excerpta de legationibus", Paris, 1648, infol., qui font partie de la "Byzantime". Cette histoire des philosophes est pleine d'injures indignes de la saine philosophie. Le but de l'auteur paraît être de relever l'idolatrie, et de rabaisser le christianisme. Il exagère les vertus des philosophes paiens, et atténue celle des solitaires chrétiens. (Foyez Zinon.) Il insulte mente à leurs martyrs; et, autant qu'on peut en juger par cet ouvrage, Eunape était un de ces hommes Passionnes qui couvrent leurs em-Lo Memente qu'unantera ge le se-िकार, कर पूर्ण जार अध्यह त्थान कि मारा

de philosophie dans la bouche, parce qu'ils sentent qu'ils ne l'ont

point dans le cœur.

EUNOME, célèbre musicien de Locres en Italie. Comme il disputait le prix de son art à un autre musicien, une cigale vint, suivant la fable, se poser sur son luth, pour suppléer à une corde

qui s'était rompue.

EUNOME (Eunomius), hérésiarque, natif de Cappadoce, d'abord maître d'école à Constantinople, ensuite disciple d'Aëtius, parvint à l'éveché de Cyzique par la protection d'Eudoxe, patriarche arien de Constantinople : ce prélat, en l'ordonnant, lui conseilla de cacher les erreurs qu'il avait sucées auprès d'Aëtius. Eunome, ayant négligé cet avis, et s'étant fait chef de parti, fut déposé par Eudoxe son ami, et exilé en divers endroits, et mourut dans sa patrie en 393. C'était un arien outré. Il soutenait que J.-C. n'était Dieu que de nom; qu'il ne s'était pas uni substantiellement à l'humanité, mais seulement par sa vertu et par ses opérations. Il rebaptisait ceux qui avaient été baptisés dans la foi de la Trinité, et croyait que la foi pouvait sauver sans les œuvres. Ses impiétés étaient d'autant plus dangereuses qu'il réunissait à quelque talent beaucoup d'artifice. Saint Grégoire de Nysse et saint Basile signalèrent leur éloquence et leur zèle contre ce sectaire factieux. [Ses disciples furent nommés "Eunomiens, et ils étaient hais des mer. On trouve le moyen de les ariens eux-mêmes, qui parta- conserver, comme on l'apprend geaient leur dectrine : elle fut proscrite par Gratien.]

EUNUS, esclave syrien, ne pouvant supporter les malheurs de sa condition, fit d'abord l'enthousiaste et l'inspiré de la décase de Syrie. Il se disait envoyé des dieux pour procurer la liberté aux esclaves. Pour s'insinuer dans l'esprit des peuples, il mettait dans sa bouche une noix remplie de soufre en poudre; il y glissait adroitement le feu, et, en soufflant, il paraissait vomir des flammes. Ce prétendu prodige le fit regarder comme un dieu. Deux mille esclaves, pressés par leur misère, se joignirent à lui, et il se vit à la tête de 50 mille hommes, avec lesquels il défit les préteurs romains. Perpenna, envoyé contre ces rebelles, les réduisit par la faim, et fit mettre en croix tous ceux qui tombèrent entre ses mains.

EUPHEMIE (Sainte), vierge et martyre de Chalcédoine, au Ive siècle, sous Dioclétien, vers l'an 307 de J.-C. Ses actes sont sans authenticité; mais l'église grecque l'honore de la même ma-. nière que les plus célèbres martyrs, et sa fête se célèbre dans presque tout l'Orient. Il y avait anciennement à Constantinople quatre églises sous son invocation. Celle qui portait son nom à Chalcédoine était fort célèbre, et ce fut là que se tint le 4° concile général qui proscrivit les erreurs d'Eutychès, en 451. On transporta depuis ses reliques dans l'église de Sainte-Sophie à Constantinople, où elles restèrent jusqu'au, temps de l'impie Constantin Copronyme, qui voulut les jeter à la de Constantin, évêque de Tio dans la Paphlagonie, qui a fait un discours sur ce sujet. Elles sont présentement à Syllebrie, entre Constantinople et Andrino-

ple. On en conservait une portion dans l'église de la maison de Sorbonne de Paris. On voyait à Rome, du temps de saint Grégoirele-Grand, une église qui portait le nom de Sainte-Euphémie. II paraît que c'est la même que celle qui a été réparée par le pape Urbain VIII, et qui subsiste encore aujourd'hui. Une ville de Calabre qui portait son nom fut engloutie par un tremblement de terre le **2**7 mars 1638.

EUPHEMIUS, patriarche de Constantinople l'an 490, illustre par sa science et par sa vertu, effaça des dyptiques le nom de l'hérétique Monge, ouvertement déclaré contre le concile de Chalcédoine. Il y rétablit celui du pape Félix III, qui en avait été ôté. Ce pontife lui refusa néanmoins sa communion, parce qu'il conservait les noms de quelques prélats hérétiques ou soupçonnés de l'étre. Euphémius s'obstina à y laisser celui d'Acace, dont il ne voulait pas outrager la mémoire. Le pape Gélase, successeur de Félix, refusa aussi de communiquer avec lui. L'empereur Anastase l'envoya en exil en 495. Ce patriarche mourut à Ancyre en 515, victime de son opiniatreté.

\*EUPHORBE, illustre troyen, fut tué par Ménélas à la guerre de Troie. Pythagore assurait que sou âme était celle d'Euphorbe, etqu'elle avait passé dans son corps par la métempsycose... Il y a eu un géomètre phrygien de ce nom, qui a donné la description du triangle et recherché les proprié-

tés de quelques figures.

\*EUPHRANOR, célèbre peintre et sculpteur grec, florissait dans la 104° olympiade, 564 ans avant J.-C. Il fut le premier qui

sut donner aux figures des héros la dignité et le caractère convenables. Parmi ses tableaux, on distinguait | les douze grands Dieux, ouvrage dont il fut chargé par les Athéniens : | Le combat de la cavalerie athénienne à Muntinée; | les figures de Thésée avec la démocratie et le peuple personifiés, | une Junon, | Apollon Patrous, Ulysse contrefaisant l'insensé, etc. Ayant concouru avec Parrhasius pour une figure de Thésée, et voyant que le coloris de son tableau était plus sévère et plus vigoureux que celui de ce célèbre artiste, « Parghasius, ditil, a peint un Thésée qu'il a nourri de roses; le mien est nourri de chair vive. » Ses sculptures ont aussi mérité de grands éloges. On citait particulièrement | un Paris, une Minerve appelée ensuite "Catulienne", parce qu'ayant été transportée à Rome, elle fut consacrée dans le Capitole par Q. Lutatius Catulus; | une Latone tenant Diane et Apollon dans ses bras, au moment où elle venait de leur donner le jour. Ce groupe fut placé à Rome dans le temple de la Concorde. | Enfin des Chars à deux et à quatre chevaux, et les Figures colossales d'Alexandre et de Philippe sur des quadriges, etc. Euphranor avait établi à Athènes une école où il forma des élèves habiles, tels qu'Antidote, maître de Micon, Carmanides et Léonides d'Anthédonie.

EUPHRASIE, ou EUPHRAXIE (Sainte), illustre solitaire et religieuse de la Thébaïde, fille d'Antigone, gouverneur de Lycie, et parente de l'empereur Théodose l'Ancien, naquit vers l'an 380, et mourut à l'âge de 30 ans, dans l'un des monastères de la Thébaïde, où elle avait donné des exemples admirables de vertu.

EUPHRATE, philosophe stoïcien sous l'empereur Adrien, demanda à ce prince la permission de s'ôter la vie, qui n'était plus qu'un fardeau pour lui. Adrien le lui permit, et le prétendu sage se donna la mort l'an 118 de J.-C.

EUPHRONE (Saint), évêque deTours, petit-fils du bienheureux Grégoire, évêque de Langres, ne dut son élévation qu'à ses vertus et à sa capacité. Sacré en 556, il assista l'année suivante au concile de Paris, où l'on arreta de sages réglements touchant les biens ecclésiastiques, les ordinations des évêques et les mariages illégitimes. La ville de Tours ayant été presque toute réduite en cendres par une suite de la guerre civile qui s'était allumée en France, ce saint éveque donna des marques éclatantes de sa charité. Il pourvut à la subsistance des pauvres, trouva les moyens de procurer des ressources aux habitants de la ville, et s'opposa à l'établissement d'une taxe à laquelle le comte Gaison voulait assujétir le peuple. En 566 Euphrone assembla dans sa ville épiscopale un concile qui est appelé le second de Tours, et dans lequel on fit vingt-sept canous de discipline. Ce prélat jouit de la plus haute considération auprès des rois Clotaire Ier et Charibert. On rapporte qu'étant en route pour aller à la cour du dernier, il revint sur ses pas, en disant que son voyage serait inutile, parce que le roi était mort : ce qui se trouva vrai. Il fut également estimé de Sigebert, roi d'Austrasie. Ce fut Iui que ce

prince choisit pour faire la translation de la vraie croix dans le monastère de Sainte-Radegonde à Postiers. Ce saint évêque mourut le 4 août 575, et eut pour successeur saint Grégoire, son parent, qui est regardé comme le père de l'histoire de France. ---Il ne faut pas le confondre avec saint Euphrone, évêque d'Antun, qui eut beaucoup de part à la lettre adressée à Thalasse d'Angers, contenant divers réglements sur les fêtes et le service divin, sur les ecclésiastiques bigames, etc., et qui souscrivit au concile assemblé à Arles, en 475, à l'occasion du prêtre Lucide. On ignore en quelle année il mourut. On sait seulement qu'une sainteté éminente, une prudence consommée et un savoir profond le firent généralement respecter.

EUPOLIS, poète comique de l'ancienne comédie, était d'Athènes, et florissait vers l'an 440 avant J.-C. Il monta sur le théitre dès l'âge de 17 ans, etfut couronné plusieurs fois, [Eupolis suivit dans ses pièces la même route que son prédécesseur Cratinus, et n'obunt pas moins de succès. On dit qu'Alcibiade le fit mourirpour avoir fait des vers contre luis d'autres prétendent qu'il périt dans un naufrage. La punition que lui in-Higea Alcibiade est démentie par Cicéron, ainsi que d'autres fables sur la vie de ce poète, sur lequel on a fort peu de renseignements. Il nous reste de lui un ouvrage intitulé Sententice, inprimé à Bale en 1560, in-8°.

EURIC ou Évanc, septième roi des Visigoths, sfut proclumé roi à Toulouse en 465, et monta sur le trône, souillé du sang de son frère Théodoric, qu'il avait fait polgnarder. Grand capitaine et habile politique, il s'empara, à la têté d'une armée nombreuse, d'une grande partie des Gaules; mais la ville de Bourges arrêta sa marche victorieuse; il ne put jamais la réduire. Tournant alors ses armes d'un autre côté, il profita habilement de la division des Romains, en Espagne, pour passer les Pyrénées, et emporta subitement Pampelune et Sarragosso. Irrité de la résistance de Tarragone, il fit raser cette ville. Les Espagnols se réunirent pour arrêter les progrès de ce puissant ennemi. Mais Euric les défit dans une bataille rangée, et se vit par cette victoire maître de toute l'Espagne, à l'exception de la Galice, occupée par les Suèves. Son ambition croissantavec ses conquêtes, il repassa les Pyrénées, et, pénétrant de nouveau dans les Gaules, il se rendit maître cette fois de Bourges et de Clermont. Devenu le plus puissant roi de l'Europe, il vit bientôt à sa cour les ambassadeurs de toutes les nations, qui venalent solliciter son alliance. Après avoir forcé Odoacre, qui occupait alors le trône des derniers césars, de lui céder ses droits sur l'Espagne et les Gaules, il envahit la Provence à la tête de cent mille hommes, s'empara de Marseille, d'Arles, et de toutes les villes qui bordent le Rhône. Il défit ensuite les Bourguignons. Après s'être acquis la réputation de grand capitaine, il voulut mériter celle d'un sage législateur; il travailla à civiliser ses sujets, fit un recueil des lois anciennes, et en ajouta de nouvelles. Tel était l'ascendant d'Euric sur les monarques ses contemporains, que le rei de Perse l'envoyait consul-

ter sur les affaires importantes, et que Rome, si long-temps la maîtresse du monde, se croyait trop heureuse d'obtenir sa faveur. Euric mourut à Arles en 484. Il mériterait toute l'admiration de la postérité s'il n'eût terni ses belles actions par le meurtre de son frère, et par son acharnement à persécuter les catholiques fidèles à la doctrine du concile de

Nicée. T

EURIPIDE, poète tragique grec, [naquit à Salamine, l'an 480 ou 486 avant J.-C., le jour même où les Grecs gagnèrent sur Xerxès la bataille de Salamine. Trompé par la fausse interprétation d'un oracle qui avait déclaré que le laurier sacré convenait au front du nouveau-né, son père crut qu'il devait se distinguer aux jeux olympiques, et le fit exercer à la gymnastique. Euripide fut en effet couronné comme athlète aux jeux célébrés en l'honneur de Cérès et de Thésée; mais bientôt, dégoûté de ce métier, il étudia l'éloquence sous Prodicus, et la philosophie sous Anaxagoras.] Les chagrins qu'il s'attira par ses réveries philosophiques l'ayant dégoûté de cette étude, il s'adonna à la pocsie dramatique. Il s'enfermait dans une caverne pour composer ses tragédies qui firent l'admiration de la Grèce et des pays étrangers. L'armée des Athéniens, commandée par Nicias, ayant été vaiucue en Sicile, la plupart des soldats rachetèrent leur vie et leur liberté en récitant des vers du poète grec. Euripide florissait à Athènes dans le même temps que Sophocle. L'émulation qui s'éleva entre lui et ce redoutable concurrent dégénéra en inimitié. Aristophane l'inmola à la risée publique dans ses

comédies. Euripide médisait sans cesse des femmes, et dans la conversation et sur le théâtre: il se maria pourtant deux fois, et deux fois il répudia ses épouses. Cette conduite fournissait beaucoup à la plaisanterie du comique grec. Euripide, très-sensible, et ne pouvant soutenir plus long-temps les railleries des auteurs et du public, quitta Athènes, et se retira à la cour d'Archélaus, roi de Macédoine. Ce prince, protecteur des gens de lettres, le nomma son premier ministre, si l'on en croit Solin. Euripide fit, suivant quelques-uns, une fin tragique. On prétend qu'il révait profondément, suivant sa coutume, lorsqu'il fut rencontré, un peu à l'écart, par les chiens du prince, qui le mirent en pièces. De quelque façon qu'il ait terminé sa carrière, les chronologistes placent sa mort à l'an 407 avant J.-C. Euripide était un homme grave et sévère, quoiqu'il fût poète. Il travaillait difficilement. Le poète Alcestis, qui avait la facilité des mauvais écrivains, se vantait d'avoir fait cent vers dans trois jours, tandis qu'Euripide n'en avait fait que trois. « Il y a encore cette différence entre vos écrits et les miens, dit le poète au versificateur, « que les vôtres dureront trois jours, et les miens perceront l'étendue des siècles. » De 75 tragédies qu'il avait composées, il ne nous en reste que 19. « Son style, dit Quiutilien, est plein de belles sentences; et, soit qu'il fasse parler ou répliquer ses personnages, je le trouve comparable à ce que nous avons de plus disert au barreau. » Mais, à considérer ses pièces selon les règles du théâtre, il n'y en a presque point qui soient

à l'abri des plus justes reproches. Duplicité d'action, nœuds mal tissus, incidents sans liaison ou mal préparés, dénouements postiches, expositions froides, voilà les défauts des pièces d'Euripide. Il semble quelquefois avoir jeté des scènes au hasard, et n'avoir eu d'autre dessein-que d'assembler des dialogues philosophiques ou politiques. Cependant son Andromaque fit une impression si vive sur les Abdéritains, qu'ils furent tous atteints d'une espèce de folie, causée par le trouble que la représentation de cette pièce avait jeté dans leur imagination. Les meilleures éditions d'Euripidesont celles d'Alde, 1503, in-8°; de Plantin, en 1571, in-16; de Commelin, en 1597, in-8°; de Paul Etienne, en 1604, in-4°; et de Josué Barnès, en 1694, in-fol., à Cambridge, qui a éclipsé toutes les autres. L'éditeur y a joint les diverses scolies et tous les fragments qu'il a pu trouver, et l'a enrichie de savantes notes et d'une "Vie" du dramatique grec. (Voyez le "Théatre des Grecs" du P. Brumoi, qui a traduit les plus beaux morceaux d'Euripide.) Prévôt, de l'académie de Berlin, en a donné, en 1783, une traduction française estimée, quoiqu'elle ne soit pas toujours exacte, Paris, 3 vol. in-12. [Suivant le catalogue de Barnès, il écrivit 84 tragédies; celles qui nous restent sont Hécube, Les Phéniciennes, La Médée, Alceste, Hippolyte, Iphigénie en Aulide, Andromaque, Electre, Les Suppliantes, Les Bacchantes, Iphigénie en Tauride, etc., etc.]

EUROPE, fille d'Agénor, roi de Phénicie et sœur de Cadmus. étaitsi belle, qu'on prétend qu'une

des compagnes de Junon avait dérobé un petit pot de fard sur la toilette de la déesse pour le donner à Europe. Elle fut aimée de Jupiter qui, ayant pris la figure d'un taureau pour l'enlever, passa la mer, la tenant sur son dos, et l'emporta dans cette partie du monde à laquelle elle donna son nom.

EUROPUS, un des descendants d'Hercule, fut aïeul de Ly-

curgue.

nom.

EURYALE, héros troyen, suivit Enée après la ruine de Troie, et fut célèbre par sa tendre amitié pour Nisus. Il périt, ainsi que Nisus, dans une sortie tentée par un excès de courage. La description de la mort de ces deux amis est un des plus beaux endroits de Virgile.

\*EURYALE, fille de Minos et mère d'Orion, fut aimée de Neptune. — Il y a une autre Eu-RIALE, reine des Amazone, qui secourat Ætès, roi de Colchide, contre Persée; une troisième, fille de Prœtus, roi des Argiens; enfiu une des Gorgones portait aussi ce

EURYBATE, héraut, à qui Agamemnon donna la commission délicate d'enlever Briséis à Achille.

EURYBIE, nymphe, mère de

Lucifer et des Etoiles.

\*EURYCLEE, fille de l'île d'Ithaque, que le roi Laërte acheta pour vingt bœufs. Ce prince la chargea de nourrir son fils Ulysse, etn'eût pas moins d'attention pour elle, que pour la reine elle-même.

EURYCLES, devin d'Athènes. On croyait qu'il portait dans son ventre le génie qui l'inspirait, ce qui le fit surnommer " Engastremythe". Il eut des disciples

Euricléides," et "Engastrites." EURYCLES, fourbe de Lacédémone, qui, s'étant rendu à Jérusalem, et ayant gagné les bonnes grâces du roi Hérode et de ses enfants, découvrait aux uns les secrets des autres, pour en avoir de l'argent. Il fut cause, par ce moyen, de la mort d'Alexandre et d'Aristobule. Ce perfide, étant

retourné dans son pays, en fut chassé par ses propres concitoyens.

EURYDICE, femme d'Orphée. En fuyant les poursuites d'Aristée, elle fut piquée d'un serpent, de la morsure duquel elle mourut le jour même de ses noces. Orphée, inconsolable de cette mort, l'alla chercher jusque dans les enfers, et toucha, par les charmes de sa voix et de sa lyre, les divinités infernales. Pluton et Proserpine la lui rendirent, à condition qu'il ne regarderait point derrière lui, jusqu'à ce qu'il fût sorti des sombres royaumes. Orphée ne put maîtrîser ses regards, et il perdit sa femme pour toujours. Le détail de cette fable, insérée dans le 4° livre des "Géorgiques", est un chef-d'œuvre de l'art poétique.

EURYDICE, femme d'Amyntas, roi de Macédoine, donna quatre enfants à son époux : trois fils, Alexandre, Perdiccaret Philippe, et une fille nommée Euryone. La reine, amoureuse de son gendre, lui promit l'empire et sa main; mais ces dons funestes devaient être le prix de la mort de son mari. Euryone préserva son père de ce malheur en lui découvrant les détestables complots de sa mère. Amyntas eut la faiblesse de lui pardonner. Après sa mort, Eurydice sacrifia à sa fureur ambitieuse Alexandre son fils qui furent appelés de son nom aîné, qui avait succédé à son père.

Perdiccas, son autre fils, placé sur le trône après Alexandre, périt comme lui. Les historiens ne nous disent point si ce monstre fut puni de ses exécrables forfaits. Philippe, son troisième fils, père d'Alexandre-le-Grand, se mit en garde contre ses embûches, et ré-

gna paisiblement.

EURYDICE, fille d'Amyntas, fut mariée à son oncle Aridée, fils naturel du roi Philippe. Aridée monta sur le trône de Macédoine après Alexandre-le-Conquérant; mais la reine tint seule le sceptre. Cette femme ambitieuse, qui gouvernait despotiquement sous un roi titulaire, écrivit à Castandre de se joindre à elle contre Polysperchon, qui ramenait Olympias de l'Epire, avec son petit-fils Alexandre, et Roxane, mère du jeune roi. Cassandre vola à la tête de l'élite de ses troupes en Macédoine; mais, lorsque les deux armées furent en présence, les Macédoniens abandonnèrent le parti d'Eurydice pour se ranger du côté du jeune Alexandre qu'ils regardaient comme leur prince légitime. Olympias fit percer de flèches Aridée, et obligea sa femme 'de s'ôter elle-même la vie, lui donnant, à choisir, du poison, du poignard ou du cordeau. Elle s'étrangla l'an 518 avant J.-C.

EURYLOQUE, compagnon d'Ulysse, fut le seul qui ne bût point de la liqueur que Circé fit, prendre aux autres pour les chan-

ger en bêtes.

EURYSTHÉE, fut fils de Sthénélus, roi de Mycènes, qui avait pour frère Amphitryon. Junon le fit naître avant Hercule, afin que, par une espèce de droit d'aînesse, il cût quelque autorité sur lui. Elle le suscita pour faire entreprendre à Hercule douze travaux, dans lesquels elle espérait voir périr celui à qui Japiter avait promis de hautes destinées; mais Hercule sortit heureusement de tous ses travaux, et Eurysthée, contraint de se contenter du royaume d'Argos, cessa de persécuter ce héros.

EURYTHE, roi d'OEchalie et père d'Iole. Ayant promis sa fille à celui qui remporterait sur lui la victoire à la lutte, Hercule se présenta, et le vainquit; mais Eurythe ne voulut pas la lui donner. Alors Hercule le tua d'un coup de massue, et enleva sa

conquête.

, EUSEBE (Saint), Grec de naissance, succéda au pape saint Marcel, le 20 mai 310; il sut maintenir la pieuse rigueur de la pénitence canonique, suriout par rapport à ceux qui étaient tombés pendant la persécution. Son sèle lui attira plusieurs ennemis, entre autres Héraclius, homme turbuleft, qui lui suscità toutes sortes de contradictions, dont Eusèbe triompha par sa patience. Ce saint pape fut exilé en Sicile par le tyran Maxence, et mourut le 26 septembre de l'année de son élévation au pontificat.

EUSÈBE (Pamphile), évêque de Césarée en Palestine, naquit vers l'an 270, sur la fin de l'empire de Gallien. On ne sait rien de sa famille; on ignore même le lieu de sa naissance. Il s'unit de la plus étroite amitié avec Pamphile, prêtre de Césarée. Son ami ayant été martyrisé en 309, il prit son nom pour éterniser sa mémoire dans son cœnr. Eusèbe s'était adonné de bonne heure aux lettres sacrées et profanes. On dissait de lui qu'il savait tent ce qui

avait été écrit avant lui. Il établit à Césarée une école, qui fut une pépinière de savants. Sou mérite le fit élever sur le siège de cette ville en 313. L'ariansme infectait alors l'Eglise et l'empire; Eusèbe rut une des colonnes secrètes de cette hérésie. Au concile de Nicée, en 325, il avait été placé à la droite de Constantin. Il anathématisa les erreurs d'Arius, et proposa une formule de foi orthodoxe; mais il eut quelque peine. souscrire au mot de consubstantiel, que les Pères ajoutèrent à sa formule. Il assista en 331 avec les évêques ariens au concile d'Antioche, où saint Eustathe fut déposé. Les ariens le firent nommer à ce siège; mais il refusa, soit parce qu'il condamnait ces sortes de changements, soit qu'il voulût augmenter son crédit par cette preuve de désintéressement, ce qui, dans un évêque courtisan, n'est point sans vraisemblance, Quatre ans après, il condamna saint Athanase, de concert avec les évêques des conciles de Césarce et de Tyr. Le saint évêque refusa de se trouver dans ces assemblées, parce qu'il détestait les artifices d'Eusèbe, et qu'il redoutait son crédit. Les prélats, assèmbles à Jérusalem pour la dédicace de l'église du Saint-Sépulcre, le députèrent à l'empereur Constantin, pour défendre le jugement inique qu'ils avaient rendu contre l'illustre défenseur de la divinité de J.-C. Cet évêque courtisan surprit la religion du prince, et abusa de sa confiance. Il noircit les innocents, et blanchit les coupables. Il obtint le rappel de l'hérésiarque Arius et l'exil d'Athanase. Il connut le faible de Constantin, et sit quel-

quefois de ce fondateur du christianisme dans l'empire, le persécuteur des vrais chrétiens. Il prononça le Panégyrique de ce prince à l'occasion de la réjouissance qu'il fit faire au commencement de la 50° année de son empire, qui fut la dernière de sa vie. On croit qu'il survécut peu à Constantin; il mourut vers 338. Eusèbe laissa beaucoup d'ouvrages dignes de passer à la postérité, qui en possède une partie. Les principaux sont : | l'Histoire ecclésiastique, en 10 livres, depuis l'avénement du Messie jusqu'à la défaite de Licinius. C'est le plus considérable de tous ses écrits; il lui a mérité le titre de "Père de l'Histoire ecclésiastique: " il peut tenir lien des historiens originaux des trois premiers siècles. Elle a élé traduite et continuée jusqu'à la mort du grand Théodose, par Rufin d'Aquilée, Eusèbe rejette les narrations fabuleuses avec plus de soin que n'ont fait saint Epiphane et d'autres anciens. Son style, sans agréments et beauté, est plutôt celui d'un com, pilateur que d'un historien. Il avait plus de finesse dans le carac-<u>t</u>ère que dans l'esprit. Ce qu'on ne peut lui pardonner, c'est le coupable silence qu'il garde sur l'arianisme, dans son Histoire: nouvelle preuve contre ceux qui for, cent le sens de ses mauvaises expressions, pour faire un homme orthodoxe d'un intrigant, reconnu par toute l'antiquité pour arien d'esprit et de faction. De toutes les éditions de l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe, la plus correcte est celle de Henri de Valois, dans la "Collection des historiens ecclésiastiques grecs", 3 vol. in-fol., à Paris, en 1669; puis

**500** 

en 1677, avec une "Version" en latin, qui a mérité l'estime du public savant; ensuite augmentée et revue à Cambridge, en 1720, 5 vol. in-fol. Le président Cousin en a donné une excellente "Traduction" en français; 4 vol. in-4°, ou 5 vol. in-12. La Vie de Constantin, en 4 livres. C'est un panégyrique sous le titre d'Histoire. Elle forme la 2º partie du tome 1er de "l'Histoire de l'Eglise", de Cousin, in-12, qui manque quelquefois, et quand elle y est, il y a 6 vol. | Une Chronique qui renfermait les événements depuis le commencement du monde jusqu'à la 20° année du règne de Constantin. La traduction qu'en fit saint Jérome nous a fait perdre une partie de Poriginal, d'autant plus précieux, qu'Eusèbe entassait dans tous ses ouvrages les passages des auteurs les plus anciens. Joseph Scaliger a prétendu nous donner toute la chronique d'Eusèbe, dont il avait ramassé les fragments épars, dans différents écrivains. On trouve, en effet, que son édition, imprimée à Amsterdam, chèz Janson, in-fol., 1658, est presque toute conforme à la traduction de saint Jérôme. les livres de la Préparation 🐗 de la Démonstration évangéliques. C'est le traité le plus savant que l'antiquité nous fournisse pour démontrer la vérité de la religion chrétienne, et la fausseté du paganisme. De 20 livres, dont la Démonstration évangélique était composée, il ne nous en reste que 10. Le commencement et la fin du 1er livre et du 10e manquent dans toutes les éditions; mais Fabricius les publia en 1725 dans sa Bibliothèque des auteurs qui traitent de la religion. Les

meilleures éditions de la Preparation et de la Démonstration sont celles de Paris, 1628, en 2 vol., in-fol., avec une version nouvelle des 15 livres de la Préparation par le jésuite Vigier; et celle de Donat, jointe aux livres de la Démonstration; Des Commentaires sur les psaumes et sur Isaie. publiés par dom de Montfaucon, dans les 2 premiers tomes de la "Collection des Pères grecs", Paris, 1706, in-fol. Il n'y a du Commentaire sur les psaumes que ce que le savant éditeur en a pu trouver dans les anciens manuscrits, c'est-à-dire ce qu'Eusèbe a fait sur les 119 premiers psaumes. On trouvera dans cet ouvrage des preuves de son'arianisme. Le P. Montfaucon, contre la coutume des éditeurs, presque tous enthousiastes de leur original, a employé plusieurs autorités pour prouver qu'il était arien, et ces autorités sont convaincantes; des Opuscules qui portent son nom, et que le P. Sirmond fit imprimer en latin, l'an 1643, Paris, in-8°. On peut voir les passages des anciens pour et contre Eusèbe, recueillis fort exactement par Va-. lois, à la tête de l'édition de. son Histoire ecclésiastique. On a aussi d'Eusèbe: Onomasticon urbium et locorum moræ scripturæ, imprimé avec les notes de Bonfrerius et de Le Clerc, à Amsterdam, in-fol.

EUSEBE, évêque de Béryte, puis de Nicomédie, enfin de Constantinople, favorisa le parti d'Arius, dont il avait embrassé les erreurs. Il les abjura au concile de Nicée; mais cette abjuration forcée ne l'empêcha pas de convoquer, quelque temps après, un concile en Bithynie, où Arius fut

rétabli avec pompe. Les troubles qu'il excitait dans l'Eglise forcèrent Constantin à l'envoyer en exil. Il en fut rappelé, et peignit Arius auprès de l'empereur comme le plus orthodoxe des hommes, et Athanase, comme le plus remuant. Il l'accusa d'avoir mis un tribut sur les Egyptiens, d'avoir favorisé la rébellion d'un certain Philumène; et, pour accabler plus sûrement le saint prélat, il assembla des conciles, le fit déposer, exiler, et fit recevoir Arius. Il se fit élire, par force, évêque de Constantinople, l'an 339, après l'injuste déposition de saintPaul, dont il ambée sonait la place. Eusèbe de Cism; Lrépandait sourdement l'ariant mé l'Eusèbe de Nicomédie en tirait vistee. Il fut chef de parti, et voulur d'être. Ses sectateurs furent nommés "Eusébiens". Quelques mois avant sa mort, en 041, il fit admettre dans un concile d'Antioche les impiétés ariennes comme des points de foi. Eusèbe de Césarée l'a voulu faire passer pour un saint; il loue jusqu'à ses défauts; mais ce sont les éloges d'un homme de parti, qui veut canoniser son chef.

EUSEBR "Emissène", ainsi nommé parce qu'il était évêque d'Emèse, fut disciple d'Eusèbe de Césarée, et mourut vers 359. Il était natif d'Edesse en Mésopotamie. Saint Jérome lui attribue plusieurs ouvrages contre les juifs, les gentils, les novations, et des Homélies sur les évangiles; mais il ne nous en reste rien. On convient aujourd'hui que la plupart des évangiles écrit de la propre des Homélies publiées sous son main d'Eusèbe, qu'on avait trounom ont été composées par des vé parmi les manuscrits de l'éévêques gaulois, dans les pre-glise de Verceil. Il a enrichi cette miers temps de l'église gallicane. édition d'une préface, de notes

Patient, évêque de Lyon. Eusèbe était du parti d'Arius.

EUSEBE (Saint), évêque de Verceil au we siècle, mérita ce siège par sa science, des mœurs douces et une piété tendre. Il signala son zèle pour la foi au concile de Milan, en 353. Il proposa d'abord de mire souscrire tous les évêques de Nicée, avant de traiter aucune affaire; mais l'empereur Constance se rendit maître de l'assemblée. Il fit souscrire la plupart des évêques à la condamnation d'Athanase, par menaces ou par surprise. Ceux qui eurent la force de résister furent bannis; Eusèbe fut de ce nombre. Après la mort de l'empereur, ce saint homme retourna à son Eglise. Il parcourut la Grèce, l'Illyrie, l'Italie; et partout il opposa une digue aux ravages de l'arianisme. Il finit saintement ses jours en 373. Saint Jérôme le fait mourir trois années plus tôt. Saint Ambroise (ou l'auteur d'un Sermon qui lui est attribué) dit que c'est le premier qui, en Occident, joignit la vie monastique à la vie cléricale, renforçant ainsi les vertus sacerdotales par le mépris des possessions terrestres: "Primus in Occidentis partibus in cadem Ecclesia eosdem monachos instituit esse quos clericos, ut esset in ipsis viris et contemptus rerum et accusatio levitarum". (Voyez Jonadab et saint Norbert.) Jean-André Irici, docteur du Collége Ambrosien, fit imprimer à Milan, en 1748, en 2 vol. in-4°, le Livre On en attribue plusieurs à saint et d'une concordance avec les

autres manuscrits des Evangiles, et les versions des saints Pères. On trouve deux de ses Lettres dans la "Bibliothèque des Pères". Il avait traduit en latin le "Commentaire sur les psaumes" d'Eusèbe de Césarée; mais cette traduction est

perdue.

EUSEBE (Saint), évêque de Samosate, sa patrie, illustre par sa foi et par son amour pour l'Eglise, fut d'abord lié avec les ariens. Le siège d'Antioche étant venu à vaquer, ils convinrent avec les orthodoxes de choisir Mélèce pour le remplir. Ils confièrent à Eusèbe le décret de cette élection; mais, saint Mélèce s'étant aussitôt déclaré pour la foi catholique, les ariens, appuyés par l'empereur Valens, résolurent de le déposer. Eusèbe, averti de leur pernicieux dessein, se retira dans son diocèse avec l'acte qu'on lui avait confié. On fit courir après lui, et l'envoyé de l'empereur le menaça de lui faire couper la main droite, s'il ne rendait l'acte d'élection; mais Eusèbe, présentant ses deux mains, dit avec fermeté "qu'il se les laisserait couper plutôt que de se dessaisir de cet acte, à moins que ce ne fût en présence de tous ceux qui le lui avaient mis en dépot. » Ce digne évêque souscrivit à la foi de Nicée dans le concile d'Antioche, en 353, et se trouva à Césarée, en Cappadoce, l'an 571, pour élire saint Basile, évêque de cette ville, à la prière de saint Grégoire de Nazianze le père. La fermeté avec laquelle il s'opposa aux ariens lui attira une foule de traverses. Valens l'exila en 373. Durant cet exil, il se déguisait en soldat pour aller consoler les orthodoxes persécutés, fortifiant les fai-

bles et animant les forts. Après la mort de son persécuteur, Eusèbe se trouva au concile d'Antioche, en 378, et y parla en digne défenseur de la divinité de J.-C. Il parcourut ensuite diverses églises d'Qrient. Ayant voulu mettre Maris en possession de l'évêché de Dolique en Syrie, une femme arienne lui jeta sur la tête une tuile qui le blessa à mort. Le digne prélat, avant d'expirer, fit promettre à ceux qui étaient présents de ne point poursuivre cette femme en justice. On la poursuivit néanmoins; mais les catholiques, pour remplir la dernière volonté de ce saint évêque, demanderent et obtinrent șa grâce. P

EUSEBE, évêque de samplée, fut d'abord avocat à : la stantinople, s'éleva, n'étant que simple laïque, contre l'hérésie de Nestorius, et fit une protestation au nom des catholiques, en 429. Devenu évêque de Dorylée, il se signala avec le même zèle contre les erreurs d'Eutychès. Cet hérétique était son ami; il tâcha de le ramener par la douceur; mais, le trouvant toujours plus obstiné, il se rendit son accusateur dans un concile de Constantinople, de l'an 448. Ces sectaires s'en vengèrent en le faisant déposer dans cette assemblée, qui fut si bien nommée "le brigandage d'Ephèse". Eusèbe se trouva encore au concile général de Chalcédoine, en 451, où il poursuivit la condamnation de ce qui avait été fait à Ephèse: il y reçut une pleine justification, et mourut peu de temps après.

EUSEBE de Strigonie, riche seigneur hongrois, qui, après avoir distribué ses biens aux pauvres, se retira dans les forêts. Plusieurs personnes s'étant jointes à lui, il fonda le monastère de Pisilie sous le titre de saint Paul, premier ermite, mais sous la règle des chanoines réguliers de saint Augustin. Les ermites de Saint-Paul, qui ont subsisté en Hongrie jusqu'au règne de Joseph II, lui devaient leur fondation. Eusèbe mourut dans le monastère de Pisilie, le 20 janvier 1270. Sa piété et ses autres vertus lui ont acquis le titre de "bienheureux".

EUSEBIA (Aurelia), femme de l'empereur Constance, dans le rv siècle, était née à Thessalonique, d'un homme consulaire. Elle avait de la beauté, des grâces, des vertus, de l'esprit, du goût pour tous les arts. Les commencements de son règne furent heureux. Elle se montra juste, bienfaisante, protectrice des lettres, et mère de ses peuples. Elle fut très-utile à Julien, neveu de Constantin, et cousin de Constance. Elle lui fit obtenir pour épouse Hélène, sœur de l'empereur, et porta ce dernier à lui donner le titre de césar. Mais son attachement pour l'arianisme changea son caractère. Elle prit part aux persécutions contre l'Eglise. Après avoir fait périr en nourrice le premier enfant d'Hélène, elle lui fit donner un breuvage pour la rendre stérile. Eusébia fut punie, et mourut en 361, par suite des remèdes violents qu'elle prit pour devenir féconde. Julien, qu'elle avait si bien servi, fit son "Panégyrique", et nous l'avons parmi ses ouvrages.

"EUSÉBIE, abbesse de Saint-Sauveur à Marseille. Lorsque les Sarrasins envahirent la Provence, elle se coupa elle-même le nez pour se dérober à leurs insultes par cette difformité. Ses religieuses l'imitèrent, et les infidèles, les

trouvant dans cet état, les massacrèrent. (Voy. Ebba.)

\*EUSTACE (John Chetwork), prêtre catholique, issu d'une ancienne famille du comté de Lancastre, présida à l'éducation de plusieurs jeunes Anglais avec lesquels il parcourut l'Italie, la Suisse et la France. Il publia quelques ouvrages, parmi lesquels on remarque: Voyage classique en Italie, 1813, 2 vol. in-4°, plusieurs

fois réimprimé.

EUSTACHE (Saint), martyr, qu'on croit avoir souffert la mort avec sa femme et ses enfants sous l'empire de Trajan. Les actes de son martyre, tels que nous les avons, sont supposés ou considérablement altérés. Le P. Kircher a fait de vains efforts pour en établir l'authenticité; ce quinc prouve rien du tout contre le culte qu'on lui rend. (Voyez sainte Catherine, vierge d'Alexandrie, saint Roch, etc.)

EUSTACHE (Barthélemy), professeur d'anatomie et de médecine à Rome vers l'an 1550, laissa des Planches anatomiques, publices à Rome en 1728, in-fol. Elles sont très-propres à faire connaître la structure du corps humain. On les trouve aussi dans le "Theatrum anatomicum " de Manget. Albin les a publiées de nouveau à Leyde, 1744, in-fol., avec des explications latines. Nous avons encore d'Eustache: | Opuscula, Delft, 1726, in-8°; | Erotiani collectio vocum quæ sunt apud Hippocratem, Venise, 1566, in-4°.

EUSTATHE (Saint), né à Side en Pamphylie, d'abord évêque de Bérée, ensuite d'Antioche en 525, se distingua au concile de Nicée par son zèle et par son éloquence. Les ariens, excités par Eusèbe de

Nicomédie, prélat intrigaut et vindicatif, conspirèrent sa perte. On suborna une femme publique qui soutint avec serment au saint homme qu'elle avait eu un enfant de lui. Sur cette fausse accusation il fut déposé, et exilé par Constance, et, selon quelques-uns, par Constantin. Il mourut dans son exil à Philippes en Macédoine, vers 337, et fut enterré à Trajanopolis. Eustathe fut un des premiers qui combattirent l'arianisme; il le fit avec autant de clarté que de force. Les anciens vantent beaucoup ses ouvrages; nous ne les avons plus, et c'est une véritable perte, s'il est vrai que le style en fût aussi pur, les pensées aussi nobles, les expressions aussi élégantes que Sozomène le dit. On lui attribue un Traité sur la Pythonisse, mis au jour en 1629, in-4°, par le sayant Allatius, avec un autre Traité sur l'ouvrage des six jours; ou Hexaméron, qu'il donne aussi à Eustathe. Ce dernier écrit, qu'on croit être d'un auteur plus récent, parut à Lyon en 1624, in-4°. On le trouve aussi dans la "Bibliothèque des Pères".

EUSTATHE, évêque de Sébaste, joua un rôle singulier dans l'Eglise au 1ve siècle. C'était un fourbe qui savait prendre toutes sortes de formes selon ses intérêts. Tantôt arien pur, tantôt sémiarien; orthodoxe un jour, le lendemain macédonien, il faisait toutes les professions de foi que les circonstances exigeaient. Au concile d'Ancyre, il condamne la doctrine d'Aëtius son disciple, il est déposé au concile de Mélitine, se trouve avec les semiariens à Séleucie. Député par ceux-ci en Occident l'an 305, il en imposa au pape Libère, qui

l'admit à sa communion; il trompa de même les Pères du concile de Thyane, qui le rétablirent sur son siège; mais il n'y fat pas plus tôt remonté, qu'il tâcha de communiquer avec les ariens, qui ne voulurent point le recevoir'; il finit par se rendre avec Eunomius, chef desennemis de la divinité du Saint-Esprit, et mourut vers l'an 370. Quelques auteurs ont cru qu'il était cet Eustathe qui condamnait le mariage et la possession des biens temporeis, et dont les erreurs furent proscrites au concile de Gangre; mais Baronius et presque tous les critiques modernes sont d'un avis contraire, et.croient, avec plus de vraisemblance, que cet hérésiarque était un moine d'Arménie.

EUSTATHE, évêque de Thessalonique dans le xue siècle, était un habile grammarcien. Il laissa des Commentaires sur Homère et sur Denys le géographe. Son travail sur le poète grec est fort étendu et très-estimable; il a saisi la force et l'énergie de son original, et les fait sentir à ses lecteurs. Outre les notes, on trouve dans son ouvrage des Dissertations historiques philosophiques écrites avec beaucoup de sagacité. On lui attribue aussi, mais sans aucun fondement, le roman d'Ismène et *Ismenie*, Paris, 1618, in - 8°, fig., traduit en français, Paris. Colletet en avait donné une en 1625, in-8°. La meilleure édition des Commentaires d'Eustathe sur Homère est celle de Rome, 1542 à 1550, en grec, 4 vol. in-fol. Celle de Froben, 1559 et 1560, 2 vol. in-fol., est moins estimée. Il en a paru à Florence (en 1730, 32 et 35) 3 vol. d'une nouvelle édition, avec les notes et les tr

ductions d'Alex. Politi et d'Ant. Marie Salvini, qui n'est pas achevée. A l'égard des Commentaires sur Denys, ils ont été souvent réimprimés depuis 1547, qu'ils furent publiés par Robert Etienne avec le seul texte.

EUSTOCHIUM (Sainte), de la famille des Scipion et des Emile, illustre par sa piété et par la connaissance des langues, fut disciple de saint Jérôme. Elle suivit son maître en Orient, et se renferma ensuite avec sainte Paule, sa mère, dans un monastère de Bethléem, dont elle fut supérieure. Elle savaitl'hébreu, le grec, et employait la plus grande partie de son temps à méditer les saintes Ecritures. Elle mourut en 419. Vainement les novateurs ont voulu se servir de son exemple pour mettre la Bible entre les mains de tout le monde, pour en faire la lecture habituelle des femmes et des idiots. « Il est vrai, dit Fénelon dans son excellent "Discours sur la lecture de l'Ecriture sainte en langue vulgaire, que les livres de l'Ecriture sont les mêmes; mais tout le reste n'est plus au même état; les hommes qui portent le nom de chrétien n'out plus la même simplicité, la même docilité, la même préparation d'esprit et cœur. Il faut regarder la plupart de nos fidèles comme des gens qui ne sont chrétiens que par leur baptême, reçu dans leur enfance, sans connaissance ni engagement volontaire; ils n'osent en rétracter les promesses, de peur que leur , impiété ne leur attire l'horreur du public.... Les voilà arrivés ces temps où les hommes ne pourront plus "souffrir la sainte doctrine", ct où ils auront une démangeaison d'oreilles " pour écouter les novateurs. J'en conclus qu'il serait trèsdangereux, dans de telles circonstances, de livrer le texte sacré indifféremment à la téméraire critique de tous les peuples. Il faut songer à rétablir l'autorité douce et paternelle : il faut instruire les chrétiens sur l'Ecriture, avant que de la leur faire lire: il faut les y préparer peu à peu, en sorte que, quand ils la liront, ils soient déjà accoutumés à l'entendre, et soient remplis de son esprit avant que d'en voir la lettre; il ne faut en permettre la lecture qu'aux âmes simples, dociles, humbles, qui y chercheront non à disputer, non à décider ou à critiquer, mais à se nourrir en silence. Enfin il ne faut donner l'Ecriture qu'à ceux qui, ne la recevant que des mains de l'Eglise, ne veulent y chercher que le sens de l'Eglise même.» (Voyez Alga-SIE, ARUNDEL Thomas, HANNEY, Producus.)

EUSTRATE, archevêque de Nicée au xiie siècle, soutint avec force le sentiment des Grecs sur la procession du Saint-Esprit, dans un Traité qui se trouve manuscrit dans plusieurs bibliothèques. Léon Allatius fait mention de cinq autres Traités du même auteur; mais nous n'avons rien d'imprimé de lui, que quelques Commentaires sur Aristote: In Analytica, græce, Venise, 1554, in-fol.; In Ethica, græce, 1536, in-fol., et latine,

Paris, 1543, in-fol.

EUTERPE, l'une des neuf muses. Elle inventa la flûte, et c'est elle qui préside à la musique. On la représente ordinairement sous la figure d'une jeune fille couronnée de fleurs, tenant des papiers de musique, une flûte, des hauts-bois, et ayant d'autres

instruments de son art auprès d'elle.

EUTHYCRATES, scuplteur de Sicyone, fils et disciple de Lysippe, s'appliqua principalement à observer les proportions. Les statnes d'Hercule et d'Alexandre lui acquirent une grande réputation, aussi-bien que sa Médée, qui était traînée sur un char à 4 chevaux. Il vivait 500 ans avant J.-C. | Son fils Philippe fut an peintre célébre, et Xénocrates, élève d'Eutycrates, surpassa son maître dans la sculpture.

EUTHYME, fameux athlète, combattit long-temps suivant la fable, contre un fantôme qui, se voyant vaincu, s'évanouit. Les Témésiens donnaient chaque année à ce fantôme une fille pour sa nourriture, afin qu'il ne tuât plus

ceux qu'il rencontrait.

\* EUTHYME (Saint), dit "le Grand', archimandrite, né à Métilène, dans la petite Arménie en 577, mort le 20 janvier 473, dans sa 96° année, fut d'abord supérieur-général de tous les monastères de sa province, devint abbé d'une multitude de solitaires en Palestine, prêcha l'Evangile aux Sarrasins, combatit les nestoriens et les eutychiens, fit abjurer leurs erreurs à heaucoup de manichéens, ramena l'impératrice Eudoxie à la foi orthodoxe, et devint l'oracle de l'église d'Orient. Son culte, d'abord établi dans la Palestine, passa dans les autres églises d'Orient.

EUTHYMIUS, surnommé \* le SynceHe\*, patriarche de Constantinople, natif d'Isaurie, fut mis Pan 906 à la place de Nicolas-le-Mystique, que l'empereur Léon VI avait chassé de son siége. Il avait été moine. Ses vertus et son mérite lui acquirent l'estime de ce

prince, qui le choisit pour son confesseur; mais Alexandre II, successeur de Léon, bannit Euthymius, et rétablit Nicolas. II

EUT

mourut en exil l'an 92.

EUTHYMIUS ZIGABENUS, moine basilien du xue siècle, composa par ordre de l'empereur d'Orient un Traité contre toutes les hérésies. Cet ouvrage; intitulé Panoplie, est une exposition et une réfutation de toutes les erreurs, même de celles des mahométans. Il fut traduit en latin par un chanoine de Vérone en 1586; et depuis il a été inséré dans la grande "Bibliothèque des Pères ". On a encore de ce savant moine des Commentaires sur les Psaumes, sur les Cantiques, sur les Evangiles, littéraux, moraux et allégoriques; mais ces allégories sontmoins déraisonnables que celles des commentateurs de son

temps.

EUTICHE (Eutichius), de la ville de Fostat en Egypte, joignit aux études ecclésiastiques celle de la médecine, fut fait patriarche d'Alexandrie le 8 février 933, et mourut le 12 mai 940. Il a laissé des Annales en arabe, depuis le commencement du monde jusqu'en 940, peu exactes pour l'histoire et la chronologie, ainsi que la plupart des autres histoires arabes. Pocock les publia à Oxford, en 1659, avec une version latine, en 2 vol. in-4°, avec des notes. Selden prétend prouver par ces Annales que, dans les premiers siècles de l'Église, il n'y avait point de différence véritable entre les prêtres et les évêques; mais le savant Assemani lui a démontré le contraire. On a encore en manuscrit de ce patriarche: | Histoire des usurpations des Sarrasins en Sicile; | Dispute entre les

MCCC DIMENTOS EL MOS COMPANIOS tre les jacobites; | trois Discours sur le jeune et la Paque, sur les setes des chrétiens et sur les patriarches, etc.; | quelques Ouvra-

ges de médecine..

EUTOCIUS d'Ascalon, commentateur d'Apollonius et d'Archimède, sous l'empire de Justinien, est un des mathématiciens les plus intelligents qui aient fleuri chez les Grecs dans la décadence des sciences. Ses deux Commentaires sont très-bons, et on leur doit bien des renseignements sur l'histoire des mathématiques. Le premier se trouve dans l'édition d'Apollonius par Halley ; le deuxième a été publié à Bâle, grec et

latin, en 1544. EUTROPE, historien latin. On ignore d'où il était, et qui il était. On conjecture qu'il avait vu le jour dans l'Aquitaine, et l'ou sait qu'il exerça de grandes charges. Il dit lui-même qu'il porta les armes sous Julien, dans sa malheureuse expédition contre les Perses; mais le rang qu'il obtint dans les armées nous est inconnu. Plusieurs croient qu'il fut sénateur, parce qu'ils trouvent à la tête de son ouvrage le titre de "Clarissime", qui ne se donnait qu'aux sénateurs. Nous avons de lui un Abrégé de l'Histoire romaine en 10 livres, depuis la fondation de Rome jusqu'à l'empire de Valens, auquel il le dédia. Eutrope avait composé divers écrits sur la médecine, sans être médecin. Son Histoire est le seul de ses ouvrages qui nous reste. Cet Abrege, quoique court, est assez bien fait, les événements principaux y sont exposés avec netteté, mais sans élégance. L'abbé Lezeau en a pu-Mic une Traduction française avec

to noted on Linite-in the bitmière édition de cet auteur est de Rome, 1471, in-folio; celle "ad usum delphini", in-4", est de 1683. Il est imprimé avec une version grecque à Oxford, 1703, in-8°; à Leyde, 1729, in-12, et en 1762, in-8°. Dellin en donna une édition latine en 1479, à Paris , chez Barbou, avec les observations de Tanneguy Le Fèvre. Elle est trèsbien exécutée, comme la plupart des livres sortis des presses de cet artiste. (Voyez Paul, diacre d'Aquilée.) [Le Breviarium rerum romanarum d'Eutrope fut traduit de nouveau en français, à Paris, en 1804.]

EUTROPE, fameux eunuque, ministre de l'empereur Arcadius, et son plus cher favori, parvint aux premières charges, et fut méme élevé au consulat. Cette dignité, autrefois si éminente, avait à la vérité été donnée à un cheval sous Caligula , mais elle n'avait pas encore été avilie au point d'être occapée par un eunuque tel qu'Eutrope. Aprèsavoir servi comme esclave, été vendu plusieurs fois, chassé enfin de la maison du général Avinthée, il entra, dans sa vieillesse, chez le consul Abrindantius. Là il parvint à se faire remarquer par l'empereur Théodose, qui, lui supposant de l'intelligence, le chargea de quelques missions. Arcadius, son successeur, le nomma chambellan. Il contribua ensuite au mariage d'Eudoxie avec Arcadius; à la perte de Ruffin, favori de l'empereur, qui avait voulu faire asseoir sa propre fille sur le trône. Il fit ensuite disgracier le brave général Stilicon, puis son bienfaiteur, le consul Abrindantius; fit exiler le général Timaze, son fils, Syagrius et d'autres personnes distinguées. On l'appelait le "Père de l'Etat", et ses statues ornaient les places publiques. Enfin le général Gaïnas, sa créature, non moins ambiticux que lui, causa, à son tour, la perte de son bienfaiteur. Il fit révolter les troupes, et ne promit de les apaiser qu'à condition qu'on lui livrerait la tête d'Eutrope. Arcadius, pressé par la crainte et par les prières de sa temme Eudoxie, que l'eunuque avait menacée de faire répudier, le dépouilla de toutes ses dignités, et le chassa du palais. Eutrope, livré à la vengeance du public, se sauve dans une église. On veut l'en arracher; mais saint Jean Chrysostôme calme la populace par un sermon qui passe pour un chef-d'œuvre d'éloquence. Au bout de quelques jours, il en sortit; on lui fit son procès, et il perdit la tête sur un échafaud en 599.

EUTYCHES, hérésiarque, se retira dès sa première jeunesse dans un monastère près de Constantinople. Ses vertus et ses lumières charmèreut tous ses confrères, qui le choisirent d'une voix unanime pour leur abbé. Il passa toute sa vie dans les exercices de la pénitence la plus austère. Il ne sortit de sa solitude que pour aller combattre les erreurs de Nestorius; mais il tomba lui-même dans une hérésic contraire, et non moins funeste. Il soutenait que la divinité de J.-C. et son humanité n'étaient qu'une nature, depuis l'incarnation; qu'après l'union du Verbe avec l'humanité il n'était resté en J.-C. que sa nature divinc, sous l'apparence du corps humain. Eusèbe, évêque de Dorylée, son ami et son admirateur, ayant tenté vainement de le ra-

mener à la vérité, se rendit son accusateur auprès du concile de Constantinople, convoqué 448 par Flavien, évêque de cette ville. L'hérésiarque, ayant persisté dans ses sentiments, y fut condamné, déposé du sacerdoce et du gouvernement son monastère, et excommunié. L'austérité de ses mœurs lui avait fait des partisans ; l'eunuque Chrysaphius, favori de l'empereur Théodose le Jeune, était son ami. Il obtint de ce prince qu'on, assemblerait un autre concile pour revoir les actes de celui de Constantinople, et que Dioscore, évéque d'Alexandrie, autre partisan d'Eutychès, en aurait la présidence. C'est cette assemblée qu'on a nommée le "brigandage d'Ephèse. Eutychès y fut absous, sans autre explication qu'une requête équivoque, dans laquelle il déclarait en général qu'il anathématisait toutes les hérésies. Flavien et Eusèbe ses adversaires furent non-seulement déposés, mais cruellement maltraités. Marcien, successeur de Théodose, fut plus favorable à la doctrine catholique. Il fit assembler, en 451, le concile de Chalcédoine, le 4° général. L'eutychianisme y fut proscrit, Dioscore déposé, et la paix rendue à l'Eglise. Mais la secte ne laissa pas de subsister et d'intriguer par différentes chicanes; elle se divisa en différentes branches, dont une des principales était celle des acéphales, ainsi nommés, parce qu'ils étaient d'abord sans chef, également séparés de l'Église catholique, et de Pierre Mong, faux patriarche d'Alexandrie, le boute-feu de l'eutychianisme. Marcien, connaissant l'esprit querelleur et pointilleux des

509

Grecs, fit plusieurs lois pour défendre de discuter publiquement sur la religion. Ces édits ne purentarrêter la fureur dogmatique des eutychiens. Il en fut de leurs erreurs comme de celle des nestoriens. Le mal se perpétua de génération en génération; et cette secte, connue aujourd'hui sous le nom de "jacobites", domine encore en Ethiopie, et est répandue en Egypte et en Syrie. Les philosophes modernes, toujour's prompts en raisonnements lorsqu'il s'agit de religion, ont prétendu que l'eutychianisme n'était qu'une affaire de mots; il est aisé de voir qu'en niant deux natures en J.-C., cette secte anéantissait le mystère de l'incarnation. Tout ce mystère est fixé avec une précision si exacte, qu'on ne peut rien dire de plus ou de moins, sans qu'on aperçoive l'écart; ce qu'on remarque surtout dans la doctrine lumineuse que la théologie appelle " communication d'idiomes ". Si l'hérétique veut se déguiser, s'il cherche à s'envelopper, je le poursuis dans tous les faux-fuyants; je le serre de près, et je ne quitte pas prise qu'il ne se soit expliqué nettement pour ou contre la vérité révélée. (Voyez Arius, Crellius, Nestorius, Socin, LELIE et l'Auste.)

EUTYCHIEN, pape et martyr, succéda à Félix en janvier 275. Il ordonna que l'on ensevelirait, les corps des martyrs dans des tuniques de pourpre. Il fut marty-

risé le 8 décembre 283.

EUTYQUE (Eutychius), patriarche de Constantinople, présida au concile œcuménique de cette ville en 553. Il avait été d'abord moine d'Amassée dans le Pont; il fut élevé sur le siége

de Constantinople par Justinien, dont il avait su se faire aimer. Cet empereur étant tombé dans l'erreur des incorruptibles (qui soutenaient que le corps de J.-C. n'avait été susceptible d'aucune altération, et n'avait jamais enduré la faim, la soif, ni aucun autre besoin naturel), consacra cette réverie dans un édit. Eutyque refusa de le signer, et fut disgracié et exilé l'an 565, après avoir été déposé dans un synode. A la mort de Justinien, il fut ré-. tabli sur son siége. Ce fut alors qu'il composa un traité De la Résurrection, dans lequel il soutenait que le corps des ressuscités serait si délié qu'il ne pourrait plus être palpable. La fureur des Grecs, dans ce siècle et dans les suivants, fut de disputer sans relâche sur des questions que l'ignorance humaine ne pouvait résoudre, et sur lesquelles la Divinité n'a rien révélé. Saint Grégoire, député du pape Pélage II, détrompa Eutyque de son erreur. Ce patriarche mourut peu de temps après en 582, à l'âge de 70. ans, après avoir fait sa profession de foi en présence de l'empereur, et dit, en prenant sa peau avec sa main: « Je confesse que nous ressusciterons tous en cette même chair. »

EUZOIUS, diacre d'Alexandrie, sut déposé en même temps qu'Arius par saint Alexandre, évêque de cette ville, et condamné au concile de Nicée; mais, ayant présenté en 335 à l'empereur Constantin une profession de foi, orthodoxe en apparence, il fut nommé évêque d'Antioche, l'an 561; ce qui fut cause que les catholiques commencèrent à tenir leurs assemblées à part; c'est lui

qui baptisa l'empereur Constance.

Il mourut en 376.

EVADNE, fille de Mars et de Thébé, fut insensible aux poursuites d'Apollon. Elle avait épousé Capanée, tué d'un coup de tonnerre au siège de Thèbes. Évadné se jeta sur le bûcher de son mari.

EVAGORAS Ier, roi de Chypre, descendait de Teacer, fils de Télamon, qui, après le siège de Troye, avait fondé Salamine, ville qui fut enlevée au père d'Evagoras, et reprise par celui-ci. Tributaire de la Perse, il seconda Artaxerxès lorsque ce roi favorisait les Athéniens contre les Spartiates qui dominaient la Perse. Le grand roi ayant fait la paix avec les Lacédémoniens, à condition qu'ils abandonneraient les Grecs de l'Asie, Evagoras, qui craignait les résultats de ce traité, se déclara indépendant, et cette démarche donna lieu à la guerre qu'il eut à soutenir contre la Perse. Il arma sur terre et sur mer. Secouru par les Tyriens, les Egyptiens et les Arabes, il fut d'abord vainqueur. Il se rendit maître des vaisseaux qui apportaient des vivres à l'ennemi, et sit beaucoup de ravage parmi les Perses. Le sort des armes changea. Gaos, général persan, fit périr une partie de sa flotte, mit le reste en faite, pénétra dans l'île, et assiègea Salamine par mer et par terre. Evagoras n'obtint la paix qu'à condition qu'il se contenterait de la seule ville de Salamine; que les autres places de File appartiendraient au roi de Perse; qu'il·lui paierait un tribut, et qu'il ne traiterait avec lui que comme un vassal avec son seigueur. Évagoras fut assassiné peu de temps après, l'an 375 avant

J.-C., par un eunuque. C'était un prince sage, modéré, sobre, courageux. Il avait une grandeur d'âme digne du trône. Mais ce qu'il y avait de plus royal en lui, et ce qui lui attirait pleinement la confiance de ses sujets, de ses voisins, et même de ses ennemis, était sa sincérité, et la haine qu'il témoignait pour tout déguisement et mensonge. On lai reproche néanmoins d'avoir employé, contre la foi des serments, la force et la politique pour rentrer dans tous les états que son père avait possédés, et dont une partie appartenait aux Perses par droit de conquête.

EVAGORAS II, petit-fils du précédent et fils de Nicoclès, fut dépouillé du royaume de Salamine, par son oncle paternel Protagoras. Il eut recours au roi Artaxerxès-Ochus, qui lui donna en Asie une souveraineté plus étendue que celle qu'il avait perdue. Ce prince, ayant été accusé auprès de son bienfaiteur, fut obligé de s'enfuir dans l'île de Chypre, où

il fut mis à mort.

ÉVAGRE (Saint), patriarche de Constantinople, élu en 370 par les orthodoxes, après la mort de l'arien Eudoxe, fut chassé de son siège et exilé par l'empereur Valens. Son élection fut l'origine d'une persécution contre les catholiques. Saint Grégoire de Nazianze l'a décrite éloquemment dans un de ses discours.

ÉVAGRE, patriarche d'Antioche, fut mis à la place de Paulin, en 389. Flavien avait succédé dès 381 à Mélèce, de façon qu'Evagre ne fut reconnu évêque que parceux qui étaient restés du parti de Paulin. Cette scission continuale schisme dans l'église d'Antioche. Le pape Sirice fit confirmer

l'élection d'Évagre dans le pays de Capoue, en 370. Ce patriarche mourut deux ans après. Saint Jérôme, son ami, assure que c'était un esprit vif. Il composa quelques ouvrages. On ne lui donna point de successeur; et ceux de son parti se réunirent, après quelques difficultés, à ceux du parti de Flavien.

EVAGRE, du Pont, dans l'Asie mineure, vivait vers la fin du Ive siècle. On lui attribue le quatrième livre de la Vie des Pères, et plusieurs autrès ouvrages infectés des erreurs d'Origène, qui furent traduits en latin par Rufin.

EVAGRE, né à Epiphane en Syrie, vers l'an 536, fut appelé "le Scolastique": c'était le nom qu'on donnait alors aux avocats plaidants. Evagre exerça cette profession. Après avoir brillé quelque temps dans le barreau d'Antioche, il fut fait questeur et garde des dépêches du préfet. L'Eglise lui doit une Histoire ecclésiastique, en 16 livres, qui commencent où Socrate et Théodoret finissent la leur, c'est-à-dire vers l'an 431. Celle d'Evagre va jusqu'en 594. Elle est fort étendue, et appuyée ordinairement sur les actes originaux et les historiens du temps. Son style, un peu diffus, n'est pas pourtant désagréable : il a assez d'élégance et de politesse. Evagre paraît plus versé dans l'histoire profane que dans l'ecclésiastique. On croit s'apercevoir, en lisant son Histoire, qu'il donnait dans les erreurs d'Eutychès. Robert Etienne avait donné l'original grec de cet historien, sur un seul manuscrit de la bibliothèque du roi. Son édition a été éclipsée par celle du savant Henri Valois, qui avait eu sous

les yeux deux manuscrits. Celle-ci est enrichie d'une nouvelle version et de savantes notes, Paris, 1673, in-fol. Elle a été réimprimée à Cambridge en 4790

mée à Cambridge en 1720.

EVANDRE, Arcadien d'origine, passait pour le fils de Mercure, à cause de son éloquence. Il aborda en Italie, selon la fable, environ 60 ans avant la prise de Troye. Faune, qui régnait alors sur les aborigènes, lui donna une grande étendue de pays, où il s'établit avec ses amis. Il bâtit sur les bords du Tibre, une ville à laquelle il donna le nom de "Pallantium", et qui, par la suite, fit partie de celle de Rome. C'est lui qui enseigna aux Latins l'usage des lettres et l'art du labourage. Virgile, au 8º livre de l'Énéide, rapporte la manière dont il reçut Enée dans un palais modeste et champêtre, où avait logé Hercule: rien de plus philosophique et de plus moral que cette invitation:

Mac limine quondem
Alcides subiit, hac illum regia cepit.
Aude, haspes, contemnere opes et te quoque dignum
ringe Deo, rebusque veni non asper egenis.

Vers ingénieusement placés par un peintre chrétien sur l'étable de Bethléem, en substituant les mots "Rex cœli" à œlui d'"Alcides".

\*ÉVANGELI (Antoine), religieux somasque, poète et prosateur italien, né à Cividale, dans le Frioul (état vénitien), en 1742, mort à Venise le 28 janvier 1805, à l'âge de 63 ans, fit ses études chez les Pères somasques, dont il prit l'habit. Il ent pour maître le célèbre Jacob Stelline, et, outre le grec et le latin, il possédait l'hébreu, l'anglais, et le français. Envoyé par ses supérieurs, à Rome, dans le collége "Clementino",

il passa ensuite à celui de Murano, à Venise, et se rendit enfin à Padoue, où il professa les belles-lettres pendant trente ans. Il s'était retiré à Venise, dans la maison de son ordre, lorsqu'à. l'âge de 60 ans, il tomba dans un état de démence si complet, qu'il déchira non-seulement ce qu'il avait déjà publié, mais des manuscrits précieux; et entre autres les matériaux d'une histoire de sa ville natale, dont il s'occupait. Il laissa une Traduction, en latin, du "Cimetière de campagne" de Gray, sous ce titre: Thomæ Gray elegia in rusticum sepulchretum, ex anglico in latinum conversa, Padoue, 1772, in-8°; | Amor, ou l'Amour musicien, petit poème, on octaves, ibid., 1776; Poesie liriche, ou Poésies lyriques, tirées de plusieurs passages de la Bible, etc., Padoue, 1793. L'auteur a surendre, en de très-beaux vers italiens, et avec la plus grande exactitude, les beautés de l'Écriture sainte; | Scella, Su Choix de harangues italiennes tirées des meilleurs écrivains, Nenise, 1796, 2 vol. in-8°. Le P. Evangeli fut l'éditeur des ouvrages suivants, de son maîtreStellini, et dont ses héritiers lui avaient confié les manuscrits, qu'il mit en ordre, et qu'il enrichit de notes savantes : Leçons latines de l'Ethica" dudit Stellini, '4 vol. in-4°; "Opere varie", 3 vol. in-8°.

\* EVANGELISTA, général des capucins, mort en 1595, a laissé: | Consulta varia in jure canonico; | Annotationes in libros

decretalium, 1591.

EVANS (Corneille), imposteur, natif de Marseille, voulut jouer un rôle pendant les guerres civiles d'Angleterre. Il était

fils d'un Anglais de la principauté de Galles, et d'une Provençale. Sur quelque air de ressemblance qu'il avait avec le fils aîné de Charles Ier, il fut assez hardi pour se dire le prince de Galles. Ce fourbe fit accroire au peuple qu'il s'était sauvé de France, parce que la reine sa mère avait eu dessein de l'empoisonner. Il arriva le 13 mai 1648 dans une hôtellerie de Sandwich, d'où le maire le fit conduire dans une des maisons les plus distinguées de la ville, pour y être servi et nourri en prince. Sa fourberie fut dévoilée. Le chevalier Thomas Dishington, que la reine et le véritable prince de Galles avaient envoyé en Angleterre, voulut voir le prétendu roi. Il l'interrogea, et ses réponses découvrirent son imposture. Cet impudent ne laissa pas de soutenir effrontément son personnage. Comme les royalistes allaient le faire saisir, il prit la fuite. On l'atteignit, et il fut conduit à Cantorbery, et enfin dans la prison de Newgate à Londres, d'où il trouva encore le moyen de s'évader, et ne reparut plus. On ne sait pas ce qu'il devint.

\* EVANSON (Edouard), théologien anglais, né à Warington en 1731, mort à Cofford, au comté de Glocester, le 25 septembre 1805, obtint la cure de Tewkesbury, qu'il fut obligé de résigner en 1778, pour avoir prêché un Sermon en faveur d'une réforme à faire dans la doctrine de l'Eglise anglicane, relativement à la Trinité et à l'Incarnation. Il publia à ce sujet un ouvrage en 1772. On a encore delui: une Lettre sur les prophéties du Nouveau-Testament, 1777, in-8°. Arguments pour et contre l'observation sabbatique du dimanche par la cessation de tout travail, 1792, in-8°.

| Dissonance des quatre évangiles.
Il exclut du canon de l'Ecriture
les Evangiles de saint Matthieu,
saint Marc et saint Jean, et n'admet comme authentique que celui
de saint Luc, du moins dans sa
plus grande partie. Ce théologien
était du nombre des "enquirers",
et secondait Priestley dans ses recherches sur ce que ces demi-incrédules appelaient les "corruptions
du christianisme".

ÉVARISTE, pape et successeur de saint Clément, l'an 100 de J.-C., marcha sur les traces de son prédécesseur, et mourut saintement le 25 ou 27 octobre 109. Sous son pontificat, l'Eglise fut attaquée au dehors par la persécution de Trajan, et déchirée au dedans par divers hérétiques. Quelques auteurs ecclésiastiques attribuent à ce pape l'établissement des paroisses de Rome. Saint

Alexandre lui succéda.

EVE, la première des femmes, fut ainsi nommée par Adam son mari, le premier des hommes. Dieu la forma lui-même d'une des côtes d'Adam, et la plaça dans le jardin des délices, d'où elle fut chassée pour avoir désobéi à Dieu, qui avait mis sa fidélité et son obéissance à l'épreuve. (Voyez ADAM.) Il faut que l'histoire d'Eve, séduite par le démon, revêtu de la figure du serpent, soit d'une connaissance et d'une croyance bien anciennes parmi les nations païennes, puisque la fable d'Ophionée (voyez ce nom) est indubitablement basée sur cet événement et sur la chute des anges qu'il suppose.... Les rabbins ont conté mille fables sur la mère du genre humain; quelques commen-

tateurs imbéciles ou fanatiques les ont répétées; elles ne méritent que le mépris. La manière dont la formation d'Eve est racontée dans l'Histoire sainte a donné lieu à quelques railleries froides, et à des imaginations bizarres qui ne valent pas la peine d'être réfutées; mais c'est une grande leçon donnée au genre humain. Dieu a voulu par là faire connaître à la femme la supériorité de l'homme de qui elle a été formée; à l'homme, combien sa compagne doit lui être chère, puisqu'elle est une partie de sa propre substance; et à tous les deux, qu'ils doivent conserver entre eux l'union la plus étroite, de laquelle dépend leur bonheur et celui de leurs enfants. Toutes les épigrammes de nos beaux-esprits, sur la création et sur l'état de nos premiers parents, sont un jeu bien puéril. Deux créatures innocentes placées par la main de Dicu sur un sol riant et de facile culture: voilà l'homme dans son origine. Dégénéré depuis, il a appelé les arts à son secours; mais ces légers adoucissements ne compensent pas les dons de la nature et de la grâce, versés sur lui avec profusion. Que ces hommes qui ne veulent pas croire nos Ecritures nous disent d'où vient l'homme ici-bas. De quelque manière qu'ils arrangent cette création, elle sera toujours aussi étonnante que le récit de Moise. ( Voyez Moise.)

ÉVEILLON (Jacques), savant et pieux chanoine et grand-vicaire d'Angers, sa patrie, sous quatre évêques différents, né en 1572, mourut au mois de décembre 1651, amèrement pleuré des pauvres, dont il était le père. Il légua sa bibliothèque aux jésuites de La

Flèche: c'était toute sa richesse. Comme on lui reprochait un jour qu'il n'avait pas de tapisseries: Quand, en hiver, j'entre dans ma maison, répondit-il, les murs ne me disent pas qu'ils ont froid; mais les pauvres qui se trouveut à ma porte, tout tremblants, me disent qu'ils ont besoin de vêtements. » Malgré la multitude des affaires, et une exactitude rigoureuse au chœur, il donnait beaucoup de moments à son cabinet. Les principaux fruits de ses travaux sont : De processionibus ecclesiasticis, in-8°, Paris, 1645. L'auteur remonte, dans ce savant traité, à l'origine des processions; il en examine ensuite le but, l'ordre et les cérémonies. | De recta psallendi ratione, in-4°, La Fleche, 1646. Ce devrait être le manuel des chanoines. | Traité des excommunications et des monitoires, in-4°, Angers, 1651, et réimprimé à Paris, en 1672, dans le même format. Le docte écrivainy réfute l'opinion, assez communement établie, que l'excommunication ne s'encourt qu'après la fulmination de l'aggrave. Son sujet y est traité à fond; mais il a trop négligé ce qui regarde l'ancien droit et l'usage de l'Eglise des premiers siècles. Il avait été, fort jeune, professeur de rhétorique à Nantes, curé à Soulerre pendant 13 ans, puis curé de Saint-Michel Angers, chanoine en 1620.

ÉVELIN (Jean), né à Wolton en Surrey, l'an 1620, mort le 26 mars 1706, partagea son temps entre les voyages et l'étude. Il obtint pour l'université d'Oxford, les "marbres" d'Arundel; et ensuite, pour la société royale, la bibliothèque même de ce seigneur. Evelin avait plus d'une connais-

sance: la peinture, la gravure, les antiquités, le commerce, etc., lui étaient familiers. Les livres que nous àvons de lui en sont une preuve. | Sculptura, 1662, in-8°. Cet ouvrage, concernant la gravure en cuivre, contient les procédés et l'historique decet art: il mériterait d'être traduit. | Sylva; il y traite de la culture des arbres, 1676, in-fol.; \ L'origine et les progrès de la navigation et du commerce, en anglais, in -8°, 1674; | Numismata, in-fol., 1667. C'est un discours sur les médailles des anciens et des modernes. Sa nation lui doit la traduction de quelques bons ouvrages français, tels que "le Parfait jardinier" de La Quintinie, et des "Traités de l'architecture " de Chambray.

\*EVENE, roi d'Etolie, fils de Mars et de Sterope, fut si piqué d'avoir été vaincu à la course par Idas, qui lui avait promis Marpesse sa fille, s'il remportait la victoire, qu'il seprécipita dans un fleuve, qu'on appela depuis Evene.

fleuve, qu'on appela depuis Evenc.

EVENSSON (David), savant théologien suédois, né l'an 1699, fut pasteur à Kioping dans la Westmanie, et chapelain du roi de Suède. Il mourut en 1750, laissant plusieurs Dissertations estimées par ceux de sa communion, entre autres: | De portione pauperibus relinquenda; | De aquis supra cœlestibus; | De prædestinatione, etc.

ÉVÉNUS III, roi d'Écosse, après Eder son père, était si vicieux, que, pour autoriser son libertinage, il ordonna, par une loi expresse, qu'un homme aurait autant de femmes qu'il en pourrait nourrir; que les rois auraient droit sur les femmes des nobles,

et que les gentilshommes seraient maîtres des femmes du peuple. Ce prince cruel, avare et sanguinaire, aliéna tous les cœurs. Les grands du royaume s'étant soulevés contre lui, le mirent dans une prison, où il fut étranglé quelque temps après. Son règne ne fut

que de 7 ans.

EVEPHENE, philosophe pythagoricien, condamne à mort par Denys, tyran de Syracuse, pour avoir détourné les Métapontins de son alliance, sollicita la permission, avant de mourir, d'aller dans son pays pour marier une sœur. Le tyran lui demanda quella caution il donnerait. Il offrit Eucrite, son ami, qui demeura à sa place. On admira l'action d'Eucrite; mais on fut beaucoup plus surpris du retour d'Evéphène, qui se présenta à Denys au bout de six mois, comme on en était convenu. Le tyran, charmé de la vertu de ces deuxamis, leur rendit la liberté, et les pria de l'admettre pour troisième dans leur amitié. On racoute la même chose de Damon et de Pythias. Il se peut faire que les mêmes sentiments aient inspiré les mêmes vertus à des personnes différentes; mais il est plus apparent que la fabuleuse antiquité a fait deux histoires d'une seule, ou qu'elles sont toutes les deux controuvées.

EVILMERODAC, roi de Babylone, succéda à son père Nabuchodonosor vers l'an 562 avant J.-C. Ce jeune prince avait gouverné despotiquement le royaume pendant les sept années de la démence de son père. Nabuchodonosor étant remonté sur le trône, après avoir recouvré la raison, arrêta toutes les entreprises de son fils contre lui; et il le tint enfermé. Celui-ci, dans sa prison, lia une étroite amitié avec Jéchonias, roi de Juda, que Nabuchodonosor tenait aussi dans les fers. Ce prince étant mort, Evilmérodac monta sur le trône, tira Jéchonias de prison, et le combla de faveurs. On dit qu'il ent la cruauté de priver de la sépulture le corps de son père, et même qu'il le fit hacher en morceaux. Il fut assassiné par son beau-frère Nérigliasor, après un règne de deux ans.

EVRARD (Everhardus), célèbre ermite du pays de Trèves, passa sa jeunesse à garder les troupeaux, et sanctissa cette paisible et innocente occupation par la prière et les vertus chrétiennes. Il se retira ensuite dans la solitude d'une montagne voisine, pour ne plus songer qu'à Dieu. Sa cellule est devenue l'origine d'une grande abbaye de chanoines réguliers de Saiut-Augustin, fameuse par le concours des pélerins qui viennent y invoquer la Sainte Vierge. Le bon Evrard paraîtra sans doute n'avoir pas été bien philosophe. Cependant l'image de la Vierge, qu'il a placée en ce lieu, entretient la piété et le précieux sentiment de la ligion parmi des hommes assemblés là où il n'y avait que des haies et des bruyères. Il en est résulté un monastère, qui faisait du bien à tous les environs, qui nourrissait et logeait les voyageurs; où des hommes ayant des mœurs, de la probité, de la bienfaisance, chantaient avec édification les louanges de l'Eternel. Tous les écrits des philosophes n'ont pas encore produit tant de bien. Il s'en faut de beaucoup. [Cette abbaye fut nommée "Everhardus-Clauss" ou "Cellule d'Evrard ».

· \*EWALD(Jean), poète danois, né en 1743, dans le duché de Sleswick, mort en 1781, reçut de son père, austère théologien, une éducation sévère; mais la lecture des romans, des légendes des saints et des anciens "sages" islandais, excitèrent à un tel point son imagination, qu'à 12 ans il avait conçu le projet de marcher sur les traces des héros les plus merveilleux de l'antiquité. Entraîné parson goût pour l'état militaire, il s'enfuit de Copenhague, s'enrôla à Hambourg, dans un régiment de la garde prussienne; mais, après avoir signalé sa valeur dans plusieurs combats, il se laissa racheterpar ses parents, guéri à peu près de son enthousiasme militaire. Chargé à l'âge de 23 ans de composer, pour le roi Frédéric V, une Cantate sunèbre, cette pièce fut comblée de tant d'éloges, qu'Ewald résolut dès ce moment de chercher dans le commerce des muses ces jouissances exaltées, cette immortalité après laquelle soupirait son imagination fougueuse. L'ode et la tragédie sont les deux genres où ce poète. a particulièrement excellé. Parmi ses tragédies, on remarque surtout | La Mort de Balder, dont le sujet est tiré de la mythologie scandinave; Rolf ou Rollon, tragédie dont le sujet est tiré de l'histoir du Danemarck; elle est écrite en prose; (Adam et Eve, ou La Chute de l'homme, tragédie sacrée, d'une composition bizarre, mais semée de beaux passages. On doit encore citer | deux pastorales : Les Pécheurs et Philemon et Baucis, | plusieurs Odes et des Elégies: celle qui a pour titre Le souvenir et l'Espé- était l'un des collaborateurs les rance, peut être comparée, dit

Malte-Brun, à ce que les modernes ont de plus beau dans ce genre. Il existe une très-belle édition de ses OEuvres complètes, 4 vol. in-8°.

\* EWALD, lieutenant-général des armées danoises, et officier de la légion - d'honneur, frère du précédent, né en 1725, mort à Kiell, le 38 mai 1813, fit ses premières armes en Amérique, au service du landgrave de Hesse, perdit un œil dans cette campagne, et entra au service du gouvernement danois. A la tête d'un corps de troupes danoises et hollandaises, il poursuivit le fameux major Schill, qui faisait la guerre contre la France en son propre nom, et qui avait déjà remporté plusieurs avantages sur les troupes envoyées contre lui; il le força de se renfermer dans Straisund; Ewald emporta la place d'assaut, et le brave Schill, avec la plupart de ses officiers, tous nobles prussiens, périrent dans ce combat. On a d'Ewald un ouvrage très-estimé sur la guerre des troupes légères.

\* EWALD (Joseph-Louis), ecclésiastique et écrivain allemand, né en 1748, mort en 1822, professeur à Carlsruhe, avait pris ses degrés à Eidelberg, et professa longtemps à cette université. Il laissa un grand nombre d'ouvrages dont on peut voir le détail dans la "Collection " de Meusel et Rotermud.—\*Ewald(Schak-Hermann), littérateur allemand, né en 1744, mort en 1822, conseiller à Gotha, s'est fait connaître par la publication de différents ouvrages philosophiques et par une Traduction allemande de Spinosa. Il a fourni de nombreux articles à la "Gazette littéraire de Halle, dont il

plus actifs.

\* EXIMENO (Dom Antoine), savant jésuite espagnol, naquit en 4732 à Balbastro en Aragon. Après son admission dans la société de Jésus, il fut chargé d'enseigner les mathématiques à Salamanque, et nommé, en 1762, professeur de cette science à Ségovie, lors de la création de l'école militaire. Lorsque les jésuites furent supprimés, Eximeno passa en Italie, et alla s'établir à Rome, où il continua de se livrer à l'étude des sciences. Ses talents le firent bientôt counaître, et la plupart des sociétés littéraires. s'empressèrent de l'admettre dans leur sein. Ce savant jésuite mourut à Rome, le 5 décembre 1798, aimé et estimé de tous ceux qui l'avaient connu. On a de lui : Historia militar de Espana, Ségovie, 1769, in-4°. C'est une *His*toire des grands capitaines espagnols; | Manual del artillero, 1772, in-8°, estimé; | Dell' origine e delle regole della musica, colla storia del suo progresso, decadenza e rinuovazione, Rome, 1774, in-4°. C'est, de tous les ouvrages d'Eximeno, celui qui lui a fait le plus d'honneur; il y établit, contre le système d'Euler, Rameau et d'Alembert, que, le but de la musique étant de flatter l'oreille, on ne doit pas chercher les principes de cetart dans des combinaisons mathématiques. Peu de temps après la publication de cet ouvrage, le P. Martini, franciscain, fit paraître son "Essai fondamental et pratique de contrepoint", dans lequel il attaqua l'opinion d'Eximeno sur le contre-point des Grecs. Le jésuite espagnol répondit à cet écrit par un autre ouvrage intitulé: | Dubbio di don Antonio Eximeno sopra il saggio fondamentale prattico di contrap.

4;

18

Off

ĮĮ.

1,5

.

e,

135

:

IJ

6

仏

μů

punto del R. padre maestro Giamb. Martini, Rome, 1775, in-4°. Ce livre, sous la forme la plus piquante, combat avec avantage le P. Martini; | Lettera sopra l'opinione del sign. Andrès intorno la letteratura ecclesiastica de' secoli barbari. Cette Lettre est une apologie de l'euvrage d'Andrès, son ami, el une réponse aux critiques qui en avaient été faites,

Mantoue, 1783.

\* EXMOUTH (Edouard Pri-Lew, lord vicomte), amiral et pair d'Angleterre, grand'-croix de l'ordre du Bain, né le 19 avril 1737 à Douvres, d'un ancien lieutenant de marine, mort dans sa terre près Plymouth, le 6 février 1833, était lieutenant de marine vers 1780. Pendant la guerre des colonies, il s'empara du corsaire hollandais " le Fleningue". En 1795, lors de la guerre avec la France, il prit la frégate française " la Cléopâtre", action qui lui valut le titre de baronuet. Député de Barnstale dans le Devonshire, en 1801, il se prononça en faveur du gouvernement. Cette conduite, qui le désignait à la faveur, le fit nommer deux ans après contreamiral du pavillon blanc, avec le commandement supérieur des forces navales dans l'Inde. Ce n'est qu'en 1815, qu'élevé au grade d'amiral, il commanda en chef celles de la Méditerranée. Investi de la pairie l'année suivante, et appelé à négocier avec les états barbaresques, il se rendit devant Alger, et obtint la ratification des traités qui faisaient l'objet de su mission. Le massacre de corailleurs chrétions le força de reparaître bientôt devant Alger, avec 32 voiles; il bombarda la ville, qu'une armée française devait prendre plus tard, et réussit par cette démonstration à faire accepter au dey des conditions plus avantageuses à l'Angleterre. Ce succès lui mérita de la part du conseil de la cité de Londres, desremerciemens et une épée d'honneur de 200 guinées. Les deux chambres lui votèrent aussi des remerciements à l'unanimité. Ge marin s'occupa, le reste de sa vie, d'améliorer l'instruction religieuse et morale des hommes

de guerre.

EXPILLY (Claude D'), président au parlement de Grenoble, ami et disciple des plus célèbres jurisconsultes de son temps, naquit à Voiron en Dauphiné, le 21 décembre 1561, et mourat à Grenoble en 1636, âgé de 75 ans. Heuri IV et Louis XIII se servirent utilement de lui dans le comtat vénaissin, en Piemont et en Savoie. C'était un homme trèsestimable, l'ami et le protecteur des gens de lettres. Qui méritait son amitié (dit Chorier, historien du Dauphiné) l'avait infailliblement; et c'était la mériter que d'avoir de l'instruction et de la vertu. Le président d'Expilly était orateur, historien et poète; mais il ne remplit bien aucun de ces titres, du moins si l'on compare les ouvrages qui nous restent de lui, à ceux de nos bons écrivains. Ses *Plaidoyers*, imprimés à Paris, in-4°, 1612, ne sont plus lus; ses Poésies, publiées in-4° en 1624, et la Vie de Bayard, in-12, 1650, ne méritent guère davantage de l'être; son Traité de l'orthographe française, à Lyon, infol., 1618, ne renferme qu'une théorie peu judicieuse, et une pratique bizarre et hors d'usage. Le magistrat valait mieux chez lex que l'écrivain. (Voy., sa "Vie", Grenoble, 1660, in-8°, par Boniel de Châtillon.)

\*EXPILLY (L'abbé Jean-Joseph), membre de plusieurs académies, né en 1719 à Saint-Remi en Provence, où il mourat en 1793, fut successivement secrétaire d'ambassade du roi de Sicile, examinateur et auditeur général de l'évêché de Sagona en Corse, chanoine-trésorier du chapitre de Ste-Marthe de Tarascon. Il parcourut une partie de l'Europe et les côtes de l'Afrique, recueillant dans ses voyages d'intéressants matériaux pour les ouvrages suivants: | Cosmographie, 1749, in-fol.; | Della casa Milano; 1753, in-4°; | Polychorographie, 1755, in-8°; | Topographie de l'Univers, 1758, 2 vol. in-8°; Description de l'Angleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande, 1759, in-12;  $\mid De$  la Population de la France, 1765, in-fol.; | Dictionnaire géographique des Gaules et de la France, 1762-1770, 6 vol. in-fol.; Petit Manuel géographe, 1782, in-18. C'est un précis de géographie assez bien fait.

\*EXPILLY (Louis-Alexandre), curé de St-Martin de Marlaix en Bretagne, né à Brest, fit ses études théologiques à Paris. En 1789 le clergé de St-Pol de Léon le députa aux états-généraux, où il se rangea du côté des novateurs. Il fut membre du comité chargé d'examiner et de publier le "livre rouge", fit un rapport contre le droit de propriété du clergé, prêta le serment à la constitution civile, dont il passe pour avoir été l'un des rédacteurs. Elu évêque constitutionnel du Finistère le 31 octobre 1790, il écrivit au pape pour lui demander son agrément; il no s'en fit pas moins ordonner

519

sans l'avoir reçu, et, quoique le souverain pontife eût cassé son élection (bref du 13 avril 1791), il prit possession de son évêché, dans lequel il ne fut soutenu que par les révolutionnaires. Lorsque la révolution, conséquente avec ses principes irréligieux, cut supprimé l'exercice du culte, l'éveque Expilly devint président du Directoire de son département; mais, ayant pris part à ce que l'on appelait le fédéralisme, il fut accusé avec les autres membres du Directoire, condamné et exécuté avec eux le 21 juin 1794 à Brest. Il ne laissa pour tout ouvrage que ses Discours politiques et ses Lettres pastorales: tristes monuments de ses erreurs.

\*EXTER (Frédéric), antiquaire allemand, professeur de numismatique au gymnase de Deux-Ponts, né dans cette ville en 1714, mort en 1787, a donné en allemand: Essai d'une collection des médailles et monnaies palatines d'or et d'argent, pour servir à l'histoire du palatinat de Bavière, Deux-Ponts, 1759 et 1775 avec continuation, 3 vol. in-4°; | Destudio nummorum recentiorum qui vulgo moderni vocantur, ibid., 1754, in-4°; et une Vie du chevalier Ferdinand de Saint-Urbain, imprimée dans le Joachimische Munzkabinet.". Nuremberg, 1770, in-4°.

**EXUPERANCE**, préfet des Gaules, et parent du poète Rutilius, était de Poitiers. Son frère Quintilius, retiré à Bethléem, y menait une vie d'anachorète. Ce fut, à ce qu'on croit, à la prière de celui-ci, que saint Jérôme écrivit à Exupérance la lettre que nous avons encore, pour l'exhorter à renoncer aux espérances du

siècle, et à se consacrer uniquement au service de Dieu. Cette lettre resta sans effet. Exupérance, occupé à rétablir les lois dans l'Aquitaine, fut tué vers l'an 424,... à Arles, dans une sédition militaire.

EXUPERE (Saint), évêque de Toulouse, illustre par sa charité durant une grande famine. Après avoir distribué tous ses biens, il vendit encore les vases sacrés d'or et d'argent, pour assister les pauvres. Il fut réduit à porter le corps de J.-C. dans un panier d'osier, et son sang dans un calice de verre. Saint Jérôme le compare à la veuve de Sarepta, et lui a dédié son "Commentaire" sur le' prophète Zacharie.Le pape Innocent lui a adressé une décrétale, célèbre dans l'histoire ecclésiastique. Saint Exupère mourut vers 417, plein de jours et de vertus. — Il ne faut pas le confondre avec saint Exupère, évêque de Bayeux au iva siècle. Celui-ci, honoré encore sous le nom de saint Spire, est un des premiers évêques qui apportèrent le flambeau de l'Evangile en Neustrie (aujourd'hui Normandie).

\* EYBEL (Joseph-Valentin), professeur de droit canon à Vienne, mort en 1805, a composé: Ordre des principes de la jurisprudence ecclésiastique, 1775. Corps de droit pastoral moderne; introduction au droit ecclésiastique des catholiques, 1777, 3 vol., mis à l'index par décret du 6 décembre 1784. Qu'est-ce que le pape? pamphlet destiné à affaiblir le respect des peuples pour le chef de l'Eglise. Le cardinal Gerdil réfuta cet écrit, qui fut condamné par un bref du 28 novembre 1786. Que contiennent les monuments

de l'antiquité chrétienne sur la

confession auriculaire? autre pamphiet qui fot proscrit le 11 novembre 1784.

EYBEN (Huldérie), savant jurisconsulte, né à Norden l'an 1629, d'une famille noble, devint conseiller et antécesseur à Helmstadt, puis juge dans la chambre de Spire, enfin conseiller au conseil aulique de l'empereur Léopold. Il mourut en 1699, laissant des ouvrages, imprimés à Strasbourg en 1708, in-fol. On ne les connaît guère en France, quoique estimés

de leur temps.

\*EYCK ( Maximilien - Emmanuel-François Van der Eycken), connu en France sous le nom de comte d'Eyck, qui était celui de sa mère, quitta le service d'Espagne avec le grade de colonel de cavalerie; il était grand chambellan en survivance du duc de Bavière, évêque-prince de Liége en 1759. Il résida à la cour de France depuis 1754 jusqu'en 1777, époque de sa mort, en qualité d'envoyé extraordinaire de Maximilien-Joseph, électeur de Bavière. Il négocia et conclut le traité qui eut lieu entre la cour de Versailles et ce prince, en 1756. L'électeur chambellan l'avait nommé 1763, et son conseiller d'état intime actuel en 1762. Il hui destinait le ministère des affaires étrangères, lorsqu'il vint à mourir à Paris. Le comte d'Eyck a laissé le recneil de sa correspondance; ce manuscrit en 28 volumes, infol., contient des faits peu connus, et des détails curieux sur l'état de la cour de France. Il est entre les mains du vicomte de Sinty, qui a épousé sa petite-fille.

\*EYMÂR (Etienne), prêtre de l'Oratoire, né vers 1697, et mort à Forcalquier le 26 janvier

vaivants: Lettre à l'évêque de Poitiers sur la théologie de ce diocèse; Lettres à l'évêque d'Angers sur les Conférences de ce nom; Lettres à M. Lafiteau (évêque de Sisteron) sur ses Entretiens d'Anselme et d'Isidore; Lettre d'un Bordelais sur la Vie de la Sainte Vierge, par ce prélat, avec l'abbé Barthélemi de Laporte. Réplique au mandement du méme évêque, du 8 septembre 1760.

\*EYMAR (Ange-Marie, counte D'), député de la noblesse du bailliage de Forcalquier aux états-généraux de 1789, se réunit au tiersétat. Admirateur enthousiaste de J.-J. Rousseau, il lui fit élever une statue. Envoyé en ambassade en Piémont, il prit part à la révolution qui força le roi de Sardaigne à quitter ses états. Rappelé par le directoire, il fut quelque temps après nommé préfet du Léman, et mourut à Genève le 11 janvier 1803. On a de lui : | Réflexions sur la nouvelle division du royaume, 1790, in-8°; | Anecdote sur Vioti, in-12; | une Notice historique sur Dolomieu, qu'il avait accompagné dans sou-excursion sur les Alpès. Il avait traduit de l'espagnol, "El delinquente honorado de Kp. méch. Jovellauos", Marseille, 1777, in-8°.

\*ÉYMAR (Claude), membre de l'académie du Gard, fils d'un négociant de Marseille, où il naquit en 1748, mort à Bellegarde près Nîmea en 1822, ayant lu l'Émile de I.-J. Rousseau, se passionna malheureusement pour son auteur. Il entreprit le voyage de Marseille à Paris pour faire sa connaissance, puis consigna les détails deses relations avec ce philosophe dans l'envrage intitulé

Mes Visites à J.-J. Rousseau, qui fut imprimé avec d'autres Opuscules d'Eymar, dans le tome 2 des "OEuvres inédites de J.-J.", publiées par Musset-Pathay. Nous ne citerons plus d'Eymar que son discours: de l'Influence de la sevérité des peines sur les crimes, 1787, in-8°, qui remporta le prix de l'académie de Marseille.

\* EYMERIC (Nicolas), dominicain espagnol, inquisiteur général contre les Vaudois sous le pontificat d'Innocent VI, juge des causes d'hérésie sous Grégoire XI, mort en 1399 à Girone, sa patrie, a laissé plusieurs écrits sur la logique, sur la physique d'Aristote, sur la puissance du pape, etc. Le plus remarquable de ses ouvrages a pour titre Directoire des inquisiteurs, Rome, 1578, in-fol., avec les scolies et les commentaires de Péna. Il y consacre le pouvoir de l'inquisition sur tous les hommes, "sans excepter même les rois". Un abrégé de cet écrit a été publié par l'abbé Morellet en 1762, sous le titre de "Manuel des inquisiteurs » : on l'a inséré en 1769 à la fin d'une nouvelle édition de l'"Histoire des inquisitions ", par l'abbé Goujet , 2 vol. in-12.

EZECHIAS, roi de Juda, successeur d'Achaz, son père, l'an 727 avant J.-C., imita en tout la piété de David. Il détruisit les autels des faux dieux, brisa les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain que les Israélites adoraient. Il fit ouvrir ensuite les portes du temple, et assembla les prêtres et les lévites pour les purifier. Après cette cérémonie, le saint roi y monta avec les principaux de Jérusalem, y immola des victimes, et rétablit le culte du Seigneur. Son

zèle fut récompensé; il reprit les villes dont les Philistins s'étaient. emparés sous le règne d'Achaz, son père. Vainqueur des Philistins, il voulut secouer le joug des Assyriens, et leur refusa le tribut ordinaire. Sennachérib, outré de ce refus, porta la guerre dans le royaume de Juda. Il y était entré, lorsqu'Ezéchias fut attaqué d'une maladie pestilentielle. Le prophète Isaïe vint lui annoncer sa mort prochaine. Dieu, touché par ses prières, lui renvoya le prophète pour lui annoncer sa guérison miraculeuse. Isaïe confirma la certitude de sa promesse par un prodige nouveau : il fit reculer de dix degrés l'ombre du soleil sur le cadran d'Achaz. Quelques interprètes ont cru que le soleil rétrograda dans son cours; mais, quoique les grandes révolutions ne coûtent pas plus à Dieu que les petites, il est plus simple et plus naturel de borner le prodige demandé par Achaz, au lieu où il s'exécuta. Ezéchias exprima sa reconnaissance par le béau cantique, plein de sentiments profonds et des plus touchantes images, qu'on lit au chap. 38 d'Isaïe: " Ego dixi in dimidio dierum meorum ", etc. Mérodac Baladan, roi de Babylone, ayant su les différentes merveilles opérées en faveur d'Ezéchias, lui envoya des ambassadeurs pour l'en féliciter. Le monarque, sensible à cet hommage, leur étala tous ses trésors. Isaïe le reprit de ce mouvement de vanité, et lui prédit que tout serait transporté à Babylouc. Ezéchias, s'étant humilié sous la main qui le menaçait, obtint sa grâce du Seigneur. Cependant Sennachérib s'était rendu maître des plus fortes places, et menaçait Jérusalem.

La paix nese fit qu'aux conditions les plus dures. Le vainqueur exigea du vaincu qu'on lui paierait une somme immense. Ezéchias épuisa son trésor, et dépouilla le temple pour satisfaire à ses engagements; mais, à peine avait-il compté l'argent, que Seunachérib rompit le traité, et revint ravager. la Judée, blasphémant contre le Dieu qui la protégeait. Il s'avancait vers Jérusalem; mais, l'ange du Seigneur ayant tué dans une seule nuit 185,000 hommes de son armée, il fut obligé de prendre la fuite. Ezéchias, délivré de ce redoutable ennemi, chercha Dieu de tout son cœur, le trouva, et mourut l'an 698 avant J.-C., à 55 ans. Génébrard assure, d'après les Hébreux, qu'il était savant dans les mathématiques, et qu'il fit une réformation de l'année des Juifs, par l'intercalation du mois de nisan au bout de chaque troisième année.

EZECHIEL, l'un des quatre " grands prophètes", fils du sacrificateur Buzi, fut emmené captif à Babylone avec Jéchonias. Il commença à prophétiser l'an 595 avant J.-C. Il fut transporté en esprit dans le temple de Jérusalem, où Dieu lui montra les abominations qui s'y commettaient. Il eut ensuite plusieurs visions miraculeuses sur le rétablissement du peuple juif et du temple, sur le règne du Messie et la vocation des gentils. Il continua de prophétiser pendant 20 ans, et fut tué, à ce que l'on croit, par un prince de sa nation, à qui il avait reproché son idôlatrie. Dieu lui ordonna plusieurs actions symboliques, qui ont fourni des plaisanteries bien déplacées aux incré-

d'eax, particulièrement fameux par la légèreté et l'indécence de ses critiques, parlait volontiers du pain d'Ezéchiel, cuit avec des excréments séchés au solcil (comde il est d'usage dans plusieurs plages d'Orient, où le bois est rare), mais que le dégoûtant commentateur représentait sous un autre aspect. Il suffit de remarquer, 1° que la plupart des choses dont les incrédules ont tourné en ridicule la représentation réelle et physique, ne se passèrent qu'envision. Il ne faut qu'en lire le récit pour en être convaincu. 2º Le langage typique était alors usité dans la plus grande partie de l'Asie; plusieurs peuples de l'Orient le conservent encore; on l'a retrouvé dans l'Amérique. Si les actions symboliques des prophètes étaient surprenantes par leur singularité, quelquefois même par leur durée, elles constataient par là même, devant le peuple nombreux qui les voyait, l'existence de la prophétie; elles ne laissent aucun lieu de soupçonner, après l'événement, qu'elle cût été controuvée. Les malheurs annouces par les prophètes faisaient plus d'impression sur les coupables, par l'appareil de l'avertissement. Le langage typique est en général le plus énergique et le plus propre à faire impression. « Thrasybule et Tarquin, dit l'auteur de l'Emile. coupant des têtes de pavots; Alexandre appliquant son sceausur la bouche de son favori ; Diogène marchant devant Zénon, ne parlaient-ils pas mieux, que s'ils avaient fait de longs discours? Darius, engagédans la Scythie avec son armée, reçoit, de la part du roi des Scythes, un oiseau. dules modernes. On sait que l'un une grenouille, une souris et

fut entendue, et Darius n'eut plus grande hâte que celle de regagner son pays comme il put. » Ces observations ont lieu à l'égard de plusieurs passages de Jérémie et des autres prophètes. Des philosophes hypocrites se sont récriés sur quelques images et expressions de ce prophète, et lui ont reproché d'avoir peint l'idolatrie de Jérusalem et de Samarie sous l'image de deux prostituées, dont la lubricité est représentée avec des expressions que nos mœurs oe supportent pas. Mais il ne faut pas juger des mœurs anciennes par les nôtres. Chez un peuple dont les mœurs sont simples et pures, le langage est moins châtié que chez les autres. Lorsqu'il y a peu de communication entre les deux sexes, les hommes parlent entre eux plus librement qu'ailleurs. Les enfants et les personnes innoceutes parleut de tout sans rougir; elles ne pensent point qu'on puisse en tirer de mauvaises conséquences. C'est le désir coupable de faire entendre des obecenites, qui engage les impudiques à se servir d'expressions détournées, afin de révoltermoins; ainsi, plus les mœurs sont dépravées, plus le langage devient mesuré et chaste en apparence. Celui des Hébreux, qui est très-naîf et très-libre, loin de prouver la corruption de leurs mœurs, démontre précisément le contraire. C'est probablement à l'époque où les mœurs commencèrent à se dépraver par la suite dessiècles, que les Juifs comprirent que les tableaux tracés par Ezéchiel pouvaient être dangereux, et qu'ils ne permirent

¢

fort obscures, surtoutau commencement et à la fin. Elles sont au nombre de xxn, et disposées suivant l'ordre des temps où il les a faites. Prado et Villalpando, jésuites, ont fait de savants commentaires pour les éclaireir. Son style, suivant saint Jérôme, tient un milieu entre l'éloquent et le grossier. Il est rempli de sentences, de comparaisons, de visions énignatiques. Ce prophète paraît très-versé dans les choses profanes.

EZÉCHIEL, juif, poète grec, florissait après le milieu du premier siècle de l'ère chrétienne; ou, selon Huet, un siècle, et selon Sixte de Sienne, 40 ans avant J.-C. D'une Tragedie qu'il avait faite sur la sortie des Hébreux hors de l'Egypte, il ne reste plus que des fragments, que Frédéric Morel a traduits en prose et en vers latins; ils parurent à Paris, en 1598, in-8°. On les trouve aussi dans le "Corpus poetarum græcorum", Genève, 1606 et 1614, 2 vol. in-fol.

\*EZENKANTZY (Georges), ecclésiastique, professeur dans le monastère arménien auprès d'Erzengan, né vers l'an 1358, mourut vers le commencement du xv\*siècle, et laissa manuscrits: | Commentaire d'Isaie; | Analyse des ouvrages de saint Grégoire-le-Théologien; | Commentaire de l'Apocalypse; | Explication des offices ecclésiastiques; | un Re-

cueil de Sermons.

\*EZENKANTZI (Kirakos), ver par la suite dessiècles, que les docteur arménien, né en 1369, mort vers 1423, a laissé en maturacés par Ézéchiel pouvaient être dangereux, et qu'ils ne permirent plus de lire ses prophéties, avant fanes : | un Recueil de poésies l'age de 30 ans. (Voyez Salomon.)

tes, de maximes et de préceptes de morale, intitulé Oskeporak ou Osgheporig, c'est-à-dire une mine d'or; une Explication du livre de morale de saint Evagre; un Traité des devoirs des prétres et des laïques; des Homélies et des Sermons.

\*EZNIK, savant théologienarménien, évêque de Pagrevant, né vers l'an 397, mort vers 478, a publié : | Traité de controverse contre les Persans et les Manichéens, Smyrne, 1762, 1 vol. in-12; | un Traité de Rhétorique; | un recueil d'Homélies en l'honneur des saints, | et un Traité sur les règles monastiques. Ces trois derniers ouvrages, dont les historiens Parbetzi et Elise, contemporains d'Eznik, ont fait l'éloge, sont restés manuscrits.

\*EZQUERRA ou Esquerra, poète espagnol, né en Biscaye vers l'an 1568, mort en 1641, était prêtre et chanoine de la cathédrale de Valladolid. Il ne reste de lui qu'une Epitre à Barth. Argensola, avec lequel il paraît qu'il eut une correspondance suivie. Cette pièce, d'un style élégant et pur, plein de grâce et d'énergie, se trouve dans le recueil intitulé "Parnasse espagnol", Madrid, 1772. Bouterweck, dans son " Histoire de la littérature espagnole " en fait les plus justes éloges.

\*EZRA (Juan Josafat Ben), nom sous lequel un théologien de l'A-mérique espagnole, soi-disant juif converti à la religion catholique, a publié vers le milieu du xviii siècle, avec le titre de Venida del Mesias en gloria y magestad, une critique hardie de plusieurs Pères de l'Eglise et autres interprètes des saintes écritures. S'il faut en

croire cet auteur (dans un Prologue où il expose sa doctrine), des confidents peu discrets, au jugement desquels il aurait soumis son ouvrageavant d'y avoir donné la dernière main, se seraient empressés d'en extraire des copies informes, qui, à son grand mécontentement, seraient parvenues audelà des mers, où l'on empressé de les rendre publiques. Quoi qu'il en soit de ce renseignement, il explique au moins en partie la précaution qu'ont eue la plupart de ses éditeurs de n'indiquer ni le lieu ni la date de leur publication. On a une édition du Venida del Mesias, Paris, 1825, 5 vol. in-12.

EZZELINO, ou Ecelino de Romano, tyran originaire d'Allemagne, né à Onera, dans la Marche Trévisane, en Italie, se montra si pervers, dès son enfance, qu'on disait de son temps, qu'il avait été engendré par le démon". Les papes Grégoire IX, Innocent IV et Alexandre IV, lancèrent inutilement sur scélérat les foudres du Vatican. [Il était un des chefs du parti gibelin, et avait hérité de son père la principauté de Balland Marogtixa, et les châteaux situés sur les monts Enganéens. Il se fit élire capitaine du peuple, à Vérone, alors république; et ensuite il s'en rendit maître. Frédéric Barberousse, après avoir pillé Vicence, la céda à Ezzelino; et, en 1237, il s'empara de Padoue. Des supplices multipliés y affermirent son autorité. En 1938, il épousa Sclvaggia, fille naturelle de Frédéric II, qui le nomme vicaire-impérial de la Marche Trévisane, cu autres pays. La cruauté de ce tyran, qu'on surnommait "le Féroce", aug**525** 

mentaiten proportion de son pouvoir. Deshommes, des femmes, des enfants, après avoir été mutilés, se voyaient enfermés en des prisons horribles et fétides, où souvent on les laissait mourir de faim. Peu satisfait de les tourmenter vivants, il faisait mutiler leurs cadavres. Ce monstre parvint à posséder Vérone, Vicence, Bassaco, Padoue, Dictra, Bellune, Trente, etc. Deux de ses alliés, Pallavicino et Buoso se séparèrent de lui, indignés de sa barbarie. Il apprit cette nouvelle à Vérone, où il avait sous ses ordres une armée de 14,000 Padouans. Il les défia, et les fit tous enfermer dans l'amphithéatre de cette ville, et de là il les envoya par petits pelotons en d'autres prisons, et en peu de jours, il les immola tous. Alexandre IV fit prêcher une croisade contre Ezzelino. Les républiques de Venise, Bologne et Mantoue s'armèrent contre lui. Enfin, le marquis d'Este, avec ses Ferrarois, et Pallavicino, avec ceux de Crémone, lui compèrent la retraite, s'emparèrent du pont de Cassano. Ezzelino blessé, fut transporté dans la tente de Buoso de Toara, où, se livrant au désespoir, il déchira ses plaies, et, onze jours après, il mourut à Socino.] Le seul Antoine de Padoue avait mis, pendant quelque temps, un frein à ses fureurs. Ce saint et courageux religieux alla le trouver à Vérone, et lui demanda une audience qui lui fut accordée. Lorqu'on l'eut introduit dans l'appartement d'Ezzelino, il le vit assis sur un trône, et environné d'une troupe de soldats prêts à lui obéir au

moindre signe. Ce spectacle ne l'effraya point; il osa même dire au tyran que ses massacres, ses pillages et ses sacriléges criaient vengeance au ciel, et que tous ceux qu'il avait dépouillés de la vie ou de leurs biens étaient devant Dieu comme autant de témoins qui demandaient justice. Il dit encore d'autres choses qui ne supposaient pas moins de hardiesse. Les gardes attendaient à tout moment l'ordre de tomber sur le saint. Mais ils ne purent revenir de leur étonnement, lorsqu'ils virent Ezzelino descendre de son trône, pâle et tremblant, se mettre une corde au cou, se jeter fondant en larmes aux pieds d'Antoine, et le conjurer de lai obtenir de Dieu le pardon de ses péchés. Le saint le releva, et lui donna des avis convenables à la situation où il se trouvait. Quelque temps après, Ezzelino envoya un riche présent à Antoine; mais celui-ci le refusa, en disant que le plus agréable présent que le prince pût lui faire était de restituer aux pauvres ce qu'il leur avait injustement enlevé. Ezzelino parut d'abord avoir changé de conduite, malheureusement ces belles dispositions s'évanouirent; il retomba dans ses premiers excès. Ce monstre était aussi superstitieux que cruel. Il n'entreprenait rien sans avoir consulté quatre astrologues. ( Voyez sa "Vie", écrite en italien, par le P. Gérard, 1560, in-8°, et traduite en français par Fr. Cortaud, Paris, 1644, in-12.) [Son frère Albéric, seigneur de Trévise, fut aussi vaincu et tuè; et en lui finit l'ancienne famille de Romano.]

• • • . . . 1

.

•

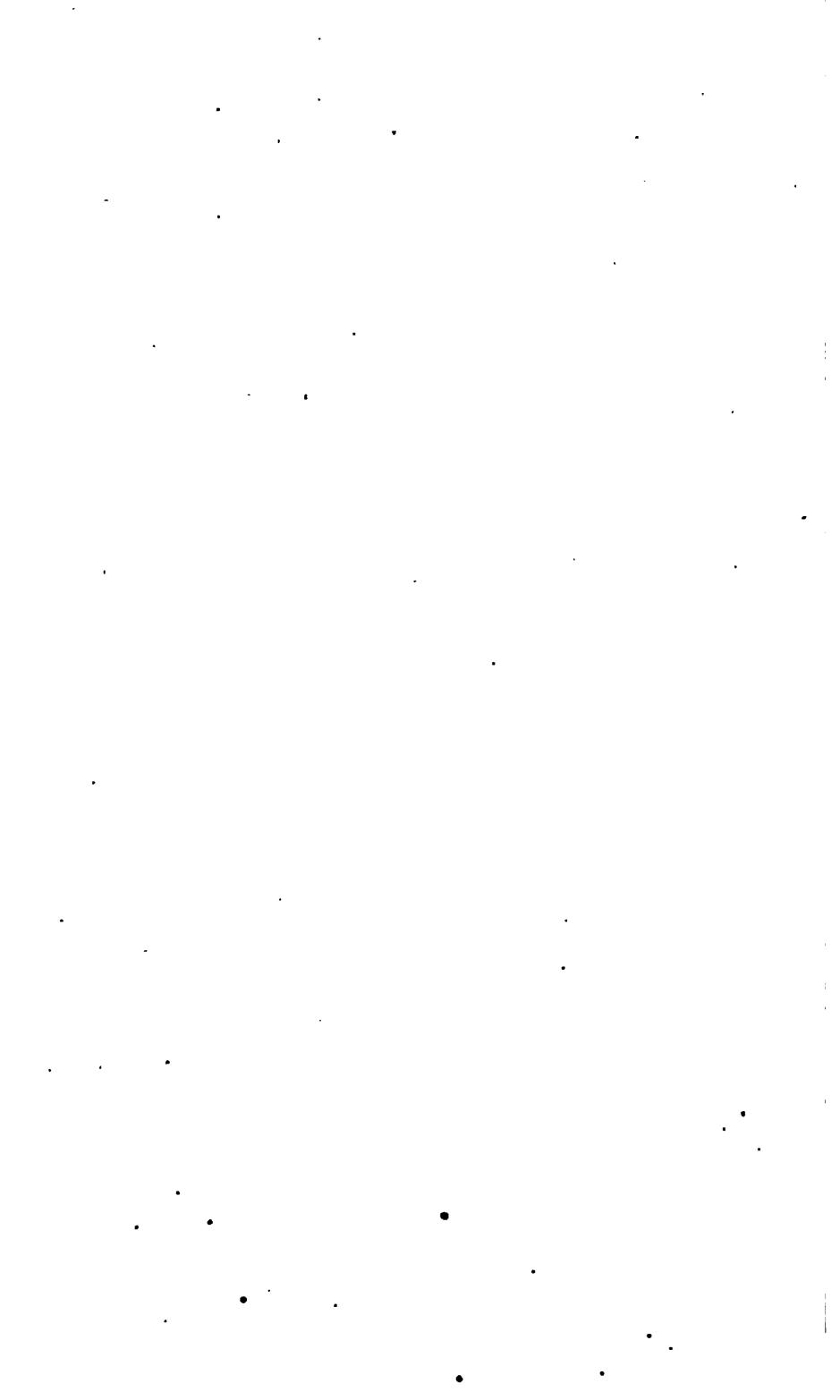



OUVRAGES QUI SE TROUVENT CHEZ HOUDAILLE, LIBRAIRE.

#### ŒUVRES COMPLÈTES

DE

### S. FRANÇOIS DE SALES.

EVEQUE ET PRINCE DE GENEVE, FONDATEUR DE L'ORDRE DE LA VISITATION
QUATRE VOLUMES GRAND IN-8°

SUR PAPIER JÉSUS SUPERFIN SATINÉ,

AVEC UN MAGNIFIQUE PORTRAIT,

Un Fac-Simile et divers Fragments inédits.
PRIX DU VOLUME : 7 FRANCS.

DICTIONNAIRE UNIVERSEL

ÐE

# oboorapule.

#### PAR PERROT ET ARAGON,

Ouvrage entièrement neuf, 2 volumes in-40 et 60 cartes coloriées:

Prix: 20 francs broché, 23 rélié;

L'Ouvrage broché sans les Cartes se vend 14 francs.

# votage

## A NAPLES ET EN SICILE.

PAR RICHARD DE SAINT-NON,

4 volumes in-So

Et Album de 558 Gravures in-fe, d'après les Artistes les plus célebres

Représentant tout ce que l'Italie a de plus remarquable En Mouuments, en Peinture, en Points de Vue, en Vases, Médailles, etc Ouvrage divisé en 70 Livraisons à 2 sr. 25 la Civraison. Une Livraison tous les dix jours, depuis le 13 novembre 1855.

ason tono ton this journ, definite it we note him to work.

Paris. Imprimerie de BETHUNE et PLON, rue de Jaugirard, 30.

